







A331 5





11 - 111 TH Google

## HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES.

## NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues :

CONTENANT

CE OUTL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE. ET DE MIEUX AVERE' DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE'.

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE. leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.,

AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SYSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, qui representera l'état actuel de toutes les Nations :

ENRICHI

#### DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, Habits, Antiquités, &c.

TOME PREMIER.



A PARIS.

Claz DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. XLVI.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



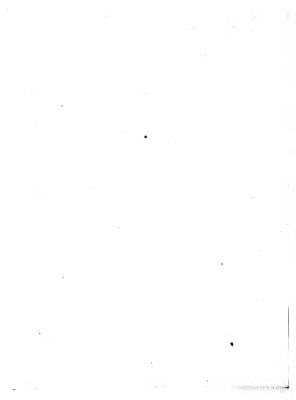



# PREFACE DES AUTEURS ANGLOIS.



VITONS les ornemens supersus à la tête d'un Ouvrage où nous n'annonçons rien que de sérieux & d'utile. Il cit peu nécessaire de nous étendre sur les avantages d'une entreprise de cette nature, lorsqu'on peur reconnoître au seul tirre ouvelle a trois buts d'une égale importance :

10. d'empêcher la perte d'un grand nombre de Livres précieux; 20. de rendre communs les Livres rares; 30. de former un corps des meilleurs Auteurs qui ont écrit fur les différentes parties du Monde.

Ceft certe triple vie qui a produit pluficurs grands Recueils de Voyages, en diverfes Langues, tels que ceux de Grinaux Se de Bry, en Latin; de Ramufio, en Italien; de Thevenor, en François; fans parler de pluficurs petites Collections dans les mênes Langues. Mais il n'y a point de Nation qui en air publié plus que les Anglois, de qui nous en avons déjà trois générales, d'une fort grande étendue; celle de Hakhyt, en trois Tomes in folio; celle de Purchafs, en quatre Tomes, fans y comprendre fon Pilgrimage; & celle de Harris, en deux Tomes.

Charchill, autre Anglois, avoit fans doute entrepris de fe diftinguer dans la même carirere; mais à lugor de fon projet par l'execution, il femble qu'il air fair confilter toute fa gloire dans la groffour de fax Volumes in folio d'une immende étendue. 1º, Il ne s'eft attaché qu'à cinquante Voyageurs particuliers, qui n'avoient parcouru qu'une fort petite partie du Monde; e eq qui exclud d'about fon Ouvrage du nombre des Collections génerales, 1º. Les Ecrivains qu'il a recueillis, méritent peu d'eftime. Loin d'avor apporte, à ce choix, de l'exactitude & du diferenment, on s'imagineroit que ce font leurs imperfections, plus que leurs bonnes qualirés, qui l'ont déterminé à les choifir. Les unes ne contiennent que

Tome I. a ij

les opérations & les disputes des Missonnaires. D'autres n'offrence que des difections étrangeres an sujer, relles que les Recherkes navales de Monsson dont le troisseme Volume est presqu'uniquement composé; & n'out point par conséquent plus de rapport aux Collections de Voyages, que route autre Histoire maritime. Aussi la substance de six gros Toues se réduiroire elle assement à moins de deux, 3º. Ensin, ce qui rabaillé encore plus Churchill, les Traductions qu'il a données des Auteurs étrangers sont si mau-vailes, que non-feulement il s'écarte sans celle du sens de ses Originaux, mais qu'il les défigure souvent par des retranchemens ou des omissions qui ne sont jamais à leur avantage. La meilleure partie de son Ouvrage est l'introduction, que plusieurs Critiques on attribuée, sin auteun sondement, au célevre Locke. Mais il suffit de connoirre les dérauts du Recueil, pour se persuader qu'un si sevant par le partie de partie de son nome n'e util junis la moindre part.

Quoique nous avons des Collections de Voyages en fi grand nombre, on conçoit que les materiaux ne cellant pas de fe multiplier par de nouvelles entreprifes & de nouvelles découvertes, il text notiques necellair et publier par intervalles quedques nouveaux Recueils, ou du moins des Alditions continuelles aux anciens. Aint Hakluyt fecture obligé en 1599, cétlé-drier, dix ans après fa premiere Addition, d'en donner une feconde avec un fupplement confidérable. Purchafs publia un nouvel Ouvrage en

1625. Harris suivit leur exemple en 1705.

Le dessein de ces divers Collecteurs avoit été de réunir les meilleurs Ervivains dans un corps, depsis la renaissance commerce & le commencement des découvertes jusqu'à leur tems. Mais la crainte de multiplier trop les Volumes, léta tous obligés de supprimer quantité d'excellens Ouvrages. Cest par ectre nison que Hakluyt s'est borné aux Auteurs Anglois, & que n'écrivant pas plus de cinquante aux auteurs Anglois, & que n'écrivant pas plus de cinquante aux auteurs Anglois, & comparisons de s'es Compartiotes, il n'a pas laisse de montrer plustieurs, qui n'our pas même trouvé place dans s'en Supplément, & dont Purchas a composé sa Collection. Par un estre recore plus s'acheux de la même causé, Purchas , qui s'étoit proposé de joindre aux Anglois pluseurs Voyagens Etrangers, se trouvant trop restructions de la stépar qu'il soit déstroit, les a racourcis avec s'e peu de messure, qu'il soir des limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure, qu'il soir de limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure, qu'il soir de limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure, qu'il soir de limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure qu'il soir des limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure, qu'il soir de limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure qu'il soir des limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure qu'il soir des limoint, les a racourcis avec s'e peu de messure qu'il s'entre propose de l'entre qu'il s'entre peut de messure de l'entre qu'il s'entre peut de messure de l'entre qu'il s'entre peut de messure s'entre peut de messure de l'entre qu'il s'entre peu

Les Compilateurs qui ont travaillé fous le nom de Harris, (car on n'est tedevable à lui-même que de l'Epitre dédicatoire & de l'Introduction de fon Recueil ) entrepritent quatre-vingt ans après les découvertes, c'eft-à-dire, dans un tems où les Relations de Voyages s'étoient extrémement multipliées, dexeuter le même deflein dans des bornes aufil étroites que celles de Purchafs. Aufil n'ont-is donné qu'un fantome de Collection générale, se des fquelletes d'Auteurs, au lieu de corps & de fabitance. Non-feulement lis out omis ten partie des melletures Relations de Hakluyt & de Purchafs, qui font tant d'honneur à leur pays, mais ils ont corrompu le refle par leurs abbréviations. Celles que Purchafs a donnés entres, il se son miférablement racoureise; & celles qu'il avoit abregées lui même, ils ont achevé de les mutiler par de nouveaux racoureillemens. Outre tant d'imperfections grofileres, ce demier Recueil ayant été publié depuis près de quarante ans, combien de Voyages utiles & curieux ont part depuis ce tems. Il, qu'il méritent

d'être enfin recueillis.

C'elt par des raifons fi fortes que les Auteurs de la nouvelle Collection qu'on préfente au Public, fe font déterminés à former l'entreprife de cet Ouvrege, fur le plan dont ils vont rendre

compte.

Ils ont regardé comme un devoir, 1º, dy inferet également les Relations omifes par Harris, & celles qu'il à triées de Hakluyt & de "Purchaís: 1º, de teltituer, autant qu'ils ont pú s'en procurer le moyen par la confrontation des Originaux, les Auteurs mutilés par Harris & par Purchaís, 1º. De recueillir non feulement les Relations omifés par Purchaís, mais meore celles qui ayant paru depuis Purchaís, ont été négligées par Harris. 4º. D'y joindre tous les Voyageurs de quelque confidération, qui ont paru en Angle-tre depuis 17.95, célt-àdire, depuis la Collection de Harris, 5º. D'entichir leur Ouvrage de toutes les Relations étrangeres, dont ils ont pu fc procurer la connoillance.

Ce n'est pas dans un premier Volume qu'ils peuvent se flatter d'avoir templi tous ces engagemens. Cependant ils sont persuadés qu'on y trouvera la sidélité de leurs promesses affez bien établie pour en tirer le moris d'une juste consance. & se reposer sur

l'avenir.

Dans la réfolution de ne tien éparence pour le fuccès du dernier artiele, ils ont pris soin de faire venir, à grands fais, les Relations des Errangers, & ne fe bornant point aux grandes Collections qu'on a nommées, ni aux ouvrages polterieurs qui ont été publiés fous le titre de Voyages, ils ont étendu leurs rechetches jusqu'aux plus petites productions des Voyageurs, lorqu'ils y ont trouvé les deux

caracteres de la vérité & de l'instruction. Telles sont celles des Hollandois au Nord & aux Indes Orientales, les Lettres édifiantes, les Mémoires des Missons, plutieurs Journaux litertaires, fans oublier les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, «& les Transfactions Philosophiques de Londres, qui offente plutificurs Relations curieuses. Enfin le desir de ne rien omettre pour la perfection de leur projet, leur a fait jetter dans leur narration, divers Extrairs qui concernent l'Histoire, le Gouvernement & la Religion des Nations Etrangeres, sur-tout des Nations de l'Orient; tirés presque toujours de leurs propres Auteurs, pour suppléer à la négligence des Voyageurs, qui n'ont pas toujours eu le tems, ou l'occasion de se procurer toutes ces lumières.

Quoique le destin des Auteurs ait beaucoup plus d'étendue que toutes les Collections précedentes, ils ne se proposent pas de multiplier les Volumes à l'insini. Après avoir remarqué les défauts des anciens Recueils, ils ont eru devoir se former une nouvelle métode. Au lieu de donner chaque Auteur entier dans l'ordre de sa publication, ils séparent son Journal & ses avantures de ses remarques. Ils donnent la premiere de ces deux Parties sans melange; la feconde, ils l'incorporent avec les remarques des autres Voyageurs

fur les mêmes Régions.

En géneral, les avantures des Voyageurs ne sont pas toujours afsez importantes pour ne pas demander beaucoup de retranchemens & d'abbréviations. Et comme ceux qui visitent les mêmes lieux ne peuvent manquer de répeter les mêmes choses, il est clair que par la méthode qu'on prend pour les recueillir, on évite quantité de petits détails inutiles, dont la suppression sert à ménager beaucoup d'espacc. Purchafs & Harris, qui s'étoient aussi proposé, non-seulement d'abbreger, mais d'éviter même jusqu'aux moindres repetitions, ont pris une voie fort finguliere, Après avoir donné un Auteur entier, il n'ont plus pensé qu'à retrancher, dans les autres, toutes les remarques qui avoient quelque ressemblance avec celles du premier. On comprend que cette méthode fait un étrange ravage dans les Livres, & qu'elle n'est propre qu'à les mutiler d'une maniere si bizarre, qu'il ne reste au Lecteur que des morceaux imparfaits de chaque Ouvrage, L'injure s'étend même jusqu'à l'Auteur qu'elle conserve entier; car si l'on suppose qu'entre cinq Voyageurs, par exemple, ·les quatre derniers foient dépouillés de leurs remarques, par la raifon qu'elles se trouvent dans le premier, il arrive non-seulement que les quatre perdent leur droit de proprieté aux mêmes chofes, mais que le premier se trouve destitué des témoignages qui doivent soutenir & confirmer ses Relations. Au contraire, la méthode de ce Recueil qui est d'incorporer ensemble les remarques de plusieurs Voyageurs, avec beaucoup d'exactitude à citer les fources, fert tout à la fois à conferver le fond des choses dans sa totalité, à mettre chaque Ecrivain en possession de ce qui lui appartient, & à faire éviter des répetitions, qui entraîncroient autant d'ennui que de longueur.

Mais ee ne sont pas les seuls avantages de notre méthode. Ajoûtons que le Lecteur trouvant réuni dans les mêmes lieux tout ce qui appartient aux mêmes fujets dans un grand nombre d'Eerivains differens, se voit épargner la peine de courir de l'un à l'autre, pour rejoindre les remarques dispersées, & l'ennui de relire fouvent les mêmes choses ; enfin , qu'au lieu de quantité de notions imparfaites qui se trouvent répandues dans plusieurs Ouvrages, il aura des deferiptions entieres, recueillies de tous les Voyageurs. Ainsi cette collection devient un système de Géographie moderne, & d'Histoire, autant qu'un corps de Voyages; & représente, avec autant d'ordre que de plénitude, l'état présent de toutes les Nations.

Ne peut on pas dire aussi à l'honneur de la méthode qu'on embrasfe, qu'elle a dû fervir à rendre le fond de l'Ouvrage plus correct & plus parfait? Un Compilateur qui a rapproché les remarques de plusieurs Ecrivains les unes des autres, doit avoir eu plus de facilité à reconnoître leurs erreurs, & par conféquent à les corriger. Il doit en avoir eu beaucoup à diftinguer les relations romanesques, d'avec les Ouvrages férieux, & les copies de l'Original; à découvrir les vols, & à remonter fur les traces du Plagiaire jusqu'à la premiere source. En rapprochant, par exemple, toutes les relations de la Guinée l'une de l'autre, il paroît que la plûpart de leurs Auteurs ont copié, ou volé, si l'on veut, Artus, dans la Collection de Bry; car ils ne l'ont eité nulle part, fans excepter Bosman même, que personne jusqu'aujourd'hui n'avoit soupconné de plagiat. Une découverte de cette nature a rendu les Compilateurs de notre Reeucil si attentifs, qu'ils n'ont guères manqué de restituer les biens aux Propriétaires. Ils ont respecté singulièrement les observations des plus anciens Voyageurs; & quoiqu'elles manquent souvent d'une juste étendue, comme on ne s'en appereevra que trop dans les premieres Relations Angloifes, ils ont cru devoir les y laisser avec cette imperfection.

Après avoir donné l'idée générale du plan de cet Ouvrage, il faut entrer dans quelque détail fur l'execution. La matiere peut PREFACE.

être confiderée fous deux vûes différentes : l'une qui comprend les Extraits, l'autre les Rédudions. Les Extraits contiennent le Journal de chaque Voyage, les avantures du Voyageur, & les autres événemens qu'il raconte; avec la description des lieux, telle qu'il la donne, fur-tout lorsqu'elle n'est pas démentie par les remarques de quelqu'autre Voyageur. Chaque Extrait est précedé communément d'une Introduction, ou d'un éclaircissement litteraire, dans lequel on rend compte, autant qu'il est possible, de la personne de l'Auteur, de l'origine de son Ouvrage, de sa nature & de sa forme, On y joint une courte critique, c'est-à-dire, un jugement sur le mérite ou sur les défauts, particuliérement pour ce qui concerne la Géographie, l'Histoire, les Figures, les Plans & les Cartes,

Ce qu'on appelle ici les Réductions, contient les remarques des Voyageurs für chaque Pays, für ses Habitans & ses productions naturelles, dont on a compose un corps, qui forme une description réguliere. Mais quoique les observations de différentes personnes se trouvent ainsi mélées, on a pris soin de les distinguer par d'exactes citations. Lorsque tous les Auteurs s'accordent sur quelque point, on a cru les citations inutiles; mais dans les endroits où ils se contredisent, tantot l'on insere leurs différentes Relations dans le texte, tantôt s'attachant à celui qui paroît le plus exact, on

relegue tous les autres dans les Notes,

Ces Notes qui sont Géographiques, Historiques & Critiques, ont pour objet de corriger les erreurs, de fixer les opinions, ou de concilier leurs différences, d'éclaireir les obscurités, & de suppléer par divers fecours aux omiflions qui se trouvent souvent dans les Voyageurs. Mais on ne renvoye gueres aux Notes ce qui peut trouver place dans le Texte, fans appefantir la narration; & quelquefois même, lorsque la question est d'une importance extraordinàire pour l'Histoire ou la Géographie, on introduit une differtation particuliere fur le fond de la difficulté.

Cependant après tant de travail & d'attention pour corriger les erreurs, on ne se flatte point d'avoir toujours satisfait le Lecteur, & l'on n'est pas même parvenu à se satisfaire toujours soi-même. Quand la différence n'est qu'entre deux Anteurs, ou que de part & d'autre le nombre des Auteurs est égal, il est extrémement difficile de juger de quel côté la vérité se trouve, à moins qu'il ne se présente pour guide quelque Autorité supérieure aux exceptions, telle que le témoignage d'un Ecrivain du Pays même; ce qui n'est pas fans exemple à l'égard des Régions Orientales.

Mais de tous les points sur lesquels on trouve les Voyageurs peu d'accord, d'accord, il n'y en a guéres où les conciliations & les fupplémens foient fi difficiles que l'ur celui des noms propres. Une des principales vûes qu'on s'elt proposées dans cet Ouvrage, eft de réduire les noms de lieux & de personnes à l'ortographe de leur véritable prononciation, & d'aitroduire tant d'uniformité, que les mêmes objèts reparoissent de l'urinduire tous les mêmes noms.

Pour atteindre au premier de ces deux buts, il fuffit de connoître l'alphabet du Pays de chaque Auteur, ou de la Langue dans laquelle il écrit. Mais il n'est pas si facile, ou plutôt, il est presque impossible d'exécuter le second dessein, parce que c'est un défaut commun à tous les Voyageuts de la même Nation d'écrire différemment les noms Etrangers. Sans vouloir décider si ce défaut vient de leur négligence à s'informer des noms, ou de ce qu'étant obligés d'inventer des caracteres, parce que leur propre Langue n'en a pas toujours qui répondent exactement aux sons des Nations étrangeres, ils fuivent différentes régles dans ce choix ; ou, ce qui est souvent la vraie raison, de ce qu'ils copient sans discernement les Ecrivains des autres Nations; à quelque cause enfin qu'on doive attribuer ce défordre, il s'enfuit que si l'on entreprend de reduire tous les noms à quelque idiome particulier, on tombe nécesfairement dans autant de différences que si l'on n'avoit fait que les transcrire sans v rien changer. En un mot, le seul moven de les

rendre uniformes, seroit de sçavoir comment ils sont écrits par les

Nations mêmes aufquelles ils appartiennent.

On n'a rien épargné pour suivre sidélement cette régle dans les noms qui regardent l'Europe, l'Asie, & quelques parties de l'Afrique; mais lorsqu'il est question des Pays qui n'ont ni livres ni caracteres, tels que la Guinée & les plus grandes Régions de l'Afrique, le Continent de l'Amerique, toutes ses Isles, &c. on n'a pu se promettre d'arriver jamais à la véritable ortographe, non plus qu'à l'exacte prononciation. Dans une si grande incertitude, on s'est crû obligé de conserver la plûpart de ces noms comme ils sont écrits dans les Auteurs originaux, en réduifant seulement quelques lettres à la valeur de celles qui rendent le même fon , dans la Langue où cette Collection est publiée. Si l'on croit quelquesois avoir découvert le véritable nom, l'avis qu'on en donne dans une Note devient une régle à laquelle on ne cesse pas de s'attacher. Au reste, ce qu'on entend par la réduction des lettres, deviendra sensible dans un feul exemple. Les François écrivent Chine : or pour le prononcer de même, les Anglois écrivent Shin, les Allemands Schin,

les Italiens Scin, & les Portugais Xin. Ainsi pout téduire cette Tome I. b fyllabe à la prononciation Angloife, dans toutes fortes de mots, il faut employer le Sh; & pour la réduire à la prononciation Francoife, il faut mettre Ch ou Sch. Ceux qui ont quelque connoifsance des différentes Langues de l'Europe n'ont pas de peine à se familiarifer avec ces transformations, mais ceux qui n'ont pas les mêmes lumieres tont expotés à bien des méprites sur l'identité des Places; & c'est un inconvénient néanmoins qui ne peut être

A l'égard des Cartes Géographiques, des Plans & des Figures, on se gardera bien de répéter indifféremment toutes les pièces de cette nature qui se trouvent répandues dans les Voyageurs. Outre que le nombre en feroit infini, la vérité seroit blessée trop souvent par quantité d'erreurs ou de chimeres. Par exemple, Herbert, Struys, Gemelli, Chardin, Kempfer & le Bruyn nous ont donné des Plans de Persepolis; mais admettre ceux des trois premiers, ce seroit avilir cet Ouvrage en y mêlant des faussetés manifestes ; & prendre la peine aussi de copier les trois derniers, ce seroit une répétition inutile, lorsqu'un seul peut suffire. On a rejetté, par la même raison, une infinité de Planches qui représentent des Batailles, des Sieges, & d'autres perspectives de certe espèce; simple ouvrage de l'imagination, qui ne fert qu'à groffir la forme & le prix d'un Livre, sans aucune utiliré. On s'est donc borné, pour les Plans, à ceux qui ont été dressés sur les lieux, par des gens d'une fidélité & d'un mérite reconnu ; & pour les Figures , on a fait graver les animaux, les vegetaux, les habirs, les machines, &c. d'après les meilleures Planches qui ayent été publiées.

De même, on a retranché quantité de Cartes remplies de fautes, & dreffées fans arr, telles que celle de la Mer Blanche par Herbert, celles de Sandys, de Tournefort, de le Bruyn, enfin toutes celles qui ont paru copiées sur d'autres Cartes, & parsemées des mêmes erreurs; mais on a confervé avec foin celles qui ont été dressées sur les lieux, par d'habiles Voyageurs, ou copiées d'après celles du Pays même. Telles font la Carte du Volga par Olearius ; la Carte Russienne de la Mer Blanche; celle de Siberie; celle de la Colchide, & du Canton de Bashrah, publice dans la Collection de Thevenot; celle de l'Artique, par Wheeler, &c. On n'a pas moius respecté les Plans de Côres, de Ports & de Villes qui se trouvent dans Cook, Rogers, Frezier, Isbrand - Ides & d'autres Voyageurs estimés.

Lorsqu'il s'est trouvé plusieurs bonnes Cartes du même Pays. comme celle de l'Egypte & du Delta, publiées par Lucas, Sicard,

& le Docteur Pocock, on a pris le parti, ou de n'en donner qu'une, augmentée de ce qu'il y a de meilleur dans les autres, ou de les refondre toutes ensemble pour en faire une nouvelle. Cependant lorsqu'il s'est présenté un grand nombre de Cartes particulieres ou chorographiques d'un grand Pays, telles que celles du Tibet, de la Chine & de la Tartarie, dont on a l'obligation aux RR. PP. Jesuites, on s'est déterminé à n'en composer qu'une Carte générale.

Mais comme les meilleures Cartes qui nous viennent des Voyageurs, sont fort éloignées de suffire pour nous représenter toutes les Côtes & tous les Pays du Monde, on a suppléé à ce défaut en recueillant avec soin tout ce que les Hydrographes & les Géographes nous ont donné d'estimable dans ce genre. La fidélité avec laquelle on fait honneur à chaque Pays de les propres richelles, doit écarter tout soupçon de vol & d'injustice. Ainsi la France reconnoîtra, dès le premier Volume, les belles Cartes qui ont été dreffées par l'ordre de M. le Comte de Maurepas, fur les observations de l'Académie des Sciences. Si l'on a pris le parti de les divifer , c'est sans aucun changement qui puisse empêcher qu'en rapprochant toutes leurs parties, on ne les rétablisse dans seur premiere forme. On a cru sculement devoir y tracer les routes les plus célébres, & distinguer les Villes dont les situations ont été déterminées par les Astronomes, tant Asiatiques qu'Européens, après avoir rapporté les observations mêmes dans le Texte de l'Ouvrage, ou dans les Notes.

On se croit en droit de conclure, que ce Recueil ne manquera d'aucune des qualités qui lui conviennent. L'abondance s'y trouvera sans superfluité, & la brieveté sans excès dans les retranchemens. Les citations tiendront la place des Volumes. Au lieu de pluficurs Relations d'une même chose, on n'en aura qu'une, soigneusement composée de toutes les autres. Enfin tous les inconvéniens qui naissent du mêlange des matieres différentes, ou de la disperfion des mêmes fujets, se trouveront évités, avec autant d'avantage pour l'Histoire & la Géographie, que d'agrément pour les Lecteurs.





## AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR.

NTREZ sans guide dans une Forêt spacieuse, où les routes se multiplient sans cesse avec autant de varieté que d'abondance, vous courez risque à chaque pas de vous égarer; ou du moins vous ne rapporterez d'une course incer-

taine que des idées confuses, qui ne vous représenteront rien suélement. Cette comparaison sera sentir qu'en publiant un Ouvrage qui mérite le nom d'immense à plusieurs titres, la Présace même des Auteurs Anglois ne me dispense pas de joindre ici quelques éclaircissemens.

I. Quoique les Auteurs promettent avec raison, dans le Recueil de tous les Voyageurs connus, un système complet d'Histoire & de Géographie moderne, ils n'ont pas fait assez remarquer que leur objet n'est pas l'Histoire des Pais où les Voyageurs ont pénetré, mais seulement l'Histoire de leurs Voyages & de leurs Observations ; de sorte que s'il en résulte effectivement de grandes lumieres pour la Géographie & l'Histoire en géneral, c'est par accident, si j'ose employer ce terme . & parce qu'en visitant divers Pais les Voyageurs n'ont pû manquer de recueillir ce qui s'est attiré leur attention. La plûpart s'en sont fait une étude, suivant les occasions & leur propre capacité; mais, par ces deux raisons mêmes, avec un succès fort inégal. Cependant ceux qui ont le moins réussi, faute d'habileté ou de soin, n'occupent pas moins leur place dans ce Recueil, comme parties de l'objet principal. Ainsi tout ce qui se trouve ici d'utile à l'Histoire & à la Géographie n'est au fond que le résultat du principal objet, qui est de représenter le Voyageur tel qu'il est en lui-même. De-là vient qu'on ne scauroit donner trop d'éloges à la méthode que nos habiles Compilateurs se sont imposée dans leur Préface. Après avoir representé chaque Voyageur dans ses courses, pour remplir leur objet, qui est l'Histoire des Voyages ; ils tirent de tous ceux qui ont voyagé dans le même Païs ce qui appartient à l'Histoire & à la Géographie des mêmes lieux, pour en composer un Corps , qu'ils appellent Réduction , auquel chaque Voyageur contribue suivant ses lumieres.

II. Les Compilateurs n'ont pas fait remarquer dans leur Préface la différence qui est entre le premier Livre du Recueil & les Li-vres suivans. Il est vrai qu'elle est sensible; cependant on n'est pas moins obligé d'avertir que les découvertes & les conquétes des Portugais aux Indes Orientales ayant été réduites en Histoires méthodiques sur des Relations & des Mémoires qui n'ont jamais été publies, ce n'est pas l'ouvrage des Voyageurs mêmes qu'on fait paroître sur la scene, mais celui de divers Ecrivains qui ont travaille d'après eux. Les principaux sont Juan de Barros, l'Evêque Oforio, Maffée, qui n'a guéres fait qu'abreger Barros, Antonio Galvam, Manuel de Faria y Soula & Hernan Lopes de Castaneda. Comme c'est particulièrement des deux derniers que les Compilateurs ont emprunté le fond de leur récit, il est à propos de faire connoître le mérite de ces deux fources.

L'Ouvrage de Castaneda porte pour titre Histoire de la Découverte & de la Conquête des Indes Orientales par les Portugais. Outre les Editions Portugaises de 1553 & 1561, chacune en deux Volumes in-folio, les François en ont donné une Traduction dans leur langue, à Paris, in-4°. 1563. Les Italiens l'ont traduit en deux Volumes in folio, à Venise 1678. Les Anglois l'ont aussi rendu pro-

pre à leur Nation, en le traduifant à Londres en 1582,

Castaneda, dans une Epitre dédicatoire à Jean III. Roi de Portugal, rend compte à ce Prince des motifs qui lui ont fait prendre l'emploi d'Historien. C'est pour conserver la mémoire des premieres Expeditions des Portugais aux Indes Orientales, & les sauver du trille sort d'une infinité de grandes actions qui sont tombées dans l'oubli. Il nomme entr'autres (a) celles des Espagnols dans l'expulsion des Mores . & celles des Rois de Portugal Don Alfonse Henriquez & Don Sanche son fils, pour s'assurer la possession du Royaume de Portugal & des Algarves. A peine en rester il un foible souvenir ; & par rapport même à la découverte & la conquête des Indes. Castaneda observe que de son tems il ne se trouvoit plus que quatre personnes vivantes, entre lesquelles il se nomme, qui eussent (b).

des Medes, des Perfes, des Afriquains truire. contre les Géneraux de Rome, & des vers aceidens ; sans compter que les Grecs ture, s'il n'eut été certain.

(a) Il cite auffi les actions des Affiriens, & les Romains prirent plaifir à les de-

(b) Il paroît ici elairement que les Sueves contre Jules-Cefar. Mais les Hif- Voyageurs Portugais n'avoient guéres toires de plusieurs de ces Nations avoient publié de Relations. Castaneda n'auroit été écrites. Elles se sont perdues par di- pas avance au Roi un fait de cette naquelque connoissance de ces glorieux événemens; & que sans le secours de son Ouvrage, il falloit s'autendre qu'après leur mort, la plus belle partie de l'Histoire Portugaise seroit tout-à-sait oubliée.

Il étoit d'autant plus propre à l'ecrire, qu'ayant demeuré aux Indes Orientales avec son pere, qui y exerçoit l'Office de Juge, il s'y étoit uniquement attaché à recueillir des Mémoires & des informations. Il avoit vêcu familiérement avec quantité d'Officiers & d'autres gens d'honneur, qui avoient eu part à la Conquete par leurs actions ou par leurs ordres. Il s'étoit procuré la communication d'un grand nombre de Lettres & de Paviers d'importance. A son retour en Portugal, il avoit voyage à ses propres frais dans toutes les parties du Royaume, pour découvrir des affeurs ou des témoins. Enfin ce fut après avoir passe la plus grande partie de sa vie à rassembler des matériaux, qu'il composa son Ouvrage dans l'Université de Conimbre , où il étoit alors employé au service du Roi, Faria y Sousa , dans le Catalogue des Auteurs qu'il a placé à la fin de son troisième Volume, donne le premier rang à Castaneda. Il raconte que cet Ecrivain avoit fait exprès le Voyage des Indes pour verifier son Histoire. Quoique son style & sa Géographie ne lui paroissent pas fort recommandables, il assure qu'on ne peut trop estimer son exactitude & sa sidélité.

Faria, dont le témoignage est si favorable à Castaneda, est lui-même un Historien célébre, qui a compose, sous le titre d'Asia Portugueza, l'Histoire des Portuguis aux Indes Orientales, depuis leur premier Voyage en 1497 jusqu'en 1640. Il rapporte toutes leurs courses & leurs découvertes, depuis la Côte d'Afrique jusqu'aux parties les plus reculées de la Chine & du Japon : leurs batailles sur mer & sur terre, leurs expéditions, leurs sièges & leurs adions mémorables, en y mêlant la description des Pais & des Villes, des Mœurs des Usages, du Gouvernement & de la Religion. Son style est sec & concis; mais ses remarques sur les événemens, ses réflexions sur la conduite des Rois de Portugal & sur celle de leurs Ministres & des Vicerois de l'Inde, paroissent toujours justes & sensees. Ce caradere judicieux ne l'abandonne que dans les matieres de Religion, où faisant peu d'usage de son jugement, il laisse voir toute la foiblesse & la crédulité d'une mauvaise éducation. Il marque aussi trop de confiance pour Mendez Pinto, véritable Romancier, dont il adopte quelquefois les fictions.

A la fin de son Ouvrage il ajostte quatre articles fort curieux:

1. L'itat des Possessione Portugasies depuis le Cap de Bonne Espérance jusqu'à la Chine, avec les Dignities, les Commandemens, les Revenus & les Maisons Religieuses qu'elles rensemoient alors. Nos

Compilateurs ont eru devoir joindre eet article à leur Histoire. 1. Un Liste de tous les Vaissaux qui partirent de Lisbonne pour la découvert des Contes de l'Afrique & de l'Afre, de des Baitmens annuels de Commerce, depuis les premieres entreprises du Prince Henri judqu'en 1640, 3. Une autre Liste des Vicentis & des Gouvermeurs de l'Inde pendant le même tems. 4. Une troissime Liste des Auteurs dont il session peur son Ouvrage, avec un Jugement sur leur même & leur autorité. Il len compte vange-un d'improne à treitz, manusferits.

L'Asic Portugaisc a toujours passe pour un Ouvrage exast & curieux. On en connoit deux Editions en Portugal, la premiere en 1666, in-sol. 3. vol. avec les Plans des principales Villes & les tetes des Gouverneurs; la seconde en 1674. Les Italiens, les François &

les Anglois l'ont traduit dans leurs Langues.

C'eff für ce sondement que les Compilaceurs Anglois offrent dans leur premier Livre une norration suivre, qui renseme ce qu'il y a de plas important è de mieux averé dans l'Histoire Orientale des Portugais jusqu'à l'année 1340. Ou doit comprendre que l'estre des presessions qu'il proposition de l'année de l'estre des precelui qui justifici alors. Au lieu du nom des Ecrivains, et qu'on le voit dans la plipart des Relations suivantes, on o mis à la marge celui des Généraux ou des Vicerois, avec beaucoup d'attention à juivre la datte des années.

Notre premier Livre est enrichi de quelques autres Relations, dont

l'autorité ne demande pas moins d'être établie.

Le Voyage de Solyman ou Solcyman Bacha, de Sue; aux Indes, & son expédition contre les Portugais de Diu, sont Olvrage d'un Officier (c) des Galcres Venitiennes, qui fut engagé malgré lui cu cirvice des Tures. Nous en avons etux Éctions 1 la premiere publice à Venifeen 1540, c ést-à-dire, prespui immédiatement après l'expédition, dans un Récueil in-8°; la séconde, qui se trouve dans le premier volume de la Colléction Istalenne de Rumssigo: mais aucune desdeux ne nomme l'Auteur. Elles sont dissernes sur plusseurs points. La première est d'un style obbeur, s'emète de quelques faists que Ramussigo sel astribuile droit de risomer, comme le style, parce que l'Auteur ne let rapponte pas sign te temojenage de les propres yeux. Cependans celle de Ramussio. Quoique ce Voyage n'ut pas été sait par les Portugais, il la ant de ladjón avec le Chapter suvant, qui sil tiré

<sup>(</sup>c) Son Emploi étoit celui de Comite, c'est-à dire, Inspecteur ou Commannom des Italiens, qui disent Comito.

de Esria y Soufa, & des autres Ecrivains de Portugal, qu'il doit entre cit naturellement. D'aillurs it regarde la Côte Orentale de cutt Mer, comme le Poyage fuivant regarde la Côte opposse; al soint qu'ils forment ensemble une descrition supportable du Golse entier; ce qui les rond d'autant plus précieux qu'on n'a pas proprement d'autre l'oyage d'un bout de la Metrouge à l'autre; car celui de Daniel, en 1700, s's si plus précieu vil 11 me mêtre pas ce nom. Il est d'annant qu'à l'exception de Ml. de Îsse, aucun de nos Goographes n'ait fait usiges de ce double secours. Maiss il l'esse nore plus que deux Journaux, où les détails sont si particuliers, ne dijent rien de la grande Baye que les Anciens nommonent Elantique, un peu d'Est de Tor ou al Tur, au pied du Mont Sinai. La description qui s'en trous deurs les Auturs Arabos est enfin conssirue par deux celibres Voyageurs Anglois, le Dodeur Schav & le Dodeur Pocock, qui s'ont tra-cée dans leurs Cartes.

Les Relations de Castro & d'Albulfeda portent avec elles tout ce

qui étoit nécessaire pour les éclaircir.

III. A l'égard des premiers Voyages Anglois, qui font la matiere des trois Livres suivans, on ne sera pas surpris que les Compilateurs accordent le premier rang à leur Nation. Ils prennent soin d'avertir par une note, que les François s'attribuent l'honneur d'avoir visité long-tems auparavant les Côtes de Guinée; & l'on verra au second Tome que dans les articles qui regardent nos Voyages & nos Etablissemens en Afrique, ils rendent volontiers justice à nos prétentions, C'est ici néanmoins que je ne suis pas libre de cacher mes regrets sur la nécessité où je me trouve de suivre pas à pas des Compilateurs Etrangers . & de m'assujettir servilement à leur plan. Non que je le condamne : mais n'en connoissant que ce qu'ils ont annonce dans leur Présace & dans leur Introduction, je suis forcé d'attendre la publication de chaque (d) volume pour juger de l'exécution, sans pouvoir espérer de faire jamais à l'ordre géneral aucun changement qui convienne aux idées de ma Pairie. Aussi n'ai-je pas d'autre gloire à prétendre ici que celle d'une simple Traduction. Heureusement que le sçavoir & la modération des Compilateurs me répondent jusqu'à present qu'il y a peu de risque à marcher après eux. J'en juge par trois volumes que j'ai déja traduits, & je ne crains pas d'en abandonner le jugement au Ledeur sur l'essai que je lui présente.

<sup>(</sup>d) Suivant l'ufuge d'Angleterre pour hiers hebdomadaires, qui me viennent de les Ouvrages d'importance, les Compi-Londres à mejure qu'ils fortent de la lateurs de ce Recueil le publient par Ca-presse.

Ce premier Tome néanmoins est fort inferieur à ceux qui le suivent. Je ne dois pas faire difficulté de le répeter après les Compilateurs, qui font librement cet aveu dans leur Préface. Si l'on est trompé par l'agrement qu'on ne laissera pas d'y trouver, c'est un heureux augure pour la suite de l'Ouvrage, où l'on doit s'en promettre beaucoup plus. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que les premiers Voyageurs Anglois se soient moins attachés à des récits agréables qu'à des observations utiles. La plúpart n'étoient que des Marchands, qui cherchoient de nouveaux Pays, pour y jetter les fondemens de leur commerce, ou des gens de nier qui travailloient à perfédionner la navigation. Dans ces deux vues ils négligeoient des recherches moins importantes, dont leur caractere les rendoit moins capables , fe contentant d'ouvrir les voies à ceux qui devoient leur succeder. Aussi les Compilateurs déclarent-ils qu'ils n'ont publié les premieres Relations que par respect pour leur origine. La même raison les leur a fait publier sans aucun. retranchement. Mais comme elles sont courtes, & souvent imparfai-

tes , ils ne les ont pas jugé susceptibles de réduction.

1V. Ils ont regarde avec raison les noms propres de lieux & de personnes comme une des principales difficultés de leur entreprise; mais tous les soins qu'ils ont pris pour regler leur ortographe, par la connoissance des Langues, l'étude des Livres & la vérification des usages, n'ont pû les conduire à la perfedion, sur un article où l'erreur est inévitable. Pour un nom fidellement vérifié, il faut compter qu'il en demeure dix incertains. Comment toutes les Nations pourroientelles s'accorder sur l'ortographe des noms, lorsque les Voyageurs d'un même Pays les écrivent différemment; Il le trouve même des Ecrivains, qui par un excès de goût pour leur Langue, affedent de rapporter tout à ses terminaisons. Cest ainsi que Labat & plusieurs autres écrivent Biffaux pour Biffao , Cachaux pour Cacheo ou Cachao: Gourmets pour Gromettos, &c. Ajoûtons que la prononciation grossière & presque toujours déseducuse des gens de mer sert beaucoup à multiplier les erreurs; car qui reconnoîtroit Sierra Leona dans Sarlione, comme nos Navigateurs le prononcent; tres Hermannos dans les trois Yrmaos, & la Riviere de Sannaga dans le Scnegal, qui est passe tout-à fait en usage, &c. Cette difficulté ne regarde encore que les noms qui sont les mêmes pour toutes les Nations. Combien n'augmente-t'elle pas à l'égard des lieux qui ont été nommes differemment par des Voyageurs de differens Pays? L'Isle de France est l'Isle Maurice pour les Hollandois, l'Isle Bourbon, Mascarenhas pour les Portugais, &c : les exemples en sont infinis.

Sans entrer dans une si longue discussion, il m'a semble que les Tome I.

Compilateurs faifant profession de n'avoir rien épargné pour arriver à la verité parmi tant d'épaisses ténebres, je devois entrer dans leur opinion (c) lorsqu'elle est établie par des preuves, & revenir à l'usage le plus commun de ma Patrie, lorsqu'ils paroissent manquer d'autorité. Ainsi je n'ai pas fait difficulté d'adopter leur sentiment sur la Riviere de Gambie, qu'ils nomment Gambra, sur l'Isle d'Abdeleum qu'ils nomment Abba del Kuria, & dont les Matelots Anglois ont fait par corruption Ab' dal Kuria; sur le Zanguebar, qui doit être nommé Zanjibar, &c. Je cite trois noms pour mille, L'exemple des Auteurs que je traduits devient une regle pour moi, lorsqu'ils ont pris la peine de le justifier, parce que je ne pourrois m'en écarter sans leur faire perdre le fruit de leur travail. Cependant , pour concilier tous les droits , je mettrai à la fin de ce Recueil une Table génerale des noms de lieux, tels qu'ils ont été dans l'origine, & tels que la corruption ou d'autres causes de changement les ont fait passer en usage. Cet engagement, que je ne prends pas sans conseil, & que je n'executerai pas sans secours, me dispense de faire pour chaque Volume ce que j'ai promis dans la derniere note de l'Introdudion.

V. On regretera peut-étre , en lisant les premieres Relations , de ne pas trouver la situation des lieux expliqués par des notes. Mais si l'on fait attention que dans la suite de l'Ouvrage chaque Pays doit passer comme en revûe, être décrit, representé dans le plus grand détail, on jugera que des notes de cette espece, qu'il auroit fallu joindre presqu'à chaque ligne, & quelquesois à chaque mot, grossiroient fort inutilement les Volumes. Les Cartes génerales suffiront toujours pour servir de guides au Ledeur, C'est cette raison qui les a fait placer dans le premier Tome, en attendant les Cartes particulieres qui doivent accompagner les Rédudions,

Qu'il me soit permis de faire valoir ces premieres Cartes & toutes celles qui viendront à la suite, comme une des plus précieuses parties de l'Ouvrage que je presente au Public. Si la maniere dont elles sont annoncées dans la Préface doit faire juger fort avantageusement de l'intention des Compilateurs, j'assure hardiment que l'execution surpassera leurs promesses. Aux trésors qu'ils ont rassemblés avec tant de choix & de discernement, j'ai pris soin de joindre les secours de nos plus habiles Géographes. Il paroît que les Anglois ont senti nos avan-

(e) Bien entendu que suivant leur pro- qu'ils écrivent Sha, je dois écrire nécespre régle il a fullu réduire à notre ortogra- fairement Cha ou Scha, parce qu'ils n'éphe certains noms qu'ils one changés, crivent Sha que pour prononcer comme pour les conformer à la leur. Ainsi lors- nous Cha ou Scha, &c.

## TABLE

## DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

PREFACE.

AVERTISSEMENT,
INTRODUCTION,

Page j

#### LIVRE I.

#### Premiers Voyages des Portugais aux Indes Orientales.

CHAPITRE I. Voyages & découvertes
des Portugais au long des Côtes d' Afrique jusqu'au Cap Verd,
CHAP. II. Continuation des découvertes

CHAP. II. Continuation des découvertes depuis le Cap Verd jusqu'au Cap de Bonne-Esperance, Chap. III. Les Portugais entreprennent de découvrir par terre les Indes Orien-

at accourts per interest of lears promiers
tales, Circonflances de leurs promiers
Erabbiffemens dans les Royaumes de
Mandinga, de Guinete de de Congo, 17
CHAP. IV. Premier Voyage des Portugais aux Indes Orientales, par les
Mers d'Afrique, 21

Patag. II. État de l'Inde à l'arrivée de Gama, 33. Patag. III. Gama est invité à la Cour. Il est reçu à l'Audience du Samorin, 36

Parag. IV. Retour de Gama en Portugal, 48 CHAP. V. Voyage d'Alvarez Cabral en 1500, & premiere découverse du Bré-

fil, 53 Patag. II. Cabral arrive à Calecut. Etablissement du premier Comptoir Portugais dans les Indes, 57

Patag. III. Le Comptoir des Portugais est ruiné à Calecut par la malignité des Mores. Cabral en tire vengeance; fait voile à Cochin & à Cananor, où il jette les fondemens d'un nouveau Commerce, & retourne en Portugal,

CHAP. VI. Troisieme Voyage des Portugais aux Indes Orientales , sous :a conduite de Juan de Neeva . 68 CHAP. VII. Second Voyage de Vasco de Gama aux Indes Orientales, so quatrième des Portugais. Gama commence à postre la guerre aux la ma commence

a porter la guerre aux Indes 3 70
Parag. II. Vajco de Gama canone Calecus. Il cour rijque d'êre pris. Fermeté du Roi de Cochin ,
CHAP. VIII. Progrès des Portugais aux
Indes , depuis 1503 julqu'en 1507.

Exploirs de Paches par les la Francis II. Vidiores de Paches fur le Samoria, u. Vidiores de la Siente Saint Indiana. Injulie récompenfe de las fervices, 800 cetar. IX. Expeditions de Portugais en 1507, fout François Almeyde, permier Viceroi des Indes Orientales. Etat du Commerce. Prifs de Quillos de de Monbalfil. Forts básic on plu-

feuers lieux ,
Parag, II. Fort báti à Sofula, Etrange
dufgrace de quelques Portugais, Ligue pour les chafter des Indes Orientales. Découverte de Ceylan, Brinjan brulé ,
\$9

#### TABLE DES CHAPITRES

Parag. III. Cunna & d'Albuquerque font envoyés aux Indes. Prife d'O. 1a. Soumission de Lamo. Incendie de Brava. Prife de Socotra. Entreprife du Samoriu. Actions cruelles à Cananor , & à Panani , Pag. 93

CHAP. X. Exploits des Portugais depuis 1508 julqu'en 1510, fous la Vice-

royante d' Almeyde. Entreprise dans le Golse Persique. Prise de plusteurs Ports. Ormuz attaqué. D'Albuquerque trahi par quelques-

uns de fes Capitaines , Parag. II. Le Soudan d'Egypte envoye une Flotte contre les Portugais. Elle est battue. Lorenzo d'Alurryde périt dans le combat. Artifice du Seigneur de Diu. Prise & incendie de Dabul. Defaite des Egyptieus. Le Viceroi périt en retournant à Listonne, 103

CHAP. XI. Exploits d'Albuquerque, Viceroi des Indes , depuis 1510 jufqu'en 1516. Calecut brûle. Description de Goa, qui se rend aux Portugais. Ils l'abandonnent & la reprennent, Description de Malaça. Cette Ville est attaquée par le Roi de Siam,

& prife par les Portugais, 111 CHAP. XII. Les Portugais au fommet de leur puissance. Soarez est trompé à Adan & à Joddale. Colombo devient Tributaire. Paix avec Siam & Pegu. Expedition de Diu & de Bantam. Brito est envoyé aux Moluques. Les Espagnols arrivent par le Sud-Ouest,

la Chine. Découverte des Isles de Celebes & de Borneo. Prife & destruction de plusieurs Villes. Sacrifice d'un Por-

Parag. II. Les Espagnols submergés à Tidor. Cruaute de Menezés. Plusieurs Villes brûlees. Belle action de Sylveira. Plaifanterie cruelle. Fort báti à Diu. Avanture de Botello. Desordre aux Molugues,

GIIAP. XIV. Continuation des exploits des Portugais depuis 1537 jusqu'en 1542,

Parag. II. Affaires de Bengale, Incendie de Chatigan. Prise de Gaure. Découverte de Mendanao & du Japon , 137

CHAP. XV. Etat des Poffessions du Portugal, depuis le Cap de Bonne-Esperance jusqu'à la Chine, Revenu des Villes, des Forts & des Officiers. Evechés & Maifons Religieuses,

CHAP. XVI. Voyage de Soliman Bacha, de Suez aux Indes, en 1538,

Parag. L. Caufe du Vovace. Description de Suez. Désertion de deux mille hommes. Tor. Iflede Seridan. Port de Kor,

Parag. II. Le Château de Din affiegé par les Tures. Pillage de la Ville. Evenemens divers .

Parag. III. Retour de Solyman à Suc?, CHAP XVII. Relation Portugaise du

Siege de Diu en 15,38, Parag. 1. Occasion de cette Entreprise. Caraclere de Solyman , Bacha d'Egypte. Diu abandonné. Siege du Château. Arrivée de Solyman. Embarras des Portugais, Li-même. Parag. IL. Valeur des Femmes Portugai-

fes. Attaque génerale. Levée du Siege. Mort de cent quarante-fix Portugais. Solyman retourne à Constantinople & se tue lui-meine, Mallicurs du Siege attribués au Viceroi, CHAP. XVIII. l'oyage de Don Etienne

de Gama, de Goa à Sucz, en 1540, ou Journal de Castro. CHAP. XIII. Arrogance des Portugais à Parag. I. La Flotte quitte Goa & vient à l'Ille de Socotra, Description de cette Isle. Mont d'Aden, Détroits de Bal-

al-Mandel. Entrée de la Flotte dans la Mer Rouge, Parag. II. Description des Isles de Sarbo , de Shama, de Dollaka , de Maffua. Idee de l' Aby ffinie & des Abyfsins. Cause des accroissemens du Nil.

Projetde détourner le cours de ce Fleu-Parag. III. Taeh:s blanches fur la Mer. Ife de Marate. Port de Shaback. Banes & Canalde Suaquen. Diverfes

#### ET DES PARAGRAPHES.

apparences de la Mer. Obfervation fur la marie. Fille de Sauquen, fon Pott, fis forces, fon commerce, Parag, IV. Teurshilon. Mer pleine de 1000 de bances. Marie. Ports de Dradate, de Dooro, de Fufichan, d'Araquen, de Saloka, de Faratt, de Kilpt, de Ras al Devaer, de Kas ut Stedid. Conterre & grile. Bai-fonds furs number.

Patag, V. Qualité de la Mer & des Cites, Ports de Komol, de Schamal-Yadain, de Siol, de Gademahi, de Scham mat Kuman, de Schanna, de Qualibo. Caps de Ras-al-Nafchef & de Res-al-Ant. Ifles de Zarmojette, de Kornaqua, de Soarit, de Konnaqua, de Baburo. Roe remarqualite. Fens

& arbest,
Parag, VI. Port de Tuna. Observations
für ce Port. Ville d'ul-Kosser.
Fort. Egypte comme sons le seul nom
de Rissa. Ilses de Salan-at-Bubr où de
Scheiluam. Fille de Tor. Corps & Monasser de Sainte Catherine. Licu où les
Ifracitets passerent la Mer rouge, 188

Iracites pagierent la sier rouge, 1868 Parag, VIII. Arrivée de la Flotte Portugaife à Suez. Description de ce lieu. Canaux ouverts par les anciens Rois d'Egypte, Leur ufage. Côtes de la Mer. Baye du côté de l'Egypte. Marées,

Vents, Air., 1

Parag, VIII. Les Portugais quittent
Surc, Objervations fur les flies voijnes de Schedaum. Fort a "Ayettache
to de Bohald Nolmeh, Remarques jutlets Badwes, Frante, 1 Mijan, Dahlish, Nom de la bles rouge, Erreusdes Antient de des Modernes, Nom
incomm aux Arabes, Retour de La
Flotte à Go.

106

CHAP, XIX. D'scription de la Mer de Kolzum, autrement le Golse Atabique, ou la Mer ronge, tirée de la Géographie d'Abulfida, 100 CHAP. XX. Second Siege de Diu par

Mahamad, Roi de Cambaye, en 1345, 202 Patag, I. Khojah Zaffar attaquele Chateau de Diu, Mur extraordinaire qu'il veut relever. Belle attion d'Anaya.

Le Roi Mahamud vient au Siege.
Courage des femmes. Divers affauts.
là-meme.
Parag. II. Don Jean de Caftro arrive à

Din, force les retranchemens des Mores, attaque leur armée & la défait ; tne leurs Géneraux , & rétablit les Portugais, Il retourne en triomphe à Goa. Honneurs que fon Roi lui accorde , & dont la mort l'empéche de jouir, 207

#### LIVRE II.

Premiers Voyages des Anglois en Afrique & vers les Indes Orientales.

INTRODUCTION, 214,
CHAPTERS I. Foyage on Barbara,
par le Captinane Windham, 217,
CHAP. II. Foyage on Guines & Becim, on 1533, 219,
CHAP. III. Second Voyage on Guine,
partle Capti. Lean Lek, earl 1554, 113,
CHAP. IV. Premier Foyage de Guile,
aum to Town of Guines,
on 1553 year of Captine,
on 1554 year of Captine,
on 1555 year of Captine,
on 15

for the Coice de Gainie & au Châcount de Mina, an 1555 5. 241 Chan, Wl. Demier Voyage du Capital. or Fowjon aux Câtes de Gainies, 13 Chan, Vll. Divers Voyage en Cainie depuis 1501 ptilju en 1506 1. 260 Parag, III. Voyage de Walleam Kutter, (#1.1562). 161 Parag, III. Voyage de Baker en Gainie,

Patag. IV. Voyage du Capitaine Car-

tages, en produissin pour essais de richesse les Sciences & des Arts, M. le Comte de Maurepas, qui se trouve nommé par ce titre, comme s'aurois pi commencer par son nom pour s'aire naître la même dée, à apperceva que les Etrangers partiajent à les bienssités en ediguisen, pas seur reconnoissance. Cest à l'Auteur même de ces belles Lares (s') que pai conssi toute la partie géographique du Recueil. Son zèle pour les progrès d'un Art qu'il cultive avec tant d'honneur, la port non-seulement a m'accorder tous ses soins, mais à me promettre plusseurs manque d'entréir beaucou qui n'ont jamais vid le jour, & qui ne peuvent manquer d'entréir beaucou pet co l'urage.

In hai pas eu moins d'attention à me procurre d'habiles secours dans un autre genre. Quoique les Figures Angloisses no sient pas sans beauté, on trouvera la disference sor grande à l'avantage des miennes. M. Cochin le sils, qui en a pris la conduite, e sil aussi contup par le chefle d'agrément de son tervention que par el adsicatess sels de gravure. Au lieu d'une Planche morte, ou les hommes de les animaux n'of-prioient proprenent que les dehors de leur forme, il a s'ur vacer dans chaque sigure la verite du caraîtere, sans diminuer celle de la ressentance. Jen s'easis par quelle fantasse il a su a Libraire de me s'aire parotire à la tête de mon Livre. Mes amis sons temoins de ma réssissance. Si la solisses que a de me radres s'un selvante la cerois sor bien réparée par l'excellence du Portrait, qui est l'ouvrage du célebre Smith.

Enfin rien ne peut donner de la défiance pour l'engagement que ] ai pris de publier un Volume tous les fix mois. Le scond est aduellement Jous presse, le troisseme est traduit ; le graces à la proxektion de Monseigneur le Chancelier , qui m'a fait l'honneur de me choisse pour cette entreprisse, la guerre n'interrompt pas mes communications avec l'Angelterre.

(f) M. Bellin, Ingenieur de la Marine, Garde du Dépôt Royal des Plans & des Cartes.



#### 

#### APPROBATION.

T'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier le premier Volume de l'Hiftoire generale des Voyages, &c. & j'ai cru qu'un Ouvrage de cette nature & detiré depuis fi long - tems ne manqueroit pas d'êrre favorablement reçu du Public. A Paris, ce 20 Janvier 1745. SOUCHAY.

#### PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & feaux Confeilders, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Mairres des Requetes ordinaires de notre Hôrel, Grand Confeil, Piévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, Ieurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut: Notre bien amé François Dinor, Libraire à Patis, ancien Adjoint de la Communauté, nous a fait exposer qu'il destretoit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Histoire géneraie des Voyages, traduue de l'An-gloss par M, l'Abbé Prevost, s'il nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécellaires. A CES CAUSTS, voulant favorablement traiter ledit Expolant & fes ayans-causes, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Ouvrage en un on plufieurs Volumes & autant de fois que bon lui femblera , & de les vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de quinze années confécutives , à compter du jour de la datte des Prefentes. Faifons défentes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obétillanee, conme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faite, vendre, débuter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce puille être, d'augmentation, correction, changemens on autres, fans la permiffion expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui , à peine deconfifcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chaeun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, nu tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lni , & de tous depens , dommages & interêts. A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauré des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mnis de la datte d'icelles; que l'impression dudit Ouvrape fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-Scel des Prefentes, que l'Impertant fe conformera en tout aux Réglemens de la Liberairie, & notamment à ce-lui du 1. A veil (725, 3 qu'avant de les exposer en vente, le Manuferit qui aura servi de copie à l'impression dudir Ouvrage, sera remis dans le même état ou l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & feal Chevaliet le Sieur Dagnesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en sera ensuite temis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Dagnelleau, Chancelier de France: le tout à peine de nullité des Prefentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouit ledit Exposant & sesdits ayans causes pleinement & paisiblemeet, sans south it qu'il leur soit fait aucun trouble ou empéchement. Voulons que la Copie des Presentes qui sera imprimée tout au long au commencess ent ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenne pout diement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Sécretaires , foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huisser on Sergent für ce requis de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant clameur de Haro , Chatte Notmande & Lettres a ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Ve failles le 23 Janvier l'an de grace 1745. & de notre Regne le trentième. Par le Roi en fou Confeil, SAINSON.

Registré sur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Impriments de Paris, No. 413. Fo. 165. conformement aux anciens Reglemens confirmes par celui du 18 Ferrier 1713. A Paris le 16 Mars 1745. VINCENT, Syndie. INTRODUCTION.



## INTRODUCTION.



ANS le dessein que j'ai formé de donner une Histoire générale de tous les Voyages remarquables des derniers sécles, en m'atrachant particulièrement à la découverte, à la conquêre, au commerce, & aux propriérés naturelles & politiques des nouvelles Regions dont

let Vorageurs ont acquis la connoilfance, il ne fera point inutile de commencer par quelques observations sur la Navigation & le Commerce. J'examinerai leur progrès jussiqu'à la chiere de l'Empire Romain; leur étar dans l'Europe jusqu'à l'invention de la Bouslole; enfin les avantages qu'on a triés de cette heureuse découverte pour leur encouragement & leur perséction.

Mes recherches n'itont pas, comme celles des autres Ectivains qui ont traité le même liget; jufqu'au tems du Déluge & même au-delà; parce qu'il me femble que le travail d'un Hifloriea peut être mieax employé qu'à péntre dans des fiécles rénébreax dont il peu de lumiére à recueillir, ou qui n'offrant rien de certain, le réduifent nécelfairement à de vaines & pénibles conjectures. Je ne m'attacherai pas non phus à fuivre le gente humain dans fed différentes tranfingations, ni à cherchet comment la terre s'elt peuplée; entreprife auffi inutile que la premiere. Enfin, par la même raifon, ; ne enterchetai point à découvir combien de bancs de tames les Grees & les Romains avoient fut leurs Vaiffeaux de guerre, ni dans quel ordre ces bancs étoient difpolés. Toutes ces queltions, qui ont déja causé tant d'embarras aux Sçavans, ne peuvent jamais être affez édaireire pour demeurer fans un grand nombre d'obléurités invincibles y d'ailleurs les explications les plus cettaines n'auvoient point de rapport au deffein de cet Ouvrage.

On ne douteta point que l'unige des Barques & des Radeaux ne foir prefuguisfili ancie que le monde, à l'on confidere que fans ne fecours pour traverfer les trivieres , le gente humain n'a pà changer d'habitations , paffer d'un Pays à l'autre. & faire la moindre communication det biens qui naisfoient dans les Regions habitées. On conçoit que cette invention n'étoit pas moins néceffaire pour la pèche du Poisfon, au long des Cètes de la Mer. Ensuite on remoustages fans doute à les fuivres, au hasfard de quelques dangers contre lefquels on parvint à s'aguérit; & l'intefré ayaux toujours eu plus de force que la crainer, l'envire de le procurer par des échanges les commodités qu'on n'avoit pas , fit furmonter des difficultés que l'industrie d'ailleurs ne manquoir pas de diminuer de jour toujour. Mais comme les longs Voyages deman-

Tome I.

doient des Bätimens plus capables de réfiftance, & que les Nations n'out pà penfer à l'établifement du Commerce par met fur des Ciorse floignées, qu'à nerès s'tere fortifiesé dans les Pays qu'elles habitoient; il n'y a pas d'apparence qu'on air bàti de grands Vailfeaux, ni entrepris de longues navigarions, avant la fondation de quelqueug grands l'Enrs, tels que cut des Chinois, des Perfes, & des Affiriens, ou des Babyloniens. Malheureufement les connoissances historiques qui nous restener de ces anciennes. Monarchies, sont imparfaires & rempiles d'incertinude. Les Chinois s'e vantent d'avoir eu fort anciennement de grandes forces sur mer : & s'il vion en crois le rémoignage de plusseurs Auceurs, et de deux autres Nations n'ont pas et des Flotters monspuissifiances. Quelques Ecrivains Grees assurent que Semiramis, Reine d'Assirie, mit en mer une Flotte de quinze cens voiles. Mais ces Relations sont justement suspectes. Les Grees, après avoir détruit rous les monmens des Babyloniens & des Perfes, qu'ils-subjuguerent sous Alexandre le Grand, s'e trouvereur obligés de suppliete par des fables aux Archives dont lis s'e reprobeitorien à ruine.

Cependant il est fort probable que les Puissances maririmes de l'Asie eurent des Flotres dans les tems de leur spiendeur, & qu'elles s'étoient établi un commerce régulier dans les Indes Orientales, qui onr été de tour rems une fource de richesses, Salomon équipoir à Ezion-Gaber, dans la Mer Rouge, des. Flottes qu'il envoyoit à Ophir. Ce fait n'est pas doureux pour ceux qui respectent les Livres faints : & quoiqu'on ne puisse déterminer la situation d'Ophir . ni sçavoir même s'il étoit dans l'Inde , ou dans quelqu'endroir de la Côte d'Afrique ou d'Arabie, on ne sçauroit douter raisonnablement que le Voyage de l'Inde ne fur alors aussi facile & aussi fréquent qu'il l'a été dans tout autre tems, avant l'invention de la Bouffole. D'ailleurs il est extrêmement vraisemblable que dans ces anciens tems le commerce de l'Inde étoit beaucoup plus riche que celui de l'Afrique, qui dans la plupart de ses parries n'a jamais été si peuplée, si civilisée, ni si bien cultivée que l'Inde. Si elle produisoit de l'yvoire & de l'or, elle ne pouvoir être si bien fournie de ces curienses Manufactures qui sont vantées dans l'Histoire sainre, & de ces précieuses érosses que Salomon faisoir apporter d'Ophir.

Ce Prince, pour équiper fa Flotte, employoir le ficours du Roi de Try, dont les újeis font la premiere Nation qui ai fair quelque figure dans ces mers fous le nom de Pheniciens. On préfume, avec affez de fondemen, qu'ils étendirent cluer commerce dans toutes les parties de la Médirerranée, & que l'ardeux du gain leur ayant fait passer le Dètroix de Gibealter, ils vin-rent chercher de l'étain jusqu'aux siftes Britanniques. On est porté à croixe aussif qu'ayarn pris au Sud du Détroix, en fuivant le Cher d'Afrique, si étenbirent dans platfeurs endroixe des Colonies & det Comproirs, pour la facilité de leur Navigation & de de leur Commerch

Il n'est pas moins probable, par la comparaison des témoignages sacrés & profanes, que les Egyptiens eurent des Flottes avant le tegne de Salomon même, & que ce fut peut-être à leut exemple que ce Prince envoya les siennes à Ophir. Mais il paroît que pour ce voyage & pour d'autres navigations éloignées ils se servoient des Pheniciens, qui étoient alors non - seulement les Matelots les plus expérimentés & les plus hardis, mais les plus habiles pour la construction des Vaisseaux. On lit dans Herodote ( l. 4 ) que Pharaon Neco & d'autres Rois d'Egypte envoyetent par la voie de la Mer Rouge une Flotte de cette Nation pour faire des découvertes en Afrique; & dans Strabon (l. 1) que ces Avanturiers ayant fait le tour de l'Afrique, retournerent en Egypte par la Méditertanée. Herodote ajoûte une circonstance qui confirme son récit, malgré les justes préventions où l'on est contre sa fidélité. Il dit qu'en naviguant autout de l'Afrique ils eurent long-tems le Soleil au Nord; ce qui est à présent fort connu de ceux qui font le voyage des Indes Orientales, L'Histoire ne nous apprend pas quels furent les progrès du commerce de l'Egypte après les conquêtes successives des Babyloniens & des Perfes.

Il paroît par les Flottes qui furent envoyées au Siege de Troye, que l'art de construire des Vaisseaux fut connu dans la Grece aussitôt qu'elle se fur formée en Villes & en Etats. Elle se vit ensuite obligée d'augmentet ses forces maritimes pour s'opposet aux invasions des Perses, qui venoient souvent insulter ses Côtes sur des Vaisseaux conduits par des Phéniciens. Mais on ne trouve point qu'ils ayent eu des Bâtimens d'une groffeur considétable, ni qu'ils ayent étendu bien loin leur commerce avant le tems d'Alexandre, où la ruine des Perses leur donna l'occasion de succéder sur mer à leur puissance. Bientôt ils l'emporterent sur tous les autres Peuples par la grandeur de leurs Vaisseaux. Ils eutent des Flottes confidérables fur la mer des Indes & fur la Méditerranée. Les Ptolomées, qui regnerent en Egypte, donnerent un nouvel éclat au Commerce, en ouvrant la communication avec les Indes par la Mer Rouge, où Berenice, qu'on prend pour le Kossir d'aujourd'hui, fut fondé dans cette vue. C'étoit dans ce Port qu'on transportoir les principales marchandises de l'Arabie, de l'Inde, de la Perse, & de l'Erhiopie, sous le nom desquelles on peut comprendre toutes les parties de l'Afrique qui étoient alors connues, jusqu'au Sud de l'Egypte. De Berenice, toutes ces tichesses venoient à Coptos, qui n'en étoit éloigné que de trois journées, & descendojent par le Nil jusqu'à la célébre Alexandrie, d'où elles se répandoient dans toute l'Europe par la Méditerranée.

Pendant que les Flottes Grecques regnoient dans les parties orientales de cette Mer, Carthage, Colonie des Phéniciens, n'étoit guéres moins puissante du côté occidental, & pouffoit même fon Commerce au-dell du Détroit. Septtax obferce que les Carthaginios avoient pulificats Ports vers les Nort) & vraifemblablement ils en avoient auffi vers le Sud, puifique dans un Voyage qu'ils frient autour de l'Afrique, Hannon, leur Amiral, bâtir pluficurs Villes & fonda des Colonies fur les Côtes occidentales. Enfin cette Nation fe rendit odieufe à l'Italie par fes invasions & fes pillages. Les Romains infulété armeent pour leur défenfe, & s'étant rendus affec forts pour détruite par dégré les Carthaginois & les Grees, sis fe mirent en posfelifion du Commerce & du pouvoir martitine de ces deux Peuples.

L'Empire Romain conferva cet avantage auffi long-tens qu'il se souine dans un feul corps; mais il le perdit bientôt lorsqu'il se trouva divissé en deuxparties. Les ravages des Gots; des Vandales & des autres Nations du Nordruinetent le Commerce dans l'Empire d'Occident : & bientôt les Arabes; a sussignels on a donné mal-à-propos le nom de Sarafins, ayant partoura avec une vitesse introvable la plus grande patrie de l'Empire d'Orient, dont ils démembrerent l'Egypee; ce grand Canal de la communication avec les Indess Je commerce devint cout d'un coup si languissan, cui s'anéantie ninh par dégrés.

Mais ces Arabes qui avoient marqué long-tems le même mépris pour les richesses & pour le sçavoir, prirent insensiblement ces deux goûts. Non-seulement ils ouvrirent les Ports du Levant & de l'Egypte, avec tous les Canauxqui avoient été fermés depuis plusieurs siécles; mais, ce qui leur produisit des avantages bien plus considérables, ils porterent leur commerce de l'Arabie & de la Perse dont ils étoient les maîtres, aux Indes & jusqu'à la Chine; patticuliérement du Port de Siraf, à l'Ouest de Gomrun. On ne sçauroit douter que cet usage n'ait subsisté pendant toute la durée de leur Empire ; d'autantplus qu'ils étendirent aussi leurs conquêtes & leurs établissemens dans l'Orient, au long des Côtes & des deux Presqu'Isles de l'Inde ; & vets le Sud, au long du rivage Oriental d'Afrique, jufqu'au-delà de Sofala, c'est-à-dire, au-dessus du vingtième dégré de latitude méridionale. Cependant leurs Vaisseaux n'étoient pas d'une excellente fabrique, puisqu'ils n'étoient construits que de simples planches, liées ensemble avec des cordes, sans qu'il y entrât presqu'un feul morceau de fer, & qu'ils n'étoient pas capables par conféquent de réfuser aux tempêtes, ni proptes à faite voile en pleine mer.

Quedqu'effet qu'air pà produire pour le commerce la révolution de l'Empite ées Arabes, qui se divisa comme celui des Romains, en Oriental & en Occidental, sous les deux Califats d'Egypte & de Bagdad, environ tois cens ans après Mahomet; loin de tomber ensiérement, il sur pousée vers les Indes Orientales sous les divers Gouvernemens des Tures, des Tartares, &c., qui paturent successivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne sur une fuccessivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne sur l'accessivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne sur l'accessivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne sur l'accessivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne sur l'accessivement après l'extinction du Califat de Bagdad. pas Gutenna wec la même fiplendeut dans le Califar d'Occident, qui renfermoir la Syrie, l'Egypre, & une partie de l'Afrique, à cautié des guerres & des ravages qui cauferent encore plus de révolutions dans cet Empire que dans l'aurre, il ne s'y éteignit pas néanmoinsentièrement. Les Flortes qui conduficient des Pelérins à la Mecque ne manquoient pas l'occation de titrer divers profite de leur voyage. En un mes, Jorfque les Portugais entrerent pour la premiere fois dans la Met des Indies, non feulement ils furent furpriss dy trouver un prodigieux nombre de Vaifleaux & le commerce fort bien établi entre les Habitans de router les Côres Orientales de l'Afrique, de l'Arabie, de la Perfe, de l'Inde, & de touters les files mais, ce qui laur caufa bien plus d'admiration, & ce qui avoit contribué fans doute à rendre le commerce fi flosiffant, ils y rouventen l'usage de la Boufolée & de Cartes Géographiques.

Quelques Ecrivains en ont conclu que les Arabes avoient été les Inventeurs de ces utiles inftrumens : mais ceux qui ont le mieux approfondi cette matiere ne font pas difficulté d'assurer que les Orientaux avoient tiré ces connoissances de l'Europe avant que les Portugais eussent pénétré dans leurs Mers : en effet, cette opinion paroît appuyée sur des preuves très-fortes, telles que le silence des Aureurs Orientaux sur de si importantes découvertes, l'éloignement que les Afiatiques ont roujours eu pour naviguer par les latitudes, la fabrique de leurs Vailleaux qui n'étoit pas propre à la navigation de l'Ocean, &c. Les Arabes n'avoient pas l'esprit tourné à l'invention. Ils n'ont rien ajoûté aux connoissances qu'ils avoient reçues des Grecs, de qui leur venoit tout leur sçavoir. Ils n'ont jamais eu non plus beaucoup d'occasions de porter leur commerce par mer. Les commodités qu'ils tiroient des Pays du Levant venoient auffi facilement par terre que par les Ports. Ils touchoient à l'Inde du côté de l'Est. Il n'y avoit point de marchandise, qui ne pût passer par Kaboul & par d'autres Villes frontieres, Du côté du Nord ils étoient les maîtres de la grande Backarie, entre laquelle & le Catay, qui comprend une partie de la Tartarie & les Provinces septentrionales de la Chine, il y avoit par le moyen des Caravanes une communication, qui ne fir qu'augmenter du tems de Jinghiz Kham & de ses Succelseurs. après qu'ils eurent conquis toutes ces Régions.

A l'égard des Chinois, qui prétendent auffi à l'honneur d'avoir découvert la Bouiflole dè le régne de leur Empereur Whang-ti, c'elt-à - dire, fuivant leurs Annales 3000 ans avant J. C. leur prétention ne peur paifer que pour une chimere; cat on ne conçoit point que s'ils avoient fait une découverte fi unite; ils euffien jamais pû l'oublier ou la perdet, Ainfi fon doit conclure que la premiere connoilfance que le monde air eue de la Bouifole, est dûte à l'induftrie des Européens ; quoiqu'il puillé être vati qu'en arrivant pour la premiere fois à la Chine, on y air trouvé l'afuge de ce influtment bien établi.

Après la chitre de l'Empire d'Occident, toures les parties de l'Europe, jufqu'il la Grece, furent expofées pendant plutieurs fiécles à tant de ravages, qu'il ne leur auroir guéres été polibble de s'occuper du Commerce, quand la route de l'Inde auroir été ouverte au travers de l'Egypte. Cependant les Pays martières s'efforcerent roujours entréux éntretenir une communication fort fouvent interrompue. Les Anglois, dans plutieurs occasions, mitent en met des Floctes puillantes, foit pour la guerre ou pour le commerce. Ils rafiquerent dans la Médiertranée. Ils pénétrerent dans la Met Baltique, où les Villes Hanséatiques évoient comme emparées de tout le commerce du Nord.

Charlemagne étoir propofé de rétabli le Commerce dans la Méditerranée mais les troubles qui faivirent fa mort replongerent toure l'Europe dans la confusion. Ce fur au milieu de ces troubles que les peuples da Nord, founte nom de Normands, tenouvelleuren pidieurs fois leurs invasions, & qu'ils porterent particuliérement leurs travages en France. Après étre établis dans la Neultrie, & lui avoir donné leur nom, ils allerent fondre avec la même furie fur les Coses d'Ergapes, equ'ils pillerent barbarement. Ils passièrem celle de la Sciele, en commertant les plus affeur excète par mer & partierent le Détroir, ils furprient le Royaume de Naples, donn ils fitent la conquête avec celle de la Sciele, en commertant les plus affeur excète par mer & par terre. Mais ce qui ne fut pas moins nuisible au Commerce, c'est'l'entreprisé des Croi-fades, qui tint pendant plus d'un tiécle toute l'Europe dans une violente fermentation. Le rouble fin augmennée en Asie par l'irruption des Tartares fous Jingbix Kham, & par les guerres qui s'éleverent entre les Succelleurs de Sa-lab-addin, ou Saladin, dans l'Espre, la Syrie & les Pay voisins.

Dans ce long intervalle, les Genois & les Venitiens furent les feules Peuples de l'Europe qui conserverent quelques idées de commerce étranger, & qui firent divers efforts pour l'entretenir. Les Genois ritant avantage de la foiblesse de l'Empire Grec au tems des Croisades, ravagerent dans le rreiziéme siècle toutes les parties de l'Archipel, se saissrent de plusieurs Isles, pénérrerent dans la Mer Noire, s'y rendirent maîttes de quelques Villes maritimes, s'établirent à Theodosia, qu'ils rebâtirent sous le nom de Cassa, & d'où ils lierent leur commerce avec la Mingrelie, Trebizonde, & d'autres parties de la même mer, Ils s'étoient mis en possession de Pera même, un des Fauxbourge de Constantinople. Mais ils trouverent dans les Venitiens, de puissans Rivaux, qui s'éleverent enfin à la fouveraineté de ces mers, après la leur avoir dispurée long-tems. Venise établit ses Consuls à Cassa, où le principal commerce consistoir comme aujourd'hui en sel, en cire, en miel, en poisson & en caviar. Mais elle mir fes plus riches magafins à Tana ou Dona, Ville alors située à l'embouchure du Don ou du Tanais, donr il ne reste aujourd'hui que les ruines. C'est de-là que les Venitiens transportoient chez eux les épices & les autres richesses Indes, qui avoient été conduites par le Fleuve Indus, l'Oxus ou l'Amu, & par la mer Caspienne jusqu'à la Ville d'Astracan, dont le nom alors étoit Citrakham.

Ces richelles érant artivées à Aftracan , on en chargeoit une partie fur le Volga & les autres Rivières, pour les conduire dant deux autres grands Magafins que les Venitions avoient dans la Ruifle. L'un étoir à Ladoga, Ville fout 
Golphe de Finlande à Visbay dans la Gothlande. Le fecand Mugalin étoit proche de la Ville de Tjudia, fur le Fleuve de Kama. De-là on transportoir les 
marchandifes par la Rivière de Pizitora jusqu'à l'Ovean , où elles étoient 
embarquées pour être portées fur les Côtes de la Norvege, & peut-être plus 
loin vers le Sud, Aint fouste les parties fepteminales de l'Europe fe trouvoient fournies des marchandifes des Indees, & de si heureuses communicarions y firen long-tems flexir le Commerce.

Le rette des richelles qui venoient des Indes à Aflacan, évoir apporté par des Caravaner à Tana où les Venitiens & les Genois les embarquoient pour les transporter en Italie & les répandre dans les Provinces méridionales de l'Europe. Les Venisiens envoyoient tous les ans sir Vaisleaux à Tana pour ce commerce qui dura aussil long-tense que les Successeurs de l'Inghis Kham confervenerce qui dura aussil long-tense que les Successeurs de l'Inghis Kham conferverent du pouvoir. Mais Timur, ou Tamerlan, ayant détruit Afltacan dans une de ses expéditions contre l'Ostamishkhan, ce riche Canal fur coupé fans ressource. Venise sur réduite à ne plus envoyer ses Vaisseurs, pour recevoir les marchandises des Indes, qu'aux Ports de Syrie, particulisérement à celui de Bant, sou de Byrary : enfluite au Port d'Alexandric ne Beypres & cette voite même lui stit bientôt fermée par les Flottes que les Portugais entretintent dans la Mer des Indes.

Il et à propos pour l'explication de tout ce qui doit regardér ici le Commerce, de faire obsferver qu'avant que le chemin fin écouvert par le Cap de Bonne-Espérance, le grand Marché du Levant, pour lei épices, les drogues, & les précieuses marchandises des Illes & des Pays des Indes, étoit la Ville de Malacea, où les Nations de l'Occident alloient s'en foumir en parartat de la Mer Rouge. Dans cette divisions, les plus fameux Ports pour le Commerce recienc eux de Caleau qu'e Cambaye, a d'Ormay, & d'Adra. De Cambaye, les Parties feptentrionales étoient fournies par l'Indus, J'Amu, & la Mer Caspienne. De même qu'il arrivois par ce Canab beaucoup de richesties Alaca, an, il en venoir d'Ormuz dans la Perfe, pour fournir ce grand Pays; & , par le Golfe Persque, à Baskra proche de l'embouchaut de l'Euphrate, d'où de les se distribusient, par les Castravanes, dans l'Arménie, à Trebstoande, Alep & Damas dont le Port cioni alors Beyru. Celles qui venoient jusqu'il la Mer Rouge, écotient débarquies à Joddas, Pore de la Merque, ou à Tor & à Saux , e

Villes au fond du Golle, & rransportées de-là au Gaire par les Caravanes. Elles defendoinen routie au long du Nil judigu'à Alexandrie, d'où non-feulement l'Europe étoit fournie par les Venitiens & les Genois mais toutes les Regions qui font à l'Occident de l'Egypre, comme Barka, Tunis, Tremisen, Fez, Marce, & Sus, le trecevoient par le fecourt des Caravanes. Il ale nransportoir même au-delà du Mont Adas, judiqu'à la Ville de Tombaro, ou Tombaria, adans la Nigrite de dans le Nygrite de Ausle, le Ce annal du Commerce, qui avoit été long-tenns fermé par les troubles qui regnerent dans le Califat d'Occident, fair touvert par les Soudans d'Expres vers la fin du treisiéme fécée.

Ainfi tou le Commerce de l'Orient fut pendant plusieurs siècles entre les mains des Venitiens, qui en tirretent un posit immense. Venité étois alors l'Alexandrie de l'Europe, comme Amsterdam l'est aujourd'hui. Elle siqui so maintenir dans cettre possition jusqu'au tems où les Portugais trouverent le chemin de l'Inde par le Cap de Bonne-Efpérance : découverte importante, mais fatale pour une République dont les richesses de forces étoient dévemes si considérables, qu'elle fut en état de le défendre contre l'Empire, le Pape, les Rois de France & d'Artzgon, & presque tous les Princes d'Italie, à qui fa stêrté & se mépris avoient fait jure fa raison.

Les Genois fe Jourinean dans les lieux qu'ils avoient enlevés aux Grees, judqu'à la ruine de l'Empire de Conflantinople. Alors Mahomet II. s'étant faifi de Caffa, détruifit leurs étabilifiemens dans cette Mer. Ils fe trouverent forcés, comme les Venitiens, de ceder tous les avantages du Commerce à des Nations plus éloignées; & ces deux Peuples, qui avoient écomme les maitres de tous les rréfors de l'Orient, n'eurent plus d'autre part aux Voyages qui fe firent dans .les différentes parties de l'Inde, qu'à ritre de Pilores, ou de Mercénaires emplorés au fervice d'autrui.

A la vérité, ils ne futent pas les feuls qui fouffrirent de ce changement. La même révolution ruina dans tour l'Orient, le commerce de ces fameux Ports Indiens que Jai nommés, & fit entrer les richelles de l'Alé dans un nouveau Canal. Aufil les Portugais, fur qui tomboit le reproche, eutent-ils à le défendre contre une Lique formidable de toutes les Patifiances maritimes, affiltées du Soudan d'Egypre, qui avoit presqu'autant d'intérêt à cette querelle que tous Jes autres némble.

Tel étoit l'état du Commerce en Europe, lorfqu'on découvrit la propriété directive de l'aimant, dont on n'avoir connu judqu'alors que la qualité atratevive. On eft îngris aver caifon de la négligence des Histoirens, ajui ne nous ont appris ni le tens ni l'Auteur d'une fi précieuse invention. Toures le rocherches des Citiques n'ont pû nous faire parvenir à des éclaircissens certeius. Les une en attribuent la gloire aux angienes Grees, d'autres aux Arabes,

Quelques-ung

Quelques-uns prétendent que Marco Polo, ou Paul le Venitien, apporta l'aiguille aimantée ne Europe vers Pan 1160, à fon retour de la Chine & des autres Pays de l'Orient qu'il avoit parcourus; d'autres enfin, que Roger Bacon, Moine Anglois, découvrile premier l'arraction polaire de l'Aimant. Mais la plus grande partie des Ecrivisais artiribuent l'honouru de cette importante decouverter à un Habitant d'Amalfi dans le Royaume de Naples, fans s'accorder fre fon nom qu'int, fuivant le teuns, Flasio, é d'uivant les autres Giovanno, Gioia ou Gira. Ils fixent le rems vers la derniere année du treixième féde. Au refte, les lumiteres qu'ils nous donnent fair un évênement de cette importance font fiobleures é là bornées, qu'ils ne nous appertannet pas même de quelle profetifion éroit ce Flavio ou ce Gira, ni par quelle voie il parvint à extre connoifiance.

D'ailleurs, de quelqu'utilité qu'elle soit devenue pour le genre humain, elle ne fut pas fort avantageuse à son Inventeur, puisqu'on borne cetre premiere découverte à la propriété directive de l'Aimant, sans qu'il sût question de la faire servir aux usages de la navigation. Il ne patoît pas même qu'on ait été bientôt plus loin; car on trouve au contraire qu'il se passa plus d'un siècle avant que l'usage de la Boussole sut établi , soit que le secret n'eût pas été publié tout d'un coup, soit qu'on n'y prît point d'abord assez de confiance pour l'employer fans crainte, & qu'on n'ofât se hasarder trop loin sur la mer, après s'ètre accoutumé depuis si long-tems à ne jamais perdre la terre de vûe. Quelque jugement qu'on en potre, l'usage de la Boussole étoit connu quelque rems avant l'année 1415, qui cst celle où les Portugais commencerent leurs découvertes; & l'on n'en doutera point, si l'on considére qu'ils ne s'en attribuent pas l'invention, & qu'ils n'en parlent pas même comme d'un usage nouveau. La composition de la Boussole étoit un art sans lequel il auroit peu servi d'avoir découvert une qualité directive à l'Aimant : & l'on ne trouve rien néanmoins qui nous apprenne comment cet heureux secret sut reçu par les Nations maritimes de l'Europe, ni le tems où l'usage en fut introduit, ni les premiers avantages qu'on en tira. Il ne pouvoit être fort nécessaire dans la Méditerrance, ni dans la Baltique, ni dans toutes les Mers étroites, à l'exception des cas où les Vaisseaux pouvoient être écartés des Côtes par la force du vent. On ne laissoit pas de s'en servir dans ces Voyages; mais c'étoit un usage de simple précaution, qui n'y faisoit pas attacher un grand prix; & peut-être la Bousfole ne passoit-elle encore que pour un instrument curieux qui pouvoit devenir utile si l'on entreptenoit jamais de longs Voyages, & des découvertes aufquelles on pensoit fort peu. Les Portugais furent les premiers Européens qui formerent cette entreprise : Mais ce fut Colomb qui eut le premier assez de wurage & de hardiesse pour s'éloignet de la terre ; & , si l'on me permet cette Tome I.

figure, pour s'élancer au milieu de l'Océan avecune éguille aimantée pout guide. Au quinzième siècle, les troubles qui avoient long-tems agité la parrie Oc cidentale de l'Europe étant appaifés, & les Mores avant été fubjugués en Efpagne, la tranquillité publique fut affez constante pour donner le tems à plufieurs Princes de penser à fortifier leurs Etats & à rétablir le Commerce. Jean I. regnoir en Portugal. Le Prince Henry, son troitième fils, jaloux des richesses & de la gloire des Venitiens, qui s'étoient rendus comme le centre du Commerce, conçut le dessein de leur enlever celui du Levant pour l'attirer dans sa Patrie, en s'ouvrant par mer une nouvelle toute aux Indes Orientales. Il fut l'Auteur de ce grand projet; mais le Ciel en refervoir l'exécution au Roi Emmanuel. Quoique les Portugais, dès leur premiet Voyage, eussent fait des découvertes au long des Côtes d'Afrique, ils ne pouffetent point leurs avantages aussi loin qu'ils l'avoient esperé. L'indolence, la crainte, ou l'incertitude empêchereut aussi les autres Nations de suivre leur exemple. En vain Colomb adressa-r'il ses sollicitations aux Genois, ses Compatriotes, aux Anglois, & mênte aux Porrugais, que leurs premiers fuccès devoient enflammer autant que ses instances. Ce ne fut qu'après huit ans d'ennuyeuses répétitions à la Cour d'Espagne, & par la faveur de quelques Courrisans plûtôt que par l'inclination du Roi , que ses propositions furent acceptées. Mais aussitôt qu'il eut convaincu toute l'Eutope , par la prompte découverte des Indes Occidentales en 1492, que l'Ocean pouvoit contenir une infiniré d'Isles & de Continens inconnus, tout le monde fut faisi d'une violente passion de faire des découverres, & parut prêt à quitter sa Patrie pour chercher de nouyeaux Mondes. L'Angleterre qui avoit reçu depuis peu, avec tant de froideut, les offres de Colomb, ouvrit l'oreille à celles de Jean (a) Cabota, qui propofoir de chercher une route aux Indes Orientales par le Nord-Ouest ; & les Portugais qui n'avoient fait que balancet depuis près de 80 ans, honteux de n'avoit point encore été fort loin au-delà des Côtes Occidentales d'Afrique, se

Les Espagnols ne paroissoient pas disposes à troublet les Portugais dans leur Commerce Oriental, fur-tour depuis que, pat une convention formelle, on leur avoit abandonné l'Hemisphere d'Occident; lorsqu'un Portugais mécontent de sa Cour, nominé Magellan, vint proposer à l'Empereur Charles-Quint de chercher une route aux Indes Orientales par le Sud-Ouest; ce qu'il executa effectivement, l'an 1519, en passant par le Détroit qui porte son nom. Il eut le malheur de périr dans ce Voyage; mais son Vaisseau fit le tour du Monde, pour la premiere fois, & l'expérience apprit enfin que la Terre est un Globe. (4) On a défiguré ce nom en Chabes & Cabes.

hafarderent à paffer le Cap de Bonne-Espérance, qui avoit été découvert onze ans auparavant , & qu'on regardoit déja comme le terme de leur navigation.

La découverte de ce second passage, par les Espagnols, devint un éguillon pour les Anglois. Ils résolutent d'en chercher un troisième par le Nord, après l'avoir déja tenté inutilement, dans la vûe d'accourcir le chemin de la moitié. Un Marchand de Londres, qui se nommoit Horne, sollicita la Cout, en 1527, de renouveller cette entreprise. Henry VIII. qui regnoit alors, avoit été découragé par le mauvais fuccès de Jean Cabota. On demeura dans l'inaction jusqu'en 1551, qu'il se forma une Société à Londres fous le nom de Compagnie pour la découverte des Pays inconnus, dont le Chef fut Sebastien Cabota, fils de Jean. Ce fut dans l'exécution de ce projet que les Anglois découyrirent la (a) Russie, & qu'ils prirent possession d'une grande partie des Côtes de l'Amérique Septentrionale. Ils étoient si remplis de leurs espérances, que pendant plus de quarante ans ils en firent leur seule occupation. Cependant, après une infinité de tentatives aussi dangereuses qu'inutiles, désespérant également de trouver un passage par le Nord-Est, & par le Notd-Ouest, ils se déterminerent à faire usage de celui que les Portugais avoient trouvé par le Cap de Bonne-Espérance. Les premiers Vaisseaux qu'ils envoyerent par cette voie, partirent en 1591; & cette lenteut doit paroître éttange, lotíqu'ils étoient si bien informés des avantages qu'ils pouvoient espérer aux Indes Orientales, par les deux Voyages autour du monde, de Drake, en 1577, & de Candish, en 1586, & par les Voyages des autres Nations. Mais la Compagnie des Indes Orientales, qui se forma d'une Société de Marchands en 1600, répara tous ces délais; & c'est aussi de cette année qu'il faut datter proptement le Commerce des Anglois, dans cette partie du Monde.

Les Hollandois, qui avoient fait les mêmes tentatives pour découvir un paffige au Nord-Eit, & au Nord-Ouet, veninent, comme les Anglois, à la route des Indes par le Cap de Bonne-Efpérance. Leur premiter effai fut en 1594. Mais dans peu d'années ils se rendirent formidables sur les Mers de l'Orient, & leur pouvoir s'établic par degrés sur la ruine des Portugais, à qui ils enleverent une partie de leurs mélleurs Etablissemes.

Les François, les Suédois, & Ier Danois entreprirent auffi de périlleufes aurigations, mais aver moins éétalts & de finces, paret qu'ils n'y employetent pas tant de Vaiffeaux, & qu'ils étoient alors moins formés aux exercices de la Mer & du Commerce. Ils ont trouvé néammoins le moyen de le fraire des Etabliffement sonfidérables, sur l'indes Orcidentales, quoique fort inférieurs à ceux des Nations qui leur en ont donné l'exemple; cat on peur dire, fins crainted e'objection's, que les Portugais, les Espagnols, les Anglois, & les Hollandois sont beaucoup plus puissant dans leurs Colonies, & dans les

(a) Elle ne devoit pas être inconnue aux tions dont on a parlé pag, vij; mais il s'agit Vénitiens, s'ils y avoient déja eu les Rela- ici d'une découverte par la l'il. lieux de leur Commerce, que dans leurs Etats d'Europe.

Toutes ces observations doivent faire juger combien la Navigation & le Commerce sont redevables à l'invention de la Boussole. Il y avoit auparavant de riches Négocians & d'habiles Matelots; la communication des commodités & des richesses étoit établie entre les Nations du Monde connu : mais avec combien de difficultés & de défavantages ! Premiérement , les Matelots n'ofant se hasarder sur mer, faute d'un guide aussi sur que la Boussole, étoient obligés de suivre les Côtes, & d'allonger par conséquent leurs Voyages à l'infini. Ils craignoient les navigations éloignées , parce qu'ils y étoient toujours exposés à la fureur des vents, qui pouvoient les écarter de la terre, au risque de se perdre dans l'immensité de l'Ocean, ou d'être jettés dans quelques Pays inconnus, d'où les mêmes raisons devoient rendre leur retour imposfible. Faute de lumieres pour connoître les bornes de l'Afrique, & de hardiesse pour risquer d'en faire le tour, on étoit dans la nécessité de débarquer les marchandifes des Indes Orientales dans les Ports des mêmes Mers , & de les transporter de-là par terte dans ceux de la Méditerrance ; ce qui les rendoit dix fois plus cheres qu'aujourd'hui , lorsque le Commerce étoit entre les mains des Véniriens.

Pendant qu'on n'a point connu d'autres Voyages que ceux des Côtes; ni l'art de construire les Vaisseaux, ni celui de la navigation n'ont presque été capables d'aucun progrès. Des Bâtimens qui ne devoient jamais s'éloigner du rivage, & qui se refugioient dans le Port à l'approche de la moindre tempête, n'avoient pas besoin d'être construits fort solidement & ne demandoient pas beaucoup d'art. Mais depuis qu'on est devenu assez hardi pour traverser l'Océan, c'est-à-dire, pour faire des milliers de lieues sans appercevoir la terre, & pour braver les tempêtes sans espérance de rencontrer aucun azile, la nécellité force, non-seulement à bâtir des Vaisseaux qui soient capables de foutenir la violence des vents & des flots, & de réfister à l'impétuosité des Courans, mais encore de trouver d'autres méthodes, qui puisfent avec la direction de la Boussole, assuret la course d'un Vaisseau, & diminuer les périls de la navigation. Les Gens de Mer eurent bientôt reconnu que si la Boussole est d'un usage admirable pour diriger leur course, elle ne fusfit pas toujours pour les conduire au Port, parce que les vents & les courans ne sont que trop capables de les jetter hors de leur route. Il falloit des secours pour y remédier. On s'est accoutumé à prendre sur mer la hauteur du Solcil ou des Etoiles, pour sçavoir en tous rems dans quelle latitude est un Vailleau. Comme on failoit ulage autrefois des Portolans, ou d'une Description des Côtes, pour s'aider à passer d'un Port à l'autre; la nécessité d'avoir recours aux hauteurs, pour suppléer à la Boussole, a naturellement amené l'usage des Carres,

Il ne manquoir plus qu'une chofe à la perfection de l'art. C'étoir un méthode pour connoître fans celle combine l'on avoir fait de chemin à l'Eft ou à l'Dueth du lieu d'où l'on étoir parri, comme on connoifloir, par l'obfervazion des larirudes, combien l'on avoir décliné au Nord ou au Sud. Ce Problème occupa auffi-rôt tous les Mathématiciens des Pays maritimes de l'Europe. Quoique leurs recherches ayent été fans fuccès jusqu'à préfent, elles our donné l'éféreance de les voir quedque jour plus heureuffes. D'un autre côté, pour s'uppéler à certe connoussance, d'habites Aftrunomes ont fixé, avec tant de foir, la longitude de la latirude de toutes les Côtes connouses, que, fans avoir befoin d'un calcul s'ort profond, les Mariniers peuvent connoître à quelle distance sis sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils sont de la serve dans toures les parties de l'Ocche ils serve de l'autre de l'a

Il eli certain que les Européens, après avoir perdu, par la réduction de l'Egypre & d'une partie de l'Afe au pouvoir des Arabes, le principaux avanrèges du Commerce du Levant, dont ils avoient joui pendant toute la durce de Commerce de la Boufole. Avec le Commerce, ils avoient perdu la connoiffance de toutes ces Régions Orientales: Ceft à l'invention de la Boufole qu'ils doivent le retout de ces deux biens, avec beaucoup d'avantage.

Les Grecs & les Romains n'avoient guéres écendu leurs connoilfances audelà du Gange, à l'Eft, & de flies Canatrie à l'Occident; de forte que conte la parite Septentionale de l'Europe & de l'Afie, a wec les Terres Arctiques, les parties Orientales de la Tattarie, & de la Chiue, la Peninfule de l'Inde au -delà de Gange, & les parties Méridonales de l'Afrique leur froient tout-à-fait inconnues; fans parlet de l'Amérique, & des Mers qui avrironnent les divers Conrinents, avec les Iffes qui leur appartiement,

Cependant, quoique leurs idées n'approchaffent point de ce que nous connoissions aujourd'hui, elles étoient beaucoup moins bornées que celles des Européens, avant les découveres de Colomb & de Gama. On lit avec éton, nement (a) que dans le retiziéne fiécle toute l'Europe étoit persuadée qu'il étoit impossible d'alter plus loin que les Montagnes de Nubie; & que la (?) fource du Nii, qui avoit été connue sept cens trente ans atiparavant, du tens du Moine Cysme, passion alors pour lune découverte impossible. Que dis-je le Dans le stécle même où l'Orient el Vloccident partnert comme à découvert, les Voyageurs (e) tacontoient que la source de cette Riviere étoit dans les Indes, où ils l'avoient effectivement cherchée; & qu'au-delà, la terre n'avoit plus d'Habitans.

On ne sçauroit prétendre que sans l'invention de la Boussole nous aurions (a) Voi, la Georg, reform p. 161 (e, Bredenbach l'eregrinar, p. 133. (b) Brochad, Dife, Terra Sand, Cap. penal.

b iii

coujours ignoré les Côtes de l'Afie , qui ont été connues des Romains , de celles d'Afrique qu'ils n'ont pas connues. Mais je ne fais pas difficulté d'affiarer que fans cette admirable influment nous n'autions jamais découvert l'Amériques ou du moins nous n'autions jamais pà établir de communication erre cette partie du Monde & la nôtere, quand le hafard nous l'aution fait découvrir. Es s'il refle quelque Pays dont les Côtes nous foient encore inconnues , dans quelque tems qu'il forte de l'obfeuriré , c'est à la Bouffole que nous en autons l'obligation.

Après ces réflexions générales fur la Navigation & le Commerce, je vais entrer dans le détail des matirers qu'elles ont dù précéder. Je lui donne le titre d'Hissin du Poyagus, 6x. patce que c'elt l'objet que je me propofe. La premiter Partie de mon Ouvrage contiendra les Voyages remarquables de chaque Nation, dans l'ordre finivant 1: v. Les Voyages aux Indes Orientales, par le Sud-Eft & le Cap de Bonne-Elpérance ; jusqu'au cens où les Européens s'y établirent. v. Les Voyages aux Indes Orientales, par le Sud-Eft & le Cap de Bonne-Espérance ; jusqu'au même tens s. p. Les Voyages aux nedes Orientales, se l'Amérique ; jusqu'au même tens, s. p. Les Voyages aux nedes Orientales, par le Sud-Oueft, c'elt-à-dire, les navigations autour du Globe. «P. Les Voyages dans les différentes parties du Monde connu, depuis les découvertes & les ptemiers Erabbiffemens. 5x. Les Voyages au Nord-Eft, pour découvrit par cette voie un passage aux Indes Orientales, 6a. Les Voyages au Nord-Oueft dans la même espérance.

In a signitar inn à cette Introduction des Anteurs Anglois , parte qu'à chaque Patrie j'aurai foin d'expliquer mes propres vies par d'autres Introductions. L'Ouvreage que je commence gli importante. Il furpoffé fants donte les forces d'un faul Ecrivain ; & plofifeurs glisis , qui font demunds impordaits jujqu'à prifecte dans la termine carriers, marquene affeç qu'il y gli rencontre des objectes, thuis j'offerme plus de fuccès avec le focurs que j'emploie pour les furmontes. Une Compagnie de gras ladorius », à daquelle je ne lass que prême ne plume, & qui il y fif formée fous les yeux d'une Nation fort éclairés, em répond de tonér & de la félitif des matrieux. Pofé gerantir ne propre excellincé pour la forme que je vait leur donner dans mon fille; & compenne d'ailleurs far l'induspence du Pablic pour un projet dont il flouhaite depuit long-tens l'excession », j'entre en matier avec la confinere qu'on doit tirre d'ofin faye, « quand l'aillé 'y trouve j'onis et l'agric ment, de les diffipolition de fes Leiturs logfuits doivent être fûrs qu'on n'a rien nrighty pour la infinere & pour la pries.



# HISTOIRE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV° SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

VOYAGES

ORIENTALES.

# LIVRE PREMIER.



E tous les événemens qui ont excité l'admiration du genre humain dans les derniers licéles, on peut dire qu'il hy en a point d'auffi merveilleux que les Voyages & les découvertes des Européens, foit qu'on y confidére les progrès du Commerce & de la Navigation, les tréfors immenses dont l'Europe s'ét entriche, les miracles de valeur & de prudence qui ont immortalisé les

Chefs d'une si belle entreprise, l'étendue de leurs conquêtes, & la grandeu de leurs Etablissemens soit enfin la connoissance qu'ils acquirent d'un Monde inconnu jusqu'alors, & beaucoup plus grand que celui dont on croyoit connoî-

## HISTOIRE GENERALE

tre les bornes. Cette découveire fut comme une nouvelle création. Un nouveux Ciel, une nouvelle Terre, partrent s'ouveir aux yeux des hommes. Il fembla que la Nature accordoit des ailes aux Habitans du Globe terreftre, pour voler d'une extremité du Monde à l'autre, & lite commerce avec toutes les créatures de leur effece. Il est remarquable que dans le cours ordinaire des créatures de leur effece. Il est remarquable que dans le cours ordinaire des charges de l'entre des des l'entre de femblables, s'il con ne le flatte qu'il y air encore des Mondes à trouvers. & d'autres Indes à conquérir les

C'est aux Portugais qu'il en faut accorder la principale gloire. Quoique les Espagnols avent découvert l'Amérique avant que les Portugais eussent pénérré jusqu'aux Indes Orientales par le Cap de Bonne - Espérance, quoique la déconverte de l'Amérique ait pris moins de tems que celle des Indes Orientales, & que les exploits de Colomb ayent eu cet avantage fur ceux de Gama, qu'ils furent achevés des la premiere entreprise, sans avoir été précedés de la moindre connoissance du Monde où Colomb eur le bonheur de pénétrer ; on confesse néanmoins que les Portugais furent les premiers qui tenterent la navigation de l'Occan, & qui firent naître aux autres Nations de l'Europe le dessein de chercher un nouvel Hémisphére. Les Espagnols étoient si cloignés de former cette pensée, que non-seulement ils ne commencerent à s'en occuper que près de quarante ans après leurs voisins, mais que dans cet intervalle ils confidererent les entreprises des Portugais comme autant d'avantures romanesques, & d'effets d'une imagination déréglée. Ils eurent long-tems la même opinion de ceux qui leur proposoient d'en imiter l'exemple, & qui avoient deja réuli dans quelque partie de l'exécution. L'expérience fut feule capable de les convaincre que les Portugais avoient raifonné juste, & que les espérances de Colomb n'étoient pas moins solides,

En un mot, le récit de toutes ces découverres forme une des plus surientes parties de l'Hilbrion modrene, pat la multimude de la grandeur des événemens. Et c'elt par cette raifon que dans tout ce qui regarde les premières expéditions, et ce catandra pas de m'arracher trop foignementen aux circondiances. De faisis quelle ell l'avidité d'un Lecleur pour le détail de cet grandes entreprifes, & considie ni trouve de plaifie il nivre pas-lepa le l'fieros aquell il sincient et pour obferver par equals degés il arrive au terine de fest en source. Des toutes les liues & parati tous les Peuples doint îls frient la conqueixe, lest insprefilors qui fe firent de part & d'aptre e. & les refiere qu'elles produifient , fout une autre objet de curiofiei, op un révire la plus exadé relation.

L'année 9 de l'Hégire, & 711 de l'Ere Chrétienne, l'Efpagne fur foumife 2 wallid bu Abdondele, fritiene Calife Omnayan de Baçada, par Tarik & Ma-fa, que le Contre Julien, pour venger l'honneur de fa fille, avoit introduirs dans l'Andalonfie. Les Arabes y formeren bientot de perietes Monsrchies, dont les Rois vécurent en si mauvaife intelligence, que leurs divisions faciliterent; ny 18, à Dom Pelayo, on Pelago, Prince des Aduries, le moyen de leur faire être. Ses Succelleurs continuerent heurousement la guerre pendant plus de trois cens ans 1 & dans le cours de l'année 1954, Alfonde VI. Roi de Castille & de Leon, se tendit maitre de Tolede, Ce Monacque, pour reconnoire.

noître les services de Henri de Bourgogne, petit-fils de Robert Roi de France, qui avoit conduit ses armes avec beaucoup de succès, lui sit épouser la Princetle Therese, sa fille ainée, en lui accordant pour Douaire le Pays de Portugal, avec tout ce qu'il pourroit prendre sur les Mores, c'est-à-dire, sur les anciens Habitans de la Mauritanie, qui avoient conquis depuis peu fur les Arabes la partie Occidentale de l'Afrique & de l'Espagne. Dom Alphonse, fils de Henri, érigea fon Héritage en Monarchie, après avoir fait un grand carnage des Mores, & fut le premier Roi de Porrugal. Ces redoutables Ennemis se virent encore plus maltraités sous le regne de Jean premier, qui acheva de les chasser entièrement. Il les poursuivit au-delà de la mer en 1415, & se rendit maître de Centa. Ainfi l'Afrique devint le theatre de cette guerre, qui ne fut interrompue que par des entreprifes beaucoup plus avantageuses au Portugal.

Cette prife de Ceuta est rapportée par Walfingham, Aureur contemporain (a). Il raconte que le Roi de Portugal, » affifté des Allemans & des » Marchands Anglois, vainquit les Arabes (qu'il nomme les Agariens) dans » les Etats du Roi Betinarin (il veut dire des (b) Bani-Marins); qu'il en préci-» pita un grand nombre aux Enfers; qu'il prit leur Ville, fituée fur le bord » de la mer, environnée d'un mur, & d'une si grande étendue, qu'on lui don-. noit, dit-il, vingt milles de tour. « Le Roi Jean avoit quelque droit à cette affiftance des (e) Anglois, parce qu'il avoit époufé la Princetle Philippa, fille de Jean de Gant Duc de Lancastre, & sour du Roi Henri IV. Roi d'Anglererre. Ce fur le Prince Henri, troisième fils de Jean & de Philippa, qui forma le projet de la découverte du nouveau Monde par la navigation.

(4) Voyez l'Histoire d'Angleterre, par Walfingham, à l'année 1415. (b) C'étoit une Tribu de Mores ou d'Afriquains, qui vainquirent les Arabes en 1199.

(e) Vingr-fept Vaiffcaux Anglois, qui éroient destinés pour une expédition à la Terre-Sainte, toucherent au Port de Lisbonne, d'où ils confentirent à suivre le Roi contre les Mores-

#### CHAPITRE

Voyages & découvertes des Portugais au long des Côtes d'Afrique, jusqu'au Cap-Verd.

HENRI, troiliéme Prince de Portugal, accompagna le Roi fon pere au fiege de Ceuta, & dans l'âge le plus tendre il y fignala fon courage & fa conduite. A fon retour d'Afrique, il rapporta une si vive passion de découvrir de nouvelles Contrées par les Voyages de mer, qu'il employa plus de decouvertes. quarante ans à cette entreprise. Son penchant naturel lui avoit fait cultiver la Géographie & les autres (a) parties des Mathématiques. Il joignit à ces connoillances toutes les lumieres qu'il put tirer de fes informations. Il inter-rogea particulierement les Mores de Fez & de Maroc fur tout ce qui concernoit les Arabes, qui bordoient les Déferts d'Afrique & de l'Affena; fur ceux qui possedoient le Royaume de Jalofs , assez voisin de la Guinée; & pour se

1415. Premiere ten-

(4) Il avoit fait venir de l'Ille Majorque des Cartes de Mer. Il fonda une Ecole & une an Mathématicien fort verse dans la naviga- Académie dont il le fit Chei. tion, & dans l'art de faire des instrumens &

Tome I.

HISTOIRE GENERALE

livrer entiérement à ce soin, il-choisit pout sa résidence la Ville de Ternaubal, 1415.

Cap Non-

au Royaume d'Algarve, fitué fur le Cap de Sagres, d'où la vûe de la mer enflammoit continuellement ses desirs & ses esperances. Un jour au matin, après avoir passé la unit dans toutes ces téllexions , il donna brusquement ses ordres pour le départ de deux Vailleaux, qui mirent effectivement à la voile avec plutieurs auties qui se trouverent prets à les suivre. Mais ils n'alletent pas pius loin que le Cap Bojador, soixante licues au-delà du Cap Nam, ou Non , alors le terme de la Navigation Espagnole. Le nom de Bojador vient du mot Espagnol Bojar, qui fignifie l'Oucit, patce que ce Cap s'avance en effet près de quarante lieues vers l'Occident. Il forme à sa pointe un Courant d'environ six lieues, qui s'enfle beaucoup en se brisant contre les sables. Ce spectacle effraya les Avanturiers. Ils ne firent pas réflexion qu'en prenant le

large, ils pouvoient doubler facilement la pointe du Cap, & ce premier

obitacle leur fit abandonner leur committion.

Le Prince Henri, qui comprit tout-d'un-coup la cause de leut etreur, ten-1418. voya, fur un petit Vailleau, en 1418, Juan Gonzalez Zarco, & Treflan Vaz Taxeira, deux Gentilshommes de fa Maison, avec otdre de passer ce terrible Cap, & de reconnoître toutes les Terres, qui, fuivant l'opinion des Scavans & les informations des Atabes , devoient s'étendre jusqu'à l'Equateur, Avant qu'ils cuilent pù gagner la Côte d'Afrique, ils essuyerent une si afficuse tempête, qu'ayant ern mille fois leur sépultute assurée dans les flots, ils regar-

derent comme une faveur du Ciel, d'être jettés dans une perite lile, à laquelle ils donnerent le nom de Puerto-Santo. Les Habitans n'en étoient ni civilifes, ni tout-à-fair barbares; mais la terre y étoit très-fertile. Cette nouvelle caufa tant de joie au Prince Heuri, que, donnant trois Vaulleaux bien équipes à fes deux Gentilshommes, aufquels il joignit Barthelemy Perestrello, il leur fit prendre de la semence de toutes sortes de grains, & des bestiaux pout enltiver l'Ille de Puetto-Santo. Ils n'y pottetent que deux lapins : mais ces animaux s'y multiplierent avec une fi étrange fecondizé, que dans l'espace de deux ans, ils détruitirent tout ce qui avoir été feme ou planté. Percitrello, qui avoit obtenu la proprieté de l'Isle, & qui avoit entreptis de la peupler, se

trouva force d'y renoncer. Juan Gonzalez & Triffan Vaz (b) acceptetent en 1419, la Commission

1419. d'un autre voyage. Après quelques jours de navigation, ils découvrirent une espece de nuce fort sombre, qui leur causa d'abord de l'étonnement; mais n'en ayant pas moins continue leur course, ils trouverent une Ille converte de toutes fortes d'arbres, à laquelle ils donnerent le nom de Madere, qui fignific bois en Espagnol. Cette Isle est un peu au Sud de Puerto-Santo; & rour l'étendue, la douceur de l'air, & l'abondance des productions, c'est la plus confidérable de la Met Occidentale. Chacun des deux Chefs eut fa part d'une fi belle découverte, qui leur fut confirmée pat des Lettres Patentes du Prince, avec le titre de Capitaines. Tristan donna son nons à la pointe où il avoit pris Camera de Lo- terre, & Juan Gonzalez nomma fa portion Camera de Lobos, c'est-à-dire, Caverne de lonps, parce qu'il y trouva une cave, qu'il prit pour la retraite

de ces animaux. On y découvrit aussi une Chapelle, avec un Tombeau élevé (b) Tous ces détails sont tirés de Faria y vam, & des autres Ectivains Portugais &

Soula, de Jean de Barros, d'Antonio Gal- Espagnols.

par le célébre Macham, (c) Anglois, qui, se sauvant d'Angleterre en Espagne, avec une femme qu'il aimoit, avoit été jetté dans ce lieu par la tem- Augiaia. pete vers l'an 1344. L'Ille étant entiérement converte de bois, Gonzalez & Vaz commencerent par y mettre le feu, pour la rendre capable de culture. La flamme s'y repandit avec tant de violence, qu'elle s'y nourrit pendant sept ans entiers, en poullant une fumée épaille, mêlée d'étincelles, qui s'appercevoient de fort loin, comme les éruptions du Mont-Etna; de sorte que le bois devint austi rare à Madere qu'il y avoir été commun. Le Prince Henri y fit apporter de Sicile des cannes de fucre, qui réuffirent merveilleusement. Dans un petir nombre d'années, la cinquiéme partie du revenu, que le Prince avoit réservée pour son Ordre militaire, montoit à plus de 60000 arabes, dont chacune fait environ 500 livres de notre monnoye, quoique dans fa circonférence l'espace cultivé n'eût guéres plus de neuf milles. On bâtit bientôt des Eglifes à Madere, & l'on y établit un Evêque. Le Roi Edouard, frere du Prince Henri, lui donna cette Isle, & revêtit l'Ordre Militaire de Christ de Madrec. la Jurisdiction spirituelle.

Il y avoit deja douze ans que le Prince Henri n'épargnoit rien pour assuret la découverte de la Guinée, Celle de deux Isles, dont il n'étoit redevable qu'au hazard, avoit augmenté ses espérances, & lui faisoit mépriser toutes les objections qu'on faifoir contre fon entreprife. Enfin Gilianez, affez hardi pour lui garantir l'exécution de ses ordres, doubla ce terrible Cap Bojador, qui Cap de Bojador, avoit jusqu'alors arrêté les plus braves; & cette action fut mife, par les Ecrivains de son tems, au-dessus des travaux d'Hercule. Le Prince, au comble de ses vœux, obtint du Pape Martin V, une donation perpétuelle à la Conronne de Portugal, de toutes les Terres que les Portugais pourroient décon-tion du S. Si ge vrir depuis le Cap jufqu'aux Indes Orientales inclusivement, avec une Indulgence pleniere pour l'ame de tous ceux qui périroient dans cette entreprife, Cetre faveur fut confirmée par les Papes Éugene & Nicolas , Succeffeurs de Marrin , à la priere du Roi Alphonfe & du Prince Jean fon fils , par le double motif d'arrêter les entreprises des autres Nations, & d'encourager les Suiets du Portugal.

- Gilianez remit à la voile dans sa Barque en 1434, accompagné d'Alonso-

Gonzalez-Baldaya, qui montoit un Vaisseau plus considerable. Ils s'avancerenr trente lieues au-delà du Cap, & s'étant hazardes à roucher le rivage, ils découvrirent un grand nombre d'hommes, & quantité de troupeaux, Mais, fans pouffer plus loin leurs recherches, ils retournerent en Europe, après avoir donné, pour unique fruit de leur voyage, le nom d'Angra de Ruyvos à

Célebre dona-

1434.

Angra de Rore

cette Côte. L'année fuivante fut plus heureuse. Ils allerent douze lieues plus voi. 1435.

loin, & deux hommes, qu'ils débarquerent à cheval, rapporrerent le foit qu'ils avoient tencontré dix-neuf Sauvages armés de javelines, qui s'étoient (c) La Chapelle portoit le nom de Jefus. Le une Chapelle, avec un Tombeau, fur legnel il Pott ou Macham avoit débarqué porte encore tronva le moyen de graver sa trifte avanture . celui du Machico. Il étoit forti du Vaisseau se fit une Barque d'un trone d'arbre , & s'abanavec fa Maîtreffe, qui avoit beaucoup fouffere donna aux flore. Il cut le bonheur d'être pouffé de la tempête. Ses Compagnons partirent fans fur la Côte d'Afrique, où les Mores le regar-

avoir pensé à les rappeller. La Dame en mou- derent comme un homme nimé du Ciel, & rut de regret. Macham, après avoir enterré le ptésenterent à leur Roi, qui l'envoya au décemment sa Maitresse, & hui avoir élevé Roi de Castille. Voyez le Tome II.

vers leur Prince.

mis en fuite en les appercevant. Les deux Portugais en avoient bleffé que!ques-uns, & l'un d'eux revenoit blesse lui-même. Baldava prit terre à cette nouvelle; mais il ne découvrit plus les Mores. Il trouva feulement dans une cave, qu'ils avoient habitée, plusieurs choses de peu de valeur, qui furent regardées de tous fes gens comme le préfage d'un butin beaucoup plus riche, Ils avancerent encore l'espace de douze lieues, & s'étant arrêtés à l'embouchure d'une Riviere, ils y virent plus de cinq mille loups marins, donr ils tuerent un grand nombre. Ils en apporterent les peaux, dont on faifoit alors beaucoup de cas, parce qu'elles étoient fort rares. Sur la Côte, où ils firent quelques recherches, ils ne trouverent que des filets étendus pour fécher. Enfin toutes leurs provisions étant épuisées, ils furent obligés de retourner

Antoine Gonzalez fut envoyé au même lieu dans le cours de l'année 1440 .

1440.

Loups Maring.

pour y charger fon Bâtiment de peaux de loups marins. Un jour qu'il s'étoit avancé l'espace de huit lieues dans les terres, avec dix de ses gens, il découvrit un homme nud qui portoit deux dards à la main, & qui conduifoit un chameau. C'éroit un More, que la crainte faisit & qui se laissa prendre sans réfistance. En retournant à fon Vaisseau, Gonzalez tomba dans un gros de quarante Mores, qui prirent la fuite, & qui lui laissetent enlever une femme qu'ils avoient avec eux. Ces deux Prisonniers surent les premiers Habitans de cette Côte, qui tomberent entre les mains des Portugais. Gonzalez trouva fur le rivage un autre Vaisseau de sa Nation qui arrivoit sous le commandement de Nunno Triftan. Avec cette augmentation de forces, il regagna la tetre, & dans l'obscurité de la nuit, il rencontra d'autres Mores. Ses gens se trouverent si près de ces Barbares, qu'ils les faisirent entre leurs bras, sans les reconnoître autrement qu'à leur nudité, & par la différence du langage; ils en tuerent trois, ils en prirent dix, & retournerent à leurs Vaisseaux. Ce lieu Puerto Caval- recut d'eux le nom de Puerto del Cavallero, ou Port du Chevalier, à l'honneur d'Antoine Gonzalez, à qui Nunno Triftan y confera cette dignité, Ils avoient à à bord un Arabe, qui entendoit la Langue des Mores. Ils le mirent à rerre avec la femme dont ils s'étoient faisis, pour engager les Habitans à racheter les Prifonniers. Le jour fuivant il en parut fur le rivage enviton cent cinquante, les uns montés fut des chameaux, les autres à cheval, qui presserent les Portugais de descendre, mais, qui les voyant sourds à leurs instances, s'enfuirent en leur jettant une volée de pierres. Gonzalez retourna en Porrugal avec quelques Efclaves. Triftan continua de s'avancet jufqu'au Cap Blanc (Capo Blanco); & n'y ayant trouvé petfonne, quoiqu'il y découvrit des

1442.

tugais,

En 1442, Antoine Conzalez retourna fur la même Côte, accompagné du principal de ses Prisonniers, qui lui avoit promis pour sa rançon sept Esclaves de Guinée, mais qui oublia fa prometle aufli-tôt qu'il eut recu la liberté. Pontresforviel Cependant d'autres Mores se présenterent à l'arrivée de Gonzalez, & lui pour les par les Pur- offrirent, pour la rançon de deux jeunes gens qu'il avoit pris l'année précédente, dix Negres (a) de divers Pays, avec une quantité confidérable de pou-

traces d'hommes, il remit à la voile aufli vers le Portugal.

(a) On appelle ici Mores ou Marres , les Afri- noirs & plus barbares. La discuffon seroir inuquains les plus civilifes; & Negres, ceux des par-tile ici fur un point de fimple ufage. D'autres ties Métidionales, qui font tout-a-la-fois plus raifons la rendront nécessaire dans la suite.

dte d'or. Ce fut la premiere fois que l'Afrique fit luire ce précieux métal aux yeux des Avanturiers Portugais, & cette raifon leur fit donner à un ruisseau qui coule environ fix lieues dans les terres, le nom de Rio d'oro, on Riviere d'or. Ils apporterent en Europe, avec ce précieux tréfor, des peaux de buffles, & quelques œut's d'autruches. Tout le monde y admira la couleur des Esclaves, L'or excita les desirs de l'avarice, & porta Nunno Tristan à recommencer le même voyage en 1443. Ayant pénétré plus loin, il découvrit l'Isle 1842 d'Arguin. d'Adeget, qui est une de celles d'Arguim. Il vit vingt Barques, remplies chacune de quatte Mores, qui passoient de l'Isle au Continent. Sept hommes, qu'il fit descendte dans la Chaloupe, donnerent la chasse à cette multitude de Sauvages, dont ils firent quatorze Prisonniers. Il s'avança vers une autre Isle, qu'il nomma de las Garzas, parce qu'il s'y trouvoit un grand nombre de

ces oileaux, (a) & qu'il en prit plutieurs.

L'ardeur pour les découvertes croiffoit en Portugal au retour de chaque Vailleau qui rapportoit quelque fruit de fon voyage. On venoit admirer , de toutes les parties du Royaume, les moindres richesses que les Avanturiers avoient enlevées à l'Afrique. En 1444, Lancelot, Gilianes, qui avoit doublé le premier le Cap de Bojador, Etienne Alonjo, Rodrigue Alvarez, & Jean Diaz, avant obtenu la permission du Prince à certaines conditions, formerent une Compagnie, dans la Ville de Lagos, pour continuer les découvertes. Ils équiperent dix Caravelles , dont le commandement fut confié à Lancelot. A leur arrivée dans l'Isle de las Garzas, Martin Vincent & Gilles Vasquez, accompagnés chacun de huit Soldats dans leurs Barques, s'approcherent de l'Isle de Nar, prirent d'assaut une Ville qu'ils trouverent sans défense, y tuerent beaucoup de monde, & ramenerent 155 Prifonniers, Lancelot attaqua Tider, & d'autres Isles, où il fit quarante Prisonniers. Le Prince Henri, à qui ces déposibles de l'Afrique furent presentées, récompensa généreusement les Chefs de l'expédition.

Gonzalo de Cintra étant parti pour les Côtes d'Afrique en 1445, avec un feul Vaisseau, aborda aux Isles d'Arguim, & s'engagea pendant la nuit dans une petite Baye, pour gagner le rivage. Le reflux de la mer l'ayant laisse à fec , il fut furpris le matin par les Mores , qui lui tuerent fept hommes. Ce fut le premier fang que ces entrepri es courerent au Portugal. Ce lieu prit du Capitaine le nom d'Angra de Gonzalo de Cintra, quatorze licues au-de- tralà de Rio d'oro, Antoine Gonzalez , Diego Alonzo & Gomez Perez , fivent voile en 1446 pour la même Riviere, avec trois Caravelles, & l'ordre de traiter de paix, de commerce & de conversion, avec ces Barbares. Leurs propolitions furent rejettées; mais ils ramenerent un des Naturels du Pays, qui confentit volontairement à les suivre; & Jean Fernandez , sur la foi de cette espèce d'otage, demeura dans le Pays avec le même detsein. Nunno Tristan, dans un autre voyage, enleva vingt Esclaves d'un Village voisin. Denis Fernande; patfa l'embouchure de la Riviere de Sanaga, qui divife les Aff, nages du Pays de Jalofs, prit quatre Négres qui s'occupoient à la pêche, & pénétrant plus Décourre de loin, il découvrit le fameux Cap-Verd. Mais fans s'y arrêter, il fe hâta de porrer Cap-Verd. cette nouvelle au Prince, après avoir planté une Croix de bois sur le rivage, Antoine Gonzalez, Garcie Mandez & Jean Alonzo, quoique séparés dans

(4) Des Hérons, C'est aussi le nom que les François donnent à cette Isse.

1443.

1444

Isle de Nar.

1445. Premier fang

Angra de Cine 1446.

leur course par une violente tempête, se rejoignirent en 1447, aux Isles d'Arguim. Ils fonditent enfemble fur un Village d'où ils enleverent vingt-cino Mores. C'étoir roujours le plus agile qui faifoit le plus grand nombre de Prifonniers en courant après ces suyards, Lorenzo Diaz en prit sept , tandis que chacun des autres prit à peine le sien. Cerre pointe fut nommée Cabo del Refcate, e'est-à-dire, Cap de rançon, parce qu'on y convint de celle de quelques Mores. La joic des Portugais fut extrême en y retrouvant Jean Fernandez. qu'on y avoit laissé dans le dernier voyage. Il étoit en bonne sauté, quoiqu'il eut contracté quelque eliofe de la groffiereté des Habitans. Il leur apprit tout ce qu'il avoit observé. Le Pays étoit ii plat & si ouvert que les Naturels mêmes y perdoient fouvent leur chemin, & n'avoient alors, comme fur mer, d'autres

guides que les étoiles, les vents & les oifeaux. Ils menoient une vie fort miférable. Leur nourriture étoit une forte de grain, que la terre produifoit fans Balac de Pays, culture, quelques herbes, des lézards, des fauterelles fechées au Soleil, dont l'ardeur est extrême dans une Région qui est sous le Tropique du Cancer. Ils buvoient le lait de toutes fortes d'animaux, parce que l'eau est extrêmement rare; & par cette raifon, lorsqu'ils alloient à la chasse, ils épargnoient les semelles. Ceux qui n'étoient pas éloignés de la mer fe nourrissoient quelquesois de leur peche, & lorsque les Portugais leur présentoient du bled, ils le dévoroient saus préparation. Le terroir étoit stérile. C'étoit des sables continuels, qui produifoient à peine quelques palmiers, & quelques figuiers fauvages, Ils n'avoient pour mailon que des tentes. Leurs habits étoient des peaux de bêtes. Les plus distingués portoient des Alhaiks, qui font une espéce de mauvais crespon, & les Chets d'autres éroffes un peu plus riches, mais dont la meilleure n'étoit pas bonne. Leur unique occupation étoit le foin de leurs troupeaux ; leur langage & leurs caracteres , les mêmes que far les Côtes de Barbatie, avec auffi peu de différence qu'il y en a du Cathillan au Gallicien. Ilsn'avoient point de Roi, mais ils étoient divisés en Clans ou en Compagnies sous differens Chefs. Les Portugais, en retournant vers leur Patrie, tuerent quelques Motes au Cap Blane, & firent cinquante-cinq Prifonniers.

Directes en-

Dinistanez d'Agram , Alvaro Gil , & Masoldo de Setubal , chacun avec sa trepriles des Por- Caravelle, aborderent dans l'Isle d'Arguim, où ils prirent sepr Mores, qui les aiderent à faire quarante-sept autres Prisonniers. Ils parconfurent ensuite la Côte du Continent pendant quatre-vingt lieues, & eette course ue leur produifit que einquante Esclaves; mais ils perdirent dans l'Isle de las Garzas sept de leurs Portugais, qui furent furpris & tués par les Mores. Lancelot, qui avoit déja commandé une petite l'lotte , partit de Lagos avec quatorze Vaif-icaux & le titre d'Amiral. Alvaro & Dinis Fernandez , Jean de Castille , & quantité d'autres faifant voile en même-tems à Madere avec treize Vaisseaux, ils fe trouverent enfetable au nombre de 27 Capitaines, dont neuf de la Flotre de Lagos se détacherent immédiatement pour gagner l'Isle d'Arguim , où Dinifianez étoit encore. Il leur perfuada de tuinet cette Isle , pour venger la mort des sept Portugais qu'il y avoit perdus. Mais les Mores, informés du danger, prirent la fuite. Il n'en resta que douze, dont huit furent tués, & quatre pris, avec perte d'un feul Portugais. Alvaro de Freytaz revint en Europe avec fes trois Vaitfeaux. Lancelot s'avança jufqu'à l'Isle de Tider, qui lui parut ahandonnée. Mais lorsqu'il se disposoit à remettre à la voile, il découvrit pluficurs Mores, qui le railloient, par leurs grimaces, de n'avoir pû les tronver. Deux de ses gens, indignés de cette insulte, se jetterent dans l'eau avec leurs armes, & gagnerent la terre à la nage. Leurs Compagnons, voyant les Mores prets à les recevoir, fauterent après eux pour les foutenir. L'action fut vive. Une partie des Mores fut tuce, & l'on en prit foixante. Suero da Cofla quitta Lancelot avec trois Vaiifeaux , pour retourner en Portugal. Il prir neuf Mores dans un Village du Cap Blanc, & parmi eux une femme qui le trompa fort adroitement. Life lui promit une rançon fort confiderable. Etant traitée plus humainement fur cette prometle, elle choisit un instant pour se jetter dans les flots, proche de l'Ifle de Tider; & rien ne put l'empêcher de gagner le Cap à la nage. Lancelot, trouvant ses Compagnons disposés à le suivre, forma le dellein de s'avancer jufqu'aux Affenages & aux Cores de la Guinée ; mais, après quelques legeres entreprifes, il prit le parti de gagner l'ifle de Palma. Il toucha dans sa course à Gomera , ou deux Chess des Mores , Piste & 1se de Gomera. Brucho, qui avoient reçu quelques faveurs du Prince Henri, lui en marquerent vivement leur reconnoillance. Il leur découvrit son dessein, & les ayant fair confentir à le suivre, ils aborderent ensemble à l'Isle de Palma, Soixantedix Esclaves qu'ils y enleverent, avec une grolle femme qui passoit pour la Reine d'une partie de cette IIle , furent l'unique fruit de ce voyage. On retourna à l'Isle de Gomera. Jean de Castille, peu content d'un si perit avantage, enleva indignement de ce lieu plus de vingt Infulaires, qui lui avoient accordé leur anutié & prêté leur fecouts. Le Prince Fienri répara cet outrage, en les renvoyant bien verus dans leur lile.

1447-

Gomera & Palma appartiennent aux Canaries. Ces Ifles avoient été découvertes en 1395, pour Fienri III. Roi d'Espagne; & vingt-deux ans après, en liss Cananci, 1417, Jean de Berancour, Gentilliomme François, obrint de Jean II. Roi de Castille, la permission de les conquérir. Il subjugua celles de Lancemea, de Fuerteventura & de Ferro. Mafiot de Betancour, fon neveu, qu'il laifla pour les gouverner, fe rendit maître de Gomera. Mais l'oncle, ayant fait un échange de cette conquête avec le Prince Henri de Portugal, pour quelques Terres de l'Ille de Madere, vint fixer fon fejour dans cette Ille, Comme celles de Canaries font au nombre de douze, & qu'il en reftoit huit à conquerir, c'està-dire , la Grande Canarie , Palma , Graciofa , Infirmo , Alegranca , Santa Clara, Rocca ou Roche, & Lobos, le Prince envoya, dans le cours de l'année 1447 (a), fous la conduite de Dom Ferdinand de Castro, une Flotte de 2500 hommes d'Infanterie & de 110 lances, qui se répandirent dans tous ces lienx. & convertirent, fuivant le témoignage des Hiltoriens Portugais, un grand nombre d'Infideles. Mais les prétentions de l'Espagne firent abandonner cette entreprife. Dans la fuite Fienri IV. Roi de Portugal, donna les Ifles Canaries à Dom Martin de Atayde, Conte d'Antonguia. Enfin, par un Traité d'Alphonse de Portugal & de Ferdinand de Cattille, elles sont demeurées à l'Espagne. Les Habitans de ces tiles étoient gouvernés par un certain nombre de bitans. Chefs, Leur Religion n'étoit point uniforme. Au lieu d'armes de fer, ils se servoient de bâtons & de pierres. La partie supérieure de leurs habits étoit de peau; & le bas, de feuilles de palmier de différentes couleurs. Ils se rasoient la barbe avec des pierres tranchantes. Leurs Chefs avoient les prémices de ronres les Vierges qui se marioient. Les Enfans étoient allaitées par des chévres. La

(a) Antoine Galvam place cette Expédition en 1417.

nourrirure commune des Infulaires étoit le froment, l'orge, le lait, différentes fortes d'herbes, de lézards, & de ferpens.

la Riviere d'Ordisk : nommie riegal.

Lancelot, dans fon retout en Portugal, découvrit la Riviere d'Ordeck, à laquelle il donna le nom de Sanaga, ou de Senegal, de celui d'un More qu'il Sinaga, ou se- avoit remis fur cette Côte. On prenoit alors cette Riviere pour une des branches du Nil, parce qu'on avoit été informé qu'elle venoit de fort loin du côté de l'Est. Etienne Alonzo la remonta dans une Barque l'espace de quelques milles, & se se faisit de deux jeunes Négres, qui lui furent disputés vigoureusement par leurs Peres. Rodrigue Anez & Dinis Diaz, furent ici separés de la Flotte par une grande tempête, & retournerent heureusement en Portugal.

Dévise du Prinrogal

Lancelot, tirant au Cap-Verd, aborda dans une Isle où il ne trouva que des boucs & des chévres; mais il y découvrit ces trois mots François, gravés fur l'écorce d'un atbre, T ALENT DE BIEN FAIRE. C'étoit la devise du Prince Hence tienn de Pur- ri. Elle exprimoit fes grands desseins. Lancelot comprit à cette vue qu'il n'étoit pas le premier Portugais qui eut abordé dans ce lieu. Alvato Fernandez v étoit veuu de Madere. Tandis que Lancelot étoit à l'ancre, Gomez Perez se mit dans l'Esquif pour cottoyer l'Isle, & jetta vers quelques Mores qu'il apperçut, un petit miroir, avec une Image de papier qui représentoit un Crucifix. Ils mirent l'un & l'autre eu pièces, & ne répondirent que par une volée de pierres. Les Portugais étoient réfolus de venger cette infulte; mais un furieux orage, qui dispersa leurs Vaisseaux, suspendit les effets de leur ressentiment. Laurence Diaz arriva le premier en Portugal. Gomez Perez alla relâcher à l'embouchure de Rio d'oro, où il prit un Esclave & quantité de loups marins. Les Naturels de cette Région lui parurent affez traitables. Alvaro Freytas, & Vincent Diaz prirent cinquante-ueuf Esclaves dans l'Isle de Tider, Dinis Fernaudez & Palacano en prirent soixante-huit au Cap Sainte-Anne. Ces succès étoient légers; mais ils en annonçoient de plus grands. D'ailleurs, ils avoient peu coûté jusqu'alors au Portugal, puisqu'on n'avoit perdu dans toutes ces expéditions que quinze ou vingt hommes, & un petit Vaisseau dont l'Equipage

Perres legeres payers par de lepers facces.

s'étoit sauvé.

# CHAPITRE II.

Continuation des découvertes depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne - Espérance.

Incertitude des Petrogais.

VEC quelque atdeur que les Portugais eussent poussé leurs entreprifes, la crainte arrêtoit encore les plus braves. Des Mers inconnues, des Côtes desertes, ou des Habitans pauvres & farouches, qui n'offroient aucun butin plus précieux qu'eux-mêmes, & qu'il falloit combattre ou furprendre pour faire un petit nombre d'Esclaves, tel étoit encore l'objet des Avanturiers; & des avantages si médiocres laissoient trop de forces aux grandes impressions du péril & de la crainte. Le projet de chercher un passage aux Indes par les Mers d'Afrique, n'auroit pas eu fans doute plus de succès que celui d'en trouver un par les Mers du Nord, si le courage invincible & les judicieuses réflexions du Prince Henri n'eusseut été capables de lui faire surmonter toutes fortes d'obstacles,

Nunno

# DES VOYAGES. LIV. I.

\*\*

Nunno Triftan, presse par les ordres de ce Prince, s'avanca soixante lieues — delà du Cap Verd. Il jetta l'ancre à l'embouchure d'une grande Riviere, il nomma Rio Grande. Ayant entrepris de la remonter lui-même dans sa

1447. Rio Grande,









nourriture commune des Infulaires étoit le froment, l'orge, le lair, dist tes fortes d'herbes, de lézards, & de ferpens. Découvent de Lancelot, dans son retout en Portugal, découvrit la Riviere d'Orde

Committee Goods

Nunno Triftan, pressé par les ordres de ce Prince, s'avanca soixante lieues au-delà du Cap Verd. Il jetta l'ancre à l'embouchure d'une grande Riviere, qu'il nomma Rio Grande. Ayant entrepris de la remonter lui-même dans fa Chalonpe, il découvrit bien-tôt une multirude de Négres dans treize Barques, qu'ils nomment Almadies. Il fut environné de ces Barbares, qui lui lancerent qu'ils nomment Aimanes. Il successionne de les gens fur tuée parque la la les grande partie de les gens fur tuée parques entraités par les la avant qu'il pût regagner son Vaisseau, & ceux qui se présenterent pour le Negres. secourir, n'eurent pas un meilleur fort. Il avoit reçu lui-même une blessure mortelle, dont il expira le même jour. Quatre de ses Compagnons, échappés feuls de cette trifte avanture, ramenerent fon Vaiilleau en Portugal, après avoir erré long-tems, fans connoître leur route. Alvaro Fernandez fit le même voyage. Il alla quarante lienes plus loin que Triftan, mais presque avec autant d'infortune. Ayant débarqué dans un lieu qu'il ctoyoit desert , il sut attaqué par un grand nombre de Barbares, qui tuerent plufieurs de fes gens, & qu'il ne mit en fuite qu'après avoir tué leur Chef. Il alla se présenter ensuite à la Riviere de Tabites, où, pour furctoit de malheur, il tomba dans une autre Ttoupe de Négres, qui le blefferent lui-même, & qui le forcerent de quirter le rivage. Gilianes partit dans le même tems avec dix Caravelles , pour reconduire à Gomera les Prifonniers que Jean de Castille avoit enlevés injustement. S'il relâcha au Cap-Verd, ce ne fut que pour y être battu par les Négres, & pour y perdre cinq hommes. Comme il avoit été plus heureux chez les Mores, il retourna dans l'ifle d'Arguim, où il enleva quarante-huit Efclaves. En repatfant à Palma, il prit deux femmes; mais cet enlévement lui auroit coûté cher , si Diego Gonzales ne l'eût fauvé par des prodiges de valeur. Il tua seul fept Infulaires, & leur Chef, qui les conduisoir avec une palme à la main, pour marque de fa fouveraineré.

Bravoure de Diego Gonzales.

1448.

McEs. Cap Guer.

Gomez Perez, après avoir éré trompé par quelques Mores de Rio d'Oro, qui lui avoient promis une groffe rançon, se vengea de leur perfidie en faifant parmi eux quatre-vingt Esclaves. L'année suivante, qui étoit 1448, Diego Gil Homen partit charge des ordres du Prince , pour établir quelque Commerce avec les Mores de Messa, douze lienes au-delà du Cap Guer. Il s'y procura cinquante Efclaves Négres pour cinquante Mores qu'il rendit volontairement; & Jean Fernandez, qui étoit resté fans contrainte chez les Assenages, se vit forcé de demeurer malgré lui sut cette Côte. Homen rapporta de ce voyage un lion , qui fit alors l'admiration de Lisbonne. Le bruit de tant d'Expéditions n'ayant pû manquer de se répandre dans tous les Etats nois, passe en de l'Europe, Ballarte Gentilliomme Danois, d'un mérite extraordinaire, & Portuguis. capable d'une grande entreprise, vint, avec la tecommandation de son Roi, offrir fes fervices au Prince Henti de Portugal. Ferdinand Alonfo partoit alors Cap-Verd. avec la qualité d'Ambassadeur vers le Ros du Cap-Verd. Le Prince voulut qu'il fût accompagné de Ballarte. En prenant terre au Cap, ils rrouverent les Habitans du Pays armés pour s'oppofer à leur descente. Mais les ayant fait affurer par deux Négres qu'ils venoient avec des intentions pacifiques, & que leur dessein n'étoit que de convertir & de civiliser leur Nation, ils surent reçus fort humainement. Le Farim, ou le Gouverneur les pria d'attendre fur la Côte qu'il eût communiqué au Roi la nouvelle de leur arrivée; & , dans l'inrervalle, on commença paisiblement à commercer. Entre les richesses du

Tome I.

Pays les Négres montretent quelques dents d'éléphans, ce qui fit maître à Ballarte une vive curiofiré de voir quelques-une de ces ainmaure nvie. Un Négre s'offiri à lui procurer cette fatisfaction; mais l'ayant mené à l'écarr, il cu perfidement. Une fi lâche trahifon força les Portugais de fe tetirer fans attendre l'artivée du Roi.

de Portugal. Son Fils lui tuccede,

Le Drougal chappes de Mairre dans le cours de la nême année. Eddüral, éant mort après un regne fort court, Alphonfe V, son sils, qui n'évoir à géque de six ans, monta tranquillement sur le Trône. Pendant sa minorité, a dout le six partiers de la court firent de la Court firent de la Court firent alguit le découvertes, parce qu'elles commencerne fe faire au nom du Roi. Cependant la premiere demarche du pune Monarque fin d'accorder au Prince l'enti des terres exclusives qui portoient détenie de possible et de la court firent le court de la court de la court de la court et de la court firent de la court se de la court de

146 L. Ifies Açuess propiess.

d'après, il lu permit de peupler les Illes Agoras, qui avoient été découvernes par Gonçale Villo. On en compre huit s'ain-m'hield, s'àmie-Marie, Jígias ou Texens, Graciofa, Pico, Faial, Floras, & Cuerro qui est la plus éloignée du côte de l'Occident, comme faint-vilchel du côte de l'Orcient. Leur latitude n'est pas fort différence, & c'est presque la même aussi que celle de Lishome. Le nous d'Apros leur vient du grand nombre d'oisfeaux de cette espece qu'on y apperçure ni les découvrant. On trouva dans l'Islé de Cuervo une Statute équelles, couverte d'un manraca, mais la têxe me, qui tenoit de la main égauche la bride du cheval, & qui montroit l'Occident de la main forte. Il y avoit fut le bas d'un roc quelques lettres gravées, qui ne furent point entendues; mais il parut clairement que le signe de la main regardoit l'Amérique.

Fort élevé ma Nies d'Arguim.

Le Commerce dor & de Négres qu'on avoit commencé fi heureufement aux files d'Arguim, fin atire au nouveau Roi de Portugal la penfic de bâiri dans une de ces files un Fort qui porta le nom d'Arguim. Suro Mende; qui en obini le Couvernement, acheva cet ouvrage en 1,461. Ce fui l'année faivanne, qu'un Genois, nommé Antonio de Noli, qui avoit été envoyé au Roi Alphonfe par la République, édocuvrit les files du Cap-Verd, ll apperque au l'ille de Mayo, à laquelle il donna ce nom, parce qu'il y étoit atrivé le premier jour de Mai. Le pur l'uivant il en vit deux autres, qu'il nomma Saust-Jacques & Saint-Philippe. Les autres files du Cap-Verd fe nomment Pargo, Brava Banovilja, 534, s'aint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Lucie, Saint-Nicolas, Saint-Nicola

Déconverte des lies du Cap-Verd.

Cofit allerent cette année jusqu'à Sierra Liona.

L'année 1,46 fui la denirei et du Prince Henri, Auteur & Fondareur immortel de toutes les découvertes; mais particulierement de celles du Sud & de El Eñ.
On nous a confervé jusqu'aux raits de la figure & de fon caradere. Sa raille
étoit bien prife, fés jambes groffes & robulfes, fon tein fort blanc, fes cheveux
undes & épais, fonomane et erroite pour ceux qui n'étoient point accouramés
alle voir, scar il évoir peu fujer à la colter, & chans fes plus grands emportemens il
enfirevoir toujours de l'empiré fuir fa pafilon. Le fond de fon humeur étoit une

1463. Morr du Prince Henri de Portugal, son caractere.

1463.

gayeté taifonnable. Perfonne n'étoit plus circonspect & plus reservé que lui dans ses discours. Simple dans ses habits, patient dans l'embarras des affaires, ferme & courageux dans le danger, verfé dans les Sciences, & fans conrtedit le premier Mathématicien de son tems; extrêmement libéral, zelé pour la Religion, fans que parmi tant de vertus on lui ait reconnu particuliérement aucun vice. Il vêcut dans le célibat, & l'on n'a point apptis qu'il se fut jamais lasse de la continence. Ensin l'opinion qu'on avoit de son mérite & de sa prudence, lui fit conferver pendant toute fa vie beaucoup d'autorité. Ce court éloge étoit dù dans mon Ouvrage à la mémoire d'un si grand Ptince. Ses découvertes s'étendirent depuis le Cap de Non jusqu'à Sierra Lionna, c'est-à-dite, du vingt-neuvième degré de latitude du Nord au 8° deg. Il mourut au Cap de Sagres, dans sa soixante-septiéme année; & son tombeau se voit encore dans l'Eglise de Batalla, avec celui du Roi son pere.

Guinée, qu'en 1469, Fernand Gomez le prit à ferme du Roi, pour la somme Guine affirme. de 500 ducats, pendant l'espace de cinq ans ; somme legere, quand on la compate au profit de ces derniers tems, mais confidérable pour ceux qui n'avoient encore recueilli de tant d'entreprises & d'expéditions que des fruits si médiocres. Fernand Gomez s'engageoit , par un article de ses conventions , à pousser ses découverres cinq cens lieues plus loin. En 1461 , le Commerce Om de la Mina. de l'oro de la Mina ou de l'or de la Mine, fut découvert au cinquiéme degré de latitude, par Jean de Santeren, & par Pedro de Escalone. Ils allerent jusqu'au Cap de Sainte-Catherine , trente-sept lieues au-delà du Cap de Lope Cap Sainte Ca-Gonzales, à deux degrés & demi de latitude méridionale, Fernando Po dé- therine. couvrit l'Isle qu'il nomma Hermofa, ou la Belle; mais qui prit ensuite son 16e Hermofa, propre nom. La derniere découverte sous le regne d'Alphonse, fut celle du Cap Sainte-Catherine, qui prit ce nom du jour auquel il fut découvert. Il s'en étoit fait d'autres avant celle-ci, comme celle de la Côte d'où fut apportée la premiere Cochenille, que les Italiens, connoissant mieux sa va-leut que son nom, appellerent d'abord Graines du Paradis. Ils la reçurent des Gnine du Pa-Mores de certe partie de la Guinée, qui traversant le Pays de Mandinga & pine. les Deserts de la Lybie, la porterent au Port de Mundibarca, dans la Méditerranée. On avoit découvert aussi dans le même-tems les Isles de Saint-Tho-18et Saint-Thomas, Anno Bueno, & Principe, qui avoient été négligées, parce que le Roi mas, Anno Bueétoit alors occupé d'une guerre en Mauritanie. Il paroit que ces nouvelles découvertes avoient fait alors bien peu d'impression, puisqu'en 1525, Garcie de Loayfa, Chevalier de Malte, étant arrivé aux Isles Moluques par une autre route, avec une Flotte Espagnole, y trouva des Portugais, avant qu'on sçût en Portugal qu'il y en eût dans ces lieux. Et le même Amiral s'étant avancé au second degré de latitude Méridionale jusqu'à l'Isle de Saint-Mathieu qu'il

l'écorce d'un arbre, une Infeription qui lui apprit que les Portugais avoient été dans cette Isle dix-sept ans auparavant. Ils y avoient joint la célébre Devise du Prince Henri, TALENT DE BIEN FAIRE, suivant l'usage des Matelots de leur Nation, qui laissoient ce témoignage de leur arrivée, dans tous les

lieux où ils abotdoient.

On commençoit à fonder de si grandes espérances sur le Commerce de la Commerce de

trouva déserte, y temarqua néanmoins plusieurs traces des Portugais; car, sans deja faites, mais

comptet divers arbres fruitiers, & quelques troupeaux apprivoifes, il lut sur

1481.

iti Kui Negre.

Jean II. fils d'Alphonse, & son Successeur, en 1481, observant que les richesses des Pays découverts apportoient une augmentation considérable à son revenu, & connoillant, par expérience, les profits de la Guinée, que fon Fort Mild Mina. Pere lui avoit accordées pour l'entretien de sa Maison, sit élever un Fort dans cette partie de la Côte où s'exerçoit le commerce de l'or, qui se nommoit Mina. Il équipa, pour l'exécution de cette entreprise, douze Vaisseaux, qui furent charges de tous les matériaux nécessaires, avec des provisions pour lix cens hommes, dont 500 étoient Soldats & le reste Ouvrets. Diego de Azambuja, qui eut le commandement de cette Flotte, entreprit à fon arrivée de cimenter la paix qui avoit été conclue quelque tems auparavant avec les Habitans du Pays. Il communiqua d'abord ses intentions au Prince, qui se nommoit Karamansa ou Kasamansa. Ensuite, ayant debarque sans opposition, il prit possession du lieu, & fit élever sur un arbre les armes du Portugal. Le Roi Négre se rendit sur la Côte, accompagné d'un grand nombre de ses Sujets, Conférence des qui étoient nuds jusqu'à la ceinture, ayant le reste du corps couvert de seuilles de palmiers, & des peaux de Singes qui leur pendoient au long des cuifles. Ils étoient tous armés, les uns de boucliers & de javelots, les autres d'arcs & de fléches. Plutieurs avoient pour casques des peaux autour de la tête, ce qui rendoit leur figure ridicule plutôt que terrible. Le Roi avoit les jambes & les bras couverts de plaques d'or. Il portoit une chaîne autour du con, & de petirs grelots attachés à fa barbe. Devant lui marchoit un grand nombre d'instru-

mens, plus bruyans qu'harmonieux, tels que des fonnettes, des trompettes de cornes , & d'autres puerilités inconnues aux Portugais. Il s'approcha pompeufement du Chef des Européens. Sa contenauce paroiffoit composée à la douceur & à la joie. Il lui ptit la main, en signe de paix. Son premier Officier fit la même chose. Après les premieres cérémonies, Azambusa s'étendit fur les motifs de son voyage, en commençant par celui de la Religion. Il assura les Afriquains que le principal dessein de son Roi étoit de les instruire de la Foi Chrétienne; il en releva les avantages; & il finit par demander la permission de batir une Maison pour loger ses gens : Il entendoit un Fort, pour tenir les Barbares dans la foumission. » Je ne prétens point, dit un Au-» teur Portugais, persuader au monde que notre unique dessein s'ut de prêcher, » pourvû qu'on se persuade que le Commerce n'étoit pas non plus notre seul » motif.

L'Amiral fut écouté avec beaucoup d'attention , & les offres de Religion furent acceptées; mais la proposition de bâtir un logement ou un Fort, fut rejettée fans exception. La grossiéreré des Négres n'empêche point qu'ils n'entendent leurs interêts. Azambufa redoubla fes instances. Enfin le Roi Négre donna fon confentement & se retira. Ausli-tôt les Ouvriers Portugais se mirent à brifer un roc pour commencer leur travail. Les Négres, qui faifoient de ce roc un des objets de leur culte, se crurent insultés, & chasserent les Ouvriers. Azambula prit le parti le plus lage, qui étoit de les appaifer par des préfens de peu de valeur. Le Fort s'acheva. Il fut nommé Saint-George , à cause de la dévotion patticuliere que le Roi de Portugal avoit pour ce Saint. Dans peu d'années, s'étant fort accru, il obtint le titre & les privilèges d'une Ville. Azambufa s'y établit avec foixante hommes, & renvoya fa Flotte chargée d'or. Il demeura trois ans Gouverneur de cette Co-

Le Fort de Mina devient une lònie, & remit son Office avec honneur; exemple, s'il faut s'en rapporter à l'Aureur Portugais, rare dans sa Nation, & dont Azambusa sut recom-

peníć. Quoique le Roi Jean fut plus déterminé que jamais à chercher une route Précordies du par mer pour le Commerce des Epiceries, il s'avifa de craindre que les autres à l'egand des au-Princes de l'Europe n'en vouluilent partager quelque jour les avantages avec tres companies lui, faus avoir eu parr à la dépenfe. Dans cette idée, il fit déclarer, en 1484, de l'Empe. à toutes les Cours des Princes Chrétiens, que ceux qui lui fourniroient des hommes pour faire des conquêtes sur les Infidéles , recevroient un retour proportionné à leuts avances. Mais on regardoit encote fon entreprise, finon comme chimérique, du moins comme incertaine & fujette à mille dangers. Tout le monde fermant l'oreille à ses offres, il s'adrella au Pape pour faire confirmer la premiere donation du Saint Siege; & non-seulement cette demande lui fut accordée, mais il obtint qu'aucun autre Prince n'auroit la liberté de faite des déconvertes de l'Occident au Levant, & que tont ce qui seroit déconvert par d'autres Nations que la sienne appartiendroit au Roi de Portugal. Il ne confideroit pas qu'on pouvoit faire des déconvertes du Levant à l'Occident, comme de l'Occident à l'Orient, & qu'une donation dans ce fens pourroit nuire quelque jour à fon domaine dans les Indes Orientales. En effet, l'ou verra dans la fuite de cette Histoire, que ce fut le cas des Por-

Depuis la donation du Saint Siege, le Roi de Portugal prit le titre de Sei- 11 prend le Tigneur de la Guince. Jusqu'alors, l'usage avoit été de planter des Croix de de Sugreur bois dans les Pays nouvellement découverts ; mais le Roi donna ordre qu'à l'avenir on portir de groffes pierres, fur lesquelles fuffent écrits son nom, & celui du Capitaine, avec l'année de l'Expédition. Diego Cam fut le premier qui exécuta ce nouveau Réglement. En 1484 il passa le Cap de Sainte-Catherine, detniere découverte du Roi Alphonse; & s'étant avancé jusqu'à la Riviete de Congo, que les Habitans nonment Zayre, il ne fit pas disficulté go. de la remonter. & de pénétrer assez loin dans les terres. Les deux rives lui présenterent quantité de Négres, mais qui ne furent point entendus par ceux de quelques autres Régions qu'il avoit avec lui. Il comprit néanmoins, par leurs fignes, qu'ils avoient un Roi, dont la résidence étoit fort éloignée, Il lui envoya des préfens, & s'ennuyant enfin d'attendre trop long-tems le retour de ses Dépurés, il remit à la voile, avec quelques Négres qu'il emmena fans violence. Le Roi Jean fut si fatisfait de les voir, que les ayant comblés de careffes & de préfens, il renvoya Cam avec eux pour lier un Commerce durable avec leur Nation. Cam les rendit à leur Prince , & recut fidélement les Portugais qu'il avoit laissés derriere lui. Il fit des propesitions qui futent écourées; mais donnant au Roi de Congo quelque tems pour se déterminer, il continua ses découvertes insqu'au vingt-deuxième degré de latitude Méridionale. A fon retour, il trouva la Cour de Congo ti bien disposee, qu'après lui Le Reide Conavoir témoigné beaucoup d'affection pour les Portugais, & de penchant pour forsceil le Clerleur Religion, le Roi choifit quelques-uns de ses principaux Sujets qu'il le pria ses Etais. de mener en Portugal, & de faire baptifer, pour les renvoyer à Congo avec des Ministres de l'Evangile. Il reçurent le Bapteme à Besa. Le Roi & la Reine fervirent de Parains à leur Chef, qui se nommoit Zakuta, & lui donnereur

Royaume de Benin.

Con da Roi.

le nom de Dom Juan. Les autres requient la même faveur des principaux Seigneurs Portugais, dont ils prirent les noms & les furnoms.

Entre le Fort Saint-Georges & Congo, se trouve le Royaume de Benin, dans lequel on n'avoit point encore pénétré. Le Roi de cette grande Région, jaloux des avantages qu'il voyoit tiret à ses voisins du Commerce des Portugais, feignit de l'inclination pour le Christianisme, & demanda des Missionnaires pour l'instruire. On s'empressa de lui en accorder. Mais il parut bientôt que la Religion avoit eu moins de part à fon zele que l'avarice. On apprit qu'il acheroit des Esclaves Chrétiens; & les Portugais mêmes ne se firent pas un scrupule de lui en vendre, après les avoir fait baptiser. Ce scandaleux commerce dura jusqu'au régne de Jean III , Prince religieux , qui le détendit fous de rigoureuses peines. » Le Ciel, dit un Historien Portugais, qui ré-» compense la vertu au cenruple, permit, pour s'acquitrer envers ce Prince,

» qu'on découvrir une nouvelle mine d'or, au-déflous de celle de Saint-» Georges.

er puntiant , pris Pour le Prote-

On apprit des Ambassadeurs du Roi de Benin, qui étoient venus demander des Missionnaires en Portugal, que 250 lieues au-delà de leur Pays re-Orene, Prin- gnoit un Prince fort puissant, dont le nom étoit Ogane; si redouré pat la grandeur de ses forces, que pour s'assurer du repos dans lents Etats, les Rois de Benin recevoient de lui une forte d'investiture, qui consistoit dans une longue Croix de cuivre, de la forme des Croix de S. Jean de Jerusalem, & travaillee forr curieusement. On envoyoit de Benin un Ambassadeur, avec de riches ptésens, pour solliciter ces marques de la Royauré; mais il ne voyoit jamais Ogane, qui ne parle que derriere un rideau, & qui découvre seulement un de ses pieds à la fin de l'Audience , pour marquer qu'il accorde ce qu'on lui demande. Les Portugais s'imaginerent que ce puissant Monarque devoit être le Prete-Jean , parce que diveries Relations lui attribuoient la même puissance & les mêmes formalités. En 1486, ils équiperent trois Vaisseaux, sous la conduite de Barthélemy Diaz, pour chetcher les États du Prete-'ean. Diaz s'avança jusqu'au lieu qu'il nomma Sierra Parda, au 24e degré de latitude Méridionale,

1485. Sierra Panie.

& cent vinet lienes au-delà de tout ce qui étoit découvert. Enfuite il s'approcha d'une grande Baye, à laquelle il donna le nom de Los Vaqueros, parce qu'il y découvrit un grand nombre de Vaches. S'avançant encore , il relàcha dans une petite Isle, qu'il nomma Santa Cruz, ou El pennol de la Cruz, d'une Croix qu'il y éleva fur un roc. Vingt-cinq lieues plus loin, il trouva l'embou-

fante.

Riviere Del In- cliure d'une Riviere qu'il appella Del Infante. Ce fut le terme de sa navigation. N'apprenant rien des Indes , & n'ayant trouvé pour Habitans fur toutes ces Côtes, que des Peuples fort sanvages, il prit le parti de retourner; mais pour dé-Décrirere du dommagement d'un voyage si pénible, il découvrit à son retour le sameux Promontoire qui fait la pointe de l'Afrique au Sud-Ouest, & qu'il nomma Cabo Tormentofo, Cap de la Tempête, parce qu'il y en avoit elluyé une fort violente. Le nom ne parut point d'un affez bon présage au Roi de Portugal, pour un lieu qui lui faifoir concevoir plus que jamais l'espérance de découvrir les Indes. Il le changea lui-même en celui de Cabo de Buena Esperenza, Cap de Bonne-Espérance. Diaz l'avoir passe de cent quarante licues. Des trois Vaisseaux, avec lesquels

il étoit parti, il en avoit perdu un, qui tencontra les deux aurres en retournant au long des Côtes. Il n'y restoit que trois hommes, tout le reste de l'E-

Liperance,

quipage ayant été tué par les Négres ; & la joie de retrouver ses Compagnons en fit mourit un subitement. L'étendue des découvertes autour de l'Afrique étoit alors de 750 lieues.

#### CHAPITRE III.

Les Portugais entreprennent de découvrir par terre les Indes Orientales, Circonstances de leurs premiers Établissemens dans les Royaumes de Mandinga , de Guinée & de Congo.

A gieux Francisquain nommé Antonio de Lisboa, pour cherchet par terre

V A N T le départ de Diaz, le Roi de Portugal avoit envoyé un Reli-

une toute aux Indes Orientales : mais n'ayant aucune connoissance de la Langue Arabe, ce Religieux étoit tevenu avec les Compagnons de son voyage, fans avoir été plus loin que Jérusalem. La découverte du Cap de Bonne-Elpérance sembla propre à faire renaître un projet si mal exécuté. Le Roi choîsit deux hommes de sa Maison, Pedro de Covillam & Atonso de Payva, dont ges d'une Come il avoit mis l'habileté & le courage à l'épreuve dans d'autres occasions. Ils en- mison dificiletendoient tous deux l'Arabe. Leur commission étoit de découvrir les Etats de Prete-Jean, & le Pays d'où venoient les drogues & les épices qui avoient fait si long-tems le Commerce des Vénitiens. Ils devoient aussi s'informer si la navigation étoit possible du Cap de Bonne-Espérance aux Indes Orientales, & prendre des Memoires sur tout ce qui avoit quelque rapport à cette entreprise. On leur donna une Carre, tirée de la Mappemonde de Calfadilla, Evêque de Vyscu, & sçavant Astronome; avec cinq cens écus, & des Lettres de crédit pour de plus groffes fommes, s'ils en avoient besoin dans les Pays étrangers. Ils partirent de Lisbonne au mois de Mai 1487. Leur route fut par Naples & par l'Isle de Rhodes, qui appartenoit encore aux Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. De-là s'étant rendus à Alexandrie, ils gagnerent le Caire, sous la qualité de Marchands. Une Catavane de Mores de Fez & de Tremisen les conduifit à Tor, fur la Met rouge, au pied du Mont Sinaï, dans l'Arabie Petrée, où ils furent informés du Commerce de Calecut. Ayant fait voile enfuite à Aden, hors du Golphe, ils se séparerent, Covillam pour prendre le chemin de l'Inde, & Payva celui de l'Ethiopie & de l'Abyffinie, après être convenus du Caire pour le rendez-vous. D'Aden, Covillam se rendit à Cananor, dans un Vailleau de certe Ville; ensuite à Goa. La Mer des Indes vit

pour la premiere fois un Portugais. Il reprit sa route par Sosala, sur la Côte Orientale d'Atrique, pour y viliter les Mines d'or. Ce fut là qu'il acquit la connoissance de l'Isle de Saint-Laurent, que les Mores nommoient l'Isle de la Lune. De Sofala il revint à Aden, Enfin étant arrivé au Grand-Caire, il

y trouva des Lettres du Roi Jean, qui l'informoient de la mort de son Compagnon. Elles avoient été apportées par deux Juifs, Rabbi Abraham de Besa, & Joseph de Lamega; Covillam renvoya le derniet en Portugal pour informer le Roi du fuccès de son voyage; & se faisant accompagner de l'autre, il reprit la route de Tor, & de-là celle d'Aden. La fameuse Ville d'Ormuz, dont il un1487.

Leur voyage.

Mort de l'une

1487. L'autre arrive à la Cour da Prees Jean.

tendit vantet le Commerce, lui parut propre à multiplier fes lunieres. Il y fiv voile. Il y employa quelque tem à fes obfervations. Rabbi Ahraham l'ayant quitré pour fuivre les Caravanes d'Alep, il retourna par la Mer Rouge, d'où il ferendit enfin fà Cour de Pretz-Can: récoit le nom quo nd nontori alors au Monarque (a) de l'Abylilinie. Il y fur retent jufqu'en 1520, que Dom Rodrique de Luna arriva dans cette Cour avec la qualité d'Ambuffadeur. Mais pendant la détention de Covillan, le Roi des Abyllins fu partir pour l'Europe un Prètre Ethiopein, nommé Lude Abur e, qui le rendit dabord à Romr; de de les efferances des Portugais. Il fur retivoyé en Afrique, avec des infructions pour l'étabillement d'une correfrondance entre le dux Cours.

Avant que Lude cut quitté Lifbonne, il v vit arriver Bemoi, Prince de Ja-

Arrivée do Prince de Jalofs à Lifbonne.

lofs, que de puitlans interêts y avoient conduit. Biran, fon frere, qui regnoit dans le Pays de Jalofs , l'avoit nommé fon Successeur , par la seule opinion qu'il avoit de fon mérite. Il avoit un autre frere nommé Sibeta, qui dans la jalousie de cette préference rua Biran , & se faisst du Gouvernement. Bemoi fit quelque relifiance, avec le secours de Gonzalo Coello, que le Roi Jean lui avoit envovo dans l'espérance de le convertir à la Religion; mais les délais qu'il trouva le tnoyen d'apporter à fa conversion le rendirent suspect, & Coello reçut ordre de l'abandonner. Cependant il justifia ses intentions, & les Portugais surent contens de ses excuses. La fortune ne l'avant pas mieux traité, il perdit une bataille qui le força de se retirer en Portugal , pour y sollicirer de nouveaux Sa coaversion secours. On commença par l'instruire des principes du Christianisme, lui, & auChrithannime, vingt-quatre de fes principaux Sujets qu'il avoit amenés à fa fuite. Il fut baptifé. Le Roi Jean lui donna fon nom; & pour armes, une Croix d'or, en champ d'azur avec le Cimier de Portugal. Il fit hommage au Roi , pour tons les Erats, qu'il devoir posseder. Toutes ces cérémonies furent accompagnées des plus grandes marques de joie. Les Portugais firent éclater leur magnificence par des fêtes; & Bemoi, avec fon Cortege, leur donna le spectacle de diverses courses à cheval & à pied, montant à cheval & descendant avec une agilité furprenante, galopant debout fur la felle, & ramassant à terre un caillou

Simution du Pays de Jalofs.

rétabilifement, & pour hátir un fort fur la Riviere de Sanaga.

Le Pays de Jalofs eft mée unre deux famuefs Révieres, la Gambra, qui fut nommée d'abord Riv Grands, & Sanaga ou le Sanagat. Celle-ci prend différens noms dans les divers Pays qu'elle parcourt, & forne quantiré d'Îller, dont la plipart ne font habitées que par des bétes fauvages. Elle eft navigable l'espace de 1 so lieues, judqu'à l'endroit, où tombant d'une chaîne de rochers perpendiculaires, elle forme dans la chure une arcade, fous laquelle on peur peude de l'entre en facte cante un brûte terrible, mais produit un des plus sous cours d'environ 180 lieues. Il n'eft pos navigable dans ouur extre ternduer, une cour d'environ 180 lieues. Il n'eft pos navigable dans ouur extre ternduer, mais quoiqui l'excive pulseurs Kivieres du Pays de Mandinga, 3 l'a moins d'impernodicé que le Sanaga. Ces deux Rivieres out une abondance furprenante de toutes fortes de poillons, fans partel est crocolités, des chevants marins, &

dans la plus grande vivacité de la course. Enfin, lorsqu'il sur prêt de retourner dans ses Etars, le Roi lui sournit 20 Caravelles bien armées, pour aider à son

<sup>(4)</sup> Ce n'est point ici le lieu d'examiner les divers fentimens sur ce nom.





Baptôme du Roy de Congo





#### DES VOYAGES. LIV. I.

des ferpens (a) ailés. Leurs bords font peuplés d'eléphans, de bufles, de fangliers, & d'autres animaux ausli étonnans par leur groffeur que par leur nombre & par la variété de leur forme. Les eaux du Rio Grande & du Sanaga causent le vomissement, quand on les nièle ensemble, & n'ont aucun effet

1487.

prifes féparément.

C'est dans cette partie de l'Afrique qu'est situé le grand Cap, auquel on a donné le nom de Cup-Verd, le même apparemment que Prolemée nomme Assinarium Promontorium, vers le 14e degré de latitude du Nord. Le Pays s'érend à l'Est environ 170 lieues. Il est ferrile, & rempli d'Habitations ou de Villes fort peuplées. Les Marchands du grand Caire, de Tunis, d'Oran, de Tremifen, de Fez, de Maroc, & des autres lieux, fréquentent beaucoup Tombuto ou Tombuktu, qui est comme le dépôt de l'or de Mandinga. Ce fur ce motif qui porta le Roi Jean à bâtit un Fort fur la Riviere du Sanaga. Les vingt Caravelles étoient commandées par Dom Pedro Vaz de Cunna. Elles aborderent heureusement avec Bemoi , & l'on commenca aussi-tôt à construire le Fort. Mais foit par la crainte de quelque trahison, soit pat celle d'être arrêté trop long-tems dans un Pays barbare, l'Amiral Portugais tua lâchement le malheureux Bemoi; dans la vue, dit nettement l'Historien Portugais, qui n'épargne the d'un Andrat jamais les coupables de sa Nation, de cacher par un crime si honteux une lâcheté encore plus odieuse, celle d'êrre retourné en Europe sans avoit achevé son ou-

Cop-Verd.

Tombuto,

Action for 11-

vrage. Ainsi, toutes ces préparations n'aboutirent à rien.

1489.

L'Ambaffadeur du Roi de Congo, bien instruit des principes de la Religion. fut renvoyé dans fon Pays en 1489, avec trois Vaisseaux. Les Portugais y futent reçus agréablement par un vieux Seigneur nommé Manisons, qui demanda le Baptème de phofeurs Seigneur Baptêine, & le reçut fous le nom de Marmel. Son Fils prit celui d'Antonio. Les de Congo. Negres affifterent au nombre de 23000, à cette cérémonie; & le Roi même, qui étoit neveu de Manifons, loin de condamner fa conduite, augmenta confidérablement son bien, & sit détruire les Images profanes dans toute l'étendue de son Empire. Ce Monarque faisoit sa télidence à Ambasso Congo, Ville éloignée de la met d'environ cinquante lieues. Il y reçut Ruy de Soufa , Commandant des Portugais, ailis dans un faureil d'yvoire, fur un Trône fort orné. Il étoit nud de la cointure en haut, le reste du corps enveloppé d'une pièce de damas blen célefte. Il portoit un bracelet de cuivre au bras gauche; & fur fes épaules pendoit une belle queue de cheval, qui est chez ces Darbares la marque de la Royauré. Sa tête étoit couverte d'un bonnet en forme de mitre, compofé d'un tiffu de feuilles de palmiers, mais avec tant d'art, qu'on l'auroit pris pour du velours cizelé. Non-feulement il accorda la permition de bâtir une Eglife, mais embrassant lui-même le Christianisme avec une partie de fes Sujets, il reçut le Baptême dans une Assemblée de plus de cent mille hommes, qui étoient artirés tout à la fois par la curiofité, & par les préparatifs bageiler aufil a vec son Fils ainté. d'une guerre contre quelque Erar voisin. Le Roi se sit nommer Jean, & la Reine Eleonore, à l'honneur du Roi & de la Reine de Portugal. Il marcha de la cérémonie du Baptême au combar, aver quatre-vingt mille hommes, & vainquit glorieusement ses Ennemis.

Le Roi fe fair

Le Prince, son fils, qui étoit occupé à la guerre, sur baptisé à son retour, nemembre & prit le nom d'Alphonfe. Mais Panfo Aquitimo , second fils du Roi , ne vou- deshenice fon his

(a): Ces Serpens ailes ne paroiffent dans aucun Voyageur. Tome I.

Le Prince de Cours remonte fur le trône . & fat fleurir la Re-

lur point changer de Religion; & le Roi même, offensé qu'on ne lui accordât qu'une femme, résolut de laisser la Couronne à ce fils, au préjudice de son ainé, qui demeura ferme dans sa conversion. Alphonse se trouvoit banni de la Cour à la mort de son pere; mais il y retourna autli-tôt, & sut reconnu pour fon Successeur. Aquitimo eut recours à l'épée, il fondit avec des troupes nombreuses, sur son Frere, qui n'avoit autour de lui qu'un petit nombre de Chrétiens, Négres & Portugais. Cependant l'Usurpateur sut battu & fair prifonnier. Alphonfe, que sa conversion n'avoit pas rendu plus humain, lui fit ôter la vie. Il n'eut pas de peine à rétablir la paix. Il détruifir toutes les Idoles de son Pays; il étendit son nouveau culte avec beaucoup de zéle; il envoya fes Fils, fes Perits-fils, & fes Neveux en Portugal, pour y faire leurs études. Deux de ces jeunes Princes furent élevés dans la fuite à la dignité Episcopale, pour servir de soutien à la Religion dans leur Patrie. En memoire de la défaite de son Frere, & des autres circonstances que j'ai raportées, le Roi prit pour armes une Ctoix de gueule, fleurie d'argent, entre deux Croix patrées,

1493. Christophe Colomb went en Portugal.

chargées des Armes de Portugal. Au commencement de l'année 1493, on vit atriver dans la Riviere de Lifbonne, Christophe Colomb, qui revenoit des Indes Occidentales, où ses fervices avoient été employés par le Roi d'Espagne, ou plutôt par la Reine. Il rapportoit quelques Habitans de ce nouveau Pays, de l'or, & d'autres richesses, Ce grand homme avoit offert, quelque-tems auparavant ses lumieres au Roi de

On confeitte un Ros de le faire turi.

Portugal, qui regrettoit alors, de ne les avoir poinr employées, & qui traita Colomb avec beaucoup de considération. Quelques-uns de ses Courtisans lui propoferent de le faire tuer, autant pour le punir de quelques discours hardis qui lui éroient échappés, que pour dérober aux Espagnols le fruit de ses découvertes. Mais le Roi prit le parti de le congédier avec honneur. Cependant il lui resta beaucoup d'agitation sur tout ce qu'il avoit entendu des succès de Colomb, dans la crainte qu'ils ne regardassent les Pays où les Droits du Portugal s'étendoient par la donation du Saint Siege, & que ses Sujets cherchoient depuis si long-tems, Cette inquiétude lui fit armer une Flotte, commandée par Dom François de Almeida, enfuite Viceroi des Indes, pour s'oppofer aux progrès des Espagnols. Mais le Pape même sembla prendre parti contre lui , en accordant, cette année, à la Couronne de Castille, une donation formelle de tout ce qu'elle pourroit découvrir aux Indes Occidentales. Les allarmes augmentant en Portugal, il y eut plufieurs Ambaffades entre les deux Cours. On pefa longper un Traite. 4 rems les droits & les interêts. Enfin l'on s'accorda par un Traité, dont on lira les articles dans la seconde & la troisiéme Partie de cet Ouvrage.

Ja'onfie entre tes E comots & les Portogais.

> Après la mort du Prince Beinoi, Souverain de Jalofs, les Portugais ne perdirent point l'espérance de pousser leurs avantages dans ce Pays, au long du Sanaga. Si ceux qu'on y avoit envoyés avec la derniere Flotte n'avoient point exécuté leur Commission, ils avoient découvert du moins de nouvelles Terres . & s'étoient concilié l'affection des Habitans, Le Commerce fut heurenfement continué, & la correspondance entretenue entre la Cour de Portu-

Commerce des Pormgais for la Riving de Sanana. Diverfes Annalades.

gal & tous ces Princes Afriquains. Pedro de Evora & Gonzale Anez furent envoyés à ceux de Tukurol & de Tombuto. Roderigo Rebelo, Pedro Reynel &c Juan Colaco, porterent des présens aux Princes Mandimansa & Temala, Chefs des Foulis, Nation la plus belliqueuse de ces vastes Contrées. Le Roi Jean lia

Commerce aussi avec le Prince des Moses, Peuple fameux dans ce siècle, & avec Mohammed Eba Manguzul , Petit-fils de Muza , & Roi de Songo , Ville de Mandinga fort peuplée. Ce Roi More, après avoir pris des informations fur tout ce qui regardoit le Portugal, déclara que des 444 Monatques dont il Roi Segre far ceétoit descendu, il n'en connoilloit que quatre qui eutlent été plus puissans que celui de Portugal. C'étoit celui d'Aiyaman, ou de l'Arabie heureuse, celui de Bagdad, celui du Grand Caire, & celui de Tukurol.

1493. Juggeneur d'un hu de Porrugal.

Dans le même-tems, les Portugais travailloient à l'établissement d'un Comptoit dans la Ville de Whaden, 70 lieues à l'Est d'Arguim. Avec la vue du Whaden, Commerce de l'or, ils pensoient à s'ouvrir de ce côté-là une route aux Etats du Prete-Jean, & toutes fortes de movens furent employés pour le fuccès de cette entreptife. Mais la motz du Roi Jean les intertompit. Disons à la gloire immortelle de ce Ptince, que non-seulement il fixa la souveraineté du Por- Jan, & timetetugal dans la Guinée, Région féconde en or, en yvoire, & remplie d'autres richesses, mais qu'il ouvrit comme la porte aux actions les plus hérosques qui furent exécutées après lui : car c'est ici que les Pottugais vont s'animer serieusement à découvrir par mer les Indes Orientales.

## CHAPITRE IV.

# Premier Voyage des Portugais aux Indes Orientales, par les Mers d'Afrique.

E récit de cette fameuse Expédition se trouve dans un grand nombre VASCO DE d'Historiens, tels que Jean de Barros, Ramuso, Massee, Favia y Sousa, GANA. &c. Mais il n'y en a point de plus exact que Hernan Lopez de Castanneda , qui nous a laissé en huit Tomes l'Histoire de la Découverte & de la Conquête des Indes Orientales par les Portugais. On peut lire dans l'Avertissement de cet Ouvrage, les raisons qui doivent faire respecter la sidélité de Hernan Lopez : mais en commençant l'Histoire de tant d'événemens extraordinaires, il m'a paru important de téveiller par cet avis la confiance & l'at-

1497.

tention des Lecteurs. Emmanuel, Roi de Portugal, en recevant la Couronne de Jean, son Pré- la fidélite de cerdécesseur, n'hérita pas moins du désit, ou plûtôt de la passion ardente de te Histoire. trouver, par la mer, une toute plus courte & plus sure aux Indes Orienta-les que celle qui étoir connue depuis long-tems par la terre. Si cette entreprife ne paffoit plus pour une chimere, elle ne lailfoit pas d'etre géneralement condamnée. On renouvelloit toutes les objections qui s'étoient élevées venes. à la découverte du Cap-Verd, & qui ayant été bientôt confonduës, avoient osc renaître après la découverte du Cap de Bonne-Espérance; comme si la tempêre qui avoit alors effrayé Diaz, eût dû tecommencer sans cesse, & ne jamais permettre de doubler ce Cap. On ne se rendoir pas même à l'expérience, qui avoit fait voir toutes ces difficultés vaincues. Chaque nouvel obstacle étoit tegatdé comme le plus infurmontable. Mais le Roi Emmanuel, réfolu de objections rulméptifer les raisonnemens vulgaires, aussi long-tems que les siens setoient faires,

GAMA. 1497. Vasco de Gama cit chuisi la Flotte Portu-

leré, jugea feulement que le fuccès de ses desseins dépendoir du choix des Ministres qu'il alloit employer. Il se trouvoit dans la Ville d'Estremen. Ce fut-là qu'il nomma pour commander sa Flotte Vasco de Gama, Gentilhomme de sa Maison , narif du Port de Synis, Gama réunissoit toutes les qualités que fembloit demander une si grande entreprise; la prudence, la fermeté, le courage, avec une expérience déja fignalée dans la Navigation. Le Roi joignit à fon choix toutes les marques d'honneur qui pouvoient le relever. Il donna au nouvel Amiral le Pavillon qu'il devoit porter, fur lequel étoit la Croix de l'Ordre Militaire de Christ; & le Héros Portugais fit le ferment de fidélité fur cette Croix.

Elle part.

Il reçut du Roi des Lettres pour divers Princes de l'Orient, tels que le Prete-Jean, & le Samorin, ou le Roi de Calecut. Enfin partant de Belem, il mit à la voile le 8 de Juillet 1497, avec trois Vauleaux, & cent foixante tunt compose, hommes. Ces trois Bârimens se nommoient, le Saint-Gabriel, le Saint-Raphael, & le Berrio. Le nom des Capitaines étoit Paul de Gama, Frere de Vasco, & Nicolas Nunnez. Ils étoient accompagnés d'une grande Barque, chargée de provisions, commandée par Gonzalo Nunnez, & d'une Caravelle qui alloit à Mina, fous le Commandement de Barrhelemi Diaz. En arrivant à la vue des Canaries, ils furent furpris dans une nuit fort obscure, par une violente tempêre, qui separa d'eux l'Amiral; mais ils se rejoignirent huit jours après au Cap-Verd. Le lendemain, ils artiverent ensemble à l'isse de S. Jago, & jettant l'ancre à Sainte-Marie, ils prirent quelques jours pour radoubler leurs Vaisseaux. Le 3 de Juillet, Diaz reprit la route du Portugal, & Décourents de la Flotte continua la fienne. Elle fouffrit beaucoup du mauvais tems, jufqu'à

Cama. Habrana

perdre souvent toute espérance. Enfin , le 4 de Novembre . Gama découvrit une Terre basse, qu'il cottoya pendant trois jours, & le sept du même mois il Angra de Sanentra dans une grande Baye, qu'il nomma Angra de Santa Elena, parce qu'on étoit au jour de cette Sainte.

Les Habitans de cette Baye étoient fort noirs, de petite taille, & de fort mauvaife mine. L'articulation de leurs paroles ressembloit à des soupirs. Ils étoient vêtus de peaux de bêtes , taillées comme les habits François. Leurs armes étoient des bâtons de chêne endurcis au feu, armés, par la poinre, d'une corne de quelque animal. Ils vivoient de racines, de loups marins, de baleines, qui étoient en abondance fur leurs Côres, de corbeaux de mer, de gazeles, de pigeons, & d'autres fortes de bêtes ou d'oiseaux. Ils avoient des chiens femblables à ceux de Portugal. Gama fit chercher inutilement dans la Baye s'il y tomboit quelque Riviere. Cependant il trouva de l'eau fraiche

Le jour suivant, Gama prit terre avec ses Capitaines, pour observer mieux le caractere des Naturels, & sçavoir d'eux à quelle distance ils ctoyoient être du Cap de Bonne-Espérance. Son Pilote , Pedro de Alanquez , l'ignoroit luidiltarce du Cap même, quoiqu'il ear fair cette route avec Diaz. Ils avoient passe d'abord fans s'être approchés du rivage. A leur retour ils étoient partis le matin; & le vent les ayant favorises, ils avoient passe le Cap pendant la nuit suivante fans pouvoir le reconnoître. Cependant ils jugeoient par conjecture qu'ils n'en pouvoient être éloignés que d'environ trente lieues. L'Amiral prit

à quatre lieues de-là, dans un endroit qu'il nomma S. Jago.

DAILOR.

dans sa marche un Négre qui ramassoit du miel au pied d'un arbre, & le sit conduire à bord , où il se flattoit d'en rirer des éclaircissemens par ses Interprêtes. Mais quoiqu'il eût des Mores & des Négres dans fon équipage, il ne s'en trouva pas un qui pût entendre l'étrange langage de cette Côte. On remir le Prisonnier à terre, après l'avoir bien traité & vetu proprement, ce qui gagna tellement ses Compagnons, que le jour suivant il en vint dix-huit a bord. L'Amiral se fiant à ces rémoignages volontaires d'affection rerourna au rivage, & fir porter avec lui des épices, de l'or, & des perles, pour metrre les Sauvages à l'épreuve. Mais le peu de cas qu'ils firent de ces richesses marquant affez qu'ils n'en avoient aucune connoillance, il leur donna des fonnettes, des pendans d'oreilles & des bagues d'étain, des jettons de cuivre & d'autres bagarelles qui leur plurent merveilleusement.

VASCO DE GAMA. 1497.

Fernand Veloso, Gentilhomme de la Flotte, curieux de voir leurs Villes fees par les Ne-& leurs ufages, demanda la permiflion à Gama de pénérrer, avec quelquesuns d'entr'eux, dans les terres. Ils prirent en chemin un animal féroce, qu'ils rôtirent aux pieds d'une colline. Mais après leur festin, ils firent signe à Veloso de retourner vers sa Flotre. Ce changement imprévû l'ayant allatmé, il se hata d'aurant plus de gagner le rivage qu'il se crur poursuivi. Au cri qu'il poulla pour appeller les Matelots, l'Amiral fe défia du péril qui le menaçoit, & f.t mertre en mer toutes les Chaloupes. Les Négres, qui s'en apperçurent, se cacherent adroitement derriere quelques brouffailles , & laifferent aux Portugais le tems de s'avancer. Enfuite paroiffant en grand nombre, avec leurs dards & d'autres armes, ils forcerent Gama, qui étoir venu lui-même, & tous fes gens, de regagner leur bord. Quatre Portugais furent bleifes . & l'Amiral reçut une legere contufion à la jambe. Les Barbares se détoberent audi-

La Flotte leva l'ancre, avec un vent Sud-Ouest, l'après-midi du 16 de No vembre; & le dix-huir au soir elle découvrir le Cap de Bonne-Espérance. Le Esperance vent du Cap portant Sud-Est, elle fur obligée de tenit la mer, parce qu'il éroit absolument contraire; mais pendant la nuit elle l'eut assez favorable pour s'approcher du rivage, & continuant de faire voile jusqu'au vingt, elle doubla le Cap dans cet intervalle. Les Porrugais déconvrirent au long de la Côte une grande abondance de toutes fortes de bestiaux. Ils appercurent dans les terres des Villes, & des Villages, dont les maisons leur parurent couvertes de Pays. paille; mais ils ne virent aucune habitation fur le rivage. Le Pays se présente agréablement. Ils y virent quantité d'arbres , & plufieurs Rivieres. Au Sud du Cap, ils observerent une fort belle Baye, qui s'enfonce environ six lieues dans les rerres, & qui n'a pas moins de fix lieues de largeur à fon entrée.

rôt à vûe de ceux dont ils craignoient la vengeance.

Perípective da

Le 24 ils arriverent à Angra de San Blaz, qui est soixante lieuës au-delà du Cap, & proche d'une Isle ou l'on voit quantité d'oiseaux que les Portugais ont se Sin-Rlar. nommés Solitarios, de la forme des oyes, mais les ailes semblables à celles ses antonna. des chauve-souris. Les Habitans de San-Blaz ne different point de ceux d'Angra (a) de Santa Elena. Ils ont des Eléphans d'une taille prodigieuse, & des Bœuts, dont la plûpart font fans cornes. Les Négres s'en fervent pour monture, en leur passant dans les natines un morceau de bois qui les rend dociles. Sur un

Il arrive à An-

(a) Castaneda s'est trompé en prenant ce lieu pour l'Isle de Sainte-Helene, qui est beauenup plus éloignée du Cap.

VASCO DE GAMA 1497. Prodigrense quai tite de Longs maring.

les Negres.

Rocher, qui n'est pas à plus d'un demi-mille du rivage, les Portugais appercurent tout à la fois trois mille loups marins, d'une grofleur furprenante, avec des dents fort longues. Ces animaux font si furieux qu'ils se defendent contre ceux qui les attaquent. Leut peau est à l'épreuve de la plus forte lance. Ils ont quelque reflemblance avec les lions, & leurs perits jettent le même cri que les lionceaux. Gama fit décharger dans ce lieu toutes les provisions de la Barque, & la fit brûler, fuivant l'ordre qu'il en avoir tecu du Roi.

Quelques jours après son arrivée, il vit paroitre environ cent Négres, les

uns sur les sables, d'autres sur les montagnes. Le souvenir de ce qui venoit d'arriver à Santa-Elena, lui fit prendre le parti de débarquer tous fes gens, avec Art de Gama leurs armes. En approchant dans les Chaloupes, il fit jetter fur le rivage pour apprivoues quantité de fonnettes, qui artirerent les Négres pour les prendre, & quelques. uns vinrent affez près pour en recevoir de sa propre main. Il en sur surpris. parce que Diaz l'avoit alluré qu'ils n'avoient pas voulu s'approcher de lui lorfqu'il étoit venu sur cette Côte. Il ne balança point à descendre avec ses gens. Son premier Commerce, fut un échange de quelques bonnets rouges pour des bracelets d'yvoire. Peu de jours après , il vit arrivet plus de deux cens Négres , qui lui amenoient douze bœufs & quatre moutons. Ces Barbares commencerent à faire jouer quatre flutes, accompagnées de plusieurs voix, qui formoient une musique affez agréable, L'Amiral sit sonner en même-tems ses trompettes, & les Portugais se mirent à danser avec les Négres. Il en vint ensuite quantité, qui amenerent leurs femmes & leurs enfans, avec diverfes fortes de beftiaux. Quelques Portugais apperçurent, derriere les broffailles, plufieurs jeunes Negres qui gardoient les armes de ceux qui s'étoient avances. Gama, dans la crainte d'une trahifon, fit retirer ses gens vers le lieu où il avoit laisse le gros de sa Troupe sous les armes. Alors, les Négres s'assemblerent en corps, comme ti leur intention eur été de combattre. Mais l'Amiral, qui ne penfoit point à leur nuire, fit rentter tout son monde dans les Chaloupes, & se contenta de faire tirer deux piéces de canon pour les diffiper. Leur effroi fut si grand à ce bruit, qu'ils prirent la fuite en abandonnant leurs armes. Gama fit élever fur le rivage une Colomne, qui portoit les Armes de Portugal, avec une Croix; mais en s'éloignant de la Côte, il la vir abbatte par les Negres.

Il partit le 8 de Décembre. Une affreuse rempère, qu'il essuia les jours suivans, ne l'empêcha pas d'arriver le 16 à la vûe d'une Côte revêtue de petits rochets, foixante lieues au-delà de San-Blaz. Le Pays lui parut fort agréable, & couvert de bestiaux. Plus il avançoit au long de certe Côte, plus il trouvoit les arbres grands & touffus ; ce qu'il lui étoit aifé d'observer , tant il serroit Roc de la Cruz, le rivage. Le jour fuivant il passa le Roc de la Cruz, où Diaz avoit laisse la derniere marque de sa Navigation. La situation de ce Roc produit dans cet endroit des Courans fort impétueux; mais, avec le secours d'un grand vent, ils les passa sans danger. Le jour de Noël, il tevint à la vue de la terre,

Tiern de Natal. qu'il nomma, par cette raifon, Tierra de Natal. Enfuite il arriva à l'Em-Riviere de los bouchure d'une Riviere, qu'il nomma de los Reyes, parce qu'on éroit au jour de l'Epiphanie. Il mit à tetre, dans ce lieu, deux de ses gens, pour s'infor-

Criminela em- mer du Pays. On lui avoit donné, à fon départ de Lisbonne, plutieurs crimiployer and de-convertes peral. nels, dont le supplice avoit été changé pour ces dangereuses expériences. Ma comme fon espérance étoit de les reprendre à fon retour, il fit quelque

commerce fur la Côte, pour de l'yvoire & des provisions; & les Négres en furent si satisfaits, que leur Roi rendit visite à l'Amiral sur son bord.

Gama pontfa fa Navigation, en tirant roujours vers les Côtes. L'onziéme de Janvier, il se mir dans sa Chaloupe pour les observer de plus près. Ayant découvert quantité de personnes de l'un & de l'autre sexe, qui lui parurent Négres d' d'un naturel tranquille, il fit prendre terre à Martin Alonso, qui parloit plufieurs Langues des Negres. Alonfo fur bien reçu par leur Chef, à qui l'Amiral l'avoit chargé d'offrir une robbe, une paire de bas rouge, un chapeau, & un braceler de cuivre, qu'il accepta volontiers. Ce Prince lui promit en revanche toutes les productions de son Pays, & le pressa de le suivre dans fa Ville Capitale. Alonfo confentit à ce voyage, avec la permission de Gama. Tous les Négres, qui se rencontrerent sur sa route, admirerent son habillement, & témoignerent leur admiration en battant des mains. Lorfqu'il fur arrivé à la Ville Capitale, le Roi en fit le tour avec lui, pour don-tardiment leur ner occasion aux Habitans de considérer la parure de son Hôre. Ensuire le conduifant au logement qui lui étoit destiné, ils eurent à souper une poule & du millet bouilli. Alonfo étoit acompagné d'un feul Pornigais. Il se vir une Cour, composée d'une multitude de Negres, qui venoient avec empressement pour le voir. Le jour suivant, il fut congedié, avec des presens pour l'Amital, qui en fit de vifs remercimens au Prince, & qui nomma ce Pays la Terre du bon Peuple. Alonfo rapporta que toutes les Maifons de la Ville étoient de bois & de paille, mais affez bien meublées; que le nombre des People. femmes l'emportoit du double sur celui des hommes; que les armes de la Nation érojent de longs arcs, avec des fléches & des dards garnis de fer; que tout le monde y portoit des bracelers de cuivre, & de perites piéces de cuivre entrelatices dans leur chevelure; qu'ils avoient des poignards, dont le fourreau étoit d'yvoire, & la poignée d'étain; ce qui failoit connoître que le Pays produifoit de l'étain & du cuivre en abondance; qu'ils recueilloient du sel de l'eau de la mer . & qu'ils le transportoient dans des fosses qui leur fervoient de réfervoir ; qu'ils aimoient le linge avec tant de passion , que pour une chemise, ils donnoient une grande quantité de cuivre; & qu'ils étoient d'ailleurs du caractere le plus doux & le plus traitable. En effer, ils ne se firent pas presser pour apporter, jusqu'aux Chaloupes, de l'eau fraîche. d'une Riviere nommée Cobio, qui étoir cloignée, d'un quart de mille, du Riviere Cobio.

lieu où les Portugais avoient jetté l'ancre. Gama remit à la voile le 13 de Janvier. Il côtova long-tems une Terre baffe, converre d'arbres fort hauts & fort touffus, jusqu'au Cap des Courans, cap Corientes, qui est plus connu sous le nom Portugais de Cabo de Corientes. Il passa ain- ou des Coutrant. fi cinquante lieues au-delà de Sofala, sans avoir apperçu certe Ville, & Goma pesse Sole 24 du même mois, il se trouva près d'une Riviere dont l'embouchure est fala lans s'en apfort large. La vue d'un des plus beaux Pays du Monde le fit descendre dans sa Beau Pays. Chaloupe & remonter la Riviere avec Coello. La terre étoit basse, comme celle qu'il avoit observée de la mer; arrosée de beaucoup d'eau, & chargée de grands arbres, qui paroifloient couverts de toutes fortes de fruits. Ganta & Coello trouverent plus loin quantiré de Barques, avec des voiles compofées de feuilles de palmier. Leur courage fur animé par ce spectacle. Ils furent charmés de trouver un Peuple qui entendoit quelque chose à la Na-

VASCO DE GAMA. 1498.

Négres d'un

ASCO DE GAMA. 1498. rlus civilifes.

vigation, art ignoté dans l'espace immense qu'ils venoient de parcourir. Les Habitans du Pays s'approcherent des Chaloupes Portugaifes fans aucune matoue de crainte & traiterent les Portugais aufli familièrement que s'ils les euffent déja connus. Ils étoient de fort belle taille, mais noirs & nuds, n'ayant que le Peuples & Pays devant du corps couverr d'une pièce d'étoffe. L'Amiral les reçut avec beaucoup de carelles. Il leur offrit des sonnettes & d'autres présens , sans pouvoit se faire

entendre autrement que pat des signes, car il n'avoit petsonne à bord qui entendit leur langage. Ils ne le quitterent que pour revenit bientôt, chargés de provisions. Les bords de la Riviere furent couverts en un moment de quantiré de curieux, entre lesquels il se trouvoit plusieurs jolies semmes, vêtues comme les hommes. Elles avoient aux levres trois trous, qui fervoient à faire tenir trois petirs morceaux d'érain, parure extrêmement à la mode dans rous ces Cantons, Quelques Portugais fe laifferent conduire dans une Ville voifine . où l'on n'éparena rien pout leur donner de l'amusement. Le troisième jour . deux Scigneurs du Pays firent une visite à l'Amiral dans leurs Batques. Ils n'étoient pas mieux vêtus que les autres, si l'on excepte leurs Pagnes, qui éroient plus amples. L'un porroit sur sa tête un mouchoir broché de soie, & l'autre un bonnet de fatin verd. Gama les recut avec politesse, leur fit accepter des ratraîchissemens, & leur offrit des habits avec d'autres ptésens. Mais ils ne parurent pas y attacher beaucoup de prix. L'Amiral crut entendre, aux fignes d'un jeune homme, qu'ils étoient d'un Pays éloigné, ou qu'y ayant été, ils y avoient vû des Vaisleaux aussi grands que ceux des Portugais. Lotsqu'ils furent retournés fur la rive, ils envoyerent quelques pièces d'étoffes à Gama, pour les lui vendre. De si heureuses apparences le comblerent de joie. Il appella cette Riviere Rio de Buenos Sinays , Riviere des bons Signes ; & fuivant

Rio de Buenos Sittays.

La Flotte Portopade oft arraquee du teothut.

leurs Habitang.

son usage, il y éleva les armes du Portugal. Il ne sit pas difficulté d'y faire entrer ses Vaisseaux, pour les radouber. Une partie de ses gens avoit le même besoin de se rérablir des pernicieux effets de l'ait & des alimens de mer, Ils avoient les pieds & les mains enflés. Leurs gencives l'étoient jusqu'à leur fortir de la bouche. Ils ne pouvoient plus supporter aucune nourriture; & ce mal, qui étoit apparemment le scorbut, se tournant en pourriture, l'odeur qui exhaloit des plus infirmes devenoit insupportable. Il n'y eut point d'autre remede que de couper les parties corrompues; & plufieurs en moururent.

La Flotte Portugaife quitta Rio de Buenos Sinavs, le 24 de Février, & paffa le jours d'après, au long de trois Isles, couvertes d'arbres. Le premier de Mars, elle en découvrit quarre autres, deux desquelles éroient assez proches de la Diverses tites & Côte; & les Portugais virent partir de l'une sept ou huit Barques, qui se mirent à la suite des Vaisseaux, en faisant entendre par des cris, & paroître par des signes qu'elles desiroient d'être attendues. Gama sit jetter l'ancre, & les Barques arriverent. Ceux qui les montoient parurent aux yeux de l'Amiral, des gens de fort bonne mine, un peu noirs, mais de belle taille, vêtus de toile de coton, de différentes couleuts; quelques-uns la portant serrée jusqu'aux genoux, d'autres en forme de manteau qui leur flottoit sur les épaules. Ils Noient fur la tête des bonnets ou des turbans de toile de lin, brochée de Leurs armes foie & d'or, Leurs atmes étoient des épées & des poignards, comme chez les Mo-

l urs intru- res. Ils étoient accompagnés de leuts instrumens de musique, qu'ils appellent Sugbuts. Ils montetent à botd, & ne marquerent pas plus de ctainte que

ceux



Vue de Mozanbique tirée de Herbers



ceux de la Riviere de Buenos Sinays, Leur Langue étoit l'Arabe, Ils ne voulurent point qu'on les prît pour des Mores. Après qu'ils eurent bû & mangé de bon cœur, on leur demanda quel étoit le nom de leur Pays. Ils répondirent qu'ils étoient les Sujets d'un grand Roi; que leur Isle s'appelloit Mozambique, & qu'elle avoir une Ville remplie de Marchands, qui faifoient avec les Mores de l'Inde un commerce d'épices, de pierres précieuses, & d'autres richesfes. Enfin ils offrirent à l'Amiral de conduire sa Flotte dans leur Port, Coëllo, qui commandoit le plus perit Vaisseau, eut ordre de sonder la Barre, qu'il passa, quoiqu'avec quelque danger: & sans autre précaution, il jetta l'ancre à un quart de mille de la Ville.

Situation de fes Habitans.

VASCO DE

GAMA.

1198.

Mozambique est située au 15° degré de latitude méridionale. Son Port est excellent, & l'on y trouve des provitions en abondance. Cette Ville est habitée par des Mores qui commercent à Sofala, dans les Ports de la Mer Rouge & dans l'Inde, avec de grands Vaisseaux qui n'ont pas de ponts, & qui sont bâtis fans clous, le bois dont ils font composés n'est lié qu'avec des Cayro, c'est-à-dire, avec des cordes faites d'écorces d'ai bres, & leurs voiles font d'un titlu de feuilles de palmiers. Quelques-uns onr des Bouffoles de forme quartée. Ils ont auffi des Carres de Mer. Leurs maifons ne sont bàties que de planches; celle du (a) Schah &c les Mosquées étant les seules dont les murs sont de pierre. La Ville n'a pour Habitans que des Etrangers & des Mahométans. Les Naturels du Pays font des Négres du Continent, Il y a peu de Ports que les Portugais estiment autant que celui de Mozambique, parce qu'il offre une retraite fure pour l'hyver. Sa position est

entre Quiloa, au Nord, & la Mine de Sofala, au Sud.

Le Schah, & tous les Mores de Mozambique prenant les Portugais pour des font recur dans Tures, ou pour des Mores de quelque autre lieu d'Afrique, viliterent aufli- le Port, tôt Coëllo fur fon bord. Ils n'y demeurcrent pas long-tems; parce qu'il ne s'y trouvoit personne qui entendit leur langage, Mais le reste de la Flotte étant entrée dans le Port , le Schah y envoya auffi des présens & des provisions, en faifant demander la permission de s'y rendre. Gama lui témoigna aufli-tor fa reconnoissance, par un présent de bonners rouges, de robbes courtes, de corail, de plutieurs bailins de cuivre, de fonnettes, & d'autres petites marchandifes, que le Prince More parut méprifer. Il demanda dédaigneusement à quoi ces bagatelles pouvoient servir, & pourquoi on ne lui envoyoit point d'écarlate. Gama, pour se préparer à le recevoir, ordonna que tous les Malades de fa Flotte fullent mis hors de viie . & qu'on fit passer de tous les Vaisseaux dans le sien ceux qui jouissoient de la meilleure fanté. Il les fit armer, dans la crainte que la visite des Mores ne le menaçât de quelque surprise. Entin le Schah parut avec une suite nombreuse, vetu de Niste 90c le soie, & précedé de plusieurs instrumens. Il étoir maigre, & d'une taille fort Rossieus Sonballeures. haute. Son habillement étoit une espece de chemise qui lui tomboit jusqu'aux talons; & par-dessus, il avoit une robbe de velours. Sa tête étoit couverte d'un bonnet de foie de différentes couleurs, & broché d'or. Il portoit à sa ceinture une épée, avec un poignard. Ses sandales étoient de soie. Gama le reçut à l'entrée de fon Vaisseau; & faisant demeurer dans leurs Barques la plupart des Mores de sa suite, il n'en introduisit qu'un petit nombre avec

(a) Sha, ou Schah, on Schack, fuivant les différentes prononciations des Peuples de l'Eupope , fignifie Prince ou Seigneur. Tome I.

VASCO DE GANA. 1598. Quellions qu'il fait sus Portu-

leur Prince dans la chambre de Poupe. Il fit des excufes au Sclah de ne lui avoir point envoyé d'écafate. Le Potrugais n'en avoiera point apporte fur leur Florte. On fevrit des rafraichillemens au Prince, qui but & manges fort bien, avec noss és Mores. Il demanda àl l'amit, s'il i coir Ture, lui & Scemens, à caufé de leur blancheur. Gama lui répondit qu'ils révoient par Ture, mais qu'ils réoient d'un grand Noyaume voitin de la Turquie. Il Goulaits de

gens, à causse de leur blancheur. Gama lui répondit qu'ils n'étoient pas Turcs, mais qu'ils coinent d'un grand Royaume voint de la Turquie. Il Oubaira de voir les Livres de leur Loi, & leurs armes: on lui répondit que personne n'avoir ces Livres de leur Loi, & leurs armes: on lui répondit que personne n'avoir ces Livres de leur Loi, & d'autres armes qui lui causs'erne beaucoup d'admitation. L'Aminal appris, d'anactere premiere entrevie, que de Mozambique à Calecut on comptoir neuf cens lieues, & qu'il lui falloir prende ne-caliarement un Pilote de D'asp pour le condaire, s'il vouloir acheve s'a tour la fant danger. Il apprit aussi que le Prete-Pean étoir fort cloigné dans les Terte. Ayant demandé deux Pilotes au Schah, de peur qu'il n'en mouriu un pendant le voyage, il les obtint s'ans objections, & ce Prince en amena un lui-mème dans un eautre vitie. On nonvint de lur flaitre, qu'il tr, pour d'acun, même dans un eautre vitie. On convint de lur flaitre, qu'il tr, pour d'acun,

des Printes.

même dans une autre vitite. On convint de leur falaire, qui fut, pour chacum, trente écus & un habit. L'un des deux devoit demeutre à bord, autil long-tems que la Flotte feroit à l'ancre.

Malgré toutes ces apparences d'amité, les Motes ayant découver que Gange de la fette de la contraction de la décision de la décision

Projet qu'il forme pour leur nui-

Maigre toutes ces apparences d'amitte, les Motes ayant decouvert que Gama & les gens ciocient des Chrictienis, prirent la refoliation de les déruiure & de fe faifir de leurs Vaiificaux. Ce complor fur découvert aux Portrugais par le Plotos Mote. Ganna fe crut oblèg, pour fa freret, é de fe treitre près d'une ille , 2 erois milles de Mozambique; mais fe metzant lui-même dans fa Chalcupe; 1 irecurra au Port de cette Ville, pour y demander fon fecond Pilote. Puliciers Barques, templies de Motes armés, s'approberent de lus, fe l'inviterent à s'aconfeil, e au la faifina appethender qu'autrement. E Sohn te retineit de lui envoyer l'autre Pilote. Mais Gama, fuppofant que par cet avis le More ne tendoit qu'à s'échappet, donne ordre qu'autrement. E Sohn te retineit de lui envoyer l'autre Pilote. Mais Gama, fuppofant que par cet avis le More ne tendoit qu'à s'échappet, donne ordre qu'al lit gradé (loigneufment, & fir tirier quelques pieces d'Artillerip. Sa Florte, allarmée par le bruit, s'avança aufli-tôt au fecours de fon Général, & les Mores primer la fruit e cette vûe.

l'anger auquel la Flotte Portugasic cit exposée.

Quelques jours après, un More Négre vint à bord de l'Amiral, de la patt du Roi de Mozambique, pour lui marquer le regret qu'il avoit de leur rupture, & le presser de renouveller l'alliance. Mais Gama refusa d'y consentir si on ne lui envoyoit un second Pilote. Le lendemain un autre More vint le priet de le recevoir à botd, & de le conduire à Melinde, qui est sur la route de Calecut, pour se rendre de-là à la Mecque, d'où il étoit venu en qualité de Pilote. Il avertir Gama que c'étoit en vain qu'il se flattoit de renouet avec le Schah, parce que ce Prince n'étoit pas capable de se reconcilier sincérement avec les Chrétiens. La Flotte manquoit d'eau : elle entra dans le Port, où elle en prit par force, avec les Chaloupes, tandis que l'Artillerie tenoit les Mores dans le respect. Le 24 de Mars, un de ces Infideles avant insulté la Flotte du rivage, Gama fit avancer ses Chaloupes avec quelques pieces de canon, & non-feulement il maltraita beaucoup un gros d'Ennemis qui s'étoient assemblés pour s'opposer à sa descente, mais continuant de rirer sur la Ville, il y causa tant de désotdre que les Habitans l'abandonnerent pour se mettre à couvett.

Il partit le 17. La Flotte passa les deux petits Rocs de Saint-Georges , & mouilla le 1 d'Ayril, à certaines Isles voisines de la Côte, dont la premiere fut nommée Afotado, parce que le Pilote More y fut puni du foiiet pour diverses fautes. On arriva le 4 à la vue du Continent, & de deux Isles peu éloignées, trois lieues au-dellus de Quiloa, Gama fut faché d'avoir passé cette Mozanthager. Ville, parce que les Pilotes l'avoient affuré qu'il s'y trouvoit quantité de Chrétiens, mais il vétifia dans la fuite qu'ils n'avoient penfé qu'à le faire périr, en le faifant aborder fans défiance dans un lieu fort dangereux. Le Ciel ne permit pas que tous leurs efforts, pour y retourner, pussent surmontet le vent & l'impétuolité des courans. On résolut de gagner l'Isle de Mombassa, à soixante-dix lieues au Nord. Le Saint-Raphael heurta contre un banc de fable, affez proche de la Côre, mais il fur fauvé à force de foins, & l'on donna fon nom au même lieu. Quelques Mores, venus du Continent, demanderent le passage, & futent recus à bord jusqu'à Mombassa, où toute la Flotte arriva heureusement le 7 d'Avril. Dès le moment de son arrivée, tous les Malades commencerent à se rétablir.

ASCO DE

Elle part de

Boes Saint-

B'r Antade.

Morehalla.

GAMA.

1;98.

Mombassa est un Isle, qui n'est séparée du Continent que par les bras d'une Riviere qui se jette dans la met par deux embouchures. On y trouve en abon- Montalla, dance toutes fortes de provisions, comme du millet, du tiz, de la volaille, & des bestiaux extrêmement gras; sur-tout les moutons, qui n'y ont point de queue. Le terroir est fort agréable. Il présente une infinité de vergers, plantés de grenadiers, de figuiers des Indes, d'orangers de deux espéces, & de citronniers. L'eau y est excellente. La Ville, qui est gouvernée pat un Roi, a beaucoup d'étendue, quoique bâtie sur un roc dont la mer vient battre le pied; ce qui la rend tranquille contre la crainte des Mines. On a bâti à l'entrée du Port, un petit Fort presqu'à sleur d'eau. La plûpart des maisons sont de pierre, de la forme de celles d'Espagne, & les platsonds sont travailles en compartimens de platre. Les tues sont fort belles, il n'y a point d'autres Habitans que des Mores, les uns blancs, les autres bazanés. Ils excellent à monter à cheval. Leur parure est riche, sur-tout celle des femmes, qui ne portent que des habits de soie, entichis d'or & de pierres précieuses. Le commerce y est établi pour toures fortes de marchandises; & le Port, qui passe pour bon, est continuellement rempli de Vaisseaux. Mombassa reçoit du Continent de l'yvoire, de la cite & du miel.

Comme la Flotte Portugaise avoit jetté l'ancre au-delà de la Barre, il y Ten Portugais vint pendant la nuit une grande Barque, avec environ cent hommes, armés & vificent la Vid'épées & de targettes, qui firent mine de vouloir tous monter à bord. Gama le. n'en reçut pas plus de quatre; il exigea même qu'ils fussent désarmés, en tejettant la nécellité de cette précaution sur sa qualité d'Etranget. Les ayant bien traités, il apprit d'eux que leur Roi sçavoit déja son arrivée, & qu'il l'enverroir visiter se lendemain. Ils lui promirent de charger ses Vaisseaux d'épices, & de lui faire voir des Chrétiens, dont ils l'affurerent que le nombre étoit grand dans leur Isle. Quoique ce rapport s'accordat avec celui des Pilotes, & que Gama le crût fidele, il n'en demeura pas moins sur ses gardes. Le jour suivant il reçut les complimens du Roi, par quelques Députés, qui lui presenteur des fruits, & qui lui répéterent que l'îste avoit quantité de Chrétiens, du nombre desquels ils se compterent eux-mêmes. Ils le presserent

GAMA. 1598.

d'entrer dans le Port, en lui offrant la liberté de prendre tout ce qui seroit nécessaire à sa Flotte. Gama les crut sinceres. Il les combla de caresses, & les renvoya vers leur Roi, avec des remercimens & des préfens. Mais il les fit accompagner de quelques-uns de ses gens, pour observer la Ville & le caractere des Habitans. Le Roi, sans affecter beaucoup de pompe, traira bien ce petit nombre de Portugais. Il donna ordre à quelques Mores de leur montrer la Ville. Dans cette promenade, ils virent pluficurs Criminels chargés de chaînes, qui n'avoient que la Ville pour prison. On les conduisit chez deux Marchands de l'Inde, qui étoient Chrétiens. Enfin le Roi Jeur laissa la liberté de se retirer, avec des essais d'épices & de bled, après leur avoir recommandé de dire à leur Général qu'il pouvoit avoir à Mombassa de l'or, de l'argent, de l'ambre, & d'autres richelles, dans la quantité qu'il lui plairoit, & à moindre prix que dans aucun autre lieu.

Danger de la Forte à Mum-

Gama réfolut d'accepter l'offre des épices , & d'en charger effectivement sa Flotte à fon retour, s'il ne trouvoit pas le marché plus favorable à Calecut. Le lendemain, il alloit entrer dans le Port avec la marce, lorsque son Vaisfeau ayant heurté contre le fable, il prit le parti de mouiller l'ancre encore une fois. Les Mores qui étoient avec lui , ne comptant pas qu'il entrat ce jour-là dans le Port, se retirerent dans leurs petites Barques. Au même instant, les deux Pilotes qui avoient accompagné les Portugais depuis Mozambique, fauterent dans l'eau, & furent reçus par les Mores, fans que rien put perfuader à ceux-ci de les rendre, ni aux Pilotes de revenir. Gama en conçut une juste défiance des intentions du Roi, qui avoit appris en effet les hostilités commifes à Mozambique, & qui avoit formé le dellein d'en tirer vengeance. On mit à la torture deux Mores, qui étoient venus de cette Ville avec les Pilotes. Ils confesserent qu'ils avoient juré la ruine des Vaisseaux Portugais, & que les Pilotes ne s'étoient échappés que par la crainte d'avoir été découverts. Pendant la nuit fuivante, les Sentinelles voyant remuer un cable, s'imaginerent que la cause de ce mouvement venoit de quelque monstre marin, dont ces Mers font remplies; mais en l'observant de plus près, ils découvrirent pluficurs Mores, qui étoient à la nage autour du Vaisseau, & qui s'efforçoienr de couper le cable, afin que le Vailleau pût être poulle fur le rivage. On en découvrit aussi quelques-uns qui avoient en la hardiesse de s'introduire dans un autre Bâtiment, & qui s'étoient cachés entre les agrets du grand mât, d'où ils se précipiterent dans l'eau lorsqu'ils se crurent appercus. Leurs Parques étoient à peu de distance, avec d'autres Mores prêts à les recevoir.

File part, & prenau... bulgues. rend don Sim-

C'étoit assez pour faire connoître à Gama ce qu'il devoit attendre de cette perfide Nation. Il mit à la voile le 13, & sept lieues plus loin il rencontra deux Sambusques qu'il poursuivit. C'est une espèce de petites Pinaces fort en usage dans ces Mers. Il en prit une, qui portoit dix-scpt Mores, avec une assez Elle arrive à grande quantité d'or & d'argent, Le même jour il arriva devant Melinde, à 18

tion de cette Vil-

Metande. Sinsi- lienes de Momballa, & trois degrés de latitude méridionale. Ce Port est onvert comme un grand chemin; mais le rivage est défendu par une bordure de rochers qui font battus par les flots; ce qui ne permet pas que les Vaisseaux en approchent. La Ville est située dans l'endroit le plus uni d'une Côte pierreuse; elle est environnée de Palmiers & d'une infinité d'arbres qui portent d'excellens fruits, entre lesquels l'orange excelle par la grosseur & le gout. Le millet, le riz, la volaille & les bestiaux y sont en abondance & à très-vil prix. Les Portugais admiterent dans Melinde la beauté des rues, & la tégularité des maisons, qui font de pierre, à plusieurs étages, avec des plate-formes & des tertasses au fommet. Les Naturels du Pays sont robustes, & d'une taille bien proportionnée. Mais la Ville est peuplée de Mores d'Arabie, qui y ont formé de riches Etablitlemens. Ils fe piquent de bonne grace & de politeile, fur-tout ceux qui font au-dellus du peuple, & dont l'habillement, depuis la ceinture jusqu'en bas, est une éroffe de foie ou de coton. Les autres portent une forte de juppe fort courre, qui est de Calico (a). Leurs bonners sont des especes de turbans, broches d'or & de foie. Ils ont des épées & des poignards, travaillés avec affez d'art & de gout. Ils font tous gauchers, Jamais on ne les voit fans leur arc &: Adresse des leurs fléches, parce que leur amusement ordinaire est de s'en setvit, & qu'ils Fara, Beaute des excellent à tirer. Ils le vantent aufli d'être excellens Cavaliers , quoiqu'on dife foumes de Meen proverbe dans ces cantons : Cavaliers de Mombassa , & Femmes de Melinde. En effet les femmes y font très-belles, & vêtues fort richement, de la mème forme que les hommes, avec un voile brocké d'or pour toute différence, La plûpart des Marchands qui commercent à Melinde font de Cambaye ou de Guzarate. Ils apportent des épices, du cuivre, du vif-argent & du calico, qu'ils changent pour de l'or, de l'ambre, de l'yvoite, de la poix, & de la cire. Le Roi fait profession du Mahomerisme, & sa Cour est plus brillante que

ASCO DE GAMA. 1598.

celles où les Portugais avoient patfé jusqu'alors. Gama reffentit une joie extrême de voir une Ville qui ressembloit à celles du Portugal. Il jetta l'ancre à la distance d'une lieue; mais il y demeura quelque tems sans voir paroitre personne. La crainte retenoit les Habitans de Mclinde, parce qu'ils avoient appris des deux Pinaces qu'il étoit Chrétien, & que les plus curieux fe eroyoient menacés de l'esclavage. L'Amiral prit le parti de charger de ses ordres un des Mores qu'il avoit pris sur la Pinace, & qui s'étoit engagé à lui procurer des Pilotes. Il le fit mettre feul fur un petit rocher, où il ne douta pas qu'on ne vint le prendre dans quelque Barque. Cet artifice lui réuflit. Le More fut presenté au Roi, & lui expliqua les intentions Bance aux le de l'Amiral, qui étoient de faire un Traité d'alliance avec lui. Cette proposition mutuels. fut si bien reçue, que le Monarque Afriquain envoya aussi-tôt à la Flotte, un présent de trois moutons, avec quantité d'oranges & de cannes de sucre. Les Portugais lui envoyerent de leur côté un chapeau, tel qu'on les portoit alors en Europe, deux branches de cotail, trois bassins de cuivre, quelques sonnettes, & deux mirois, Le jour fuivant Gama s'avança plus près de la Ville avec sa Flotte, & jerta l'ancre vers quatre Vaisseaux Chrétiens des Indes, qui se trouvoient dans le Port. Le Roi lui fit faire son compliment dans des termes fort civils, & lui fit annoncer fa vifite pour le lendemain. Dans l'intervalle, les Chrétiens des Indes visiterent la Flotte Portugaise avec la permission du Roi. Indes & leur de-Ils avoient la taille belle & le teint brun. Leurs habits étoient de longues robbes de calico blanc. Ils avoieut la barbe longue & épaisse; & leurs cheveux, qui avoient aussi toute leur longueur, étoient retroussés sut leurs turbans. Ils parloient un peu la Langue Arabe, qui étoit nécessaire pour leur commerce avec les Mores. Mais ils avertirent Gama de se tenir sur ses gardes, & de ne pas se sier trop à cette Nation. Les Portugais leur ayant présenté une Image de

(4) Ce mot fignific proprement les belles toi- pour exprimer toutes fortes de toiles Indienles du Levant, lor (qu'elles font encore blanches nes. Au refte ce font les Anglois qui l'ont intro-& lans figures. On s'en fest aulli néanmoins duit; peut être par corruption, pour Cales .

VASCO DA GAMA.

la Vierge & de quelques Apôtres, pour reconnoître s'ils étoient Chtétiens, ils fe mirent à genoux, & firent quelques prieres. Dans la fuite ils continuerent de venir tous les jours renouveller leuts dévotions aux mêmes Images, en laiffant pour offrande, du poivre, & d'autres petits préfens. Ils ne mangeoient point de bœuf, par un reste, apparemment, de la superstition qui est commune à tous les Indiens. Ils étoient venus de Cranganor; mais ils ne purent

Postevile da

donner aucun éclaircissement sur Calecut. L'après-midi du jour fuivant , le Roi de Melinde se rendit sur la Flotte dans Eo & de Gama. une grande Barque. Il étoit vêtu d'une robbe de damas cramoili, doublée de fatin verd. Autour de la tête, il avoit une riche (4) écharpe, roulée fort proprement. Il étoit affis dans un beau fauteuil, avec une autre chaife près de lui, fur laquelle étoit un bonnet de farin cramoifi. Un homme âgé, qui se tenoit debout à fon côté, portoit dans ses mains une épée fort riche, dont le seureau étoit d'argent. Vingt autres Mores, magnifiquement vetus, composoient sa fuire, avec quelques Musiciens qui joiioient de leurs Sagbuts, & de deux fluttes d'yvoire d'une longueur furprenante. Gama se mit dans sa Chaloupe pour aller au-devant du Roi, accompagné des douze principaux Officiers de fa Flotte. Après quantité de falutations, il passa dans la Barque Royale, sur l'invitation du Monarque, qui le traita comme un Prince. Il le confidera longtems avec la plus curieuse attention. Il lui demanda le nom de son Pays, le nom de son Roi, & les motifs qui l'avoient amené dans ces Mers. L'Amiral l'ayant fatisfait fur toutes ces questions, il lui promit un Pilote pour le conduire à Calecut, & l'invita à venir prendre les plaisirs de son Palais. Ga-

Elle tourne à Tavantage des Portugas.

Cariofea des Princes Mores pour les voir.

ma s'en excusa hounêtement ; mais il promit de descendre dans la Ville à son retour : & pour témoignage de sa bonne-foi, il fit présent au Monarque de tous les Mores qu'il avoit pris depuis peu sur la Pinace. Cette générolité toucha vivement le Roi de Melinde; il prit plaisir à se promener dans sa Barque entre les Vaisseaux de la Flotte, qu'il consideroit curieusement, & dont il admira beaucoup l'artillerie. On en fit plusieurs décharges, qui redoublerent fon étonnement. Il dit à Gania qu'il n'avoit jamais vù d'hommes qui lui euffent tant plu que les Portugais, & qu'il auroit souhaité d'en avoir quelquesuns pour l'aider dans ses guerres. A son départ, il lui en demanda deux pour l'accompagner jusqu'à son Palais; & son propre fils demeura sur la Florte en otage, avec un Ecclefiastique que les Mores nomment Kasi. Le lendemain. Gama & Coëllo fe promenerent dans leurs Chaloupes au long du rivage, pour voir les courfes & les escarmouches de la Cavalerie Moresque. La vue du Palais donnant sur le Port, le Roi se sit transporter dans un fauteuil jusqu'à la Chaloupe de l'Amiral, & lui tint encore des discours fort civils, en le presfant de descendre dans la Ville, parce que son Pere, qui étoit boiteux, desiroit ardemment de le voir, & s'offrant à demeurer lui-même pour ôtage, fut la Flotte, avec tous ses enfans. Mais Gama, toujours retenu par une juste défiance, allégua des ordres de son Roi qu'il n'osoit violer. Il se passa deux jours, pendant lesquels il ne vit paroître aucun More. Ses soupcons augmenrerent, fur-tout lorfqu'il ne vit point arriver le Pilote qu'on lui avoit promis. Habline d'un Mais, le 21 d'Avril, il lui vint un More du premier rang, pour le viliter de

Indian dans la Navigation.

la part du Roi; & fur les plaintes qu'il fit de n'avoir pas vû de Pilote, il en reçut un immédiatement, qui se nommoit Kanaka, & qui lui fit des excuses

(a) On concoit que c'étoit une forte de Turban-

de son retardement. C'étoit un Gentil de Guzarate, si habile dans la navigation, comme Faria l'observe, que les Portugais lui ayant montré un Astrolabe, il v fit peu d'attention, parce qu'il étoit accoutumé à des instrumens plus considérables. En effet Gama trouva la Bouffole, les Cartes & le Quart-de-Cetcle,

en usage parmi les Mores de cette Côte.

Le Roi de Melinde ayant accorde à la Flotte Portugaise toutes sortes de provisions, elle remit à la voile, le Mardi 22 Avril, dans la résolution de s'éloiener des Côtes, qu'elle s'étoit efforcée de suivre jusqu'alors, & de s'abandonner à la vaste étendue de l'Océan sous la conduite d'un Pilote dont elle avoit reconnu l'habileté. Le 28, elle vit les Póles du Nord & du Sud, après avoir éré fort long-tems, sans appercevoir celui du Nord. Le voyage sut si heureux que fans avoir essuyé la moindre de ces tempêtes qui sont si fréquentes sur ces Mers, elle traversa, dans l'espace de vingt-trois jours, ce grand Golfe d'environ sept cens lieues, qui sépare l'Afrique de la Peninsule de l'Inde, Enfin le Vendredi dix-sept de Mai, les Portugais découvrirent la terre, de huit lieues en mer. Le Pilote trouva dans cet endroit quatre-vingt brasses d'eau. Ensuite, tirant un peu vers le Sud-Est, il reconnut le jour suivant, aux perites pluies qui commencerent à se faire sentir, qu'il approchoit de la Côte de l'Inde, où l'on étoit alors dans la saison de l'Hyver. Le 20, il apperçut les hautes Montagnes qui font au-dessus de Calecut. Cette heureuse nouvelle répandit tant de lecut, joie dans la Flotte, que Gama donna une fête à tous ses gens. Le Pilote More, à qui l'on devoit un bonheur si long-tems desiré, fut récompensé libéralement. Il conseilla de jetter l'ancre deux lieues au-dessus de Calecut, dans une rade ouverte, parce que cette Ville est sans Port & sans abri pour les Vaisseaux.

GANA. 1598.

La Bouffele & les Cartes conrues our Indes Orientales. Gama quitte

Melinde.

If arrive à Ca-

## 6. II.

## Esat de l'Inde à l'arrivée de Gama.

E N représentant l'arrivée de la Flotte Portugaise aux Indes Orientales , l'ordre demande que je commence à les faire connoître par quelques observations générales. Cette valte Région se divise ordinairement en trois parties; l'Inde proprement dite ou l'Indoftan; & les deux Peninsules au-deçà & au-delà du Gange. L'Inde proprement dite, est bornée à l'Ouest par le Fleuve Ind ou Indus, qui donne son nom à tout le Pays. Du côté de l'Est elle a pour bornes le Gange; au Nord, le Tibet, qui en est séparé par une vaste chaîne de montagnes; & du côré du Midi, la Peninsule & la Baye de Bengale. Les deux Peninsules de l'Inde sont environnées de tous côtés par l'Océan, excepté vers le Nord, par lequel elles se joignent au Continent. Chacune de ces trois parties est d'une vaste étendue, & contient plusieurs grands Royaumes. Elles sont habitées par des Idolâtres & des Mahométans. Les Idolâtres sont les anciens Indiens, dont la Religion vient originairement du Tibet; mais fuient esables quoiqu'elle soit au fond la même, il s'y trouve des différences, comme dans les mœurs & les usages. Les Mahométans tirent leur origine de l'Atabie, de la Perse, de la Turquie, & de la Tarrarie, dont les Peuples ont étendu successivement leurs conquêtes & leurs établissemens dans l'Inde, proprement dite, fur les Côtes des deux Peninfules, & dans quantité d'Isles de la Mer

Principa 2

Religions qui s

des Indes. Nos Voyageurs les comprennent, ou plûtôt les confondent, fous VASCO DE le nom général de Mores. GAMA.

1598. Remarks de

A l'arrivée des Portugais, l'Inde propre, ou l'Indostan, étoit divisée en Disting par- plufieurs Royaumes, tels que ceux de Multan, de Dehli ou Delli, dont la Capitale avoit été nouvellement conquise par les Mogols; ceux de Bengale, Orixa, Manpo, Chitor, & Guzarate, appelle plus communement Cambaye ou Cumbaya. La Peninfule intérieure du Gange étoit divifée en quatre grandes parties Dekan, Canara, Malabar, & Narlinga ou Bifnagar, qui se trouvoient fubdivifées en plufieurs Etats fouverains. Les principaux Royaumes de la Peniufule ultérieure étoient Ava , Brama , Pegu , Siam , Cambadia , Champa ,

Cochinchina, & Tongking ou Tonkin.

On trouvera dans les Cattes de cet Ouvrage les Villes & tous les autres lieux qui méritent quelque confidération fur les Côtes de l'Inde, comme fur celles d'Afrique, d'Arabie, de Perfe, & fur toutes les routes où je dois repréfenter nos Voyageurs, Cependant, comme les Côtes Occidentales de la Peninfule intérieure des Indes out été la principale fcéne des Portugais qui s'y font établis, & que dans la fuite cette Peninfule a fouffert des changemens confiderables, l'intérêt de la clarté, qui dépend toujours de l'ordre, m'oblige ici de nommer les Villes de la Côte, dans la divition que je viens de marquer, en prenant du Nord au Midi.

Sur la Côte de Dekan; depuis la Riviere Bate, qui tombe dans la mer vers Bombain, jusqu'à la Riviere Alliga, au Sud, c'est à-dire, l'espace de 75 lieues, ctoient les Villes de Chaul , Bandor , Dabul , Denbetele , Sintapari , Koropatan ,

Bunda, Chapora, & Goa.

Sut la Côte de Canara, qui s'étend de la Riviere Alliga au Mont Delli, c'estd-dire, l'espace d'environ 46 lieues, on trouvoit les Villes d'Onor, Batchala,

Barfelor, Baqualor, Mangalor, &c.

Du Mont Delli jusqu'an Cap de Comorin, dans l'espace de 93 lieues, qui comprennent la Côte de Malabar, on comptoit sept Royaumes, gouvernés par des Princes Bramines, ou Prêttes Idolâtres: 1. Cananor, dont les Côtes avoient vingt lieues d'étendue, & ptésentoient les Villes de Kota , Koulam , Nilichilam , Marabia , Bolopatam , Cananor , Capitale du Pays ; Tremapatam , Cheba , Maim & Purepatam, 2. Calecut , qui s'étendoit l'espace de 27 lieues , avoit les Villes de Calecut, fa Capitale, Koulete, Chale, Parangale, Tanor, Capitale d'un Royaume sujet de Calecut, & Chama. 3. Le petit Royaume de Cranganor. 4. Cochin. 5. Perka. 6. Koulan. 7. Travankor, près du Cap de Comorin, & fujet du Royaume de Narfinga, Entre ces fept Etats, il n'y en avoit que trois qui méritassent proprement le nom de Royaume pat leut indé-

pendance; ceux de Cananor, de Calecut & de Koulan. Propier Era-Le Malabar étoit, il y a 600 ans, téuni fous un feul Prince, qui se nom-

Arabes does les moit Savana Perimal. Ce fut sous son regne que les Mores de la Mecque, Indes. Sorana c'est-à-dire , les Arabes , découvrirent les Indes Orientales , & qu'étant arrivés fe la Relegion à Koulan, qui étoit alors le Siege Royal, Sarana Perimal prit tant de goût pour leur Religion, que non-seulement il embrassa le Mahométisme, mais qu'il réfolut de faire le Pelerinage de la Mecque, pour achever ses jours dans cette Ville. Avant son départ il fit le partage de ses Etats entre sa Famille, ne se réservant que douze lieues de pays, proche de la mer, dont il sit présent,

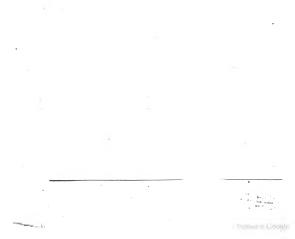

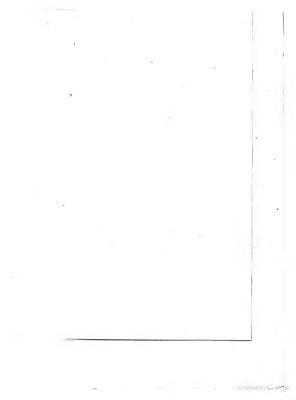





Petito Bastimeno Indieno en noque our la Côte de Malabar



titués ses héritiers, de le reconnoître pour leur Samorin ou leur Empereur. Les feuls Princes de Koulan & de Cananor furent exceptés de cetre loi ; mais il les obligea rous, sans exception, de recevoir sur leut monnoye le Coin de cet Empercur. Il mit enfuite à la voile, du lieu où Calecut existe aujoutd'hui. Une ori-

Ville , qu'ils abandonnerent infensiblement le Port de Koulan , & qu'ils ne voulurent pluscharger leurs Vaisseaux qu'à Calecut. C'est par la force de cette (a) superstition que Calecut est devenue dans la fuite le plus fameux Marché de

VASCO DE GAMA. 1498.

Orlgine de Caleave & de les rigine fi finguliere donna aux Mores tant de respect & de vénération pour cette

Sa firmation,

l'Inde, pour les épices, les drogues, les pierres précieuses, les soies, les calicos, l'or, l'argent, & pour toutes fortes de richesses. Calecut est titué sur une Côte ouverte. Les Vaisseaux d'Europe n'y trouvant aucun abri, sont sorcés de jettet l'ancre en pleine rade; mais ceux du Pays, qui ne font composés que de planches liées avec des cordes, & qui sont tout-àfait plats, fans aucune quille, s'avancent aisement jusqu'au rivage. La Ville est fort grande. Les maisons n'y sont bâties que de bois; à la réserve des Palais du Roi & des Temples, qui font les feuls Edifices où les Loix permettent d'em-

ployet la pierre & le ciment. La Florte Portugaife, avant mouillé l'ancre à deux lienes de Calecut le 20 Mai 1498, c'est-à-dire, treize mois après son départ de Lisbonne, le spectacle de plusieurs Vaisseaux, dont la forme étoit inconnue dans ces Mers, excita des ludieurs la findent à la bientôt la curiofité des Indiens. Il fe préfenta d'abord quatre de leuts Barques , Portugais. qu'ils nomment Almadies. Ceux qui les conduisoient admirerent long-tems la fabrique de ces Bâtimens étrangers , & s'approchant néanmoins fans aucune marque de crainte, ils demanderent aux Portugais d'où ils venoient, & quelles étoient leurs intentions. Ils avoient la peau fort brune; & pour unique vêtement, ils portoient une petite piece d'étoffe fur le devant du corps. Gama les reçut civilement; & les reconnoissant à leurs filets pour des Pêcheuts, il fit acheter une partie de leur poisson.

Ils ne firent pas difficulté de lui fervir de guides jusqu'à la Barre de Calecut, où il jetta l'ancre, fans s'y engager. Mais faifant descendre auffi-tôt dans la premiere Batque Indienne un des Malfaiteuts qu'il avoit amenés pour cet usage , il lui donna ordre de se présenter à l'entrée de la Ville , & d'observer quel sentirle Propte. accueil il y recevroit. Le Peuple s'affembla auffi-tôt autour de lui , & fit mille questions à ses Guides. On le trouvoit si différent des Mores qui venoient de la Mecque & des Détroits, qu'ignorant d'ailleurs la Langue Árabe, il ne put être regardé comme un More. Cependant on le conduifit chez deux Mores . dont il se trouva heureusement que l'un parloit Espagnol. Faria le nomme Mon-

Gama fait pref-

( a ) Faria se contredit sur l'Histoire de Pe- ces du même nom , & sa Chronologie mêrimal, il prétend dans un autre endroit que me le prouve manifestement. Il dit aussi fon voyage de la Mecque est une fable des Mo- qu'en partant , Perimal établit le Siege de res, & que le pélerinage de ce Prince fut à la Religion Indienne à Koulan , pour ne Meliapor, pour visiter Saint Thomas l'Apo- pas faire tort à la Religion qu'il abandon-

zze. Mais il est elair qu'il confond deux Prin- noit. Tome I.

VASCO DE GAMA. 1498.

zaido, & Castaneda lui donne le nom de Bentaybo. Apprenant de l'Etranger qu'il étoit Portugais, il lui dit brusquement : " Que le Diable vous emporte, » Eh! qui vous amene ici? Mais après diverses questions plus sérieuses sur son » arrivée, il ajoûta qu'il avoit connu des Portugais à Tunis, d'où il étoit venu Conversation » aux Indes; & qu'il ne pouvoit comprendre comment sa Florte avoit fait pour

re fon Depute are un More, " arriver à Calecur par la mer. Il demanda ensuite quel étoit le morif de ce Pontage Bentage » voyage. Le Portugais répondit : Nous venons cherchet des Chrétiens & des

» épices. Quoi reprit Bentaybo, les Rois de France & d'Espagne, & le » Doge de Venife n'ont-ils pas envoyé des Flottes dans la même vûe? Non. » repliqua l'autre ; parce que le Roi de Portugal n'y a pas voulu confentir. Il a » ce droit plus qu'un autre, répondit le More. Enfin il offrit de quoi manger au Portugais, & le pria de le conduire à fon Général. En approchant de la » Florte, il se mit à crier en Espagnol, bonnes nouvelles, bounes nouvelles.

» Des rubis, des émerandes. Remerciez Dieu qui vous a conduits dans un lieu. » où l'on trouve toutes fortes d'épices & de pierreties, avec toutes les richesses » de l'Univers.

L'Amiral, & toute sa Flotte, furent si surpris d'entendre parler leur Langue fi loin de leur Pays, qu'ils en pleurerent de joie. Gama fit asseoir Bentaybo & l'embrassa; il lui demanda s'il étoit Chrétien, & par quel hazard il se trouvoit à Calecut. Le More lui apprit naturellement de quelle Religion il étoit, & qu'il étoit venu aux Indes par la route du Caire. Il marqua de l'affection pour les Portugais, & se fe faifant honneur de les avoir toujours aimés, il promit de les savoaux Portogus. rifer dans leurs desseins, & de les aider de tout son pouvoir. Gama lui sit espérer une récompense proportionnée à ses services. » Cétoit Dieu même, lui dit-il » dans le transport de sa joie, qui l'avoit conduit à Calecut, pout servir de Pré-» curfeur & de Ministre aux Portugais. Aux questions qu'il lui fit sur le caractere du Roi de Calecut, Bentaybo répondit que c'étoit un Prince de fort bon naturel . & qui recevroit honorablement l'Ambassadeur d'un Mo narque Etranget , fur-tout s'il étoit question de commerce , & si les Portugais avoient quelques marchandises sur seur Flotte, parce que son principal tevenu consistoit dans les droits d'entrée & de fortie. Ce Prince étoit alors à Panami , Village de la Côte, à cinq lieues de Calecut; & Bentaybo ayant jugé qu'il falloit l'informer directement de l'arrivée de la Flotte , Gama le pria de se charger lui-même de cette commission.

6. III.

Gama est invité à la Cour. Il est reçu à l'Audience du Samorin.

A Renommée avoit déja publié jusqu'à la Cour du Samorin qu'il étoit atrivé des Vaisseaux d'une forme extraordinaire, montés pat des hommes dont la figure & l'habillement n'étoient pas moins inconnus ; lorsque Bentaybo vint confirmer cette nouvelle avec des explications qui ne permirent point Disposition du au Prince de s'en allarmer. Il lui annonça l'estime & l'amitié d'un Roi Chrétien , qui lui envoyoit de l'extrêmité du Monde un Ambassadeut , avec des lettres & des préfens. Le Samorin fit affurer auffi-tôt Gama qu'il pouvoit comprer fur un acceuil favorable. Il lui envoya un Pilote, pour le conduire à Pa-

Semoria,

Drime Ty GOOM

darane, Village où les Vaisseaux étoient en fureté dans une bonne Rade, & d'où il pourroit se rendre par terre à Calecut. Gama ne se sit pas presser pour lever l'ancre, & s'abandonner à la conduite du Pilote; mais, dans la crainte de quelque trahifon, il refusa de s'engager trop avant dans le Port de Padarane. Loin de paroître offensé de cette déhance, le Samorin lui fit dire par le Kutwal, fon principal Officier pour les affaires étrangeres, qu'il étoit le maitre de débarquer dans le lieu qu'il voudroit choisir. Les Portugais tintent Confeil, L'Amiral fit connoître que son intention étoit de descendre lui-même à terte, & d'aller proposer au Samorin un Traité perpétuel d'alliance & à terte, mater de commerce. Mais il trouva de l'opposition dans son frere, qui malgré l'opi- Confeil nion où ils étoient tous que le Samotin & ses Sujets étoient Chrétiens, lui representa que la Ville étoit remplie de Mores , c'est-à-dire , de leurs mortels ennemis, qui le deviendroient encore plus lorsqu'ils les tegarderoient comme les Ufutpateurs de leur commerce ; que le fuccès de leur voyage & la fûreté de la Flotte entiere dépendoit de sa vie; enfin, qu'il paroissoit plus prudent d'envoyer quelqu'un à sa place. Tout le Conseil sut du même avis. Gama seul prétendit qu'il n'y avoit point de dangers qui dussent le faire changer de résolution. Il déclara que son départ ne seroit differé que jusqu'au jour suivant , & qu'il perdroit mille fois la vie plutôt que de retourner en Portugal fans y potter des témoignages personnels de son débarquement à Calecut. A la vérité il faisoit beaucoup de fond sur l'intérêt même du Roi, qui étoit d'encourager le commerce; & plus encore, fur la Religion des Habitans naturels, qu'il croyoit

tous Chrétiens. Dans la supposition néanmoins qu'il lui arrivat quelque disgrace, il donna ordre à tous ses gens de retourner immédiatement dans leur Patrie, pont y porter l'heureuse nouvelle de la découverte de l'Inde.

Le lendemain, 28 de Mai, il se mit dans sa Chaloupe, avec quelques petites pièces d'Artillerie, & douze de ses plus braves Soldats, enseignes déployées, & trompettes fonnantes. Le Kutwal l'attendoit fut le tivage, accompagné de 200 Nayres, ou Gentilshommes du Pays, & d'une foule de Peuple. En touchant la terre il trouva deux espéces (4) de litieres, l'une pour lui, l'autre pout le Kutwal, dans lesquelles il entrerent tous deux. Ils furent portés, avec beaucoup de vitesse, sur les épaules de plusieurs hommes, tandis que le reste du correge marchoit à pied. Ils s'atrêterent à Kapokars, pour y prendre des rafraîchissemens, de riz, de fruits & de poisson. Le reste de la route se fit moitié par terre, & moitié par eau, sur une Riviere qu'ils descendirent jusqu'à son embouchure. Gama vit fur la Côte plusieurs Vaisseaux à sec. Après avoir suivi tente bare, ou il entre quelque-tems le rivage, il reprit la route de terre. Son guide le fit entrer, en en chemin. chemin, dans un Temple des Malabares, aussi grand qu'un Monastere. Il étoit bâti de belles pierres, & couvert de tuiles. Sept cloches pendoient sur la por- du lieu. te; & vis à-vis étoit un pilier de la hauteur d'un mât, au sommet duquel étoit une girouette. L'intérieur du Temple étoit rempli d'images, ce qui le fit prendre à Gama pour une Eglife Chrétienne. Il y trouva certains hommes nuds, de la ceinture en haut, & couverts de calico jusqu'aux}genoux, avec une forte d'étole passée en sautoir de l'épaule gauche au-dessous du bras droit. Ces hommes arrofoient d'cau ceux qui les visitoient, en secouant sur eux une éponge

VASCO DE GAMA. 1498.

rrempée dans une fontaine, & leur donnoient ensuite de la cendre bien pul-(4) C'étoit apparemment ce qu'on nomme aux Indes des Palanquins.

VASCO DE GAMA. 1498.

verifée, pour la mettre fur leurs têtes & fur leurs bras. Les Portugais, continuant de les prendre pour des Chrétiens, reçurent de cette eau & de cette cendre. Ils jetterent les yeux fur les Images qui étoient peintes fur les murs. Plufieurs avoient des dents d'une grandeur effroyable, qui leur fortoient de la bouche. D'autres avoient quatre bras, & des visages fort hideux, ce qui donna quelque doute aux Portugais, s'ils étoient effectivement avec des Chrétiens. Sur le sommet d'une Chapelle, qui étoit au milieu du Temple, ils virent une espece de petite Tour, à laquelle on montoit en dehors par quelques degrés, Dans cette Tour étoit une Image, à la vue de laquelle les Malabares pronon-

tonge que les cerent le nom de Marie. Gama & ses gens , la prenant pour une Image de la rove tans la connoitee.

Sainte Vierge, firent leur priere à genoux; mais un Portugais, nommé Juan de Sala, moins perfuadé que les autres, dit en s'agenouillant; au moins, si c'est la figure du Diable, mes adorations ne s'adretient qu'à Dieu; ce qui fit beaucoup rire Gama. La Tour étoit si obscure, qu'on ne pouvoir distinguer nettement la Statue, & l'on ne permettoit à personne de la voir de trop près. parce que ce privilege n'appartenoit qu'aux Prêtres. Le Kutwal & sa suite se prosternetent trois fois en arrivant près de la Chapellé, les mains étendues au-dessus de leurs têtes, & firent ensuite leur priere debout.

Gama eft recu de pompe.

Pendant toute la route, l'Amiral Portugais avoit été suivi d'une multitude extraordinaire d'Indiens; mais elle n'approchoit point de celle qui vint à sa rencontre aux portes de la Ville. La foule étoit si prodigieuse qu'il ne fut pas le maître de son étonnement, & la presse si forte, que ne pouvant avancer sans risquer d'être étouffé, le Kurwal le sit entrer dans une maison, où il trouva son frere, & plusieurs Nayres, envoyés par le Samorin pour faciliter la marche. Elle commença par les Trompettes & les Sagbuts. Quoique la foule ne fut pas diminuce, à peine le frete du Kutwal eut-il paru, avec l'ordre du Samorin, qu'elle se retira par derriere, aussi respectueusement que si ce Prince eut paru lui-même. L'Amiral se remit en marche avec un cortege de trois mille hommes armés. Cette réception lui causa tant de plaisir, qu'il dit agréablement à fes Compagnons : » On ne s'imagine guétes en Portugal qu'on nous fasse ici " tant d'honneut.

Paleir de Sa-

Il ne reftoit qu'nne heure de jour lorsqu'il arriva au Palais du Samorin. Cet Edifice, quoique bati de terre, étoit fort spacieux, & formoit une perspective agréable, par la variété des arbres, & la beauté des jardins & des fontaines dont il étoit environné. Un grand nombre de Kaymals, & d'autres Seigneurs Indiens f. presenterent devant le Palais pour recevoir l'Ambassadeur de Portugal; car c'étoit par-tout sous ce titre qu'il étoit annoncé. On lui sit traverser cinq grandes cours, fermées chacune par des portes, qui étoient gardées par dix Portiers. A la derniere porte, il trouva le grand Pretre, Chef des Bramines du Roi, qui vint l'embrasser. C'étoit un Vieillard, de petite sigure. Il introduilit Gama & tous ses gens dans le Palais; mais la presse sur alors si violente, par le desir que tout le monde avoit de voir le Roi, qui se montroit. rarement au Public, qu'il y eut quantité de personnes écrasées, & que deux Portugais faillirent d'avoir le même fort.

Satle de l'An-

La grande falle du Palais , où l'Amiral fut introduit , étoit entourée de Sieges l'un au-dessus de l'autre, en forme d'amphitéâtre. Le plain-pied étoit convert d'un grand tapis de velours verd, & les murs tendus de tiches tapisseries





- Indiance du Samorin .

de foie, de diverfes couleurs. Le Samorin attendoit au fond de la falle, affis à quelque distance de s'es Courtisans, qui étoient debout. Son teint étoit sort brun, sa taille grosse, & son àge assez avance. Il avoit l'air majestueux. L'espece de fiege, ou l'estrade sur laquelle il étoit assis, étoit couverte d'une étoffe de foie brochée d'or. Son habit etoit une robbe courte de calico, entichie de branches & de rofes d'or battu. Les boutons croient de groffes petles, & les boutonnieres de trait d'or. Au dessous de l'estomac, vers le milieu du corps, il pottoit une piece de calico blanc, qui tomboit jusques sur ses genoux. Sur la tête, il avoit une espéce de Mitre, couverte de perles & de pierres précieuses. Ses oreilles, & les doigts de ses pieds & de ses mains étoient aussi chargés de perles ou de diamans, comme ses bras & ses cuisses, qu'il avoit nuds, l'étoient de bracelets d'ot. Il avoit près de lui , sur un guéridon d'or , un bassin du même métal, d'où l'un de ses Officiets lui servoit du Betel, préparé avec l'Areka, petite pomme de la groffeur d'une noix. L'usage de certe drogue est fort commun aux Indes Orientales, & la verru qu'on lui attribue, est d'adoucir l'haleine, de nettoyer l'estomac, & d'appaiser la soif. Le Samorin avoit près de lui un autre vase d'or, dans lequel il crachoit, & une sontaine d'or, pour se laver la bouche après avoit pris le Betel. Tous les Affiftans fe couvroient la bouche de leur main gauche, de peur que leur haleine n'allat jusqu'au Roi, de-

vant lequel c'étoit un crime auffi d'éternuer ou de cracher. L'Amiral, à mesure qu'il approchoit du Samorin, sit trois révérences, en levant les mains suivant l'usage du Pays. Ce Prince jetta sur lui un tegard gracieux, mais le falua fi légérement qu'à peine s'apperçut-on qu'il branlât la tète. Il lui fit figne de s'avancer, & de s'affeoir près de lui. Les aurres Portugais érant entrés à la fuite de leur Chef, avec les mêmes tévérences, il donna ordre qu'ils s'affiffent vis-à-vis de lui, & qu'on leur apportat de l'eau pour se rafraichir les mains, parce qu'il faisoit alors très-chaud, quoiqu'on sut en Hyvet. Il leur fit enfuite servir des figues & des Jakas , paroissant prendre plaisir à les voit manget. Ils demanderent à boite de l'eau. On leur en apporta dans une coupe d'or. Comme on leur avoit appris que les Malabares prenoient pour une indécence de toucher leur vase de leurs lévres en buvant, ils tâcherent de le tenir éloigné de leur bouche; mais n'ayant point l'habitude de cet usage, les uns tousserent beaucoup en recevant la liqueur à cette distance, & les autres en répandirent une patrie fur leurs habits ; ce qui fervit d'amusement à toute la Cour.

Enfin le Prince fit dire à Gama, par son Interprête, qu'il pouvoit déclarer les motifs de son voyage à ses Officiers, qui auroient soin de l'en informer. aerphoner industrement Mais l'Amiral lui fit entendre civilement qu'il ne pouvoit s'écarter avec hon- avec le Samorin. neur de l'usage de l'Europe, où les Monarques Chrètiens prennent la peine d'écouter eux-mêmes les Ambassadeurs, en présence d'un petit nombre de leurs plus fidéles Conseillers. Cette réponse deplut si peu , que le Samorin témoigna au contraire du goût pour la méthode de l'Europe. Il ordonna que l'Amiral, & Fernand Marinet, qui fervoit d'Interprête, fussent conduits dans un autre appartement, fort semblable au premier; & les ayant suivis, accompagné de son propre Interprête, du Chef des Bramines, de l'Officier qui lui servoit le betel, & du Controlleur de sa Maison, il s'ailit seul sur une estrade. Là, parlant directement à l'Amiral, il lui demanda de quel Pays il venoir, &

GAMA. 1498.

Figure , tabit-

GAMA. 1498. Samoun.

quels avoient été les motifs de son voyage. L'Interprête n'ayant fait que répe-VASCO DE ter en Portugais deux questions si courtes, Gama répondit, » qu'il étoit Am-" bassadeur du Roi de Portugal, le plus grand Prince de l'Occident, par ses San differers on

» richesses & par l'étendue de son pouvoir, qui ayant été informé qu'il y " avoit aux Indes des Rois Chrétiens, dont le Roi de Calecut étoit le Chef, » avoit jugé à propos de lui témoigner par une Ambassade le desir qu'il avoit " de faire un Traité d'alliance & de commerce avec lui ; que les Prédécef-

» feurs du Roi fon Maître s'étoient efforcés depuis foixante ans de s'ouvrir " une route aux Indes par la mer, fans qu'aucun de leurs Généraux eût réussi » jusqu'alors dans ce grand projet; qu'il étoit chargé de deux Lettres de son

» Roi pout le Samorin; mais que le jour étant si avancé il remettroit ce de-" voir au lendemain ; qu'il avoir ordre d'affurer Sa Majefté , que le Roi fon "Maître étoit fon Amu, fon Frere, & se flattoit qu'elle enverroit un Ambas-» fadeur en Portugal, pour établir, avec l'amitie mutuelle, une correspon-

" dance inaltérable entre les deux Couronnes.

Prince.

Le Monarque Indien répondit à ce discours : » qu'il acceptoir volontiers la " qualité de Frere & d'Ami du Roi du Portugal, & qu'il lui enverroit des » Ambassadeurs «. Comme il étoit tard, ses questions se bornerent à demander combien le Portugal est éloigné de Calecut , & quel tems la Flotte avoit employé dans le voyage? Enfaite il chargea le More Bentaybo de pourvoir au logement & à toutes les commodités des Portugais. Gama demanda d'être logé à part, aimant mieux fe voir scul avec ses gens que de se trouver mêlé parmi les Mores ou les Indiens. Il fortit du Palais, fuivi du même cortege; & Bentaybo, qui se trouvoit établi son Agent par l'ordre du Samorin même, le

rendit fort content de ses soins. Le lendemain, Gama, qui pensoit à faire un présent au Samorin, pria

le Kutwal & Bentaydo de l'examiner. Il confiftoit en quatre pièces d'écarlate. les prefens, coi Cont trouvés trop fix chapeaux, quatre branches de corail, fix Almazares, une certaine quantimodeques, té de cuivre, une caisse de fucre, deux barils d'huiles, & deux de miel. A la vûe de ces biens, le Kutwal & le More fourirent. Ce n'étoit point un préfent, déclarerent-ils à Gama, qui pût être offert au Samorin. Le plus pauvre Marchand en eut fait un plus riche. Enfin ce Prince n'en recevoit point qui ne fut d'or, ou de quelque matiere auffi précieufe. L'Amiral, choqué de ce discours, répondit, avec quelques marques de ressentiment, que s'il sur venu pour commercer il auroit apporté de l'or ; mais qu'étant revêtu de la qua-

lité d'Ambaffadeur, il ne sçavoit offrir que des présens convenables à ce titte; qu'ils ne venoient d'ailleurs que de lui , & nullement du Roi fon Maitre , qui ne sçachant point qu'il y eût au monde un Prince qui se nommât Samotin, n'avoit pû lui envoyet des présens; mais qu'au retour de la Flotte en Portugal, apprenant que Calecut étoit gouverné par un grand Roi, il ne manqueroit pas de lui envoyer, par d'autres Vaisscaux, de l'or, de l'argent, & d'autres biens précieux. A ce discours, le Kutwal & Bentaybo repliquerent, qu'ils n'en contestoient pas la vérité; mais que c'étoit l'usage à Calecut que les Etrancers qui étoient reçus à l'Audience du Roi lui fissent un présent digne de lui. Gama convint, fans obstination, qu'il étoit juste que l'usage sût observé, & qu'entrant dans cette vûe il se seroit fait un devoir de s'y conformer sans les

raifons qu'il avoit apportées : mais, après cette explication, il demanda qu'il lui

fût permis d'offrir au Roi ses présens rels qu'ils étoient, ou de les renvoyer sur fon Vailleau.

VASCO DE GAMA. 1498. Gama eft irriré

La réponfe de Kurwal fur qu'il étoit libre de renvoyer ses présens, mais qu'il ne le feroit pas de les offrir au Samorin. Gama, férieusement irrité, protesta qu'il s'en expliqueroit lui-même avec ce Prince, & déja réfolu de retourner à des objections, bord, il pensoir effectivement aux moyens de se procurer auparavant une seconde Audience du Samorin. Ses deux guides parurent approuver le dessein qu'il avoit d'aller à la Cour; mais ils le quirterent fous le prétexte de quelques affaires, après l'avoir prié d'attendre leur retour, parce que le Prince n'approuveroit pas qu'il parût sans eux devant lui. Gama, s'étant engagé à les attendre, le jour se passa tout entier sans qu'il les vir reparoître. Dans le fond ils étoient gagnés par les Mores, sur la nouvelle que ceux-ci avoient déja reçue de ce qui s'étoit passe sur les Côtes d'Afrique, & du dessein dans lequel Gama étoit parti de découvrir Calecut. Bentaybo n'avoit pas laissé de leur répondre, qu'il n'étoit pas question seulement de la découverte de l'Inde. mais encore de l'établissement d'un commerce utile au Pays, puisque les Portugais étoient une Nation riche, qui fourniroit de l'or aux Indiens pour leurs épices. Les Mores encore plus allarmés de ce langage, après avoir conçu que Allarmes & 4fi les Chrétiens s'établiffoient une fois à Calecut, tous les avantages du coin- leure des Motes, merce tourneroient bien-tôt en leur faveur, avoient réfolu de troubler leurs prétentions par toutes fortes de voies.

Ils en avoient déja pris une dont ils se promettoient, non-seulement la ruine du crédit de Gama auprès du Samorin, mais sa perte même & celle de tous fes gens, afin qu'il ne restat personne qui put rapporter en Europe dans quel lieu existoir Calecut. Ils avoient député le même jour au Samorin quelques-uns de Maurait offices leurs Chefs, qui s'étoient efforcés de lui inspirer les plus noires préventions contre ses nouveaux Hôtes. Ils avoient peinr Gama, non comme un Ambassadeur, mais comme un Pyrate, qui avoir commis les dernieres violences à Mozambique, à Mombassa, à Melinde, & sur toute la Côte d'Afrique, Ils avoient foutenu leur accufation par le rémoignage des Facteurs qu'ils avoient dans tous ces lieux . & qui leur avoient effectivement donné ces informations. La crainte de n'être pas écoutés, les avoit fair penfer à gagner le Kurwal, qui étoit un Officier consideré du Samorin; & c'étoit par leurs intrigues qu'il avoit déja parlé à ce Prince de la pauvreré du présent qu'on lui destinoir, comme d'une preuve que Gama s'attribuoit faussement la qualité d'Ambassadeur. D'un autre côté, plusieurs Mores, sous prétexte de vouloir servir les Portugais, rendirent visite à Gama, & tâcherent de s'infinuer dans sa confiance. Ils lui parlerent des difficultés du Kurwal avec un faux air d'interêt. Ils demanderent à voir les présens, pour se mettre en état d'en parler dans la Ville avec mépris : & feignant de vouloir aider l'Amiral de leurs confeils, ils lui représenterent à lui-même que le Kurwal faifoir son devoir, que le Samorin s'offenseroir sans doute d'une offre indigne de lui , & qu'ils ne répondoient pas des effets de fon reflentiment. Le jour fuivant étoit fort avancé lor que le Kurwal & Bentaybo retournerent chez Gama. Ils marquerent peu d'attention pour les re- Le Samorin tayor retoutinement und training and trainin

Les dispositions de ce Prince étoient fort changées. Il sit attendre Gama pen-

VASCO DE GAMA. 1498.

dant trois heures; & l'ayant fait introduire à la fin, fans permettre qu'il fût accompagné d'un feul de fes gens, il lui dit d'un air irrité qu'il l'avoit attendu la veille pendant tout le jour. Gama, furpris de ce reproche, mais réfolu de ne pas s'expliquer le premier fur la cause de son retardement, tira son excufe de la fatigue de fon vovage. Alors le Samorin, comme impatient, lui demanda comment l'Ambaffadeur d'un Monarque auffi riche & puilfant qu'il

Démilé pour les pretent.

représentoit son Maître, avoit pû venir sans présens, & quel fond il y avoit à faire fur une Ambassade qui étoit destituée d'une preuve si nécessaire, L'Amiral répeta pour sa défense ce qu'il avoit dit au Kutwal ; il ajoûta que

Samona.

Sa Majesté pouvoit compter de recevoir un riche présent du Roi de Portugal, s'il étoit lui-même affez heureux pour retourner à Litbonne avec la nouvelle de sa decouverte, » Votre Maitre, lui dit le Samorin, vous a-t'il envoyé pour · découvrir des pierres ou des hommes ? Si c'est le dernier , pourquoi ne m'ap-Deminde du » portez-vous pas des presens? Mais je sçai, ajouta-t'il, que vous avez une

» Sainte-Marie d'or : qui vous empêche du moins de me la donner ? « Gama, un peu embarratle de cette demande, répondit, que l'Image dont on vouloit parler n'étoit pas d'or, mais seulement de bois doré; que, telle d'ailleurs qu'elle étoit, elle l'avoit préservé des dangers de la mer, & qu'il lui étoit impossible de s'en défaire. Le Samorin ne sit point de réponse à cette excuse. Il demanda où étoient les Lettres du Roi de Portugal, Gama les lui fit voir aufli-tôr, L'une étoit en Portugais, & l'autre en Arabe. Mais se désiant de la bonne-foi des Mores, il demanda au Samorin, pour la Lettre Atabe un Interprête Chrétien. On n'en trouva point. Il se réduisit à demander Benraybo, qui lui sut Lettre da Roi

de Portugal.

accordé. La Lettre, après avoir été un peu examinée par les Mores, fut lue à haute voix, Elle portoit que le Roi de Portugal ayant appris par divers témoignages, que le Samorin de Calecut, un des plus puitfans Princes des Indes, étoir Chrétien, il avoit concu aussi-tôt le desir de faire avec lui un Traité d'alliance & de commerce, pour se pourvoir d'épices dans ses l'orts; qu'en échange il enverroit à Calecut les marchandifes du Portugal, ou de l'or & de l'argent, fuivant le choix du Samorin, & qu'il remettoit le reste aux soins de l'Amiral, fon Ambassadeur. Le Samorin avoit trop d'interêt à favorifer le Commerce pour ne pas pren-

Le Samotin s'adoucit par des vies d'interits.

dre beaucoup de plaifir à cette lecture. Son vifage parut adouci, Il s'informa quelles étoient les marchandifes qu'on pouvoit lui envoyer de Portugal. Gama le fatisfit par un long détail , auquel il ajoûta , qu'ayant fur fa Flotte des essais de tous ces biens , il étoit prêt à les faire apporter , & qu'il laisseroit volontiers quatre ou cinq de ses gens derriere lui jusqu'à son retour. Le Samorin le dispensa de laisser des ôtages, & lui dit qu'il pourroit faire débarquer fes marchandifes, avec la liberté de les vendre à fon (a) avantage. Le Kutwal eut ordre de le reconduire à fon logement.

Le lendemain, qui étoit le dernier jour de Mai, on lui envova un cheval

& to Flutte.

pour se rendre à Padarane. Mais, quoique le cheval fût fort beau, Gama le voyant fans felle, fuivant l'usage du Pays, demanda un Palanquin, qu'on lui accorda fans difficulté. Il fut accompagné de plusieurs Nayres , qui ne cesserent pas de le traiter fort civilement. À peine fut-il parti que les Mo-

(a) Faria change quelques circonftances à ce récit , mais le fond du sien est le même.

GAMA. 1498.

Complet des

res appréhendant qu'il ne s'éloignat de la Côte, & qu'ils ne perdiffent ainsi l'occation de s'en defaire, s'adrellerent au Kutwal, pout l'engager par leurs présens à le retenir prisonnier. Ils promitent même à cet Officier de faire agréer au Roi le changement qu'ils le pressoient de mettre à ses ordres. Le Kutval eut la foiblesse de se laisser séduire. Il rejoignit Gama sur la route, & le trouvant plus avancé que les gens de sa suire, qui dans un tems forr chaud, ne pouvoient marchet aufli vîte que sa voirure, il lui demanda, par des signes forr brusques, pourquoi il se presioir si forr, & s'il vouloit prendre la fuite? Gama donna pour excuse l'excès de la chaleur. Etant arrivé à Paderane, il fut obligé d'at- Mores pour ru tendre jusqu'au foir que ses gens l'eussent rejoint ; enfin il demanda une per la Flour Poi-Barque pour se faire conduire à sa florre. Le Kutwal employa routes sortes de raisons pour l'arrêter jusqu'au lendemain, en lui représentant que ses Vaisfeaux étoient éloignés, & qu'il risquoit de ne pas les rencontrer aisément dans l'obscurité. Gama, commençant à s'allarmer, lui dit nettement que roures ces objections fembloient couvrir un dessein formé de l'arrêter; que ce procedé lui paroiffoit odieux d'un Chrétien à l'autre; & que si l'on retusoit plus longrems de lui fournir une Barque , il étoir prêt à retourner pour en faire ses plainres au Roi. Le Kurwal foutint la diffimulation. Il prétendit que ses difficultés devoient être prises pour un simple conseil; que Gama étoir le maître de se faire donner vingr Barques, s'il les fouhaitoit, mais que pour sa sureté il ne devoit pas quitter si tard le rivage. Er dans le même tems qu'il feignoit de lui chercher une Barque, il ordonnoir fecrettement qu'on prit foin de les éloigner. Enfin l'Amiral, fe croyant menacé de quelque noite trahifon, envoya trois de ses gens au long du rivage, pour avertir Coello, qu'il supposoit près de la Côte avec ses Chaloupes, de se tenir au large; & sans s'effrayer de son propre péril , il prit le parti de passer la nuit à Paderane. Le matin , au lieu de lui procurer une Barque, le Kutwal lui proposa de faire avancer sa flotte plus proche de la Côte. Quoique certe demande augmentat l'inquiétude de l'Amiral, il répondit d'un ron ferme, qu'il ne donneroir jamais cet ordre, parce que son frere, qui commandoir ses Vaisseaux dans son absence, en concluroit qu'il étoit arrêté prisonnier, & se se détermineroir sans doute à reprendre sans lui la route du Portugal,

Le Kutwal prit alors un air plus severe, Il lui déclara impérieusement que s'il n'executoit pas ce qu'on lui demandoit, il n'obtiendroit pas la liberté de rejoindre sa flotte. Gama, paroiflant offense, répondit qu'il auroit du moins la fatisfaction d'en porrer fes plaintes au Roi, & que si ce Prince jugeoit à propos de le retenir à Calecur, il y demeureroit volontiers. Le Kutwal parur y confentir, en lui difant même qu'il pouvoir partir quand il le fouhaiteroir, & faire des plaintes à son gré. Mais loin de lui en laisser le pouvoir, il sit fermer aufli-tôt les portes de sa maison, & mit auprès de lui une garde de plusieurs Nayres, l'épée nue. Les dehors furent gardés de même, dans la crainre que les douze Portugais de sa suite n'entreprissent de délivrer leur Chef. Gama ne dut peut-être la vie qu'au nom du Samorin, qu'il répetoit fouvent, & qui retenoir ces Perfides dans le respect. Mais si le Kurwal n'osoit s'exposer au ressentiment de son Maître, il espéroir qu'en forçant Gama de faire approcher sa flotte, il donneroit aux Mores l'occasion de la détruire, sans qu'il parût violer lui-même les ordres dont il étoit chargé. Dans le même-rems, un GAMA. 1498.

des trois Portugais vinr avertir Gama qu'il avoit trouvé Coëllo, & que les Chaloupes étoient au rivage. Gama fentit de quelle importance il étoit de cacher cette nouvelle au Kutwal. Il fit retourner aufli-tôt celui donr il l'avoit reçue , pour apprendre fon embarras à Coëllo, & le presser de rejoindre la flotte avec beaucoup de précautions contre une surprise. A peine le Messager étoit parti , que le Kutwal, informé de l'approche des Chalonnes, dépêcha plutieurs Barques armées pour s'en faifir 3 mais la diligence de Coëllo les avoit déja mifes à couvert. Alors le Kutwal augmenta ses initances, en faisant envisager à Gama des fuites plus facheuses, s'il refusoit d'envoyer ses ordres à son frere. Le jour fe palla dans cette agitation, fans que rien fut capable d'ébranlet un moment la fermeté de l'Amiral.

Cama eft enfermie faus une Carde.

Pendant la nuit, tous les Portugais furent renfermés dans une grande cour environnée de murs, & leur garde fut doublée. Cette nouvelle violence leur fit craindre qu'on ne prît enfin le parti de les féparer. En deliberant fur leur fituarion, il leur vint à l'esprit que le Kutwal ne les traitoit d'une maniere si odieuse que pour leur arracher un préfent. Gama le fit affurer que fon dessein étoit de lui offrir quelques raretés de l'Europe. En effet cette proposition parut le rendre plus traitable. Il répondir que si l'Amiral étoit resolu de ne pas faire approcher ses Vaiiseaux, il devoir se souvenir du moins qu'il avoit promis au Roi de faire apporter ses marchandises; qu'il pouvoit donner cet ordre sans rerourner à la flotte, & qu'auth-tot que les marchandifes feroient à terre, il auroit la liberté d'y retourner. Quoique Gama prit peu de confiance à ce discours, il consentit à ce qu'on lui proposon; à condition seulement qu'on sourniroit des Barques pour le transport des marchandises, parce qu'il étoit sûr, disoit-il roujours, que s'il ne portoit pas fes ordres lui-même, fon frere n'enverroit jamais les Chaloupes de la flotte. Enfin l'on parut mutuellement s'accorder. Les Barques partirent, avec une lettre de Gama, & deux de fes gens, par lesquels il marquoit à son frere de quoi il étoit convenu avec le Kutwal. Il ne fe plaignoit point d'être maltrairé, dans la crainte d'irriter trop l'esprit de ses gens; mais en ordonnant à fon frere d'envoyet une partie de la cargaifon au rivage, il ajoutoit que fi le Kutwal continuoir de le retenir, après avoir recu cette farisfaction, il ne devoit leur rester aucun doute que ce ne s'it par l'ordre du Samorin, & pour se douner peut-être le tems d'armer quelques Vaisseaux, & d'attaquer la flotte Portugaife. En supposant donc qu'on re cessat point de le retenir, il vouloit que Paul Gama, son frere, mit immédiatement à la voile avec toute fa flotte, & qu'il retournat directement en Portugal, pour informer le Roi de tont ce qui s'étoit passé, lui demander des forces plus considérables, & revenir en état de faire respecter le nom Portugais, dans un Pays, dont il ne falloit rien épargner pour s'affurer l'entrée.

inquelle il s'ar-

Paul de Gama ne balança point à livrer les marchandifes; mais loin d'entrer dans les autres vues de son frere, il lui déclara par sa réponse que rien n'étoit capable de le faire partir fans lui, & que si le Roi de Calecut continuoit de le rerenir, il forceroit, avec fon artillerie, ce petfide Monarque à le rendre. Les Hobtient la fimarchandifes ayant été débarquées , le Kutwal en ufa mieux avec fes Prifonniers, & permit à Gama de retournet à sa flotte, Mais lorsque l'Amir al se vit en liberté, il réfoliit de ne plus mettre le pied fur la Côre, & de n'y plus envoyer de marchandifes, qu'il n'eut apptis que les premieres avoient été fidele-

berte , ulage qu'il CII SAIL.

ment vendues. Rien n'éroir plus propre à chagriner les Mores, qui le voyoient déformais hors de leurs arteintes. Ils chercherent à lui caufer du moins rour le mal qui éroit dans leur pouvoir, en rabbaissant le prix de ses marchandises, pour en arrêter la vente. L'Amiral n'eut point d'autre tessource que d'informer le Samorin, par Diego Diaz, fon Facteur, de tous les outrages qu'il avoit recus du Kurwal & des Mores.

ASCO DE GAMA. 1498.

Ce Prince en parut fort irrité. Il promir de punir sevérement les coupables, & d'envoyer quelques Négocians pour achierer les marchandifes. La teconde morn, pour le de ces deux promeffes fut exécurée fidelement; mais l'autre fut si négligée que le Kurwal ne perdir rien de fon crédir. Sept ou huit Marchands de Guzarare se présenterent pour acherer; & le Facteur, qui étoit un Nayre de fort bonnefoi, eur ordre de demeurer dans le Magazin, pour empêcher les Mores d'en approcher. Cependant certe espece de reparation n'alla point au-delà des apparences. Les Marchands de Guzarare, gagnés fecrerrement par les Mores, n'achererent rien, & fervirent au contraire à diminuer le prix des marchandifes. Les Mores mêmes recommencerent à faire éclater leur haine contre les Potrugais. S'ils en voyoient descendre un sur le rivage, ils affectoient de le trairer avec les marques du dernier mépris. Les Portugais, fuivant l'ordre de leur Chef, fe conrentoient d'en rire, pour leur témoigner combien ils étoient fupérieurs à leur malignité.

Gama, voyant la lenfeur de la vente, 8: s'imaginant qu'elle ne venoit que On revient aux du petit nombre de Marchands qui se rreuvoient à Paderane, sit demander commodement, au Samorin la permission de transporter ses marchandises à Calecur. Il l'obrint, & le Kurwal eur ordre de prendre foin lui-même de ce transport, aux frais du Samorin. Gama n'en demeura pas moins ferme dans la réfolution de ne pas revenir à terre. Benraybo, qui fui rendoir de fréquentes vitires, lui répétoit que le Samorin éroir fujer à changer, & pouvoit encore se laisser prévenir par les Mores, qui étoient dans une haute faveur à fa Cour. Quoique Benraybo für More lui-même, & que fes avis puffent êrre fuspects, Gama n'avoir pas de raison de s'en défier lorsqu'ils s'accordoient avec sa propre opinion; & demeurant seulement sur ses gardes avec lui, il profitoit de l'intelligence qu'il lui avoir reconnue, fans lui laisser trop pénètrer ses vérirables desseins. Les marchandises ayant été transportées à Calecut, il laissa la liberté à fes gens d'aller voir la Ville chacun à leur tour. Ils y furenr bien reçus par les Indiens, & la venre se fir avec beaucoup de liberré. Tous les Habitans eurent aussi la curiosité de voir la florre, ou le desir d'y faire quelque profit en y portant à vendre des provisions. Gama, pour se concilier de plus en plus le Samorin, donna ordre qu'ils fussent trairés avec toures sorres de carelles.

La paix & l'amirie régnerent ainsi jusqu'au dixième jour d'Août, que la Propositions faison pour quitter les Indes commençant à s'approcher, l'Amiral, de l'avis son deputde fon Confeil, envoya au Samorin, Diaz, fon Facteur, avec un préfent d'étoffes de foie, de corail, & d'aurres biens, pour lui annoncer fon depart. Il le faifoir prier, s'il étoit toujours disposé à faire parrir un Ambassadeur, de ne pas differer ce deffein, & de trouver bon qu'il laiffar dans le Pays un Facteur & un Sécretaire, avec les marchandifes qui restoient à vendre, pour y demeurer jusqu'à l'arrivée d'une autre florre, que le Roi de Portugal enverroir dans la faison fuivante. Enfin, pour confituer la vérité de son voyage & de

VASCO DE GAMA. 1498.

tous ses récits, il supplioit le Samorin d'envoyer à son Maître un Bahar de canelle, un autre de girofle, & un troisième d'épices, qu'il offroir de faire payer fur les premieres marchandifes que fes deux Agens continueroient de vendre à Calecut.

Nouvelles injuffices de la part da Samorin

Diaz, après avoir attendu quatte jours, fur admis à l'audience du Roi, qui le recevant avec un œil févere , lui demanda ce qui l'amenoit. Malgré la frayeur que Diaz resfentit de cet accueil , il exposa sa commission , & se préparoit à délivrer ses présens. Mais le Samorin refusa de les voir, & lui donna ordre de les remettre à fes Ministres. A l'égard de l'Amiral, il répondit qu'il étoit libre de partir quand il le jugeroit à propos, mais qu'avant son départ il devoir payer 600 (a) Scharafans, fuivant l'usage du Port, Diaz, se vovant accompagné de plusieurs Nayres à son retour, en concevoit d'heureuses espérances; mais lorfqu'il fut arrivé au Magazin, ils se posterent à la porte, pour la garder, fans en permettre l'entrée à personne, Aussi-tôt, il se fir dans la Ville une proclamation, qui portoit défenie, fous peine de mort, à tous les Habitans d'aller à la flotte Portugaise. Bentaybo, sans être arrêté par cet ordre, alla recommander à l'Amiral d'être plus que jamais fur fes gardes; & l'affura que les politesses du Samorin n'avoient été qu'une amorce, pour attirer les Portugais fur le rivage, & les détruire jusqu'au dernier : que ce Prince s'étoir laissé perfuader par les Mores qu'il n'y avoit aucune sûreré à traiter avec les Chrétiens de l'Europe; que les Portugais étoient des Pyrates, dont toutes lesvûes tendoient au pillage de Calecut, & qui n'étoient venus que pour observer les forces du Pays , dans l'intention de revenir avec une flotte affez puillante pour s'y rendre les maîtres.

Gama prend le parci des repre-

Cer avis fut confirmé par deux Malabares , & la nuit fuivante par un Efclave Negre de Diaz, qui vint informer Gama de tout ce qui s'étoit passe. Quoique son ressentiment sur beaucoup plus vis que ses allarmes, il résolut d'attendre quelle seroit la fin de cette scéne. Deux jours après , il vit arriver à son bord une simple Barque, montée par quatre Indiens qui apportoient à vendre quelques pierres précieuses. Il les prit pour des Espions; mais seignant d'ignorer ce qui se passoit à Calecut, il leur laissa la liberté d'y retourner, dans l'espérance qu'il trouveroit l'occasion de faire quelque prise plus importante. Cette conduite eut l'effet qu'il en avoit atrendu. Le Samorin , perfuadé qu'on ignoroir fur la flotte l'ontrage qu'il avoit fair au Sécretaire & au Facteur, continua d'y envoyer ses gens , pour amuser l'Amiral jusqu'à ce que les Vaisfeaux du Pays fullent armes , & qu'avec le secours de ceux de la Mecque dont il attendoit l'arrivée, il pût fondre avantageusement sur les Portugais. Enfin fix des principaux Seigneurs de la Cour s'érant rendus fur la florre, avec treize personnes de leur suite, Gama crut cette proie plus digne de lui; il les sit arrêter, & renvoyant an Kutwal deux de leurs gens, avec une lettre en Langue

Il arrête pluficurs Seignours de la Coar.

> Malabare, il lui demanda son Facteur & son Sécreraire en échange. Cette lettre fut montrée au Samorin, qui prir encore le parti de la dissimulation. Il donna ordre au Kutwal de rendre la liberté aux deux Prifonniers, comme s'ils eussenr été arrêtés fans la participation du Prince , & de les renvoyer fur le champ à la florte. Mais cet ordre n'ayant pû s'exécuter aussi promprement qu'il eût été nécessaire, Gama mit à la voile le 23, & fut se placer

(a) Ou Sérathins.

quatre lieues au-desfous de Calecut. Il passa trois jours dans ce poste; & ne voyant paroître perfonne, il continua de s'éloignet presque hors la vûe des Côtes. Là, il vit bientôt arriver une Batque, avec quelques Indiens, chargés de lui dire que les deux Prifonniers étoient dans le Palais du Roi , & lui feroient renvoyés le jour fuivant. Gama répondit avec herté qu'il vouloit les recevoir fur le champ, on quelque lettre d'eux qui lui rendit temoignage de leur fituation; que si la Barque revenoit sans eux, il la couleroit à fond, avec ceux ma. qui la conduiroient; & que si elle ne revenoit point, il fetoit couper la tête à tous ses Prisonniers. Autli-tôt que la Barque sur partie, il se rapprocha de la

Côre, & vint jetter l'ancre vis-à-vis de Calecut.

Le lendemain, fept Barques parties de la Ville s'approcherent du Vaisseau Ellesiere le Sade l'Amiral. Elles porroient le Secretaire & le Facteur, que les Indiens mirent morin à lui rendoucement dans la Chaloupe du Vaisseau ; après quoi, se retirant à quelque distance, avec un silence qui marquoit leur crainte, ils attendirent la réponse de Gama. Le Facteur raconta qu'à la premiere nouvelle du départ de la flotte, le Samorin l'avoit fait appeller, comme s'il eut ignoré son emprisonnement, & lui avoit demandé pourquoi l'Amiral retenoit ses Sujets; que sur les explications du Facteur, il avoit déclaré que la conduite des Portugais patoifloit juste; qu'enfuite il avoit demandé si ses Officiers ne leur avoient point extorqué des préfens, en ajoûtant qu'on n'ignoroit pas qu'il en avoit puni quelquesuns de mort, pour avoir exigé de l'argent des Marchands; qu'il avoit preffe le Sécretaire & le Facteur de retourner vers Gama; mais qu'il leur avoit recommandé de demander pour lui à l'Amiral une pierre gravée aux Armes de Portugal, qu'il promettoit de faire plantet décemment, & de lui dire qu'il pouvoit laitfer Diaz pour son Facteur à Calecut; enfin, qu'il avoit chargé le Secteraire d'une lettre pour le Roi de Portugal. Elle étoit écrite fur une feiiille de Leure finguise palmier, & fignée de la main du Samorin. Les termes n'en pouvoient être plus te du Sunonin a Roi de Pottugal. laconiques : " Vafco de Gama, Gentilhomme de ta Maifon, est venu dans » mon Pays. Son atrivée m'a fait plaifir. Mon Pays est rempli de canelle , de » girofle, de poivre, & de pierres précieuses. Ce que je souhaite d'avoit du » tien, c'est de l'or, de l'argent, du cotail & de l'écarlate.

Gama n'ayant que trop de preuves de la mauvaife-foi du Samorin lui renvoya ses Nayres pour toute réponse, mais rerint les gens de leur suite jusqu'à ce que ses marchandises lui fussent restituées. Il envoya aussi la pierre que le Samorin demandoir. Le jonr fuivant, on fut furptis de voir arriver à bord Ben-Bentayboeft n'taybo, d'un air consterné, qui venoit demandet un azile aux Portugais. Le un arile aux Por-Kutwal, à la follicitation des Mores, s'étoir faiss de tous ses biens, en l'accusant ugas. d'être Chrétien, & de n'être venu aux Indes que pour fervir d'Espion au Roi de Portugal. Sa personne même auroit été exposée à quelque injure, s'il n'eut pris le parti de fe dérober par la fuite. Gama le recut avec beaucoup de satisfaction, & lui promit qu'il seroit dédommagé en Portugal de la perte de ses biens,

Enfin l'on vit arriver encore trois Almadies, chargées de quelques paquers que le Samorin envoyoit à Gama, comme le reste de ses marchandises, en lui es Prisonnesse faifant demander aussi le reste des Indiens qu'il avoit retenus. Mais l'Amiral s'appercevant qu'on ne cherchoit qu'à le tromper, répondir qu'il abandonnoit ses marchandises, & qu'en échange il alloit conduire ses Prisonniers en Portugal, pour fervir de témoignage à fa découverte. Il ajoûta que se proposant de

V ASCO DE GAMA. 1493.

Gama teriens

VANCO DE retourner bientôt à Calecut , il feroit connoître au Roi que les Chrétiens n'é-GAMA. toient pas des Brigands , comme le prérendoient les Mores , à la follicitation 14.08. déqués il avoit elluyé ant d'outrages.

6. I V.

## Retour de Gama en Portugal. A Flotte Portugaife mit aussi-tôt à la voile ; mais elle sut arrêtée par un

calme, qui ne lui permit pas, pendant deux jours, de s'éloigner plus d'une lique. Au premier vent qui se fir sentir, les Portugais virent avancer vers eux Perils dont le 60 Tonys, (a), remplis de Soldats, que le Samorin envoyoit pour les attaquer, Ciel d livre ha Leur artillerie, & la faveur du vent, qui recommençoir à fouffler, les délivra Portugais. heureusement de ce nouveau péril, quoiqu'ils fussent poursuivis l'espace d'une heure & demic. Tous leurs Historiens reconnoissent que ce fut pour cux une grace du Ciel d'être arrivés à Calecut dans la faifon de l'Hyver , lorfque la florre du Samorin, qui étoir nombreuse, se trouvoit dispersée dans ses Ports. tis qu'ettent Ca- En Eté, celle de Gama n'auroit pas évité sa ruine. Mais se reilentiment de tant lecut. d'injures n'empêcha point les Portugais de penfer à ce qu'ils se devoient pour l'avenir. Gama, qui comproit de revenir à Calecut, ne voulut pas laisser des impressions de haine dans le cœur du Samorin. Il fit écrire, par Bentaybo, une lettre en Arabe, qui contenoit l'apologie de sa conduite, & les raisons qui lui faifoient emmener quelques Malabares, fans avoir laiffe de Facteur après lui , parce qu'il craignoit la malignité des Mores. Il joignoit à ces excufes des offres de fervice, & des affurances que le Roi fon Maître, charmé de l'amitié d'un si grand Prince, enverroit, par sa premiere slotte, une abondance de marchandifes, telles qu'on les deliroit à Calecut; en concluant que le commerce du Portugal deviendroit fort avantageux à cette Ville. Il envoya fa let-

Mes so la Flotte s'engage.

Lie Continuant fa route au long des Côres, il s'engagea deux out rois jours après, avec fa flotte, centre certaines flies, al doi il lui vint puliciums Pinnese chargées de poilfon & d'autres vivres. Les Portugaistraiterent ces Infulaires avec douceur. Ils leur donnerent des chemites & diverfes fortes de commodités, pour lefquelles ils obrinrent la liberté de planteu me Croix avec les Annes de de Portugal. Ils nommerent ce lieu et Padrou de Santa Maria, l'uit jours après, c'éch-à-dire, je 1 y de Septembre, ils iercrent l'ancre près de five petites files

El Pañou de Santa Mana.

peu dioignées de la Côre, o ûl ît renúverent de l'eau ekcelleme. L'es Habitans du Pays leut apporterent des poules & du lair, a vez une forte de pâre, & leur frient connoître que ce Canton abundoir en canelle. Quelques Portrugais, qui furenc envoyés à la découverte, affurctere qu'ils avoient trouvé un bois entice bais de Card- de canelle fauvage. On fit décendre auffi-tor fur la Côre puliciurs hommes, pour couper de ce bois. L'Amital fit obferver du fommet d'un mât s'il neparoifloir point de Vailfeau autour de lui. A pein le Mardoir furi-il dans fon poête, qu'il apperçur huit gross Bâtimens qui s'avançoient à pleines voiles. Ils memories d'es-friccient plus cloigeds que d'environ dens lieues, Ganna prit le part id d'aller

Rencontre d'une Flotte îndanue.

au-devant. Les Indiens, à cette vûe, gagnetent la terre, & fe fauverent fur le rivage. Coëllo aborda un de leurs Vauleaux, qu'il trouva chargé de cocos &

(4) Espece de Barques Indiennes.

tre par un des Prifonniers Malabares.

de melasse. Il y trouva aussi quantité d'arcs, de siéches, d'épées & de targettes. Les fept autres Batimens avoient échoué fur le fable, où la Flotte Portugatie ne put s'avancer; mais Gama les maltraita beaucoup avec fon artillerie. Le lendemain quelques Habitans du Pays lui apprirent que cette flotte Indienne étoit venue de Calecut pout attaquer la fienne (4).

GAMA. 1498.

Il profita du vent pour s'approcher d'une petite Isle, environnée de quatre autres, qui se nomment, en Langue Malabare, Ansandiva, (b) c'est à dire, les cinq Illes. Elles ne font pas à plus d'une lieue de la Côte. Les Portugais y ves, & los a trouverent beaucoup de bois, & deux téservoirs de pierre, remplis d'excellente eau. Ces Isles étoient autrefois habitées pat des Gentils , & remplies de beaux Edifices, fur-tout d'un grand Temple : mais lorfque les Mores de la Met Rouge eutent commencé leur commerce aux Indes, ils formerent l'habitude de s'y arrêtet pour y prendre de l'eau & du bois; & les violences qu'ils y commirent forcerent les Infulaires de se retirer au Continent, après avoir détruit tous leurs Edifices. Il n'en restoit plus qu'une espece de Chapelle, où les Habitans de la Côte, qui font fujets du Roi de Narfinga, venoient encore adorer trois

Ifles Anchedi-

Superflictions

pierres noires. L'Amiral réfolut de s'arrêter dans ce lieu, pour y carener fes Vaisseaux. Il faisoit déja commencer ce travail , lorsqu'il vit approcher deux Brigantins, enseignes déployées, avec un grand bruit de rambours & de trompertes. Ces deux Bâtimens étoient fuivis de cinq autres, qui filoient au long du rivage, pour foutenir les premiers. L'Amiral apprit des Habitans que c'etoient des Pyrates, qui , fous un faux femblant de joie & d'amitié, pilloient tour ce qui s'offroit à leur rencontre. Il se hata de faire disposer son artillerie; & dès qu'ils furent à la portée du canon, il fit un feu si vif, qu'ils ne penserent qu'à se retirer avec beaucoup de confusion, en criant Tambarane, Tambarane! Varilleux. c'est-1-dire , Dieu , Dieu.

La curiofité amena fur la flotte quantité d'autres Indiens, que Gama défendit à ses gens de recevoir. Cependant il s'en présenta un , qui paroissoit âgé d'environ quarante ans , & qui n'avoir point la figure des Habitans du Pays. Il étoit vetu d'une robbe de fin calico, qui lui descendoit jusqu'aux talons. Son bonner étoit une sorte de Turban, mais qui lui couvroit une partie du visage, Il avoit une large ceinture, d'où pendoit un cimeterre, Aussitor qu'il eut pris terre, il contut, les bras ouverts, à l'Amiral & aux autres fon d'un More, Officiers, qu'il embrassa aussi familiérement que s'il les eût connus. Il étoit Chrétien, leur dit-il, & né en Italie. Il avoit été conduit aux Indes dans son enfance, au fervice d'un More, nommé Sabay, Seigneur d'une Isle nommée Goa, qui n'étoit qu'à douze lieues des Anchedives, & qui contenoit 20000 Habitans. Quoique vivant parmi les Mores il fe fut conformé à leut culte, il n'avoir pas celle d'erre Chrérien au fond du cœut. Il avoit appris qu'il étoit arrivé à Calecut certains Vaisseaux étrangers, dont l'équipage étoit couvert d'habits, de la tête aux pieds, & parloit un langage inconnu aux Irdes. Il n'avoit pas douté que ce ne fut des Franghis, & dans l'impatience de

Feinte & trabie

(4) Firin prétend que c'étoit un Pyrate, d'une petite Isle, & qui surprit beaucoup nommé Timoja, dont on anra dans la fuite Gama p'uneurs occasions de parler, & que ses (b) D'autres mettent Anchediva, & Ange-Vaisseure étoient couverts de seuilles d'ar-diva; communément, c'est Anchedives, &

bres, ec qui leur donnoit de loin l'apparence par corruption, Lasquesirves.

ASC O DE GAMA. 1498.

les voir, il avoit obtenu de Sabay, non-seulement la permission de partir, mais l'ordre de leur dire que toutes les productions de l'Isle de Goa étoient à leur service, & que s'ils vouloient s'y établir on leur accorderoit toutes fortes de commodités & d'avantages. Enfin, il demanda un fromage, peur l'envoyer à ses compagnons, qui n'étoient pas éloignés, comme une marque qu'il avoit été bien recu des Portugais. Ouoique l'Amiral n'eut point entendu fon difcours fans foupcon, il lui fit

L'Amiral deder, de le punit ng-sucutement,

donner un fromage & deux pains, qu'il envoya effectivement par un des Matelots qui l'avoient conduit dans sa perite Barque. Il continua d'entretenir les Officiers Portugais, mais avec une si grande abondance de protestations, que leur défiance augmentant, le frere de l'Amiral s'adressa aux Habitans de l'Isle pour en titer quelques informations. Il apprit d'eux que c'étoit un Pyrate, qu'ils avoient vu plusieurs fois dans leur Isle. Cette découverte causa moins de furprise que d'indignation à Gama. Il sit conduire le Traître à bord, & le fit fouetter, pour lui arrachet la confession de sa perfidie. Le fouet n'ayant pù lui délier la langue , il le fit lier par les parties naturelles; & ti-Avent qui fint rer de bas en haut avec une poulie. A la quatriéme torture, il confessa qu'il othernir fa grace étoit un Espion, envoyé pour reconnoître les forces des Portugais, qui étoient déteftés, lui dit-il, au long de cette Côte, parce qu'ils étoient Chrétiens; & qu'il y avoit à chaque Baye un grand nombre d'Acalayas, ou de petites Barques prêtes à fondre fur la flotte, aussi-tôt que quarante gros Vaisscaux, qu'on se hâtoit d'équiper, commenceroient à paroître. L'Amiral le sit enfermer à sond de calle, & veiller foigneufement jusqu'à ce qu'il füt guéri, Mais il l'assura que fon dessein n'étoit pas d'en faire un Esclave, & qu'il ne pensoit au contraire qu'à le conduire devant le Roi de Portugal, pour donner des éclaireissemens fur fon Pays . & recevoir même des récompenses , s'il vouloit les nériter par sa fidélité.

au More.

Sima remer à la voile.

Côte. La réparation de ses Vaisseaux le rerint encore dix jours, après lesquels il mit à la voile le 5 d'Octobre. En partant , il fit mettre le feu au Bâtiment qu'il avoit pris, quoiqu'on lui en eût offett 1000 fanons; mais il déclara qu'il ne vouloit rien vendre de ce qui avoit appartenu à fes ennemis. Lorfqu'il fut éloigné de l'Isle d'environ deux cens licues , le More , perdant toute espérance , lui offrit une confession plus sincere. Il appartenoit reellement à Sabay, qui, sut les premieres nouvelles de l'arrivée des Portugais dans ces Mers, ignorant encore quelle étoit leur Nation, avoit entrepris d'équiper un grand nombre de Vaisseaux, dans l'espoit de se saisir de leur flotte; mais tandis qu'il étoit occupé de ces préparatifs, il avoit voulu s'assurer de leurs forces, & tenter même de les attirer dans son Isle de Goa, où il se flattoit de les faire prisonniers, & de les employer, comme des gens dont on vantoit la valeur, à le fervir dans ses guerres contre divers Princes voisins. Cette apparence de sincériré acheva de rétablir le More dans l'esprit des Portugais. L'Amiral lui fit donner des habits & de l'argent. Il embrassa dans la fuite le Christianisme, sous le nom de Gaspard Gama, prenant son nom de Baptême d'un des trois Mages de

Il ne reftoit point à Gama d'autre parti que de quitter promptement cette

Nouveaux aveux La antice, qui loi accrett de la confideration.

Il embraffe le

Chritiannime.

l'Evangile, & fon furnom de celui de l'Amiral. Le voyage de Melinde, où la flotte devoir toucher pour prendre un Ambaffadeur, devint extrêmement pénible & dangereux par les continuelles tempêtes

## DES VOYAGES. Liv. I.

tempêtes, les vents contraires, & les calmes qu'elle essuya. L'excès de la chaleur fut une autre difgrace, qui parut long-tems insupportable. Tant d'incommodités réunies répandirent dans l'Equipage le même mal qui avoit déja failli de le détruire entiérement à Rio de Buenos Sinays. Outre l'enflure des gencives & des jambes, caufée par le fcorbut, il s'éleva, dans toutes les au- Maladie qui fe tres parries du corps, des rumeurs, qui étoient fuivies immédiatement d'une quipoge diarrée virulente. Il en mourur trente perfonnes en peu de jours. Cette perte répandit une fi profonde consternation dans route la flotte que chacun s'y regardoir deja comme une victime dévouce à la mort. Capitaines, Pilotes, tout le monde conclut que cet air pernicieux regnoir continuellement dans ces Mers. En vain Gama s'efforça par ses raisonnemens de relever leurs espérances. La navigation ditroit depuis quatre mois. Il ne restoit pas sur chaque Extrêmités us Vaisscau feize hommes propres au travail. Enfin les deux autres Capitaines la Fiotre est reavoient déja pris la réfolution de retourner dans l'Inde, au premiet vent qui pourroit les y conduire, lorsqu'il s'en leva un si favorable, que dans l'espace de feize jours ils découvrirent la terre. Cette vûe leur fit oublier toutes leurs miferes passées.

GAMA.

On étoit au second jour de Février 1499. Un des Mores de l'Equipage s'imagina qu'on devoir être fort proche de Mozambique, parce qu'il prétendoir que les Habitans de ce Pays se ressentoient continuellement des mêmes maladies qui avoient affligé les Portugais. Mais le marin du jour suivant, Elle passe à Maon fe trouva devant la Ville de Magadoxa, qui parut fort grande & fort belle, environnée de murailles, avec un Palais au centre, qui s'élevoit beaucoup au-dessus des autres Edifices. Cette Ville est à cent treize lieues de Melinde. Comme elle étoit habitée par les Mores, l'Amiral, en passant au long de la Côte, fit faire une décharge de fon artillerie, pour éloigner toures forres de dangers par cette marque de fermeté & de confiance. Chaque nuit , il fit jetter l'ancre, dans la crainte que l'obscurité ne lui fit manquer Melinde. Il n'en étoit plus qu'à dix lieues, lorsqu'ayant mouillé le foir devant un Village des Mores, il vit le matin huit Tarrades, (ce font de grandes Barques du Pays) remplies de gens armés, qui s'avancerent vers la florre. L'arrillerie les ayant Elle arrive au bientôt écartées, il arriva le même jour au Port de Melinde.

Le Roi lui fit connoître, par son accueil & ses présens, qu'il avoit desiré fincérement son retout. Il le pria de recevoir à bord l'Ambassadeur, qu'il avoit promis d'envoyer au Roi de Portugal. Gama n'avoit point eu d'autre vûe en relâchant dans fon Port. Après avoir employé cinq jours à se rafraîchir, il remir à la voile; & le quarrième jour il arriva aux Bancs de Saint-Raphael. Le perit nombre de Marelors aufquels il étoit réduit , lui fit pren- brûle un de les dre le parti de brûler (a) le Vaisseau qui portoit le même nom. Cette opé- Vaisseaux. ration l'ayant arrêté cinq ou fix jours, il le trouva le vingt de Février à la vue de l'Isle de Zangibar, à six degrés de latitude Méridionale. Cette Isle, qui n'est qu'à dix lieues du Continent, en a deux autres fort proches, mais bar. Leur comde moindre crendue, Petaba & Monfia. Elles font toures trois extrêmement merce. ferriles, convertes d'orangers, & remplies de toutes fortes de provisions. Les

( 4 ) Faria raconte que ce Vaisseau se per- eits peuvent s'accorder en supposant que le dit contre un bane de fable, & que l'Equi- Saint-Raphael ne fut pas fubmergé. page se sauva heureusement. Les deux ré-

Tome I.

VASCO DE GAMA. 1499.

Mores, qui les habitent, ne sont pas fort redoutables par leurs forces; mais ils entretiennent un commerce affez confidérable de Calicos de Guzarate, avec Mombassa; d'or, avec Sofala; & d'argent, avec l'Isle de Saint-Laurent. Le Roi de Zangibar, car chacune des trois Ifles a son Souverain, envoya un présent à

l'Amiral, avec des offres de fervice & d'amirié,

La flotte réduire à deux Vaisseaux, partit le premier de Mars, & gagna les Isles de Saint-Georges, sans aucune envie de relacher à Mozambique. Le 3, elle jetta l'ancre à l'Isle San Blaz; où pour renouveller ses provisions, elle prir quantité de loups marins & de folicarios. Un heureux vent, qui l'accompagna plus de quinze jours, lui fit doubler le 20, le Cap de Bonne-Esperance; & le tems n'ayant pas celle d'etre favorable, les vingt jours fuivans, elle arriva près de S. Jago, une des Isles du Cap-Verd où Coclio brûlant de porter au Roi l'America pour le fon Maître les premieres nouvelles de la découverte des Indes, se déroba pendant la nuit, (a) & prit la route du Portugal. Il arriva le 10 de Juillet à Cafcais, tandis que l'Amiral, dont le Vaisseau étoir en fort mauvais état, fut

Corlio quinte l'Amiral pour se de porter les premartes nouvelles à Liboupe.

Mort de Paul de

Gama, frere de

obligé de relacher à S. Jago, pour s'y radouber. Cependant, n'ayant pas moins d'impatience de revoir la Patrie, il loua une Caravelle, avec laquelle il crut pouvoir faire le reste du voyage. Mais il étoir attendu par une autre disgrace à Tercere. Paul de Gama, son frere, épuisé de fatique & de maladie, se trouva fi mal en approchant de cette Ifle , qu'il mourut après y avoir langui pendant quelques jours. Il y fut enterré. L'Amiral parrit dans ce trifte mélange de chagrin & de joie, & prit terre à Belem au mois de Septembre de l'année 1499; c'est-à-dire , deux ans & deux mois après son départ de l'Europe. De 108

l'Amiral. nural à Litton-

Arrivée de l'A-hommes, qui l'avoient accompagné dans ce fameux voyage, il n'en ramena que so (b) en Portugal. Son arrivée causa tant de sarisfaction au Roi, que ce Prince envoya au-de-

Joie des Portugast, & récom-penies accordees & Creston.

vant de lui un Seigneur de sa Cour avec quantité d'autres personnes de dillinction, pour lui servir de cortege. Il fit son entrée à Lisbonne au milieu d'une foule de Spectareurs, qui firent retentit la Ville de leurs applaudissemens. Un service si glorieux & si important, lui sir accorder le titre de Dom, pour lui & pour tous ses Descendans. Le Roi lui donna une partie de ses Armes, & voulut, qu'au pied (c) de l'Ecusson, il portat deux Biches, qui s'appellent en Portugais Gamas. Avec ces honneurs, il obtint une penfion annuelle de 3000 ducats; & les faveurs de fon Maître ne firent qu'augmenter dans la fuite, à proportion des nouveaux fervices qu'il rendit au Portugal, pour la conquêre des Indes, où nous le verrons bientôt employé, Nicolas Coëllo, ne fut pas récompense moins honorablement, il fut annobli, avec une pension de 1000 ducars. Le Roi de Portugal, dans le transport de sa joie, s'honora lui-même du nouveau titre de Seigneur de la Conquête, & de la Navigation, d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse, & des Indes. Il ordonna des Actions de graces au Ciel , & des Fêtes publiques , qui furent célebrées avec des applaudillemens extraordinaires de ses Peuples, dans toute l'étendue de fon Royaume.

(a) Faria l'excuse, en précendant qu'il fut féparé de l'autre Vaisseau par une tempère, tous récompenées par le Roi. près du Cap-Verd, & qu'a son arrivée en Portugal, il crut y trouver déja l'Amiral.

( b ) Le même Historien dit 55, qui furent (e) N'eit-ce pas plutôt en support ?

#### CHAPITRE

# Voyage d'Alvarez Cabral en 1500, & premiere découverte du Bresil.

A nouvelle de tant de découvertes, qui avoient passé si long-tems pour CARBAL un objet chimétique, ne fut pas plutôt répandue dans les aurres Etats de l'Europe, que tous les Princes fentirent vivement le tort qu'il s'étoient fait en rejettant les anciennes offres de la Cour de Portugal; mais rien ne peut représenter l'empressement que les Portugais conçurent, pour templit les hautes espérances dont toute la Nation s'étoit comme envyrée.

1500.

(a) Le Roi laissa si peu de tems à cette chalcur pour se refroidir , que Ardeur des Posdès l'année suivante, 1500, il sit équipet treize Vaisseaux de distérentes sugast pour regrandeurs, fous le commandement de Pedro Alvarez Cabral, Gentilhomme des. d'un mérite reconnu, à qui il temit l'Etendart de la Croix. C'étoit une forte de Pavillon , beni par l'Evêque de Vyseu. Ce Prélat mit en même-tems fur la tête de Cabral, un chapeau beni par le Pape, auquel on attribuoit de merveilleufes vertus. La hotte contenoit douze cens hommes, qu'on fit commander par accompagner de huit Religieux de Saint François, & de huit Prêtres fécu- Alvatez Calval. liers, fous l'autorité d'un Grand-Aumônier. Les instructions de l'Amiral, étoient de commencer par la ptédication de l'Evangile; & s'il trouvoit des cœurs mal disposés à l'écouter, d'en venit à la décision des armes. On nous a confervé les noms de tous les Capitaines. Ceux des Vaisséaux étoient Sancho de Toar, qui commandoit le Vaisseau de Cabral; Nicolas Coëllo; Dom Louis Coutinno; Simon de Myfaran; Simon Layton; Barthelemy Dyaz, le même qui avoit découvert le Cap de Bonne-Espérance ; Diego Dyaz , son frere, qui avoit été Trésorier de Gama pendant son voyage. Les Capitaines des Catavelles, éroient Pedro de Ataïde, & Vasco de Silveyra, Pour Facteur, la flotte avoit Ayres Correa, qui devoit demeuter à Calecut avec cette qualité.

C'étoit effectivement pour Calecut que se faisoit l'embarquement. On supposoit que le Samorin se préteroit volontiers à l'établissement d'un comptoir; & dans cette supposition, Cabral devoit le ptesser d'orer aux Mores mentà Calcut. la liberté du Commerce dans sa Capitale, & dans tous ses Ports. A cette condition, il devoit lui promettre, que le Portugal lui fournitoit, à meilleur marché que les Mores, les mêmes fortes de marchandises. Il avoit ordre aussi de relâcher dans son passage, à Melinde, pour y remettre l'Ambassadeur que Gama en avoit amené, & les présens que le Roi de Portugal envoyoit au Roi de cette Contrée.

La flotte mit à la voile le 9 de Mars. Elle attiva aux Canaries le dix-huit, & quatre jours après à San-Jago. Le 18, un coup de vent fépata le Vaif-

(a) On fuit iei Castaneda, & quelques Let- avec une Relation que Ramusio a donnée de tres du recueil Latin de Gryneus fur ce voya- meme voyage. ge, depuis la page 114 juiqu'à la page 224,

1500.

feau d'Atayde (a), & l'on fur long-tems sans le revoir. La Navigation continua fort heureusement jusqu'au 24 d'Avril. On découvrit la terre ce jourlà; mais on se trouvoit si fort à l'Ouest, qu'il parut certain à tous les Capitaines que c'étoit quelque Côte que Gama n'avoit point observée dans ton voyage. Quelques Soldats qu'on fit débarquer , rapportetent que le Pays paroiffoit fertile; qu'il étoit couvert d'arbres; que les Habitans, qui leur avoient paru fort nombreux, étoient bazanés & nuds, & qu'ils avoient pour armes, des arcs, & des fléches.

Au milieu de la nuit, il s'éleva une tempête violente, qui mit l'Amiral

File découvre are Core non-

une core non-velle. Puerto Se- dans la nécessité de lever l'ancre pour chercher un Port. Il en trouva un qu'il nomma Puerto Seguro, parce qu'il s'y crut à couvett de l'otage. On célebta la Messe sur le rivage, où quantité d'Habitans du Pays s'assembletent pour être témoins de ce speciacle. On n'eut point à se plaindre de leur civilité : ils tro-Tierra de San- querent des Perroquers pour du papier & diverses fortes d'étoffes. Cabral donna au Pays le nom de Tierra de Santa Cruz, à l'honneur de la Croix qu'il y avoit élevée : mais ce nom fut changé dans la fuite en celui de Brefil. Deux Bannis, tels que ceux dont Gama s'étoit fait accompagner dans son voyage, furent laissés sur la Côte, pour y chercher les moyens de s'informer de tout ce qui appartenoit à cette nouvelle découverte; & l'Amiral renvoya un de ses Bâtimens en Portugal, avec une Relation des circonstances de son vovage.

d'ene affreule sempete.

Il se remit en mer le 2 Maj, pour faire voile au Cap de Bonne-Espéran-Cométe, fiivle ce. Le 12, on apperçut à l'Est une Cométe, qui parut grossir continuellement pendant dix jours, & qui fut visible jour & nuit. Elle fut comme le pronoftic d'une affreuse tempête, qui s'éleva le 23 au Nord-Est, avec un prodigieux mélange d'éclairs & de pluie. Un calme profond lui succeda la nuit suivante. Le 28, on cut encore beaucoup à souffrir de la violence du vent, qui força les Matelots de plier toutes leurs voiles. Le calme ayant Colemne d'eu. bientôt fuivi, on appeteur au Nord-Est une colomne d'eau, que les Porrugais, à qui ce Phénoméne étoit encore inconnu, prirent d'abord pour le préfage d'un tems plus favorable. Mais un coup de vent furieux, qui s'éleva tout-d'un-Quatre Vaif- coup, fubmergea quatre Vaiffeaux, avec leur Equipage entier, & rons les

the labinerges. Capitaines, entre lesquels on compte Barthelemy Dyaz, qui avoit découvert le Cap de Bonne-Espérance. Les sept autres demeurerent remplis d'eau, & n'auroient pas péri moins malheureusement, si leurs voiles n'eussent été déchirées. Le vent continua pendant deux jours, en toutnant au Sud-Ouest, & dans tout cet intervalle, la flotte fur pouffée fans voiles, & presque sans espérance, dans des ténébres si épaisses, au milieu même du jour, que les Vaisseaux ne pouvoient se découvrir les uns les autres. Enfin la fureur du vent leur donna quelque relâche le troisième jour. Ils se rejoignirent, & la confiance commençoit à renaître , lorsque les vents d'Est & de Nord-Ouest , se choquant avec plus d'impétuosité que jamais, enflerent les vagues, comme autant de montagnes, & replongetent tous les Portugais dans le défespoir. Cet effroyable orage dura vingt-deux jours entiers. Pendant le jour, l'eau

La templie dure vingt - deux

> (a) Faria rapporte qu'un Vaisscau, séparé de la Flotte près du Cap-Verd, retourna seul à Lifbonne.

étoit aussi noire que de la poix , & pendant toute la nuit elle paroissoit touge

1500.

Enfin la tranquillité commençant à revenir sur les flots , l'Amiral reconnut que pendant la rempêre il avoit doublé le Cap de Bonne-Espérance, mais qu'il avoit perdu quatre Vaisseaux de la flotte. Le 16 de Juillet, il se trouva fort proche de l'Afrique, au 27º degré de latitude méridionale. Cette Côte te d'Afrique, lui parut fort peuplée. Cependant la curiolité n'amena aucun Habitant sur le rivage, & Cabral, incertain de l'accueil qu'il en devoit espérer, ne permit point à ses gens de descendre. Il continua de ranger la Côte, dans l'opinion qu'il n'étoit pas loin de Sofala, quoique le Pilore ignorât encore quelle étoit précisément la situation de cette Ville. On découvrit deux Isles, & , près de l'une, deux Vailleaux à l'aucre, qui s'efforcerent de gagner le rivage à la vûe des Portugais. Mais on n'eut pas de peine à les joindre ; ils fe rendirent fans rélitance. C'étoient des Mores , qui revenoient de la Mine de Sofala , chargés d'or pour Melinde. En fuyant, ils en avoient jetté une partie dans la mer. Vailleaux Cabral traitta civilement leur Chef; & lorsqu'il eut appris de lui-même qu'il étoit parent (a) du Roi de (b) Melinde, allié des Portugais, non-sculement il lui marqua du regret de sa pette, mais il lui restitua les richesses dont on

La Flotte fe

Les Mores, affligés d'avoir perdu volontairement une partie de leur or, demanderent à l'Amiral s'il n'avoit point à bord quelque Magicien qui pût le conjuter au fond de la mer. Il leur répondit que ces pratiques superitifieufes étoleur iuconnues aux Chrétiens. Mais ayant appris d'eux qu'il avoit déla palle Sofala, il leur offrit, en les quittant, ses services pour Melinde. Le 20 il mouilla au Port de Mozambique, où il prit nn Pilote, pour diriger sa florre jusqu'à Ouilloa, Isle à ceur lieues de Mozambique, vers le 9º degré de latitude méridionale. Il y retrouva deux des quatre Vaisseaux que la tempête avoit séparés de sa flotte. Cette Région s'étend du Cap Corientes jusqu'assez près de Mombassa, c'est-à-dire, l'espace d'environ quatre cens lieues retrouve ses quade Côtes, qui font fort peuplées, & remplies de Villes; fans compter un tre Vandeaux, grand nombre d'illes qui payent des tributs au même Prince : mais il n'en est pas plus puillaur, ou du moins fes forces militaires ne le font pas redouter. Le Sinustion & Pays est très-sertile. On y trouve en abondance toutes sortes de bestiaux, & qualité du Pays. l'eau y est excellente. Quilloa est un lieu célébre par le Commerce de l'or avec Sofala : ce qui artire continucllement dans cette Isle quantiré de Marchands de l'Arabie heureuse, & des autres Pays. Les Vaisseaux y sont conftruits sans cloux, comme dans les autres parties de l'Afrique, & calfeutrés Simution & quad'encens, au lieu de goudron. La flotte ayant mouillé à Quilloa, où re- Lite de Pays gnoit alors Ibrahim, Prince respecté de ses Sujets, & depuis long-tems enri- le à Quilon. chi par le Commerce de Sofala , Cabral lui fit annoncer qu'il étoit venu avec une Lettre du Roi de Portugal & des marchandises, pour former avec lui un Traité d'alliance & de Commerce. Il lui demanda une entrevue, mais fur l'eau, parce qu'il avoit des ordres exprès de ne pas descendre à terre. Le Prince de Quilloa y consentir; & dès le jour suivant il se mit dans une Pinace, au fon des trompettes, accompagné d'un nombreux cortége, qui étoit

Cabenl arrive

Vaiffenux fans

(a) Fasia dit qu'il étoit Oncle de ce Roi & qu'il se nommoit Schah Feteyma.

s'étoit déja faisi.

(b) Melinde oft appellée Maland par les Mahométans Indiens.

CABRAL Incrediance da Bet.

autour de lui dans des Barques. La Lettre du Roi de Portugal fut lue à haute voix. Le Schah, ou le Prince, accepta volontiets les propositions de Commetce. Il voulut voir l'état des marchandifes qu'on devoit lui envoyer, & pour lesquelles il promit de l'or en échange. Cependant le jour d'après, lorsque le Facteur Portugais se sur rendu à sa Cour, il rétracta sa promesse, sous prétexte que les marchandises ne lui convenoient point, & qu'il soupconnoit l'Amiral de n'ètre venu que pour conquetir son Pays. Au fond, c'est qu'avant

Calcul anive à Melinde, Ily cft bren regu.

reconnu les Portugais pour des Chrétiens, il ne vouloit former aucune liaison avec eux. Cabral s'atrêta deux ou trois jours, dans l'espétance que cette prévention pourroit s'affoiblir; mais s'étant apperçu qu'on travailloit au contraire à se sortifier contre lui & qu'il étoit menacé d'une attaque, il prit le parti de retourner vers Melinde, où il arriva le 2 du mois d'Août. En approchant du Port, il rencontra trois Vailleaux Mores de Guzarate, que

par contidération pour l'alliance du Roi de Melinde, il ne permit point à ses gens d'attaquer. Audi-tôt qu'il eut mouillé l'ancre, il falua la Ville par une décharge de toute fon artillerie. Le Roi l'envoya visiter immédiatement , & lui fit porter des rafraichissemens, avec l'offre de tout ce que le Pays avoit de plus propre à lui plaire. L'Amiral, en lui faifant faire ses remercimens, lui fit annoucer qu'il étoit venu avec une Lettre & des présens du Roi son Maître, & l'ordre de lui offrir dans ses besoins le secours de la flotte Portugaise. Les présens étoient une bride fort riche , une selle de la même richesse , & tout l'équipage d'un cheval. Ayres Correa, principal Facteur de la flotte, fut chargé de porter la Lettre & le présent. Il étoit attendu sur le rivage par un grand nombre de Seigneurs Motes, & par des femmes qui tenoient des eassolettes à la main. Ce cortege le conduisit au Palais , où se Roi parut prendre beaucoup de plaisir à le voir ; & s'étant fait lire la Lettre qui étoit éctite en Por-

Si conférence avec le Boi.

tugais & en Arabe, il l'entretint long-tems de la fituation & des usages du Portugal. Le jour fuivant, ce Prince cut fur l'eau une conference avec l'Amiral, qui conservoit toujours assez de déhance pour ne pas s'exposer à terre. Entre plusieurs discours, il lui dit que le Roi de Mombassa sui vouloit beaucoup de mal depuis qu'il avoit appris son alliance avee les Portugais; mais que tous les efforts de ce Prince ne seroient pas capables d'ébranler sa fidélité. Il donna enfuite à Cabral deux Pilotes Guzatates pour le conduire à Calcent. Quoique le Palais fût proche du rivage, le Roi de Melinde, en fortant de

Mores.

fa Barque, voulut se faire voir à cheval avec le nouvel Equipage qu'il avoit Cétémonie li - reçu des Portugais. Mais cette cavalcade, qui se fit au long de la Côre, fut préritation des cedée d'une cérémonie fort superstiticuse. Quelques Mores tenoient un Mouton vivant, dont ils ouvrirent le ventre. Ils en tirerent les intestins, autour desquels le Roi fit un tour à cheval, en prononçant quelques mots que les Portugais ne putent diftinguer. Cabral laiffa deux Bannis à Melinde, pour recon-Avantures d'un noitte le Pays. L'un, qui fut nomané dans la fuite Machedo, apprit fort bien Forugais banni. l'Arabe, & penétra par terre jusqu'aux Détroits de la Mecque. Delà s'étant rendu à Belegat, par la toute de Cambaye, il se fit passer pour un More, &

s'établit auprès de Sabay, qui regnoit encore dans l'Isle de Goa. Il y rendit des

fervices confidérables au fameux Alphonse d'Albuquerque,

### 6. II.

## Cabral arrive à Calecut. Etablissement du premier Comptoir Portugais dans les Indes.

'Impatience d'arriver au terme de sa course sit lever l'ancre à Cabral dès : le dix-scpt d'Aout. Il relâcha le vingt aux Isles Anchedives, pour y attendre pendant quelques jours les Vaisseaux de la Mecque; mais ne les vovant point paroitre dans la faifon ordinaire, il continua fi heureufement fa aut litt Antonavigation, que le 13 de Septembre il fe rrouva devant Calecut. Quantité dives. de Pinaces vintent s'offrit aufli-rôt à lui vendre des provisions. Enfuite il vit arriver plusieurs Nayres du plus haut rang, chargés des complimens du Flore à Caloure, Samorin fur fon arrivée, & de l'offre de fon amitie. La flotte, qui avoit jetté l'ancre à une lieue de la Ville, s'avança beaucoup plus près. Le lendemain, Cabral envoya demander un fauf-conduit par un More nommé Gaspard, le même apparenment que Gama avoit enlevé dans son voyage, & qui avoit embraffe le Christianisme. Il le fit accompagnet des quatre Malabares qui avoient été conduits en Portugal, & qui étoient vêtus à la Pottugaife. Les Habitans parurent fort satisfaits de les voir revenir en bonne fanté, & dans un état qui rendoit témoignage à la générofité de leurs Ravisseurs. Cependant le Samorin refula de les admettre à son Audience, parce qu'ils étoient de simples Pecheurs; mais il fit un accueil favorable à Gaspard, Catral efficien & lui accorda, pour tous ceux qui voudroient débarquer, la permission d'en- consonce au Satrer librement dans la Ville. L'Amiral, prenant confiance à cette ouverture, morin. envoya fur le champ Alonfo Hurtado, avec un Interprête, pour déclarer au Samorin, qu'il venoit de Portugal, dans l'unique vue de faire avec lui un Traité d'affiance & de commerce, & qu'il étoit prêt à descendre lui-même pour en regler les conditions, & lui faire sa cour, s'il confentoit à lui accorder quelques ôrages. Il lui en demandoit deux ; le Kutwal , avec Arashamenta , un

Cabral reliche

Arrivée de la

des principaux Nayres. Le Samorin s'excusa d'envoyer ces deux Officiers, sur leur âge & leurs infirmirés; mais il en proposa d'autres à leur place. Ensuire, à l'instigation des Mores, il rejetta la demande de l'Amiral, fous prétexte que c'étoit l'offenser par un excès de défiance. Ce débat dura trois jours. Enfin, se laissant On se donne vaincre par le morif de son propre interêt, il accorda les Otages (a); sur mum llement quoi l'Amiral réfolut de descendre au rivage, après avoir recommandé à Sancho l'Amiral descend de Toar , qu'il laissoit pour commander dans son absence , de les traiter civile- à tene, ment; mais de ne les rendre à personne, quand même ils lui seroient deman-

dés en son nom. Le 28 de Décembre, on vit de la flotte les préparatifs qui se faisoient sur le rivage, pour la conference du Samorin & de l'Ainiral. Les principaux Nay-avec le samorin-res avoient ordre de s'y affembler, avec une fuite nombreufe de leurs Domef. Buckée, « Malte

tiques, & quantité d'instrumens. On y avoit bâti exprès une galerie, pour y dien-

( a ) Ces Otages, suivant Faria, étoient porta les noms en Portugal, par le conseil de fix des principaux Bramines, dont Cabral rap. Bentaybo.

recevoir l'Amiral. Auffinôt qu'il fut averti de l'Arrivée du Samorin, il descendit dans sa Chalonpe, qu'il avoit fait richement orner, accompagné des trente principaux Portugais dans les autres Chaloupes de la Flotte. Les Otages marquerent beaucoup de lenteur à monter dans le Vaisseau qui les attendoit, jusqu'à ce qu'ils virent l'Amiral à terre. Enfin, la bonne-foi paroissant regner de part & d'autre, Cabral fut reçu fur le rivage, au milieu d'une multitude de Kaymales, de Pinakals, & d'autres Nayres de tous les ordres. On lui offrit une Litiere. Il y entra d'un air libre; &, fuivi de fon cortege, il fut porté au Serame, qui étoit une loge, ou une grande falle, tendue de tapis, que les Portugais nomment Alkatif. Au fond de cette falle, le Samorin l'attendoit, affis dans une alcove, qui avoit l'apparence d'une petite Chapelle. Il avoit au-dessus de sa tête une sorte de dais, de velours cramois; & vingt cousfins de foie, à ses côtés ou sous lui.

Son habittee graficence.

Il étoit nud, excepté vers le milieu du corps, qui étoit eouvert (a) d'une ment & fa ma- piece de ealico, brodée en or. Il avoit fur la tête un bonnet de drap d'or; & aux oreilles des boucles composes de diamans, de saphirs & de perles. Les Portugais remarquerent deux perles dont la groffeur furpaffoit celle d'une groffe noix. Ses bras, depuis le coude jusqu'au poigner, & ses jambes, depuis les genoux jusqu'aux pieds, étoient chargés de bracelets parsemés de pierres les plus précieuses. Les doigts de ses pieds & de ses mains l'étoient de bagnes d'un prix inestimable. Celles des deux gros orreils avoient deux gros tubis d'un lustre surprenant. Entre les diamans, il y en avoit un plus gros que la plus groffe Féve, Maistoutes ees richesses n'approchoient pas de celles de sa ceinture, qui n'étoit qu'un tissu de diamans enchasses dans l'or, dont l'éclat éblouissoit les yeux. Près de lui étoit sa Chaise d'Etat & sa Litiere, toutes deux convertes d'or & d'argent, & presqu'aussi riches par la beauté du travail que par la multitude des pierreries. On y voyoit ausli trois trompettes d'or , & dix-sept d'argent, ornces de piertes précieuses; sans parler des lampes d'argent, des cassolettes, & des bailins d'or. Il avoit à fix pas de lui ses deux Freres, qui étoient les héritiers présomptifs de sa Couronne; & quelques pas plus loin, quantiré de Seigneurs, tous debout, dans une posture tespectueuse (b).

Propoficious des Portugais.

L'Amiral, en entrant, vouloit allet baifet la main du Ptince; mais étant averti que ce n'étoit pas l'usage du Pays, il se laissa conduire sur un siege proche de lui. Cet honneur étoit le plus grand que le Samorin pût accorder. Alors Cabral lui présenta ses Lettres, qui étoient écrites en Arabe. Il prit lui-même la peine de les lire. Elles ne contenoient que des affurances vagues d'estime & d'affection; mais l'Amiral entreprenant aussi-tôt d'expliquer sa Commission, déclara que le Roi fon Maître fouhaittoit ardemment l'amitié du Samorin, & lui demandoit la liberté d'établir à Calecut, un Comptoir, qu'il auroit foin de tenir continuellement rempli de routes les marchandifes de l'Europe; avec celle de pouvoir, soit en échange, soit pout de l'or, charger ses Vaisseaux d'épices, & des autres productions des Indes.

Répenfe du Sa-

Cette proposition sur reçue fort agréablement du Samorin. Il répondit à l'A-

(a) Nos Relations donnent le nom de Pa-(b) On trouve dans une Relation de ce gne à cette Piece. On la verra mieux expliquée voyage, imprimée au Recueil de Ramufio, que le nom du Samorin étoit Gnaffer. dans la fuite.

miral.

miral, que le Roi son Maître pouvoit compter que toutes les Villes de ses Etats lui seroient ouvertes. Pendant ces explications, les Portugais apporterent leurs présens. C'étoient un bassin de vermeil doré, curieusement rravaillé; une fontaine de mêine métal & du même travail; une coupe d'argent but. avec fon couvercle doré; deux lingots d'argent; quatre coussins, dont deux étoient de drap d'or, & deux de velours cramoisi; un tapis du même velours bordé d'un large galon d'or ; un autre tapis d'une riche étoffe, & deux belles pieces de corail.

Après l'audience, le Samorin dit à Cabral qu'il étoit libre de se retirer, ou dans un logement qu'il lui offroit à Calecut, ou sur sa flotte; mais qu'il le prioit de lui renvoyer ses Otages , parce qu'ils n'étoient point accoutumes qu'imet la par à la mer, & qu'ils ne pourroient manger ni boire aussi long-tems qu'ils se- dancer. roient sur son Vaisseau. Il ajouta que s'il prenoit le parri de retourner à sa flotte, & qu'il voulût revenir le jour suivant pour mettre la derniere main au Traité, les Otages serosent renvoyés sur le même Vaisscau. Mais ces heureux commencemens faillirent d'être renversés par des déhances hors de faison. Cabral étant revenu au rivage, un Domestique Indien, envoyé par le Sécretaire & le Controlleur de la Maison du Roi, se fit conduire vers les Otages, pour leur donner avis que l'Ambassadeur Portugais se préparoit à regagner sa Hotte. A cette nouvelle, ils se jetterent dans leur Pinace, avec les marques d'une vive impatience. Ayrez Correa les suivit si promptement qu'il en reprit la faite. quelques-uns, tandis que les autres, parmi lesquels étoit le Kutwal, se fauverent heureusement. Cabral, surpris de leur fuite en arrivant à bord, fit garder foigneusement ceux qu'on avoit arrêtés, & députa Gaspard au Samorin pour lui porter ses plaintes. Cependant, faisant tomber se blâme sur le Sécretaire & le Controlleur, il promit de rendre les Otages qui lui restoient, aussi-rôt qu'il auroit recu son bagage & quelques-uns de ses gens qui étoient demeurés à le garder.

Les Origes fn-

De son côté, le Samorin fut si piqué de ne revoir qu'une partie de ses Ota- On se dispose à ges, qu'il parut dès le lendemain sur la Côte avec un corps de 22000 hom- la guerre. mes. Il renvoya son bagage & ses gens à l'Amiral; mais il les fit accompagner de trente Pinaces, pour redemander les siens. La crainte ne permit point aux Indiens qui montoient les Pinaces, de s'approcher de la flotte autant qu'il falloir pour recevoir leurs Otages; & les Portugais ne se hâtant point de les conduire eux - mêmes, l'échange ne fut point achevé le même jour. Cependant Cabral prit la résolution de les renvoyer, le jour suivant, dans ses propres Chaloupes, en donnant ordre à ses gens de les mettre sur le rivage à quelque distance des Pinaces. Tandis qu'on se disposoit à les faire partir, Araxamenoka, le plus âgé d'entr'eux, s'élança dans l'eau pour se sauver, & son exemple sut suivi de tous les autres. Araxamenoka fut repris; mais les autres gagnerent la terre, Cabral prit encore pout une marque de mauvaise-foi, ce qui n'étoir au fond qu'un effet de leur crainte, & fit doubler la garde d'Araxamenoka. Il se passa trois jours, sans qu'on vit paroître personne pour le redemander. Enfin, l'Amiral prenant pitié de ce Vieillard, qui n'avoit voulu recevoir, dans cet intervalle, aucune nourriture, le renvoya au Samorin; & deux Portugais, qui étoient encore à terre, furent auffi renvoyés à la flotte.

Pendant trois autres jours, Cabral ne reçut aucune nouvelle du Samorin. Il Tome I.

CASBAL. 1500. Les défiances se different, & l'on

fe réconcilir. Nouvenux Orages donnes aux Portugais.

de lui offrir, dans cette supposition, d'envoyer son principal Facteur à terre, pourvû qu'on lui accordat le retour des Otages. L'allarme étoit si vive de part & d'autre, que Francisco Correa sut le seul Portugais qui voulût accepter cette commission. Cependant il fut bien reçu du Samorin. Non-seulement ce Prince consentit à finir le Traité, mais, sans se faire presser pour les Otages, il nomma deux Neveux d'un riche Marchand de Guzatate, qui furent menés fur le champ à l'Amiral. Dans le mouvement du même zéle, il donna ordre qu'on préparât, pour le Facteur Portugais, une maifon qui pût servir aussi de magafin pour les marchandifes de la flotte; & comme le Facteur avoit troppeu d'usage du Pays, pour connoître les regles du commerce & le prix des marchandifes, il chargea le grand-pere des deux Otages, qui devoit louer sa maifon aux Portugais, de lui donner les instructions nécessaires. Mais ce Guzatate Autres femenentra mal dans les intentions du Prince, Il étoit ami des Mores, qui se trouces de méconverent ainsi les maîtres de régler le prix des marchandises Portugaises. D'un autre côté, le Facteur ne connoissant pas le prix de celles des Indes, les porta fort au-dessus de leur valeur, & les acheta beaucoup trop cher. En mêmetems les Mores pour traverser toutes ses vûes, se procurerent le moyen d'avoir toujours quelqu'Emissaire aux audiences qu'il obtenoir du Samorin. Ils eurent affez de pouvoir aussi sur l'esprit de Khojah Samicide, Amiral de Calecut, pour l'engager à ne laisser retourner à la flotte aucun des Portugais qui apparte-

ecntement. Les Mores traverfent les Portogais.

> noient au Comptoir, & même à retenir les Vaisseaux qui s'approchetoient trop du rivage.

sienne, leva l'ancre pour aller prendre ses résolutions plus loin de la Côte. Le Prince, informé de ce mouvement, fit appeller Correa, qui ne lui diffimula rien. Il le pressa d'engager l'Amiral à se rapprocher, & ses ordres devinrent plus rigoureux contre les Mores. Il délivra même Cotrea du Guzarate qu'il lui avoit donné pour guide ; & pour le remplacer , il nomma Cosebequin . More à la vérité , mais honnête-homme , & fort affectionne aux Portugais. Les Mores qui font nés dans les Indes s'accordent peu avec ceux du Caire & des Détroits de la Mecque. Cosebequin étoit le Chef des premiers, Maison donnée & Samicide (a) à la tête des autres, Le Samorin, pour comble de faveurs, donna aux Portugais une maison fort commode, sur le bord de la mer. Cette La Patente est donation se fit par écrit , & fut signée du nom & du sceau du Samorin , qui la fit envelopper dans un morceau de drap d'or, pour être portée au Roi de Portugal. Il confentit encore que le Facteur élevar fur le sommet de cette nouvelle (b) demeure , un Pavillon aux Armes du Roi fon Maître.

Cabral, allarmé de cette conduite, & commençant à craindre quelque furprise de la slotte du Samorin , qui pouvoit tomber facilement sur la

aux Portugais par le Samorin. envoyee en Poetugal,

J.a füreté paroît érablie dans le commerce.

Après cette heureuse réconciliation, le commerce ne fit que prosperer de jour en jour, Les Habitans du Pays fréquenterent libremement le Comptoir, & les Portugais eurent la liberté de se promener dans Calecut avec autant de fureté & d'agrément qu'à Lisbonne.

(4) Faria & d'autres Historiens le nom- trouve aussi Khojah Begui ou Reghment Cofe Comireci; mais on doit juger que pue. C'est ainfi qu'au lieu de Coschequin , on & qu'il y entra avec 60 hommes.

(b) Faria dit que Correa ne se mit point l'ortographe de tons ces noms est fort corrom- fans difficulté en possession de cette maison ,

#### 6. III.

Le Comptoir des Portugais est ruiné à Calecut par la malignité des Mores. Cabral en tire vengeance ; fait voile à Cochin & à Cananor, où il jette les fondemens d'un nouveau Commerce, & retourne en Portugal.

COUS ces apparences de tranquillité, les Mores conservoient des ressen-Drimens d'autant plus vifs qu'ils étoient forcés de se contraindre, L'avantage qu'ils avoient sur des Etrangers, dans un Pays dont ils connoissoient beaucoup mieux les usages & les resforts, leut fit trouvet mille moyens de leur nuire en secret. Ils s'attacherent sur-tout à traverser la cargaison de leurs Vaisseaux. Malignité des Le Facteur en fit des plaintes qui ne futent point écoutées. Mais rien ne fut si Mores. dangereux pour les Portugais que la haine des deux Officiers dont j'ai rapporté les noms. L'Amiral de Calecut, offense que Correa fit plus particulière- 111 sont sontment sa cour à d'autres qu'à lui, employa l'artifice pour s'en venger sur sa Na-tion. Il étoit sorti du Port un grand Vaisseau de Ceylan, qui faisoit la route anise pour perde Cambaye à Cochin, avec une cargaifon d'élephans. L'Amiral dit à Correa decles Poeting and que le Patron de ce Bâtiment avoit refusé un élephant au Samotin, & que si les Portugais vouloient se saisir de son Vaisseau, non-seulement ils obligeroient beaucoup ce Prince, mais qu'à leut propre avantage ils se rendroient maîtres d'une grande quantité d'épices qui appartenoient aux Marchands de la Mecque. Son espérance étoit de les engager dans une entreprise capable de les affoiblit, parce qu'il connoissoit la force du Vaisseau Indien; & dans cette vue il avertit le Patron du pétil qui le menaçoit : ou si les Portugais l'emportoient par la valeur, il concluoit du moins que c'étoit le moyen de les rendre

odieux à Cochin, & dans tous les Potts de l'Inde. Cabral accepta volontiers l'occasion d'obliger le Samorin; mais ne s'aveu- Cabrat donne

glant point sur les dangers de cette expédition, il représenta qu'elle pouvoit dans le plègeêtre sanglante, & qu'on ne devoit pas s'offenser à Calecut si ses gens tuoient une partie de l'Equipage Indien. L'Amiral trouva cette condition raisonnable. Alors Cabral ne balança point à détacher Pedro de Atayde, avec sa Caravelle, montée de foixante hommes, & d'une fort bonne artillerie. Le Vaisseau de Cevlan, qui étoit de six cens tonneaux, & monté de trois cens hommes, parut méprifer d'abord un ennemi si foible. Mais lorsqu'il eut commencé à sen- tiprendun vaittir l'arrillerie Portugaise, & qu'étant serré de fort près, il eût reçu quel- feau de Ceylana ques boulets qui le mirent en danger, il se hâta de fuir à toutes voiles. Atayde le prit dans la Baye de Cananor, & l'amena le jour suivant à Calecut. Il portoit sept élephans, qui ne valoient pas moins de cent mille écus dans ce Port. Le Samorin ayant cu la cutiolité de le voir admira qu'un Bâtiment si considérable eût été pris par un Vaitseau qui n'avoit pas la sixiéme partie de sa groffeur, & ne le laffoit point de louet la valeur des Portugais. Mais Ca-bral découvrit quelles avoient été les intentions de l'Amiral de Calecut, & pour en prévenir l'effet, en se procurant au contraire l'amitié du Roi de Cochin, il restitua le Vaisseau de Ceylan (a) aux Propriétaires, avec des com-

( a ) Castanneda prétend que Cabral donna ce Vaisseau au Samorin.

1 (00.

pensarions pour le dommage. Ce sur dans cette action que Duarte Pacheto Pereyra donna les premieres marques de cette valeur héroïque, qui lui acquit 1500 Premiersessisse dans la suite une gloire immortelle.

Pacheco Pereyra.

Un fuccès si contraire à l'espérance des Mores, leur causa plus d'une sorte Jakousie des Mo- d'allarmes. Outre le chagrin de voir triompher leurs ennemis , ils commenceres. & tous in- rent à craindre férieufement, que le Samorin apprenant à distinguer la vase joiet contre les leur & l'habileté dans ses nouveaux Alliés, ne les crût plus dignes de son affection que tous les Mores enfemble; & n'envifageat même affez d'avantages à les recevoir, pour leur céder toutes les préférences du Commerce. Dans ces idées, ils allerent en corps à l'audience du Samorin. Ils lui repréfenterent combien il étoit trifte pour eux, après avoir foutenu fi long-tems le commerce de Calecut, & fait connoître leur fidélité par tant de preuves, de se voir prése-

rer une troupe d'Avanturiers. Ils renouvellerent contre les Portugais l'ancien-Leurs accusa- ne accusation de pyraterie. Quelle apparence qu'ils fussent amenés aux Indes par des motifs de commetce, lorsqu'il ne paroissoit pas possible qu'avec tant d'hommes & de Vailleaux les profits de leur voyage puffent les défrayer d'une route de 5000 lieues? N'étoit-il pas visible qu'ils pensoient à piller le Pays, à se rendre maîtres de Calecut s'ils pouvoient une fois s'y introduire, & qu'ils ne manqueroient pas de changer en Forterelle la maifon que le Samorin leur avoit accordée pour un Comptoir? Enfin , pour donner plus de force à ces plaintes, les Mores y joignirent la menace de se rerirer dans quelqu'autre Ville du Malabar.

point d'impref-forn fur le Samuan.

Le Samorin , plus fensible à la crainte de les perdre qu'à la malignité de leurs accufations, les assura de la constance de son amitie, & de la continua-Elles ne font tion de fes faveurs. A l'égard des Etrangers qui excitoient lour jalousie , il répondit que la raison qu'il avoit eue de les employer contre le Vaisseau de Ceylan étoit pour mettre leur valeur à l'épreuve; & que d'ailleurs, il ne leur accorderoir, comme aux autres Marchands que les permissions ordinaires du Commerce, dont tout l'avantage seroit pour ses Etats, puisqu'ils y apporteroient infensiblement tout l'argent de leur Pays. Cette réponse ne satisfit point les Mores. Ils auroient fouhaité que le Samorin les délivrât abfolument de la concurrence des Portugais. Ils jugeoient mieux que lui de l'avenir; & tôt ou tard, ils prévoyoient que des Marchands si braves & si bien armés se lasseroient de recevoir des loix lorsqu'ils seroient assez forts pour en imposer. Cependant le Samorin, demeurant ferme dans ses résolutions, ils se bornerent extérieurement à traverser ces dangereux Rivaux, en continuant de retarder leur cargaifon d'épices; mais ils chercherent en fecret à faire naître quelque fujct de querelle, dans le dessein d'en venir aux coups. Ils se flattoient de l'emporter par le nombre ; & s'ils parvenoient à les détruire , ils ne doutoient pas que le Samorin ne fiir affez content de parrager avec eux des dépouilles préfentes, qui le touchetoient beaucoup plus qu'un espoir éloigné. D'un autre côté, ils réfolurent de ne rien épargnor pour irriter le peuple contre eux par toutes fortes d'artifices.

Effer de l'opposition des Mores.

Dans l'espace de trois mois, les Portugais ne purent achever que la cargaifon de deux Vailleaux; encore avoient-ils acheté les épices à des prix excellifs. Rien n'étoit si contraire aux intentions du Samorin , qui leur avoit promis que leur flotte feroit chargée en moins de vingt jours, & qu'elle autoit la préférence sur tous les autres Vaisseaux étrangers. Ils découvrirent même que les Mores achetoient secrettement à plus bas prix qu'eux, & que, malgré l'otdre du Samorin, on leur laissoit la liberté d'embarquer. Cabral, surpris de ces informations, ne douta point que le Prince ne fut trompé comme lui. Il en fit porter ses plaintes, dans une audience qu'il n'obtint qu'avec peine; Cabral en porte & la faiton s'approchant pour retourner en Portugal, il demanda des expli- Cour, cations, fans letquelles il protesta qu'il croitoit la foi violée. Le Samorin marqua autant d'étonnement que de chagrin, en apprenant que la flotte n'étoit point encore chargée. Il affura qu'il n'avoit pas eru les Mores capables de desobéir à ses ordres, & qu'il étoit résolu de les punir. En effet, il don- 'al reçoit une sana la permission à Cabral de faire visirer leurs Vaisseaux, & de prendre toutes tissaction dangeles épices qu'on y trouveroit, en payant seulement le prix qu'elles leur avoient

C'étoit l'occasion que les Mores avoient cherchée pour suscitet une querelle Les Mores soite ouverre aux Porrugais. Un de leurs principaux Marchands commença aufli- lu les fareurs de tôt à charger publiquement son Vaisseau; & pour assurer le succès de l'arrisi- la Cour, ce, il apolta quelques Mores & quelques Indiens, amis des Portugais en apparence, qui représenterent à Correa combien il étoit important de saisir le Vaiifeau More, s'il vouloir enfin parvenir à charger les fiens. Correa n'ofant fe fier d'abord à ce confeil, le fir d'abord communiquer à Cabral, qui le rejetta autli , dans la crainte d'irriter trop les Mores. Correa , toujours follicité par les mêmes Emissaires, renouvella ses propositions à l'Amiral, qui prit encore le parti de les rejetter. Mais le Facteur, insistant pour la troisième tois, en le chargeant du dommage que son refus pourroit causer à la cargaison, Cabral contentit à regret, le 6 de Décembre, à faire avertir le Vaisseau Cabral fait siffer More, en vertu du pouvoir qu'il avoir reçu du Samorin, de suspendre son embarquement. Cet avis fut reçu avec dédain. Dès le jour suivant, Cabral envoya toutes ses Chaloupes pour se saisir du Vaisseau.

meut sur le Port. Après y avoit enstammé la populace par leurs cris , ils Mores. allerent en foule au Palais; & , dans l'audience qu'ils obtinrent du Samorin , ils exposerent que les Portugais avoient amasse plus d'épices & de drogues que tous leurs Marchands ensemble; que n'étant point satisfaits de la plus grande portion, ils vouloient, comme des Voleurs & des Pyrates, enlever tout, & prendre la fuire fans payer. Cette calomnie trouva de l'accès dans l'esprit du Samorin. Ils lui demanderent la liberté de tirer satisfaction de leur injure; & ce Prince inconstant se rendit à leurs instances. Cette troupe surieuse se précipita aussi-tôt vers le Port , pour artaquer le Comptoir Portugais. Il étoit environné d'un mut affez haut, & le Facteur y avoit foixante-dix hommes, en y comprenant les Ecclétiastiques. Mais toutes leurs armes consistoient en dix arquebuses, avec leurs épées.

Les Mores, qui n'attendoient que ce moment, s'affemblerent tumultueu-

Les Portuguis-

Les premiers Mores qui s'avancerent étoient en si petit nombre, que les Portugais ne les prenant que pour quelques séditieux de la populace, résolurent de défendre leur porte avec leurs seules épées. Mais en un moment la foule devint si nombreuse, & les fléches commencerent à pleuvoir avec tant d'abondance, qu'après avoir perdu cinq hommes, ils prirent le parti de fermer la porte du Comptoir, & de se ranger derriere le mur avec leurs arquebuses. Cor-dans tourmaison

CABRAL. 1500.

rea voyant déja les ennemis au nombre de quatre mille , & plusieurs Navres à leur rête, conçur qu'il étoit impoilible de rélister plus long-rems sans le secours de la florre. Il éleva un pavillon au fommer du Comptoir, pour donner avis de son embarras. L'Amital étoir retenu au lit pour une maladie dangereuse. Il envoya Sancho de Toar, avec les Chaloupes, & tous les hommes qu'elles pouvoient contenir. Mais, à la vue de tant d'ennemis, Toat n'ofa risquer une descente, ni s'approcher même trop près du rivage, dans la crainre qu'on ne dépêchât contre lui les Almadies & les Tonys, qui pouvoient couper sa retraire. La plupart des Ailiégés étoient déja blessés de plusieurs coups de 113 font forcés fléches, Ils voyoient les Mores disposer leurs machines pour abbatte le mur. Leur unique ressource fur d'ouvrir une porte qui donnoir sur le rivage, dans l'espérance de pouvoir gagner les Chaloupes. Mais l'ennemi les pressoit de tous côtés, & les Chaloupes n'ofoient avancer. Il ne s'en échappa que vingt, tout couverts de blessures. Le reste fut ou pris ou tué. Ayres Correa fut du nombre des derniers. Son fils, nommé Antonio, qui s'acquit enfuire beaucoup de réputation dans les Indes, & qui n'étoir alors âgé que d'onze ans, eut

de prendre la fuiec avec beaucoup de perte.

Vengeance qu'ils a rent de cet outrage.

Cabral, défesperé de cette disgrace, & ne voyant paroître personne de la part du Samorin, pour faire du moins l'apologie de ses intentions, prir la résolution de ne pas différer sa vengeance. Il ne falloit pas laisser aux ennemis le rems d'armer leur florte. Deux gros Vaisseaux qui étoient dans le Pott, furent arraqués immédiarement par les Portugais. Ils furent pris , après quelque réliftance, & l'on y tua fix cens hommes. Ceux qui demeuterent vivans furent gardés pour servir sur la flotte. On prit avec eux quelques épices . & d'autres marchandifes, entre lesquelles étoient plusieurs animaux extraordinaires, & trois élephans qui furent tués & falés pour la provision de la flotte. Enfuite on brûla les deux Vaiiseaux, à la vûe d'une multirude de Mores qui étoient fur le rivage, & d'un grand nombre d'Almadies, qui avoient renté de fecourir leurs amis, mais qui avoient été repouffés avec perte.

le bonheur de se sauver. Les marchandises qui furent perdues dans cette oc-

casion montoient à 4000 ducars.

Une partie de Calecut eth réduise en poudre.

Cetre vengeauce ne fuffisoir pas au ressentiment de Cabral, Il donna ordre qu'à l'entrée de la nuit tous ses Vaisseaux s'étendissent au long du rivage, avec les Chaloupes en rète; & dès la pointe du jour il fit jouer son artillerie fur la Ville, avec une furie qui la menaça de sa ruine. Quantiré de maisons & de Temples, une partie même du Palais Royal, furent réduirs en poudre. La crainte porrant les Habitans à s'affembler, pour repouffer le péril, ou pour s'en garantir, un feul boulet faisoir quelquesois une rerrible exécurion dans la foule. Enfin l'épouvante fut si grande, que le Samorin même prir la Le Samorin e surt risque d'è- fuite, après s'être à peine sauvé d'un coup de canon, qui tua un Nayre à son côté. Cabral fir ceffer le feu vers le foir pour donner la chaffe à deux Vaif-feaux, qui fe préfenterent à la vûe du Port fans fçavoir ce qui s'y passoit. Il les poursuivir jusqu'à Paderanne, où cinq autres Vaisseaux étoient à l'ancre. Mais n'ayant pu les joindre, il continua sa route vers Cochin, où il étoit réfolu d'établir un Comproir. Dans son passage, il prit deux Vaisseaux Mores, qu'il brûla, mais après en avoir tiré la cargaison, qui étoit de riz-Enfin, il arriva au Port de Cochin le 20 de Décembre.

tre tué.

La Flotte Porescatte te rend à Coulun.

Cerre Ville est la Capirale d'un Royaume du même nom, à 90 lieues au

Sud de Calecut, Elle est située sur une Riviere, dont l'embouchute lui forme un Port sût & commode. La terre est fort basse aux environs, & divisée en un grand nombre d'Isles. Cochin est bâti dans le goût de Calecut. Ses Habitans sont des Gentils & des Mores , que le Commerce y a rassemblés. Il y en Skuation de certe Ville & qualiavoit deux si puissans, qu'ils mettoient en mer chacun cinquante Vaisseaux. 165 du Fays. Les provisions n'y font pas en abondance; mais on y trouve une assez grosle quantité de poivre, & dont la plus grande partie vient de Calecut; ce qui n'empêche pas que de ces deux Villes, Cochin ne foit la plus riche, parce que la commodité du Port y attire les Marchands en plus grand nombre. Comme le Pays n'est pas d'une grande étendue, & que le Roi n'a pas droit de battre monnoye, ce Prince est pauvre. D'ailleuts, il est Vassal du Samorin, qui se rend à Cochin auffi-tôt qu'il est monté sur le Trône, & qui dispose à son gré de cette Couronne. Le Roi de Cochin est obligé aussi de l'assister dans toutes

CABRAL 1500.

fes guerres, & de fuivre la même Religion. Cabral, après avoir jetté l'ancre, envoya au Roi un Gentil converti, qui se Allance des Fornommoit (a) Michel Jaghi, pour informer ce Prince, non-seulement de son ar- loi de Coclain, rivée, mais des extrémités où l'ardeur d'une infle vengeance l'avoit emporté à Calecut, & de l'intention où il étoit d'exercer le Commerce dans son Port, soit en marchandises ou en argent comptant. Trimumpara (c'étoit le nom du Roi) accepta volontiers ces offres, en laiffant au Général Portugais le choix des deux propositions. Il lui envoya sur le champ deux de ses principaux Nayres en ôtage; à condition qu'ils fussent changés tous les jours, parce que, suivant l'usage du Pays, s'ils mangeoient une seule fois à bord, ils perdroient le droit de reparoîre devant lui. Cabral, fatisfait d'un commencement si heureux, nomma Gonzala Gil Barbojo pour son Facteur, & lui donna pour Cortége un Sécretaire & un

Interprête, avec quatre Bannis, en qualité de Domestiques. Le Roi fit l'honneur à Barboso d'envoyer au-devant de lui le Gouverneur de Le Roi seur de le la Ville, & plusieurs Nobles, qui le conduisirent à sa Cour. Elle n'avoit point confincendecete cet éclat que les Portugais avoit admiré à Calecut. Trimumpara étoit vêtu fun- te ceremone. plement. La Salle d'Audience n'oftroit qu'une muraille nue, autour de laquelle regnoit une suite de bancs, divisés en loges comme dans nos Salles de Théâtre. Le Roi en occupoit une, où il étoit affis. Barboso lui offrit de la part du Général, un présent, qui consistoit dans un bassin d'argent, rempli de safran; une éguiere du même métal, remplie d'eau rose, & quelques branches de corail. Le Roi marqua beaucoup de satisfaction de ce présent. Il entretint quelque tems le Facteur; il le chargea de ses remercimens pour Cabral; & les ordres qu'il donna pour le faire loger, furent accompagnés des recommandations les plus propres à exciter sa confiance. Cependant, le souvenit de ce qui venoit d'arriver à Calecut ne permit point au Général d'exposer plus de monde à terre. La prudence l'obligeoit à cette précaution; mais il Roi de Costino parut qu'elle étoit inutile. Les civilités qu'il continua de recevoir à Cochin, la diligence avec laquelle ses Vaisseaux furent chargés, & le secours qu'il tira des Habitans dans toutes fortes d'occasions, lui hrent connoître que Trimumpara étoit un Prince ami des Etrangers, & que les différends mêmes que les Portugais avoient eus avec le Samorin, tournoient ici (b) à leur avantage,

Bonne-foi da

( 4 ) Faria dit que c'étoit un Bramine, ou ( b) Barros raconte que Trimumpara avoit un Religieux Malabare. reçu plusieurs sujets de plainte du Samorin.

CASRAL 1 500. Indiens de Cran-

Les Vaisseaux étoient chargés , & l'Amiral se disposoit à lever l'ancre . lorsqu'il lui vint deux Chrétiens Indiens de Crangalor ou Cranganor , Ville peu éloignée de Cochin, qui lui demanderent la grace d'êrre conduits en Portugal, pour visiter de-la Rome & Jérusalem. Ils étoient freres, & l'un ganer, qui vere Portugal, pour vuntes uses access and property and the fe nommont (a) Joseph. Cabral youlut scavoir s'ils étoient de la Communion hat alter à Ro- se nommont (a) Joseph. Cabral youlut scavoir s'ils étoient de la Communion hat alter à Ro- se nouvelle Chrétient Grecque ou Latine, & si leur Ville n'étoit habitée que par des Chrétiens. L'un d'eux répondit que les Habitans de Cranganor étoient un mêlange de Genrils, de Chrétiens, de Juifs, & d'Etrangers, qui étoient la plûpart des

M/lange de Religions, entre lefquelles le Chrif-Hamifine fe troure établi.

Marchands de Syrie, d'Egypte, de Perse, & d'Arabie; que les Chrétiens payoient au Roi un Tribut régulier, & demeuroient dans un quartier séparé; qu'ils avoient une Eglife avec des Croix, mais sans Junages & sans cloches; qu'ils avoient leur Pape, sous lequel étoient dix Cardinaux, & deux Patriarches, avec quantité d'Evèques & d'Archevèques; que cette Cour Ecclésiastique rétidoit en Armenie, où les Evèques de Cranganor alloient recevoir leur dignité & leur confécration; que lui-même avoit reçu le Sacerdoce des mains de son Pape; que le Clergé de certe Jurisdiction s'étendoit fort loin dans l'Inde & dans le Caray, & qu'il y observoit la même discipline; que les deux Patriarches faisoient leur résidence dans ces deux Provinces, & que les Evêques étoient dispersés dans les Villes où l'on admettoit leur Communion; que leur Pape portoit le titre de Catholique; enfin que la tonfure du Clergé étoit en forme de Croix. Cabral ne fit pas difficulté de recevoir ces deux Chrétiens fur fa flotte.

Députés de Cananor & de Coulan, pour attirer chez cux les Portugais,

Il reçut ensuite deux Députés des Rois de Cananor & de Coulan , qui venoient l'inviter à s'approcher de leurs Ports, & lui promettre des épices à prix plus bas que celles de Cochin. Il les remercia de leurs offres. Sa cargaifon étoit achevée, & la faison le pressoit; mais il leur ptomit de les visiter lorsqu'il retourneroit aux Indes.

1501. Flotte de Cale-Cabeal.

En effet, il ne pensoit plus qu'à son départ, lorsqu'on vit paroître au long de la Côte vingt-cinq gros Vaisseaux, avec d'autres Bâtimens de moindre Flotte de Cale-cut, qui cherche groffeur, Le Roi de Cochin, informé du dessein de cette flotte, sit avertir à se venger de aussi-tôt les Portugais qu'elle venoit les attaquer, & qu'elle avoit à bord. 1 5000 hommes. Il leur fit offrir en même-tems tout ce qui leur manquoit pour leur défense, Cabral répondir, en le remerciant de ses offres, qu'avec

Fermeté de PAmiral Portugais.

sa petite armée, il se croyoit en état de saire repentir ses ennemis de leur entreptife. En effet, les voyant balancer autour de lui, & demeurer à la diftance d'une lieue sans ofer s'approcher, il leva l'ancre, & d'un air ferme il Le vent sépare s'avança vers eux. Mais le vent devint si contraire qu'il fut obligé de retourner au Port, Le lendemain 10 Janvier 1501, lorsqu'il étoit résolu, avec un vent favorable, de braver la flotte du Samorin, il trouva que le Vaisseau de Sancho de Toar ayoit été féparé de lui par l'orage du jour précédent. C'étoit le meilleur

Iso deux Flottes.

(a) Ce Joseph arriva en Portugal; mais & Nartinga. Mais celui qui reçut ces éclaitson frere mourut en chemin. C'est le Josephus cissemens de la bouche de Joseph, confeste Indus , dont Grineus a publié une Relation qui qu'a peine pouvoit on l'entendre ; & d'ailleurs , ne contient que douze pages. On y trouve qu'étant Chrétien, il n'avoit jamais eu allez quelques détails, qui regardent particulière- de commetre avec les Idolàtres de sou propre ment Cranganor, avec une courte description Pays pour les bien connoître, eux, & leurs de Calecut, Camboya, Guzarate, Ormuz, forces, & leurs ulages.

de sa flotte, & le plus fort en Equipage. N'ayant pas laissé de sortir du Port, il fut écarté tout d'un coup par un nouvel orage. Ce contretems & l'absence de Toar, lui firent perdre l'envie de combattre, & prendre la réfolution de retourner en Portugal, La flotte de Calecut le pourfuivit pendant le reste du jour, & l'abandonna au commencement de la nuit. Il regretta beaucoup que cet accident l'eût empêché de rendre ses Otages au Roi de Cochin. Les Nayres eurent la constance de jeuner pendant cinq jours; mais ils se laisserent ensin abottoma (Asima per Asima p persuader de prendre quelque nourriture. Le 15 on jetta l'ancre devant Cana- de cette Ville. nor, à trente-deux lieues de Cochin vers le Nord.

Cette Ville est fort grande. Les Edifices y sont de terre, & couverts de lattes. La flotte Portugaife n'avoir point encore trouvé dans ces mers une Baye si agréable & si commode. Le gingembre, le (a) cardamome, le tamarin, le mirabolan, la casse, croissent abondamment dans le Pays; mais il ne produit que le poivre nécessaire à l'usage des Habitans. Le principal Commerce étoit entre les mains des Mores. Le Roi, qui se glorifioit d'être Bramine, étoit un des trois Princes dépendans du Malabare. Dans l'abondance des marchandifes & des Provisions qui s'offroient sur cette Côre, l'Amiral Portugais ne prit que 400 quintaux de canelle; ce qui fit juger aux Habitans de Cananor qu'il manquoit d'argent. Le Roi lui fit offrit à crédit tout ce qu'il voudroit argent le Roi lui fit offrit à crédit tout ce qu'il voudroit emporter de ses Etats. Cabral refusa cette proposition avec de vives marques Roi. de reconnoissance, mais il recut à bord un Ambassadeur que ce Prince voulut envoyer au Roi de Portugal, pour cultiver fon amitié.

Enfin les Portugais remirent à la voile pour traverser le Golfe qui est enrre l'Inde & l'Afrique, Le 31 de Janvier, ils prirenr, au milieu de cette mer, un gros Vaisseau marchand; mais apprenant qu'il étoit au Roi de Cambaye, ils lui rendirent la liberté, & firent dire à ce Prince, que loin de venir aux Indes pour y porter la guerre, ils offroient leur amitié à toutes les Nations qui voudroient la recevoir. Cabral ne prit de ce Vaisseau qu'un Pilote, pour le conduire au travers du Golphe. En approchant de la Côte d'Afrique, le 12 de Février, il fut furpris pendant la nuit par une tempête qui poulla le Vailleau arrive à la Flotte de Sancho de Toar contre le rivage, où, par un autre malheur, le feu y prit, & le confuma, fans qu'on en pût fauver autre chose que l'Equipage. La force du même orage fit passer la flotte à la vûe de Melinde & des autres Places de la Côte, sans pouvoir y relâcher. Enfin la mer devint plus tranquille près de Mozambique, où Cabral prit le parti de jetter l'ancre pour se radouber.

Il ménare l'a-

Il profita de cet intervalle pour faire reconnoître Sofala par Sancho de Toar. C'étoit la premiere fois que les Portugais eussent vû cette Ville. La flotte se connoltre Sufaremit en mer. Elle essuya plusieurs orages vers le Cap de Bonne-Espérance; & l'ayant doublé le 22 de Mai , elle n'eut plus qu'un tems favorable jusqu'au Cap-Verd, où le hazard lui fit rencontter Diego Diaz. Ce Capitaine avoit été Il retrouve Dieféparé de Cabral en allant aux Indes. Le vent l'avoir jetté dans la Mer Rouge, 10 Diac. où il avoit perdu fa Chaloupe, & une partie de ses gens. Son Pilote n'ayant osé, après tant de malheurs, se charger de le conduire aux Indes, il avoit repris la route du Portugal, avec sept hommes, qui étoient le reste de son Equipage, & qui se trouverent affez forts pour suffire à la manœuvre pendant une li longue route,

Cabral fait re-

Arrivée de Ca-

(4) C'est une espece de poivre , qu'on nomma d'abord Graine de Paradis, Tome I.

CABRAL.

Cabral artiva au Bort de Lifbonne le 31 de Juillet 1501. Il y fut rejoires, peu de jours aprese, par le Vaiifeau que la tempére lui avoit fair perfère de viue derpuis le Cap de Bonne-Esperance. Sancho de Toar ne tarda pas non plus de fuivre. Il 17apporta que Sofala étoit une petite lle, fort proche du Cominent, Jabriée par les Cafres, & remplic de mines d'or, qui excitoient l'avide de tou les Johres de Index. Ben venotem dépouiller les l'Abbrans, pur avoit laiffe un de fes gens en ôtage, & de qui la Cour de Portugal reçut de éclaireillemens d'importance. Des douze Vailfeaux qui étoient partis avec Cabral, il n'en revine que fits, & l'onn'a jamais s'fu clairement quel avoit été le fort des autres.

#### CHAPITRE VI.

Troisième Voyage des Portugais aux Indes Orientales, sous la conduite de Juan de Nueva,

DE NUEVA. 1501. Nouvelle Flotte envoyee aux Indes Orientales.

A VANT le retour de Cabral, le Roi de Bortugal, enflammé de jour en dou jour par de nouvelles efferânces, avoir envoire, dis le mois de Mars de la même année, une autre flotte aux Indes, Mais, s'étant innaginé que la querelle de Gama devoit être terminée à Calecut, & que Cabral y autoritérabil le Commerce des Portugais fin des fondemens plus folides, il n'avoit composé cette nouvelle flotte que de quatre Caravelles, qui ne portoient pas plus de 400 nommes. De ces quatre Bătimene charges de matchandifées, par le partie de la composition de la comp

Briffractione donnets.) l'Assira!...

compote cette nouveile notte que de quatre Caraveiles, qui ne portocent pas plus de 400 hommer. De ces quatre Bàtimene shengis de marchandifes, deux étoient pour Sofala, & les deux autres pour Caleur. Jian de Naive, Calicine de naillance, & d'une expérience confonmée dans la Mairie, A d'une capetire confonmée dans la Mairie, A Jan-Blet; Ne fiquelqu'un de fes Vaiffans éécartoit dans la route. Il dévoit Taxendre pendant dis pours danscette Rade Enfinée il devoit gaper Sofala, pour y établit un Comptoir, s'il ne le trouvoit pas déjà formé par Cabela, l'al devoit mouillér à Quillold ands la même wie; & fe rendre enfin à Calecur; où, s'il trouvoit encore Cabral, il avoit oydre de le reconnoître pour fon Géréral.

La hazard lai this trouver une Lettre chars un-

Sa navigation fur fi heureufe, qu'après avoir découver l'Ifle de la Conaprino, au huitieme degré de latitude méridionale, il airvia, fans aucune perton, au huitieme degré de latitude méridionale, il airvia, fans aucune perton, a San-Blat, Pendant qu'il cherchoit à s'y procurer des rafraichifiemens, il trouva dans un vieux foulier une lettre de Pedro d'Atayde, qui contenoir les affaites des Portugais, & l'icar de leurs efpérances à Calecur, à Cochin & & Cananno. Cet avis impérbu fui fir conclure que les gens étant en fiperir nombre, il ne devoit latifier aucune de fes Caravelles à Sofala. Il paffa cette Ville. Il airvia au mois d'Août à Mozambique, d'où il fe rendit à Quil-

Me de Nuc

loa, après avoir découvert une Iffe à laquelle il donna fon nom. Ayant touché à Melinde. le Roi lui apprit tout ce qui s'étoit paffé aux Indes, & lui confirma ce qu'il avoir déja Içu à Quilloa du Banni que Cabral y avoir laiffe. Il donna la chaffe, près de Melinde, à deux grands Vaiffeaux Mores, dont il prit l'un & le brûla. Enfuite il traversa le Golphe d'Anchedive , où il arriva au mois de Novembre; &, tandis qu'il y prenoit de l'eau, sept grands Vailleaux de Cambaye paffant par cette route pour se rendre aux Detroits de la Mecque, il prit le parti d'évitet leut tencontre. Il gagna Cananor, où le Roi, avec lequel il eur une conférence, le pressa beaucoup d'y faire sa avec le sanane. cargaifon; mais voulant recevoir auparavant les informations du Facteur de Cochin, il remetcia ce Prince de ses offres. Dans le reste de sa navigation, il attaqua un Vaisseau More de Calecut, qui fit une vigoureuse défense, mais qu'il prit & qu'il fit confumer par les flammes. Entin il arriva au Port de Cochin. Cochin.

NUETA. Conférence

Le Facteur Portugais se rendir à bord , pour l'informer de ce qu'il lui importoit de sçavoir. Le Roi de Cochin étoit vivement offensé que Cabral fût parti sans lui faire ses adieux, & qu'il eur enlevé les Otages; ce qui n'avoit point empêché que ce Prince n'eût continué de traiter civilement les Portugais. Il les avoit même logés dans son Palais, pour les mettre à couvert de la haine des Mores, qui avoient mis une fois le feu à leur maison; & lorsqu'ils vouloient fortit pendant le jour, il les faifoit accompagner par une garde de Naytes. Le Facteur apprit aufli à Nueva que les Négocians du Pays avoient si peu de goût pour les marchandises Portugaises , qu'ils refusoient de les prendre en échange; & que s'il n'avoit point apporté d'argent, il étoit menacé de retourner fans épices (a).

Frat du Comp-

Ces éclaircissemens firent prendre à Nueva le parti de regagner aussi-tôt Cananor; mais il trouva dans les Négocians de cette Ville le même dégoût pour ses marchandises. Cependant le Roi, qui fut informé de cer obstacle, aima mieux se faire sa caution, que de le voir partir avec ses Vaisseaux vui- Roi de Cananor. des. Il eut la générolité de répondre pour 1000 quintaux de poivre, 50 de gingembre, & 450 de canelle, outre quelques étotles, dont Nueva laitsa le prix à prendre sur les marchandises qu'un Facteur, qu'il établit à Cananor avec deux Sécretaires, devoit vendre après fon départ. La cargaifon s'achevoir La Florte de Calecut vient attranquillement, lorsque le Roi sit avertit le Général Portugais qu'on avoit taquer les Portuvu paroître du côté du Nord plus de quatre-vingt Pares que le Samorin en- gui. voyoit pour l'attaquet, & le fit presser de mettre à tetre son monde, & son artillerie. Nueva témoigna beaucoup de reconnoissance à ce généreux Prince; mais il déclara que malgré l'inégalité des forces, il ne craignoit point d'en venir aux mains avec les enhemis de sa Nation.

Générofité da

Le lendemain, dès la pointe du jour, on vit entrer dans la Baye de Cananor plus de cent Vaisseaux, ou Pares, remplis de Mores. A cette vue Nueva fe retira au centre de la Baye, & donna ordre à son artillerie de faire feu fans interruption. Les Morés, qui éroient encore fans canon, demeurerent Elie et d. Elie, à rant de distance, que tourés leurs fléches ne purent causer le moindre mal à la flotte. Et les Historiens Portugais confessent que Nueva n'eut l'obligation de son salut, & même de sa hardiesse, qu'à son attillerie. Il tua un grand nombre de Mores, il coula plusieurs de leurs Vaisseaux à fond, sans avoir un seul hontme de blessé. Cette exécution ayant duré tout le jour , l'ennemi arbora un pavillon vers le foir. On s'imagina d'abord que ce n'étoit qu'un (4) Suivant Faria, les Portugais, dans la vue apparemment de soutenir leur crédit, prirent

sure partie de leur cargailon à Cochin,

BOAN DE NULVA. 1501. 1 sáx du Vain-

artifice, & Nueva fit continuer le feu. Mais la vûc du pavillon , qu'on ne retiroit pas , & plus encore le défordre de l'artillerie Portugaife , dont il étoit crevé quantité de pieces , porterent le Général à répondre par un autre pavillon. Alors on vit approcher, dans une petite Barque, un More qui vint propofer deux jours de Treve. Nueva y confentit; mais à condition que les ennemis s'en serviroient pour fortit aussi-tôt du Port. Ils se soumirent à cerre loi. La florte Porrugaise quirta aussi son poste, & les suivant à peu de distance, elle jetta l'ancre fort près d'eux. Pendant la nuit on s'apperçur qu'il s'en approchoit plusieurs petites Barques, dans l'intention, fans doute, d'y mettre le feu. Quelques boulets tirés au hazard les forcerent de se retirer, & firent reprendre le lendemain, à tous les Mores (a), la toute de Calecur. Nueva ne s'arrêra plus que pour prendre congé du Roi de Cananor. Sa navigation continua d'etre si heureuse, qu'il (b) arriva au Port de Lisbonne avec tous ses Vaisseaux , sans avoir rien souffert de la guerre ni

Norva retourne & Lisburne,

> des flots. On apprir dans la fuite, que peu de jours après fon départ, il étoit revenu à Cananor un des Portugais que Cabral avoit laisse prisonnier à Calecut, envoyé par le Samorin pour faire des excufes à la Nation, avec l'offre de rétablir le Commerce, & d'accorder toures les furercs qui pouvoient faire renaître la confiance.

#### CHAPITRE VII.

Second Voyage de Vasco de Gama aux Indes Orientales, & quatriéme des Portugais. Gama commence à porter la guerre aux Indes.

VASCO DE GAMA: II. Voyage. 1502. Monts qui foutionent is conftance des Portes-

Licottes.

L ES Relations de Pedro Alvarez Cabral avoient fait comprendre qu'il ne falloit point espérer de s'établir dans les Indes Orientales sans y employer la force. On délibera long-tems s'il n'éroit pas plus avantageux de renoncer à cette entreprise ; mais la réputation des Portugais y étoit trop engagée pour leur permettre de se laisser vaincre par les difficultés. D'ailleurs on alléguoit, en faveur de la confiance, que malgré toutes les pertes qu'ils avoient efluyées, le profit l'avoit beaucoup emporté fur le dommage. On ajouroit un morif encore plus important; c'étoit celui de la Religion qu'on espéroir d'étendre dans ces vastes Contrées. Mais le Roi demeura persuadé que pour donner du poids à son nom parmi rant de Nations puissantes & eloignées, il devoir faire éclater ses richesses & ses forces. Ainsi la résolu-10 funt partir tion à laquelle il s'arrêta fur de faire partir au mois de Mars 1502, trois Efmar his foss tross cadres ensemble; la premiere, de dix Vaitseaux, commandée par Vasco-

> (4) Faria place la scéne de cette action dans (b) Maffié & Faria rapportent qu'il découla Baye de Calecut, & prétend que les Mores vrit à fon retout l'Iffe de Sainte-Helene, qui eurent cinq grands Vaisseaux & neuf Pares étoit sans Habitans. Cela confirme ce qu'on a coules à fond. Barros met dix Yailleaux Mar- lu ici pag. 33. chands & neuf Pares.





de Gama, qui sembloit appellé à subjuguer les Indes, comme à les découvrir; la feconde, de cinq Vailleaux, fous Vincent Sodre, pour nettoyer les Côtes de Cochin, & de Cananor, c'est-à-dire, pour empêcher les Turcs & les Arabes de porter leur Commerce aux Indes, en veillant à l'entrée de la Mer rouge; la troisième, de cinq Vaisseaux encore, sous Etienne de Gama : ce qui devoit compofer une flotte de vingt Vaisseaux, qui avoient ordre de reconnoître Vasco de Gama pour Amiral. Le choix du Roi, pour ce commande- et nomine (16ment, étoir d'abord rombé sur Pedro Alvarez de Cabral; mais par des considérations importantes, il fut changé en faveur de Gama.

VASCO DE GANA. II. Voyage. Vafco de Garna

Circonflances

Après avoir reçu l'Etendart de la foi dans l'Eglife Cathédrale de Lifbonne, de son de par avec le ritre d'Amiral des Mers d'Orient , Gama partit le 3º jour de Mars , à la tête seulement des deux premieres Escadres, parce que la troisième ne put mettre à la voile que le 1 de Mai. Il avoit à bord les Ambassadeurs de Cochin & de Cananor, que le Roi de Portugal renvoyoit comblés d'honneurs & de présens. Vers le Cap-Verd , il rencontra une Caravelle Portugaise , qui retournoir à Lifbonne, avec quantité d'or de Mina. Les Ambassadeurs Indiens. furpris du Commerce des Portugais , lui témoignerent que ce qu'ils voyoient ne s'accordoit guéres avec le récit de l'Ambassadeur de Venise en Portugal, qui leur avoit affuré, que sans le secours des Veniriens, à peine les Portugais étoient en érar de mettre quelques Vaisscaux en mer. C'éroit l'envie qui faifoit tenir ce langage à l'Ambassadeur, depuis qu'il voyoit le Commerce des niceas, Indes perdu pour les Vénitiens par la voye de l'Egypte.

La florte ayant doublé le Cap de Bonne-Esperance, & passé les Contans, Dom Vasco prit la route de Sofala, avec quatre de ses moindres Vaisseaux, & chargea le reste de se rendre directement à Mozambique. Il devoit , suivant les ordres du Roi, non-seulement observer la situation de cette Ville, & choifir un lieu commode pour y élever un Forr, mais reconnoître le Pays & les Mines. Le Roi de Sofala ne lui fit point acheter trop cher son ani-tié, & la liberté d'établir un Comptoir Portugais dans la Capitale. Cette alliance fut cimentée par des présens mutitels. Dom Vasco partit , après bliasofala. avoir employé vingt-cinq jouts à cette négociation; mais en fortant de la Riviere, il perdit un de ses Vaisseaux, dont il ne put sauver que les

En arrivant à Mozambique, il trouva la même facilité à faire un Traité d'alliance avec le Roi, malgré l'aversion que ce Prince avoir marquée pour les Portugais dans leur premier voyage. Il obtint, comme à Sofala, la per- companda Momission d'établir un Comptoir, dont le seul but étoit encore de fournir aux zandoque. flottes Portugaifes des provisions à leur passage. De-là il se rendir avec ses deux Escadres à Quilloa , dans le dessein de punir Ibrahim , qui régnoie dans cette Contrée, du mauvais traitement qu'il avoit fait à Pedro-Alvarez Cabral, & de le rendre Tributaire des Portugais. Il y arriva (a) le douze de Juillet. Ibrahim, presse par la crainte, se hata de lui rendre une visite à bord : mais on connoissoir la perfidie de son caractere. Dom Vasco, 1:e Adresse le Gale vit pas plutôt en sa puissance, que sans garder de messires, il le menaça de ma par asujos

tu le Roi de Oui-

(a) Faria raconte , qu'en arrivant , Gama Ibrahim étoit un Ulurpateur , qui craigneit battit furiculement la Ville ; il ajoute que cet beaucoup pour sa Coutonne.

VASCO DE GAMA. II. Voyage. 1502.

la perte de sa libetté, s'il ne s'engageoit sur le champ à payer un tribut au Portugal. Le Monarque captif promit de donner tous les ans deux mille Miticanx d'or, & remit pour caution entre les mains des Portugais, un riche More, qu'il haissoit mortellement, & dont il cherchoit l'occasion de se défaire, En effet, aussi-tôt qu'il sut rentré dans sa Capitale, il refusa d'exécuter le Traité, moins pour conserver son argent, que pour exciter l'Amiral à faite ruer sa caution : mais le More, apprenant l'infidelité de son Maître, prit le parti de payer la fomme, pour obtenit la liberté. Etienne de Gama joignit ici la flotte avec la troisième Escadre. L'Amiral partit alors pour Melinde, à la tête n prend pie- de toutes ses forces; mais un vent impétueux le poussa huit lieues au-delà de cette Ville, dans une Baye, où il trouva plusieurs Vaisscaux Motes, & quel-

Mores.

ques-uns de Calecut, dont il se faisit.

Il étoit attendu par un évenement plus confidérable sur la Côte de l'Inde, En approchant de Mont-Deli , au Septentrion de Cananot , il rencontra un trife d'un riche Batiment de la premiere gtosseur, nommé le Meri, qui appartenoit au Sou-Vanueau d'Egypt dan d'Egypte, chargé non-seulement de marchandises précieuses, mais d'un grand nombre de Mores de la premiere distinction, qui alloient en pélerinage à la Mecque. Les Portugais s'en étant rendus maîtres, après une vigouteuse résistance, l'Amiral y monta, & se sit amener les principaux Mores, qu'il menaça de faire jetter sur le champ dans la mer, s'ils ne produi-Fin tratique de sets étoient restés à Calecut : Mais Dom Vasco en ayant sait prendre un, qui

ee Batiment & des Morce qui le montoigue.

foient ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils prétendirent que tous leurs effut jetté dans les flots, pieds & mains liés, à la vue des autres, cet exemple les rendit plus traitables. Ils présenterent les trésors qui étoient destinés au Temple de leur Prophète. Tous les enfans (a), furent transportés dans le Vaisscau de l'Amiral, & le reste du butin fut abandonné aux Matelors Portugais, Enfuite Etienne Gama, par l'ordre de Dom Vasco, mit le seu au Bâtiment, Les Mores à cette vûe, rompirent leurs liens, & la clôture qui les tenoit enfetmés. L'eau qu'ils avoient dans le Vaisseau, leur servit à éteindre les flammes; & lorsqu'Étienne de Gama voulut s'approcher pour les faire tentrer dans la foumillion, ils le reçurent avec tant de résolution que la nuit étant fort proche, il fut obligé d'abandonner son entreprise. Dom Vasco fit veiller autour d'eux pendant l'obscurité, pour empêcher, qu'à la faveur des ténébres, ils ne pussent gagnet la terre, qui n'étoit pas éloignée, Toute la nuit ces Malheuteux ne cessetent pas d'invoquet le secours de Mahomet. Etienne de Gama sut renvoyé le matin, pour exécuter ses ptemiers ordres. Il entra dans le Vaisseau; il y mit le feu, en poussant les Mores, que le desespoir portoit encote à se désendre. La plûpart, se voyant presses par les flammes, se précipiterent dans l'eau, avec ce que la sureur leur avoit fait prendre pour armes, & se désendirent, en nageant, contre ceux qui les pour uivoient. Il y en eut même qui attaquerent les Chaloupes dans cette fituation, & qui y causerent quelque désordre. Cependant ils furent tous tués ou novés; & les autres couletent bientôt à fond avec leur Vaisseau qu'ils n'a-

(4) Ils étoient au nombre de vingt. Faria l'Eglife de Sainte Marie de Belem : ce qu'il rapporte, que Dom Vasco fit voru au Ciel de exécuta. C'étoit une espèce d'amende qu'il crue les engager tous dans l'état Eccléssastique, & devoir à Dieu, parce qu'un Portugais s'étoit de fousier un revenu pour leur entreuen dans faie Mahoméran.

voient pas quitte; de forte que d'environ trois cens hommes, entre lesquels on comptoit trente femmes, il n'y en eut pas un qui pût échappet aux flammes,

gux flots, ou à l'épée.

Après cette fanglante expédition, l'Amital, étant arrivé à Cananor, fit dite au Roi qu'il destroit de lui parlet. Une ptiere, qui avoit été précedée du bruit de sa victoire, & qui étoit soutenue par une flotte si puissante, ne force du Roi de pouvoit passer que pour un ordre auquel il y auroit eu du pétil à résister. Conanto pouvoit Ainsi, quelques preuves que les Portugais eussent déja reçues de la bonne-foi de ce Prince, ils n'eurent plus le plassit de pouvoir distinguer ce qui étoit l'effer de la crainte ou de l'affection. Cependant l'apparence se soutint en leur faveur. Le Roi fit construire un pont de bois, qui s'étendoit fort loin sur l'eau, & qui fut couvert de tapis. A l'extrêmité, du côté de la terre, il fit bâtir une falle de bois, qui fut ornée de ce qu'il y avoit de plus précieux. Il s'y rendit le premier, escorté de 1000 Navres, au son des trompettes & des autres inftrumens. L'Amiral parut bientôt accompagné de toutes les Roi arec l'Amiral Chaloupes de la flotte, & descendit sur le pont, au bruit de son attillerie. ral, On portoit devant lui deux grands bassins de vermeil, remplis de pieces de corail, & d'autres bijoux estimés dans les Indes. Il fut reçu à la tête du pont, par plusieurs Nayres, & le Roi vint au-devant de lui jusqu'à la porte de la falle. Ce Prince l'embrassa. On avoit placé au fond de la falle deux chaifes, sur lesquelles ils s'assirent; & cette posture, à laquelle le Roi se contraignit, étant contraite à l'usage des Indes, c'étoit sa plus haute marque de confidération qu'il pût donner à l'Amiral. Ils conclurent, dans cette conférence, un Traité d'amitié & de Commerce, avec l'établissement d'un Comptoir à Cananor. Les Portugais déchargerent immédiatement une partie de leurs Vaisseaux ; & sans exiget d'autres cautions de la sincérité du Roi, ils pattitent pour Calecut.

VASCO DE GAMA. II. Voyage. 1502. Complaifance

#### 5. II.

Vasco de Gama canone Calecut. Il court risque d'être pris-Fermeté du Roi de Cochin.

A Renommée avoit appris au Samorin l'arrivée & les fotces de ces Mat-\_ chands guerriers dont il connoissoit déja la valeur, & le souvenir de son infidélité lui faisoit prévoir ce qu'il devoit craindre de leut ressentiment. Cependant il ne les croyoit pas si proches de ses Côres; & Gama, en arrivant à lavue de la Ville, se saiste de plusieurs Pares, & d'environ cinquante Malabares , avant qu'ils eussent pris des précautions contre la surprise. Il suspendit les hostilirés, pour attendre si le Samorin donneroit quelques marques de tepentir. Bientôt il vit arriver une Barque, qui portoit un pavillon, avec un Religieux Francisquain, que les Portugais prirent d'abord pour un de ceux unde es ceus en qui étoient restés à Calecut dans le voyage de Cabral. En montant sur le Vais-Francisciain. seau de l'Amiral, il prononça Deo gratias : ce qui n'empêcha point qu'il ne fut ausii-tôt reconnu pour un More. Il commença par des excuses de ce déguifement, qu'il n'avoit pris que pour s'approcher sans péril. Ensuite il déclara qu'il étoit venu par l'ordre du Samotin, pour offeir à l'Amiral un nouvel éta-

Motif de cer

#### HISTOIRE GENERALE

GAMA II. Voyage.

bliffement de Commerce avec Calecut, Gama répondit qu'il poutroit penfer à certe proposition lorsqu'il auroit reçu du Samorin une juste satisfaction pour la mort de Cotrea, & pour les marchandifes qui étoient restées dans le Comptoir, 1502.

Trois jours se passerent en Messages, qui ne produisirent aucun effet. L'Amiral, persuadé qu'on ne cherchoit qu'à gagner du tems, fit déclater au Samorin qu'il lui accordoit encore jusqu'à midi pour se déterminer, & que s'il ne recevoit point dans cet espace une réponse qui le fatisfit, il employeroit contre lui le fer & le feu, en commençant par les cinquante Malabares Fermoté de Ga- de ses Sujets qu'il avoit faits prisonniers. Et pour donner plus de force à cette menace, s'étant fait apporter un fable d'une heure, il répeta au More qu'il chargeoit de ses ordres, qu'aussi-tôt que cet instrument auroit fait tel nombre de révolutions, il exécuteroit infailliblement ce qu'il venoit de

lui déclarer.

Il exerce une ce coutre Calecut.

Le Samorin, toujours gouverné par les Mores, eut la fermeté de ne faire aucune réponse. Le terme expira. Dom Vasco fit tirer un coup de canon, qui étoit le fignal annoncé pour tous ses Capitaines; & les cinquante Malabares, qu'on avoit distribués sur chaque bord, furent pendus au même moment, On leur coupa aufli-tôt les pieds & les mains (a), qui furent envoyés au rivage dans un Pare gardé par deux Chaloupes, avec une Lettre écrite en Arabe pour le Samorin. L'Amiral lui déclaroit que c'étoit de cette maniere qu'il avoit réfolu de le récompenser, pour routes ses trahisons & ses infidélités; & qu'à l'égard des marchandifes qui appartenoient au Roi son Maître il avoit mille moyens de les recouvrer au centuple. Après cette déclaration , il fit avancer, pendant la nuit, trois de ses Vaisseaux le plus près qu'il put du rivage; & le lendemain, aux premiers rayons du jour, l'artillerie fit un feu terrible fur la Ville. Quantité de maisons furent abbatues, & le Palais fut réduit en poudre, Gama, fatisfait de cette premiere vengeance, laissa Vincent Sodre, avec six Vaisseaux, pour ruiner le Commerce des Mores, & prit la route de Cochin. Il y retrouva la même affection pour le nom Portugais dans le Roi Tri-

Affection du perir les Portugair,

Roi de Coctán mumpara (b). Ce Prince commença par lui envoyer volontairement des Otages, & s'avança fur le bord de la mer, pour se procurer plus promptement la fatisfaction de l'embrasser. Gama, dans cette entrevûe, lui remit une Lettre & des préfens du Roi de Portugal. La Lettre contenoit des remercimens pour Préfent du Roi les faveurs dont il avoit comblé Cabral; & les préfens étoient une couronne de Portugilàce d'or, parfemée de joyaux; un collier d'or émaille; deux fontaines d'arf' mce Indien. gent d'un travail curieux; deux aigueres ornées de bas-reliefs; une tente fort riche; une piece de fatin cramoifi, & une pièce de fandal. Trimumpara fut extrêmement sensible à des témoignages si distingués de l'estime des Portugais, Il fit tendre fur le champ la tente pour en apprendre l'ufage. On y conclut un nouveau Traité d'alliance. Il donna au Facteur une maison,

pour servir de Comptoir, & le prix des épices sut reglé. Tous les articles de ( 4 ) Suivant Faria , les Malabares furent lui-même & d'autres Historiens l'ayent nomjertés dans la mer, pour être poullés sur le mé d'abord Trimumpara ; peut-érre celui-ci givage par la marée. étoit-il mort , & l'autre étoit-il fon Succes-

(b) Faria l'appelle Uniramaconi, quoique feur.



Le Roy de Cochin our son Elephant accompagné de ses Nayres





rette capitulation furent couchés par écrit, & fignés de la main du Roi, qui envoya de fon côté au Roi de Portugal, deux bracelets d'or, garnis de pierres précieuses ; une écharpe pour la tête, à l'usage des Mores, d'un tissu II. Voyage. d'argent, & longue de deux aunes; deux grandes pieces de calico de Bengale, avec une pierre de la groffeur d'une noix, dont la vertu est admirable contre toutes fortes de poisons. Elle est tirée de la tête d'un animal fort rare, que les Indiens nomme (a) Bulgoldoph,

VASCO DE GAMA.

Pendant que Gama chargeoit sa flotte à Cochin, il recut un Messager de Nouveaux anti-Calecut, qui venoit lui offrir, de la part du Samorin, la restitution des marchandifes Portugaifes, avec la liberté de retourner dans fes Etats, & d'y rétablir le Traité de Commerce. Il fit garder le Messager (b), dans l'intention de le punir, si le Samorin manquoit de bonne-foi; & contre l'avis de tous ses Capitaines, il résolut de se rendre à Calecut avec son seul Vaisseau. L'Escadre de Vincent Sodre, qui continuoit de croiser sur cette Côte, lui parut une ressource suffisante contre des périls qu'il redoutoit peu. A son arrivée, le Samorin lui fit dire que, le jour faivant, tous les différends feroient . heureusement terminés. Mais lorsqu'il eut appris que l'Amiral étoit seul , il dépêcha trente-trois Pares bien équipés, avec ordre de se saisir de lui. Cette multitude de petits Bâtimens fondit li brusquement sur le Vaisseau de Gama, L'Amiral court que pour se dérober à leur premiere impéruosité, il sut obligé de couper un tique d'entre par de ses cables, & de mettre au vent toutes ses voiles. Ils continuerent de le presser avec tant de chaleut, qu'il n'autoit point évité le malheur d'être pris, li l'Escadre de Sodre n'eût paru fort à propos. A son retout , il sit pendre sans

pitié (c) le Messager du Samorin.

Ce Prince perfide conçut dans quel précipice il s'étoit jetté par sa nouvelle trahison. Il ne pouvoit plus compter sur l'artifice, & le nombre des Vaisseaux Portugais ne lui laissoit rien espéret de la force. Il tourna ses vûes du côté de Cochin, pour essayer de jetter l'allatme dans l'esprit du Roi, & de le dégoûter de l'alliance du Portugal. Dans une lettre qu'il lui écrivit, il traita les Cotin contre Portugais de Voleurs, en lui représentant les dangers dont il étoit menacé les Portugais. par de tels Hôtes, & les maux qu'ils avoient deja causés à Calecut. Trimumpara répondit qu'il étoit de son intérêt de trairer favorablement ceux qui apportoient de l'argent dans ses Etars, & qu'il ne se flattoit pas qu'à sa priete, le Samorin voulnt congédier les Mores de la Mecque, qui exerçoient le Commerce à Calecut. Cette réponse attira des menaces sanglantes au Roi de Cochin; mais loin de s'en effrayer, il repliqua que la crainte ne seroit jamais capable de lui faire commettre une perfidie. Le Samorin jura au fond de son cœur, d'en tirer une severe vengeance, après le départ des Portugais: ment contre ce & pour ne pas leur découvrir l'impuissance de sa haine, il fit armer vingtneuf gros Vaisseaux, avec quelque espérance, que leur flotte, chargée comme elle étoit de marchandises, seroit moins capable de résister à la sienne.

Son teffenti-

çois, l'ierre de Serpent; en Puttugais Cobra

(b) Le même Auteur dit que ce Messager étoit un Bramine, qui laiffa son file & son Bramine furent pendus. meveu en ôtage, & qui étant revenu à Ca-

Tome I.

(a) Faria l'appelle Bulgodolf. C'est un ser- lecut avec Gama, fut chargé de toutes les pent à chapeau. La pierre se nomme en Fran- députations entre le Samorin & les Portugais. Il dit encore que l'Amiral avoit une Caravelle avec fon Vaisfeau.

(e) Faria prétend que le fils & le neveu du

K

VASCODE G A M A. II. Vovace. 1501.

Cochin.

Trimumpara ne révela rien à Dom Vasco de ce qui s'étoit passé entre sui &c le Samorin', jusqu'au départ de la flotte; mais il fit cet aveu , lorsqu'il la vit prête à lever l'ancre, en assurant l'Amiral, qu'il s'exposeroit à perdre sa Couronne pour fervir le Roi de Portugal. Dom Vafco fui protesta que des fentimens li généreux, exciteroient toute la reconnoissance de son Maître, Reconneiffanet des Portugais & lui promit, au nom du Roi Emmanuel, des secours si puissans qu'ils le pour le Rui de mettroient en état , non-feulement de détendre son propre Royaume , maisd'en conquérir d'autres. Il ajoûta que déformais, la guerre feroit pouffée fans ménagement contre le Samorin , qui loin d'infulter les autres , auroit affez d'embarras à se soutenir sur son Trône. Ces promesses surent d'autant plus. agréables au Roi de Cochin, qu'elles avoient pour témoins ses principaux

Nayres, gens dévoués aux Motes, & qui voyoient à regret l'établissement du

Comptoir Portugais (a).

La flotte ayant mis à la voile avec un vent favorable, rencontra celle de-Calecut, qui entreprit de couper son passage à trois ou quatre lieues de Paderane. Dom Vasco transporté d'indignation, autant que de courage, se précipita fur eux; tandis que Sodre & deux autres Capitaines, s'avançant ausli plus promptement que ses autres, attaquerent avec tant de furie deux des plus gros Vaisseaux Indiens, que la plus grande partie de ceux qui les montoient s'élancerent dans l'eau pour éviter des ennemis si terribles. Le teste de la flotte Portugaife qui furvint aufli-tôt, acheva de répandre l'effroi parmi les autres, & les força de fuir en confusion vers le rivage. L'Amiral défendit à ses gens de les poursuivre, dans la crainte des sables, qu'ils ne connoissoient point encote; mais ils tuetent à l'aise environ trois cens de ces malheureux, qui s'efforçoient inutilement de se défendre en se sauvant à la nage. On trouva dans les deux Vaisseaux dont on s'étoit saisi, quantité de porcelaine & d'étoffes de la Chine, de vases de vermeil, & d'autres marchandises précieuses... La plus riche partie de ce butin, fut une Statue d'ot, du poids de foixantemarcs, & d'une monstrueuse figure. Les yeux étoient deux émeraudes. La plus grande partie du corpsétoit couverte d'une forte de robbe d'or battu, curieuse-

Statos monftrucule,

La Flotte de

Calcout eft enco-

re defaite.

avoit un gros rubis, qui jettoit autant de lumiere, que le feu le plus ardent. On brûla les deux Vaisseaux, après les avoir dépouillés de toutes seurs richesses. Gama continua librement fa route vers Cananor, où l'accueil qu'il reçut du Roi le confola des trahifons du Samorin. Il y laissa trente-quatre hommes. dans une grande maifon que ce Prince leur donna pour en faire leur Comptoit, & le prix des épices fut réglé comme à Cochin (b). Les deux Nations con-

ment travaillée, & parsence de pierres précieuses. Sur la poirrine de l'Idole, il y

Widdline du Roi di Cananor.

> (4) Barros , Maffée , & Faria prétendent que qui appartenoir au Commerce , ils ne s'accorpendant son séjour à Cochin , Gama reçut des Ambatladeurs de la part des Chrétiens de Cranganor, & font monter le nombre de ces Chrétiens à 30000. Ils ajoûtent qu'ils se soumirent au Roi de Portugal, & qu'ils remitent à son Amiral, pour témoignage de leur sou-mission, leur Baton de Justice, qui étoit de la longueur d'un Sceptre, garni d'argent par le bas, avec trois sonnerres au sommer.

(b) Faria raconte, que des Commissaires ayant été nommés pour régler dans ce Port ce

derent point sur le prix des épices ; à l'occasion de quoi les Portugais menacerent beaucoup le Roi de Cochin. En un mor cet Auteur prétend que Trimumpara fut d'abord aussi peu rraita. ble qu'aucun autre Roi du même Pays, & que s'étant joint d'abord avec ceux de Calecut, & de Cananor, dans le deffein de faire périr les Portugais, il ne reviur à des vues plus humaines comme le Roi de Cananor » qu'après avoir vû l'instilité des premieres.

vinrent de se désendre mutuellement. Le Roi promit de ne prendre parti pour aucune Puissance contre Trimumpara. Sodre sut chargé par l'Amiral de demeurer sur cette Côte jusqu'au mois de Févriet; mais, s'il voyoir dans cet intervalle quelque apparence à la guerre entre le Samorin & Trimumpara, de se rendre à Cochin , & d'y passer l'hyver. Si la paix regnoir de ce côté là , il eut ordre de faire voile vers la Mer rouge, & de s'emparer de tous les Bâtimens de la Mecque, qui faifoient le Commerce des Indes.

GAMA. II. Voyage. 1501.

Le vingt Décembre 1503, Gama partit avec treize Vaisseaux, pour retour- Retout de Oaner en Portugal. Il relâcha au Port de Mozambique, fans autre nécessité que ma en Portugal, d'en faire radoubler deux. Vers le Cap de Corientes, il fut retardé par des vents contraires, & par des tempêtes, qui féparerent de la flotte Etienne de Gama son frere. Enfin il prit terre à Cascais, le premier de Septembre. Un grand nombre de Seigneurs Portugais vintent l'y recevoir, & composerent son

Correge jusqu'à la Cour. Il se fit précéder par un Page, qui portoit le tribut du Roi de Quilloa dans un bassin d'argent. Le Roi Emmanuel lui sit un accueil fort honorable, tel qu'il le crut devoir à sa conduite & à sa valeur. Il lui confirma le Titre d'Amiral des Mers de l'Inde , auquel il joignit celui de Conte Faven & rede Videgueyra. Son Frere arriva six jours après lui, sans autre disgrace que compenses qu'à expost de la Com. la perte d'un de ses Mâts.

Le nom de Vasco de Gama va demeurer, comme enseveli dans un honorable repos, pendant un affez grand nombre d'années; Mais c'est pour reparoîrre en 1524, avec une nouvelle gloire & de nouveaux Titres, fous le regne de Jean III.

#### CHAPITRE VIII.

Progrès des Portugais aux Indes, depuis 1503 jusqu'en 1507. Exploits de Pacheco.

L parur au Samorin, qu'après le départ de la flotte Portugaife tour devoit PACHECO.

1001.

1001. Vassaux, il n'en devoit rester aucun qui resusat de se soumetrre à ses volontés. Dans cette confiance il renouvella ses menaces au Roi de Cochin, avec de Le Samorin dénouveaux efforts pour lui faire comprendre que les Portugais étant ennemis chire la guerre au des Mores, c'étoit ruiner le Commerce des Indes avec l'Arabie & l'Egypte que de savoriser rrop ces Errangers, Enfin, n'ayant rien obtenu par ses instances, il assembla 50000 hommes à Panami, seize lieues au-dessus de Cochin; & le reste de ses préparatifs répondit à la force de cette Armée.

Le peuple de Cochin, effrayé du péril qui le menaçoit, se réunir pour Fidélité du Rel folliciter fon Roi d'abandonner les intérêts du Portugal, & de livrer même de Cochin pe les Portugais du Comptoir au Samorin, que cette feule démarche pouvoit appaifer. Mais Trimumpara rejetta de si lâches propositions. Il se mit en campagne avec un petit nombre de rroupes, & trois de ses Neveux. A la premiere charge il fut abandonné de sa principale Noblesse. Cependant la va-

PACHICO. ses forces. Mais ayant perdu un de ses Neveux, qui faisoit l'office de Gé-1503.

néral, & se voyant bletse lui-même après avoir fait des prodiges de valeur, il fut forcé de se retirer dans l'Isle de Vaipi, qui étoit plus capable de dé-La ville de Co- fense que sa Capitale. La malheureuse Ville de Cochin sut prise & brûlée chin ett prife & par le Vainqueur, fans que Trimumpara perfiftât moins à proteget les Portugais : exemple mémorable de constance & de fidélité dans un Prince Idolâtre.

Départ de trois Flortes Portugai-

Tandis qu'il étoit affiegé dans l'Isle de Vaipi, le Roi de Portugal faisoit parrir de Lisbonne neuf Vaisseaux, sous trois différens Chefs; Alonso, ou Alfonse d'Albuquerque, François d'Albuquerque, & Antoine de Saldanna, La derniere de ces trois Escadres étoit destinée à croiser à l'entrée de la Mer Rouge, contre les Vaisseaux Mores; & les deux autres devoient revenir en Portugal avec leur cargaifon. Celle de François d'Albuquetque arriva la premiere aux Indes, & s'y trouva plus nombreuse pat la jouction de celle de Vincent Sodre, qui avoit été jettée forr loin par la tempête, en croifant fur les Côtes d'Arabie, & par celle d'un Vaisseau de Gama, que le vent avoit séparé de la flotte. Sodre avoit pris quatre Vailleaux de Calecut, qu'il avoit conduits à Cananor, & brûlé quantité d'autres petits Bâtimens au Samorin; mais ces évenemens avoient précedé la guerre de Cochin. Sodre avoit alors offert son assistance à Trimumpara, sans que ce Prince eur voulu l'accepter; de forte qu'ayant fait voile d'un autre côté, il avoit touché à Socrota & à Guardafu : il avoit pris fur la Côte d'Arabie, quelques Barimens de Cambaye & de Calecut, & vers l'entrée de l'Hyver, il s'étoit mis à couvert dans une Baye voifine des Isles Kuriamuria d'où il avoit reconnu les Arabes de cette Côte. qui se nomment Baudouins, & qui menent une vie paisible au milieu de leurs troupeaux. Après avoir paffé deux mois avec eux , ils lui confeillerent de chercher un Port plus für, s'il vouloit éviter les fiirieuses tempêtes qui s'élévent alors dans leuts Mers. Sodre, persuadé qu'ils ne chetchoient qu'à l'éloignet de leur Pays par de fausses allarmes, refusa de les croire; mais il s'apperçut trop tard, qu'ils lui avoient parlé de bonne-foi , lorsque la violence d'une tempéte imprévue submergea son Vaisseau. Il y périt avec son frere & tous ses gens. Naufrage de Le reste de son Escadre, après avoir essuye les plus terribles dangers, & souf-Vincent Sodre, fert les dernieres extrêmités de la faim & de la foif, échappa heureusement,

François d'Alte a Cochin.

& rencontra François d'Albuquerque, avec qui elle fit voile à Cochin. Ils trouverent la Ville presqu'entierement consumée par les stammes, & bequerque arr. Trimumpara (a) toujours afficgé dans fon Isle, Albuquerque, à fon artivée, envoya un préfent confidérable à ce fidéle Allié, pour réveiller fa confiance à l'amitié des Portugais. Une partie consistoit en argent , jusqu'à la somme de dix mille ducars. Enfuire, étant descendu sur le rivage, le Ros de Cochin, qui l'y attendoit , l'embrassa les larmes aux yeux , en criant , dans le transportde sa joie, Portugal, Portugal, Ce nom fut répété à grands cris par tout le peuple Indien; & les Portugais, pour leur rendre leur civilité, crierent Cochin , Cochin. Albuquerquo renouvella le courage do ses Alliés en leur-

> (a) Castaneda prétend que loin d'avoir re-que le naustrage de Sodre fut un châtiment du fusé le secours de Sodre, Trimumpara l'avoir Ciel; pour avoir abandonné un Prince allié. demande, & que Sodre s'excusa sur ce que la des Portugais. guerre ne se faisoit point par mer. Il ajoute.

promettant son secours & celui des deux Escadres qui devoient le suivre. Le lien fut si prompt, qu'étant tombé sur les troupes du Roi de Calecut, il en tua une partie & chassa le teste. Le Territoire du Seigneur de Repelim, qui s'éroit déclaré pour le Samorin, fut ravagé par le feu & l'épée, & dans cette expédition les Portugais ne perdirent pas plus de quatre hommes.

La reconnoilsance que Trimumpara crut devoir aux Portugais pour son ré-Il acheve le rablissement, le fit consentir à leur accorder la permission de batir un Fort. Fort. L'ouvrage étoit commencé lotsqu'Alphonse d'Albuquerque arriva au Port de Cochin. Il recut le nom de San-Jago. On y bâtit une Eglise, dédiée à Saint

Barthelemi.

Alphonse, brûlant de signaler son nom dans la carriere qui s'ouvroit devant lui, fit monter cinq cens hommes fur quelques Vaisseaux pris au Samorin , & les envoya contre la Ville de Repelim , qu'ils brûlerent malgré la réfistance obstinée de deux mille Nayres. Mais pour devoir quelque chose à fon propte bras, il s'avança lui-même devant une autre Ville, qu'il comptoit d'emporter à la premiere attaque. Ses informations n'avoient pas été fidelles. Il en fortit une multitude d'Indiens aguerris, qui le mirent dans le detnier danger. Trente-trois Vaisseaux de Calceut, qui survintent pendant le combat, auroient rendu sa petre certaine, si François d'Albuquerque, son de Calceut se festione de Calceut frere, paroiffant avec fa flotte, ne l'eût fecouru fort heureusement. Ils mirent l'ennemi en fuite, ils en firent un fanglant carnage, & les ayant poursuivis dans l'Isle de Kahalam, où ils s'étoient tetires, ils acheverent d'y tuer le reste, au nombre de sept cens. Edouard Pacheco détruisit d'un autre côté une Ville puissante, & sit main basse sur une partie des Habitans. La stotte Portugaife, étant à la voile, rencontra cinquante Vaiifeaux de Calecut. Quoique victoriense, les farigues qu'elle venoit d'essuyer lui donnerent quelque dénance du nombre. Mais sa seule artillerie, bien menagée, servit à mettre l'ennemi en fuite.

PACHECO.

1503.

Le poivre commençoit à coûter du fang. Si tant de difgraces firent desirer la pais & la vior au Samorin de se reconcilier avec les Portugais, & s'il obtint la paix à cer- le. taines conditions, fon inconstance lui fit violer si-tôt ses promesses que la guerre ne tarda point à se rallumer. Trimumpara , qu'elle menaçoit particulierement, demanda moins des troupes nombreuses à l'Amital, qu'un Chef capable de commander les fiennes. Alfonse s'étoit tendu à Coulan, sur l'invitation de la Reine, qui lui avoit fait offrir de charger deux de ses Vaisseaux, & qui lui accorda un Comptoir, où il laissa un Facteur avec vingt-six hommes. Il envoya au fecours du Roi de Cochin Edouard Pacheco, avec un Vaif- Pacheco effen-

feau, & deux Caravelles montées de cent dix hommes. Les deux Albuquerques partirent, fuivant leurs ordres, à la fin de la fai-

fon. Alfonse arriva heureusement à Lisbonne, chargé d'épices & de mar- fonce d'Albachandifes précieuses. Entre les richesses de son Escadre, il présenta au Roi que que prequarante livres de groffes perles , & quatre cens de petites ; un diamant d'une qu'il offre au grandeur étonnante; deux chevaux, l'un Persan, l'autre Arabe, qui furent Roi. regardés avec admiration, comme les premiers qui eussent paru dans le Royaume. François d'Albuquetque, & les Vaisseaux qu'il commandoit, eurent le Naufragede 6091 malheur de périr par quelque tempète, sans qu'on ait jamais seu plus clairement leur trifte avanture. Pedro de Atayde, qui les fuivit, échappa aux fu-

reurs de la met . & fut retrouvé à Mélinde avec ses gens.

PACHECO. Antoine de Saldanna, Commandant de la troisiéme Escadre qui devoit 1503. croifer à l'entrée de la Mer Rouge, ayant perdu Diego Fernandez Pereyra & fon Vaiiseau, vint mouiller l'ancre à Saint-Thomas. C'est lui qui, s'étant approché du Cap de Bonne-Esperance, rendit, ptès de ce Cap, un lieu céle-

Saldanna don- bre par le nom d'Aguada de Saldanna; non qu'il y eut fait de l'eau, mais parne ion nom à la ce qu'il en coûta beaucoup de fang à fa troupe en y voulant prendre terre. Avant Baye que le porte.

ditions des Portogus fous Ruy Luceuzo,

cette disgrace, une tempète avoit séparé de lui Ruy-Lorenzo, & l'avoit pouf-Directerespe- se vers Mozambique, d'où il avoit tourné sa course vers Quilloa. Lorenzo sit dans cette route quelques petites prifes , qui lui donnerent l'esperance d'un fuccès plus considérable. Il s'approcha de l'Isle de Zanzibar, à vingt lieues de Mombassa; il y prit vingt perits Vaisseaux, après quoi il eut la hardiesse de se présenter devant la Ville de Mombaila, malgré les préparatifs qu'il voyoit faire au Roi pour l'attaquer. Le nombre des Pares ne l'effraya point. Il envoya contr'eux fa grande Chaloupe, montée de trente hommes, qui tuerent quantité de Négres, & prirent quatre Pares. Enfuite le Roi paroissant lui-même fur le tivage, avec quatre mille hommes commandés par son Fils, l'artillerie Portugaife joua si heureusement, que la premiere volée emporta ce jeune Prince avec un grand nombre de ses gens. A cette vue le Roi demanda la paix, & s'engagea fur le champ à payer au Roi de Portugal un tribut annuel de cent meticaux d'or (a).

> Lorenzo continua ses expédirions avec le même succès. Il prit deux Vaisfeaux, & trois Sambuques, qui portoient douze Magistrats de Brava. Cette Ville, pour obtenir la liberté de ses Chefs, se soumit à payer tous les ans cino cens mericaux. Au-delà du Cap de Guardafu . & dans les Isles de Kanakand, il défit diverses troupes de Mores, qui lui disputerent la liberté de renouveller ses provisions. Enfin, sur la Côte supérieure d'Arabie, il brûla un Vaisseau chargé d'encens, & il en fit échouer un autre qui portoit quantité de Pélerins à la Mecque.

> > 6. IL.

Vidoires de Pacheco sur le Samorin, & sur d'autres Rois Indiens. Injuste récompense de ses services.

PACHECO. 1504.

E départ des Albuquerques avoit relevé toutes les espérances du Samo-Le départ des Audiquerques avoit circle :
rin. Il voyoit le retour des flottes Portugaifes dans un éloignement qui lui laissoit la liberté d'employer toutes ses forces ; & l'ennemi qu'il avoit à détruire ne lui paroissoit pas capable de résister jusqu'à l'arrivée d'un nouveau fecours. Il appella fous fes Enseignes tous les Rois & les Princes du Malabare. Ceux de Tanor, de Bespur, de Kotugan, & de Korlu, se rendirent à ses otdres, avec dix autres Seigneurs qui ne leur étoient point inférieurs en puissance. Son armée se trouva forte de 50000 hommes, dont il mit quatre mille, pour

Ligue du Samorin contre les Portugais,

> les expéditions de mer, fur deux cens quatre-vingt Pares, Tonis, & Katurs, (a) Mombaffa a continué d'être foumis firent avec peu de difficulté, & firent mainau Portugal pendant près de deux fiécles : basse sur une vingtaine de Portugais qui y mais en 1698, les Arabes de Maskat s'en fai- étojent établis.

petits Vaisseaux de différentes sortes, avec un grand nombre de canons pour battre le nouveau Fort des Portugais. Le reste de ses troupes devoit marcher par terte, & forcer le passage d'une Riviere qui sépare l'Isle de Vaipi du Continent. Cette puissante arnice étoit commandée par Naubea Daring, son neveu & son héritier, & par Elankol Seigneur de Repelim.

1504.

Le Roi de Cochin, qui ne pouvoit ignorer de quelle rempère il étoit menacé, commençoit d'autant plus à s'allarmer qu'il voyoit déferter chaque jour-un grand nombre de fes Sujets. Mais Edouatd Pacheco, qu'Alfonse d'Albu-par la femme de querque avoit laissé pour sa défense, l'encoutagea par ses exhortations, & se Pachteo, prépara lui-même à vaincre des ennemis qu'il meptifoit. Il mit vingt-cinq Portugais dans le Vaisseau avec lequel il étoit reste, trente-neuf dans le Fort, vingt-fix dans une des deux Caravelles, vingt-ttois dans l'autre; & lui-même, il se mit dans une Barque avec vingt-deux de ses plus braves gens. Il avoit distribué, dans ces quatres Bâtimens, trois cens Indiens de Cochin. Le Roi devoir parder la Ville avec le reste de ses forces.

Ce fut avec certe petite flotte que Pacheco ne craignit pas d'aller au-devant du Samorin. Il le trouva cantonné dans un Village. Il l'attaqua, & cette te de Calesus, & premiere action fut si brusque qu'elle jetta la terreur parmi ses ennemis. Elle brile quatre Vilfut fuivie de trois engagemens avec la flotte de Calecut. Dans le premier, l'artillerie de Pacheco fit couler à fond vingt Pares, chargés de 180 personnes de distinction & de 1000 Soldats. Dans le second, il submetgea 90 Pares & 360 hommes. Dans le troisième, il abima encore 62 Pares, & mit tout le reste en fuite.

Il se rapprocha aussi-tôt du rivage. Un corps de quinze mille hommes, qui s'étoient railemblés autour du Samorin , fut dissipe par le canon des Portugais. Pacheco descendit pour augmenter leur épouvante, & brûla quatre Villes en les poursuivant.

Les Mores, qui étoient à Cochin, servoient l'ennemi par des avis secrets. Trabifon des Mores On découvrit leurs intelligences. Le Roi permit à Pacheco de les punir ; mais en ayant fait arrêter cinq, il se contenta de les rensermer, & de publier qu'il les avoit fait étrangler. Cette nouvelle irrita plus que jamais le Samorin. Il réfolut de forcer le passage de la Riviere, & ses troupes furent distribuées pour cette entreprise. Pacheco posta Diego Perez , & Pedro Raphaelo, avec les deux Caravelles, & quelques Chalonpes, du côté par lequel le Seigneur de Repelim se préparoit à faire son attaque avec trois mille hommes. Il faut supposer, malgre le silence des Historiens, que le Roi de Co- Valeur suppechin avoit fait avancer aussi une partie de ses troupes, sans quoi il seroit & des Ponugais. absolument incroyable que les Portugais seuls eussent pû suffire contre tant d'ennemis. Cetre supposition paroît d'autant plus naturelle que Trimumpara n'avoit pas moins de trente mille hommes. D'ailleurs, elle paroît suivre du récit que Faria & Castaneda font de la désertion d'un grand nombre de Mores, qui abandonnerent Pacheco. L'épuisement de sa poudre sut un autre embarras, qui le mit dans la nécessité d'en envoyer demander à Cochin; & le Melfager, qui étoit un traître, ne s'acquitta point de sa commission. Malgré rant d'obstacles, la conduite & le courage de Pacheco lui firent gagner une victoire dont on ne trouve pas d'autre détail. Il tua au Samorin 650 hommes, & força les autres de se retirer. Son bras sit tant d'exécution qu'il

avoit ses habits couverts de sang. Le Ciel sembla prendre aussi sa défense, en permettant qu'une peste subite enleva six mille hommes au Samorin dans l'es-1504.

pace de peu de jours.

Quelque idée qu'on se forme de la victoire des Portugais, elle n'ôta point Leurs ennemis à leurs ennemis l'espérance de se relever. Ils recommencerent leurs préparajoignent le fira- tifs, & les stratagemes se joignirent à la force. Les Bramines proposerent la composition d'une poudre, qui étant jettée aux yeux des Portugais devoit les du numbre. aveugler. Ils inventerent des Châteaux mobiles dont ils se promirent beaucoup d'effet. Enfin, les Mores de Cochin furent gagnés secrettement pour empoisonner les fontaines. Pacheco regarda la poudre comme une ridicule chimére; mais il crut se devoir précautionner contre le poison. Les Châreaux su-

rent construits récliement. Il en parut huit , de la hauteur de quinze pieds , placés chacun fur deux Barques, & remplis d'hommes.

En joignant les Portugais du Comptoir avec l'Equipage du Vaisseau & des deux Caravelles, Pacheco n'avoit que 160 hommes, qu'il falloit diviser nécessairement entre le Fort, le Vaisseau, les deux Caravelles, & le bord de la Riviere, C'étoit néanmoins la principale force du Royaume de Cochin ; car de trente mille hommes, avec lesquels Trimumpara avoit commencé la guerre, la défertion l'avoit réduit à 8 mille. A la vériré le Samorin en avoit déja perdu 20 mille ; mais il avoit des ressources présentes ; & ce qui lui restoit de

Pendant que les Bramines composoient leurs Châteaux , Pacheco fut atta-

Troupes surpassoit encore les premieres forces de Cochin.

qué deux fois par un grand nombre de Pares. Dans la premiere attaque il en prit fix, & tua quelques hommes. Dans la seconde, il tua huit hommes, & Génerole ac- prit treize pièces de canon. Six Nayres de Calecut entreprirent de l'assalliner, tion de Pacheco. & se ecouvrirent de la qualité de Déserreurs, pour se rendre à Cochin dans cette vûe. Il pénétra leur dessein. Il en tira même l'aveu; & renonçant au plaifir de la vengeance, il se contenta de les envoyer au Roi son allié. Le Samorin désespéré de voir l'artifice aussi inutile que la violence, sit publier, fur toures les Côtes voilines, que les Portugais de Cochin avoient tous péri par ses armes; dans l'espérance que ceux de Cananor & de Coulan n'y seroient pas plus épargnés. En effet, il y en eut quelques-uns à qui cette fable devint

funeste. Deux furent rués, & plusieurs blesses.

Cependant, le Roi de Cochin, faifant gloire de sa fidélité & de sa constance, étoit résolu de souffrir plutôt les dernieres extrêmités que d'abandonner les Portugais. Mais dans la crainte de les voir à la fin succomber sous la multitude de leurs ennemis, il les pria, pour leur propre intérêt, de renoncer à leur entreprise. Pacheco l'exhorta au contraire à ne s'allarmer de rien, & fur-tour à ne laisser voir aucune inquiétude qui pût décourager ses Sujets. Il alla reveiller aussi le courage des Portugais , sur le Vaisseau & sur les Caravelles, en leur remettant devant les yeux ce qu'ils ne devoient pas moins à leur falut qu'à leur honneur. Son exemple fut encore plus puissant que ses discours; car, tandis qu'il leur parloit, l'ennemi parut avec ces terribles Châteaux qui devoient détruire fuccessivement les Vaisseaux & le Fort.

Cette attaque du Samorin auroit jetté l'effroi dans des cœurs moins résolus. Il avoit deux cens quatre-vingt-dix Pares , bien équipés d'hommes & d'artillerie, & huit Châteaux, tels que je les ai décrits, dont l'un contenoit quarante

De , & reidtance admirable des Purpagate.

PACHICO. 1504.

quarante hommes; deux, trente-cinq hommes; & les cinq autres, chacun trente. Ces Machines étoient précédées par des Brûlots. Le rivage étoit couvert de rrente mille hommes, commandés par le Seigneur de Repelim , avec une bonne artillerie, & quantité de Pionniers. On commença un combat fort étrange. Trois Vaisseaux entreprenoient de soutenir l'essort de trois cens. L'espérance des Portugais étoit dans leur adresse à ménager l'artillerie. Elle ne produisit pas d'abord beaucoup d'effet. Pacheco réussit mieux dans l'ordre qu'il donna pour se garantir des Brûlots. De grandes perches ferrées , dont il fit enfoncer le bout dans ces Machines, tandis que ces gens foutenoient l'autre bout contre le Vaisseau & les deux Caravelles, tintent le feu assez loin pour ne pouvoir lui nuire. Ainfi les Brûlots furent bientôt confumés inutilement. Mais lorsque la sumée, qui n'avoit pas moins dérobé le jour à l'ennemi qu'aux Portugais, eur commencé à s'éclaireir, le canon des trois Bâtimens fit une exécution si surprenante, qu'il mit en pieces les huit Châteaux ; &c la mer sur couverte en un instant de leurs débris. Hommes, armes, provisions, pieces repouse à bans de bois fracassées; on voyoit flotter de toutes parts les restes de ce redoutable appareil. Un si triste spectacle rallentit l'ardeur du Samorin. Il se retira , sans que les Portugais eussent perdu un seul homme. Cependant il revint à la charge le lendemain , mais ce fut pour être encore plus maltraité. Son Armée de terre, demeurée inutile sur le rivage, n'attendit pas que l'artillerie Portugaise se tournât vers elle après avoir mis les Pares en fuite. Toute la Côte fut bientôt nettoyée. Les Bramines , prenant cette fuite de difgraces pour quelque châtiment céleste, perfuaderent au Samorin de demander la paix, & d'appaifer le tide se retirez. Ciel par de bonnes œuvres de Religion. Il fe rendit à leurs instances, & le Roi de Cochin reçut favorablement ces proposirions. Des succès si éclatans donnerent tant d'avantages à Pacheco, qu'ayant reçu avis du Facteur de Coulan que les Mores s'opposoient à la vente du poivre, il se rendit presqu'immédiatement dans cette Ville; il réduisit cinq Vaisseaux Mores à la soumission, & co. les força de laisser prendre au Facteur Portugais le poivre au même prix qu'eux.

Le Samorin eff

Pendant qu'il foutenoir avec cette fermeté la gloire & les intérêts de fa Nation, le Roi de Portugal, par le conseil de Gama, qui lui représentoit sans cesse la nécessité de paroître aux Indes avec des forces considérables , avoit équippé une flotte de treize Vaisseaux , les plus gros qui eussent encore été construits en Portugal, avec douze cens hommes d'Equipage. Lope Soarez fut choisi pour les commander. La premiere terre qu'il toucha aux Indes fut celle avec une F. sie. des Isles Anchedives, où il trouva Antoine de Saldanna & Rui Lorenzo, qui s'éroient rejoints, & qui se radouboient ensemble, pour aller croiser sur la Côte de Cambaye contre les Vaisseaux de la Mecque. Soarez les prit avec lui. Ils se rendirent à Cananor, où ils s'arrêterent pour donner quelques ordres. De-là, paroissant devant Calecut, ils redemanderent quelques Prisonniers, qui avoient été pris dans la derniere guerre. Mais, foit qu'ils cherchassent un prétexte pour humilier le Samorin, ou que ce Prince perfide retint en effe t quelques-uns des Prifonniers, ils firent valoir cette railon pour battre fa Ca- Il cancone la quelques-uns des Prifonniers, pitale pendant deux jours. La moitié de la Ville fut ruinée, & 1300 Habitans y perdirent la vie.

Lope Sparez

Il canonae in

Pacheco n'étoit point encore revenu de Coulan, lorsque Soarez arriva au Tome I.

1505. Les Portugais

vengent le Roi de Cuclin.

Port de Cochin, La vûe d'une si belle flotte sit oublier à Trimumpara tout ce qu'il avoit fouffert pour des Alliés fi puissans & si fidéles. Il porta les plainres à l'Amiral, de quelque dommage qu'il avoit reçu d'une Ville voitine, forientent, & forrifiée par le Samorin. C'étoit Cranganor, qui n'est qu'à quarre lieues de Cochin. Soarez fut d'aurant plus porte à le venger, qu'il apprit en même-

tems, qu'on avoit vû paroître sur la Côte un grand nombre de Pares, & que 1.cors exploits le Samorin s'étoit rendu lui - même à Cranganor. Il fit armer fécretement vingt Bârimens du Pays, propres à remonter la Riviere; & s'y mettant avec Ross de l'Inde. fes plus braves Soldats, fans artendre le Roi de Cochin qui ne pur finir affez tôt ses préparatifs, il s'avança sierement vers l'Ennemi. Il trouva dans le Canal cinq Vaiffeaux & quatre - vingt Pares. L'action fut vive : des cinq Vaiffeaux, deux furent brûles, & tous les Pares coules à fond, ou dispersés. Soarez comproit après cette victoire de débarquer fans obstacle; mais il eur besoin de tout le feu de sa mousqueterie pour se faire jour au travers d'une multitude d'Indiens qui firent pleuvoir sur lui une grêle de fléches. Enfin il prit terre & brûla la Ville jusqu'aux fondemens. Le Samorin n'avoit point attendu son avproche pour se mêttre à couvert par la fuite. Cette nouvelle humiliation, qui fur suivie de la perte d'une bataille contre le Roi de Tanor, lui sit prendre

L'importance de conferver au Portugal un ami & un défenseur aussi fidéle.

quatre Vaiileaux, pour garder le Port de Cochin. Il parrit ensuite pour le Portugal; mais avec la refolution de fondre dans fa route fur Panani. Ville foumife au Samorin. Vingt Pares, qu'il rencontra fans s'y être attendu, & le vent qui ne permit point à sa flotte les mouvemens nécessaires pour sa désen-

sept grands Vailleaux Turcs, armés d'une bonne artillerie, & montés de quatre mille hommes. Le combat commença aufli-tôt avec une extrême furie. Pacheco & Soarez firent des prodiges de valeur. Enfin, la flotte Barbare fut brûlée, avec toute sa cargaison, qui étoit fort riche. Il y eut sept cens Turcs de noyés, sans compter ceux qui périrent par le feu & par l'épée; & la perre

le parti de la paix.

Barrato laisfé à Cochin pour la que Trimumpara, porta Lope Soarez à lui laisser Manuel Tellez Barrato, avec

Pacheco & Soznz defont une sc, l'obligerent de s'engager dans une Baye, où il fut surpris de trouver dix-

Flotte Turque.

Réflection fu leurs explores.

des Porrugais ne monta qu'à trente-trois hommes. Pour se faire une idée juste de ces merveilleufes victoires, il faut comprendre ce qu'étoient alors toutes

1506. La Flotte Portogatte retuume a Libourge

ces Nations de l'Afrique & de l'Asse, qui manquoient également de courage & de discipline; & qui, avec une artillerie souvent fort nombreuse, avoient peu d'habileré pour s'en servir. Soarez remit à la voile au commencement de Janvier 1506, & rentra dans le Port de Lifbonne le 22 Juillet. Il ramenoit treize Vaiifeaux victorieux & chargés de richesses; mais trois appartenoient aux flottes précedentes. Il avoit perdu celui du Capitaine Pedro Mendoza, qui ayant échoué à quatorze lieues de Saint-Blaz, disparut entiérement. Un des trois que j'ai distingués.

avoit pour Capitaine Diego Fernandez Pereyra, célébre par la découverte de l'Isle de Socotra, où il mouilla l'ancre aptès avoir fait diverses prises sur la Côte de Melinde.

Les honneurs n'étoient pas plus épargnés que les récompenses, pour ces braves Commandans, qui apportoient au Portugal autant de gloire que de sichesses. Le Roi Emmanuel honora particuliérement la valeur dans Edouard

Pacheco. Il le fit affeoir près de lui sous un dais, & dans cette situation il se fit portet avec lui dans l'Eglise Cathédrale de Lisbonne, au milieu d'une soule de peuple, qui célébroit les exploits de ce Héros. Cependant, par un étrange exemple des révolutions de la fortune & de l'inconstance des faveurs roya- la fortune dans les , il le fit arrêter quelque-tems après , sans que l'Histoire nous apprenne la Fadeto. cause de ce changement; & l'ayant fait renfermer dans une étroite prison, il I'v laissa mourir misérablement.

### CHAPITRE

Expéditions des Portugais en 1507, sous François d'Almeyde, premier Viceroi des Indes Orientales. Etat du Commerce. Prise de Quilloa & de Mombassa. Forts bâtis en plusieurs lieux.

FRANÇOIS D'ALMEYDE.

I l'on se rappelle diverses remarques que j'ai recueillies dans l'introduc- Utilité que toution, il ne fera pas difficile de juger combien les découvertes des Portugais épargnoient de peines & de frais à l'Europe pour le Commerce des épi- du Portugal, ces & des autres richesses de l'Inde. Avant cetre heureuse époque, le girotle des Moluques , & la Muscade de Banda , le fandal de Timur , le camfre de Borneo, l'or & l'argent de Luconie, avec les gommes, les parfums, & toutes les marchandifes précieuses de la Chine, du Japon, de Siam, & de quantité d'autres Royaumes, étoient apportés au Marché général de Malaca, Ville fituée dans la Peninfule du même nom , qu'on prend pour l'ancienne Cherfonese d'or. De-là elles venoient dans les Ports de la Mer Rouge , jusqu'où les Nations de l'Occident alloient les chercher. Et ce Commerce se faisoit presqu'u- merce, & sei anniquement par des échanges; car les Peuples de l'Afie avoient moins befoin d'or & d'argent que des commodités étrangeres. Telles étoient les fources qui avoient enrichi Calecut, Cambaye, Ormuz, & Aden. Toutes ces Villes joignoient encore à ce qu'elles tiroient de Malaca, les rubis du Pegu; les étoffes de Bengale; les perles de Kalekare; les diamans de Narsinga; la canelle & les rubis de Ceylan; le poivre, le gingembre & les autres épices de la Côte du Malabare. D'Ormuz, les biens de l'Inde se transportoient par le Golfe Persique jusqu'à Bastah, pour être distribués, par les Caravanes, à l'Armenie, Trebizonde, Alep, Damas, &c. Les Vénitiens, les Genois, & les Cataloniens venoient les prendte à Barut, Port de Syrie. Ce qui s'apportoit par la Mer Rouge étoit débarqué à Tor, ou à Suez, Ville située au fond de ce Golfe, d'où les Caravanes continuoient le transport jusqu'au Caire; & de-là, par la voye du Nil, le reste de la route étoit aisé jusqu'au Port d'Alexandrie, où l'embarquement se faisoit sur les Vaisseaux de l'Europe.

Frat du Com-

Ainfi, combien de Princes & de Villes fe voyoient enlever leurs anciens de l'Orient avantages par la nouvelle méthode dont l'Europe étoit redevable aux Portugais? Ils ouvrirent les yeux, à mesure que leur perte se fit sentir. Le Soudan kurs petits. d'Egypte (a) y étoit le plus intéressé. Tandis que les autres songeoient à chas-

Sayf Eddin Kanfu al Gauri, appellé commu-près d'Alep contre Selim, Empereur des Tures, nément Campion Gaurus, vingt-quatrième Voyez le Suplément de Possek à l'Histoire des Soudan d'Egypte, qui syant commencé son ré- Dynasties; & d'Herbelot, pag. 249.

(a) C'étoit Almalek al Asharaf Abu'l Nair gne en 1500, fut rué en 1516 dans une Baraille

ALMEYINE.

fet les Portugais par la force des armes , il entreprit d'interrompte les progrès de leut Commerce par une voie plus courte. Sa situation le metrant sans cesse en Feint projet du état de pénétrer dans la Syrie, il affecta de publier qu'il alloit détruire les Saints Soudan d'Egyp- Licux à Jérufalem; & dans l'opinion qu'il avoit du zele des Chrétiens pour le

Les Moines de Sinai s'en allarment, & deputent au Pape.

Berceau de leur Religion, il se crut assuré de tout obtenir d'eux par cette crainte. Les Moines du Mont Sinaï furent si allarmés de ses menaces, qu'ils lui proposerent de faire le voyage de Rome, pour engager cette Cour à menager quelque accommodement. Le Soudan, qui n'avoit desiré que cette offre, con-sentir à leur donner des Lettres pour le Pape, par lesquelles il déclaroit ouvertement qu'il n'avoit point d'autre motif dans la violence qu'il méditoir contre les Saints Lieux, que de venger la ruine de fon Commerce. Un Moine, nommé Maur, fut choisi pour les porter. Le Pape l'envoya de Rome à Lisbonne, où l'on étoit déja bien informé de sa commission. La réponse qu'il y reçut trompa les espérances du Soudan. Le Roi écrivit au Saint Pere que son intention, dans routes ces découverres des Indes, étoit d'étendre la Foi Catholique, & la Jurisdiction de l'Eglise Romaine. C'étoit assez pour faire mépriser, à Rome, des menaces dont l'effet n'étoit pas si présent.

Les Pormenis forgent à le for-Discr aux Indes Orientales.

La Cour de Portugal apprit mieux que jamais, par ces obstacles, de quelle importance il étoit, pour le fuccès de son Commerce, de fortifier non-seulement ses flottes, mais les lieux mêmes où ses Genéraux avoient commencé des Etablissemens. Dès le 5 de Mars 1507, elle mit en mer vingt-deux Vaisfeaux, montés de quinze cens hommes de tronpes régulieres, fous le Commandement de Dom François d'Almeyde, qui partit le premier avec le titre de Viceroi de l'Inde. Il elluya, le 2 de Juillet, une affreuse tempête. Sa flotte fut dispersée. Les Historiens rapportent, comme un fait merveilleux, que trois Matelots ayant été précipités dans la mer par l'impétuolité d'une vague, & deux ayant été fubmergés, le troisième eur la force de se faire entendre du Vailleau, en demandant qu'on fit attention à lui jusqu'au lendemain. La mit éroit commencée. Il la paila toute entiere fur les flors, sans autre secours que fes forces pour se soutenir, & le matin on le retira vivant.

It arrive à Ouil-

François d'Alra v le premier Vaccioi de l'Inde.

Almeyde ne put rassembler que huit Vaisseaux de sa stotre avant que d'arhu, & hitt un river à Quilloa. Il fe flattoit d'être reçu civilement dans ce Port; mais l'ayant falué de quelques coups de canon, fans recevoir aucune réponfe, il regarda ce mépris comme un affront qui l'obligeoit à la vengeance. Le Confeil affemble prit la réfolution de commencer, dans ce lieu, l'établissement des Forts que le Roi leur avoit recommandé.

Description de Depuis le Cap de Guardafu, qui forme la pointe la plus Orientale de l'Ariulieurs parties frique, on trouve, jusqu'au Cap de Mozambique, une Côte creuse, qui sk l'Afrique. s'étend l'espace de 550 lieues dans la forme d'un arc rendu. Elle continue pendant 170 lieues jusqu'au Cap de Corientes, & de-là, pendant 340 jusqu'an Cap de Bonne Esperance. Ensuite la Côte tourne vers le Nord, en s'arrondissant un peu à l'Ouest jusqu'au Royaume de Congo; d'où, si l'on suppose une ligne qui traverse le Continent vers l'Est, il reste au Sud une vaste Peninsule, ou

langue de terre, à laquelle les Arabes ont donné le nom de Cafrerie, comme celui de (a) Caffres à ses Habitans. Au-delà, du côté de l'Est, on tronve la (a) Kafr, ou Caffre, fignific en Arabe un que les Mahométans donneur à tous ceux qui Infuelle, un homme qui ne ctoit point; nom ne font pas de leur Religion.

Côte de Zanguebar (a), qui s'étend plus de deux cens lieues vers le Nord. Mais les Arabes & les Perfans donnent le même nom à toute la Côte, jusqu'au Cap de Bonne-Esperance. Au-dessus de Zanguebar , jusqu'à la pointe de Guardafu & l'entrée de la Mer Rouge, est cette partie que les Atabes nomment Asam (b) ou Asana. Ses Habitans sont des Arabes mêmes, & l'intérieur des terres contient des Négres Payens. La plupare de ces Cores sont fort basses; ce qui les rend sujettes aux inon-

ALMIYDE. 1507.

dations, comme les Bois impénétrables dont elles sont couvertes y causent une chaleur excellive. Les Habitans naturels du Pays font noirs, avec les cheveux frises. Ils font Idolarres, & si livres à la superfision, que le mo- Figure, care berif le plus frivole leur fair abandonner les plus grandes entreprifes. Cétoit rentifications ainsi que la seule raison qui avoir empêché le Roi de Quilloa d'envoyer au-devant d'Almeyde, avoit été la rencontre d'un chat noir, qui avoit traversé le

chemin de ceux qu'il avoit chargés de cet ordre. Les troupeaux , les fruits & les grains répondent à la barbarie du Pays. On connoît peu l'agriculture patmi les Habitans de la Côte & des Isles voisines. Ils vivent de la chair des bêtes fauvages, & d'autres alimens qui ne valent pas mieux. Cenx qui font plus avancés dans les terres , & qui font en commerce avec les Caffres , font ufage de lair. La nature femble n'avoit placé tant d'or dans ces Régions stériles, Origine de Comque pour les faire habiter; ou pour faire trouver un châtiment à l'avarice meice de l'or. dans les peines qu'elle y elluie pour se satisfaire. Ce fut cette passion qui y villes bluce en conduitit d'abord les Arabes , nommes Ommozadi , c'est-à-dire Sujets de Zay- Africae par les de : ils y bârirent deux Villes confiderables, qu'ils rendirent capables de les mettre à couvert de l'infulte des Caffres. Leur établiffement demeura dans cerre situation, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'autres Arabes, partis des Ports voitins de la Ville de Larat, dans le Golfe Perfique, à quarante lieues de l'Isle de Baherem (c), y vinrent fonder la Ville de Magadoxa, & bientôt après, celle de Brava. Les premiers accoutumés au Commerce des Caffres fe mèlerent peu avec ceux qui les avoient fuivis. Ils furent diftingués par le nom de Baduits, c'est-à-dire Peuples de Défert; nom que les Européens ont changé en celui de Baudouins. Ceux de Magadoxa furent les premiers qui découvrirent la Mine de Sofala, & qui se mirent en possession du Commerce de l'or. Ils fe répandirent plus loin vers le Midi, fans ofer patter néanmoins le Cap de Corientes, qui est la pointe opposée à la partie la plus Sud-Ouest de l'Isle de Madagasear, on de Saint-Laurent. Ce Cap tire son nom de la violence des courans qui l'environnent, & qui sont fort dangereux pour la Navigation. Les Arabes Mores de Magadoxa fe rendirent dans la fuite maitres de Quilloa , de Mombassa , de Melinde , des Isles de Pemba , de Zanzibar , de Monsia , de Comore , & de quantité d'autres. Quilloa devint la plus considéra- Progrède-17able de leurs Colonies, & comme une source d'où il s'en forma de nouvelles, bes en Afrique. parriculièrement sur les Cotes de Madagascar. La mer ayant emporté insensiblement les terres, sur les deux Côres, a fait une Isle de Quilloa : mais elle a Quilloa

d'une Nation Négre qui se nommoit Zenji, & qui s'étoit répandue sur eette Côte avant que les Arabes s'y fusient établis. (b) Afam fignific parmi les Arabes ce que

(a) On devoit écrire Zenjibar, du nom nous entendons par Barbares, (e) On devroit dire bahrayn, c'est à dire, let deux mers ; ear e'est le duel du mot Arabe Bair, qui fignie mer.

ALMIYDE. 1507.

laissé autour de la Ville un assez vaste terrain, qui porte quantité de palmiers & d'autres arbtes, avec diverfes fortes d'herbes & de plantes, & qui nourrit des bestiaux, des animaux sauvages, & des oiseaux fort semblables à ceux d'Espagne. Les Edifices y ressemblent beaucoup aussi à ceux des Espagnols, c'està-dire qu'ils sont plats par le haut, & que par derriere, ils ont des jardins, & des vergers. D'un côté de la Ville, on voit le Palais Royal, qui a l'apparence d'un Fort, & sa porte vers la met, vis-à-vis le Port où la flotte Pottugaise avoit alors jerté l'ancre.

A'mey-le prend & prile Quillog.

Almeyde, déterminé à tirer vengeance d'Amir Ibrahim, Rois de Quilloz. prit terre avec Lorenzo son Fils, à la tête de soo hommes. Il partagea certe Troupe en deux Cotps, pour attaquer la Ville de deux côtés; mais à son approche le Roi prit la fuite, & fit arborer en même-tems les couleurs Portugailes; ce qui persuada aux Assiégeans qu'il ne pensoit point à se défendre, & retarda seur premiere ardeur : inais ce n'étoit qu'un artifice, pour se donner le tems de gagner le Continent avec ses femmes & ses trésors. Almeyde. piqué de cette perfidie, abandonna la Ville au pillage. Les Portugais n'y perdirent point un seul homme, quoiqu'il en coûtât la vie à quantité de Mores. ny établit un Ibrahim étoit le quarante-quatrième Roi de l'Isle; mais sa Couronne étoit une usurque Roi, une usurpation. Almeyde choisit pour lui succeder Mahamed Ankoni, qui

Bous cau Roi.

avoit rendu des services considétables aux Portugais, & le fit couronner avec beaucoup de pompe. Ce nouveau Roi étoit parent d'Ibrahim. En montant sur le Trône, il déclara aux Portugais, qu'il n'auroit point accepté cet honneur, fi le Roi Alfudail, qui avoit été affaffiné par l'Ufurpateur, eut été vivant; & par un rate exemple de modétation, il leur fit approuver qu'il nommât d'avance pour son successeur, le Fils d'Alfudail, quoiqu'il eût lui-même plusieurs

1.re Pornegais y Fuit.

Il ne restoit que le Fort à construire, & ce n'étoit plus d'un Roi qui leur devoit sa Couronne, que les Portugais avoient à craindre des obstacles. Ils acheverent l'ouvrage en vingt jours. Almeyde y mit une Garnison de 550 hommes, & leur laissa une Caravelle & un Brigantin pour croiser continuellement sur la Côte. Le huit d'Août, il prit avec treize Vaisseaux la route de Mombassa, qui est située comme Quilloa dans une Isle d'environ quatorze lieues de circuit. La Ville de Mombassa étoit belle & défendue par quelques fortifications,

pare de Mombaf-

Almeyde s'em- avec une Baye spacieuse, & commode pour toutes sortes de Vaisseaux. Le Viceroi Portugais détacha d'abord deux Vaisseaux pour sonder la barre. Ils furent reçus à coups de canon, d'une Platte-forme qui commandoit l'entrée du Port; mais l'artillerie des Portugais fut plus heureuse. Un de leurs boulets tombant sur la poudre des Ennemis, leur sit prendre le parti d'abandonner leur Poste. Ils furent chasses successivement de deux autres barteries moins considerables . & la florte entra sans autre résistance. Le Viceroi sit brûler quelques Vaisseaux de Cambaye, qui étoient dans le Port. Ensuite débarquant à la tête de ses Troupes, il marcha droit à la Ville, tandis que le Roi fuyoit de l'autre côté. Les Habitans se présenterent pour disputet l'entrée de leurs maisons, mais ils ne soutinrent pas long-tems l'effort des Portugais, qui sans perdre plus de cinq hommes, leur en tuérent 1513, & firent 1200 Prisonniers. La Ville fut pillée, & brûlée aussi-tôt jusqu'aux fondemens.

Ces furieuses expéditions répandant la terreur devant la flotte Portugaise,

l'Isle d'Anchedive, où le Viceroi continua sa navigation, consentit volontairement à se laisser brider par un Fort. Il y laissa 80 hommes : de-là, le veut, autili favorable que le fort des armes, le porta droit à Onor, Ville de la Côte de Malabare. Il y fut mal reçu. Son reflentiment lui fit brûler la Ville dans l'ille d'An-& tous les Vaisseaux qui étoient dans le Port. Cependant la fortune parut l'abandonner un moment. Il fut blesse d'un coup de stéche; & quelques les Portugues. Troupes qu'il avoir envoyées contre un corps d'Ennemis d'environ 1 500 honsmes, auroient eu peine à se retirer heureusement, si Timosa, Gouverneur Leur bonteur. de la Ville brûlée, homme d'une figure agréable, n'eût arrêté les Indiens échauffés au combat, & n'eût fait les excuses de son Roi en se soumettant au Portugal,

Almeyde se rendit à Cananor. Il y fut satisfait de l'accueil qu'il recut du Roi; ce Prince alla au-devant de lui avec cinq mille hommes bien armés, & lui accorda librement la permission de bâtir une Citadelle dans le Port même. Lorenzo de Brito y fut laissé avec t 50 hommes, & deux Vaisseaux. Sur la nouvelle que le Viceroi reçut à son départ, que les Mores avoient détruit le Comptoit Portugais de Coulan, il y envoya trois Vaisseaux, & deux Catinue de tepandre l'effici de ion ravelles, sous la conduite de son Fils, qui brûla trente-quatre Batimens de nom. Calecut & de plusieurs autres Villes, dont à peine quelques Mores se sauve-

rent à la nage.

L'impatience du Vicetoi étoit d'arriver à Cochin , pour faire éclater la reconnoissance & la générosité des Portugais, comme il s'étoit efforcé jusqu'a- chin. Le Rui lors de faire redouter leur haine & leur vengeance. Il étoit chargé par l'ordre en faveurée un exprès du Roi son Maître, de comblet de bienfaits & de carelles Trimumpara, ce fidéle Allié du Portugal. Il se proposoit de le couronner de sa propre main, & dans cette vue, il avoit apporté fur sa flotte une couronne d'or, enrichie de pierres précieuses. Mais la vieillesse & les fatigues d'une longue vie avoient fait prendre au Roi de Cochin le parti de renoncer au fardeau de la Royauté. Il s'étoit engagé, fuivant les principes de sa Religion, dans une forre de vie pieuse, avec le dessein d'y perseverer jusqu'à la mort. Les honneurs, qui lui étoient destinés, tomberent sur Naubeadaring, son Neveu & fon Successeur.

6. II.

Fort bâti à Sofala, Etrange disgrace de quelques Portugais, Ligue pour les chasser des Indes Orientales. Découverte de Ceylan. Brinjan brûlé.

E N faifant partir Dom François d'Almeyde, avec la qualité de Viceroi, le Roi Emmanuel avoit excepté de sa Commission la ville de Sosala, dont l'importance lui avoit fait naître d'autres vues. Il avoit jugé qu'un Pays sofita pur son si célébre par ses Mines d'or demandoit une entreprise qui le regardat seul; Commerce d'us. & quoique le Fort de Quilloa, celui de Mozambique, & le Comptoir de Melinde se rapportatient à ce dessein , il équipa une flotte de six Vaisseaux qu'il chargea particuliérement de l'exécution. Pedro de Annaya fut nommé pour la commander. Sa navigation fut heureuse. Les Portugais sutprirent le

ALERYDI. Fort conflict ch.dive. Onor brûlé par

ALMIYDE. 1108. Les Parmenis v

Roi de Sofala dans le scin de la confiance & du repos. Il leut accorda, malgré lui, la permission de bâtir un Fort, dans l'espérance que l'air mal-sain du Pays les forcetoit bientôt de l'abandonner.

Cavent un Fott. Il jugeoit mal d'une Nation à qui l'or tenoit lieu de fanté & de bonheur. Enfin, se voyant trompé dans son attente, il chercha l'occasion de secouer le joug. Toute l'ardeut des Portugais n'empêchoit point qu'ils ne se ressentissent du mauvais air par un grand nombre de maladies, & d'un autre côté, le départ de trois Vaiiseaux qu'on chargea de quelque entreprise, diminua la moitié

les chariere

Le Roi de Sofa- de leur nombre. Le Roi prit cette conjoncture pour attaquer leur Fort avec la entreptend de cinq mille Caffres. Il n'y avoit pas plus de trente-cinq Portugais qui fussent en état de prendte les armes; mais l'artillerie fit un grand carnage des Affiégeans; & les Portugais, foutenus par quarante à cinquante Mores, fortirent si à propos, qu'ayant achevé de les mettre en fuite, ils les pousserent dans un fois de palmiers, où la crainte les tint renfermés. La nuit suivante, Annaya eur le courage de s'introduite dans la Ville, avec peu de gens, & de pénétrer jusqu'au Palais. Il y fur blessé d'un coup de cimetere à l'épaule,

Ils le nome dans fon Palans.

par le Roi même qui s'étoit caché dertiere une porte de fon appartement, Ce malheureux Prince fut tué sur le champ, avec ceux qui entreprirent de le défendre. Les Portugais s'étant retirés dans leur Fort, un des deux Fils du Roi taffembla le lendemain les Caffres dispersés, & recommença l'atraque; mais dans un péril si pressant les Malades mêmes retrouverent de la fanté pour se servir de leurs armes. Ils repousserent l'ennemi. La fortune, qui veilloit sut eux, fit naître ensuite de la discorde entre les deux Fils du Roi the hit dominant pour l'héritage du Trône. Solyman, plus adroit que son frere, implora le up forcesieur. fecours des Portugais, qui le couronnerent, après lui avoir fait jurer une alliance inviolable.

Avantere fue-Partigats.

Annaya vit augmenter ses forces par l'arrivée de vingt Portugais, qui furent raute de sings heuteux de le rencontret à la fin de leurs infortunes. Ils étoient venus en beaucoup plus grand nombre, dans un Vaisseau de Lisbonne, jusqu'au Cap Corientes, où la force des Courans les ayant fait désesperer de leur salut, ils avoient échoûé fur la Côre. Lope Sanchez, qui les commandoit, n'avoit pû se faire obeit d'eux à terre. Ils s'étoient divises en plusieurs bandes, dont chacun avoit pris sa route par des Pays inconnus. On a toujours ignoré quel avoit été le fort des autres , à la réferve de cinq qui furent trouvés dans la fuire, par Antoine de Magellanes, fur la Riviere de Quiloame; mais ceux qui joignirent Annaya avoient fouffert toutes les extrêmités de la misere, dans une course où se hazard avoit été leur seul guide.

Roysome de So-

Le Royaume de Sofala contient une vaste étendue de Pays, qui n'a pas fairimet de Mor moins de 750 lieues de circonfétence, & qui releve d'un puissant Prince, surnommé le Monomotapa, dont l'Empire porte le même nom. Il est arrosé principalement par deux grands Fleuves, Rio del Esprito Santo, & Cuama, Celui-ci est navigable l'espace de 150 lieues, Ces deux Fleuves, & toutes les Rivieres qui s'y déchargent, font célébres par le fable d'or qui roule avec leurs eaux. Une grande partie du Pays jouit d'un air affez temperé, & ne manque pas même de fécondité ni d'agrément. Il s'y trouve de grands troupeaux de moutons, dont les Habitans employent la peau pour se couvrir contre les vents du Midi, qui font affez froids pour les incommoder beaucoup. Au long du Fleuve beaucoup moins qu'en or , dout les Mines y sont fort abondantes. Elles sont envitonnées, dans une sphére de trente lieues, par de hautes montagnes, audesfus desquelles l'air est toujours serain. Ces Mines portent le nom de Manica, & font éloignées d'environ cinquante lieues au Sud de la Ville de Sofala. Il y en a d'aurres à cent cinquante lieues, qui avoient, alors, encore plus de réputation. On trouve dans ce grand Pays, des Edifices d'une structure merveilleuse,

avec des Inscriptions d'un caractere inconnu; mais les Habitans ignorent inscriptions,

rout-à-fait leur origine. Ils adorent un seul Dieu, sous le nom de Meximo, & ne connoissent ni images, ni statues. La magie, le vol & l'adultere sont des crimes qu'ils punissent ! rigoureusement. Ils ont autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Celles du Roi furpaisent le nombre de mille; mais c'est la premiere qui commande routes les autres, & dont les enfans succedent à la Couronne. L'usage de leurs sunérailles est rempli de superstitions. Leur habillement est de coton, sans autre différence, pour les plus distingués, qu'un peu de fil d'or dont il est entremêlé. Leurs maisons sont de bois. La Cour du Roi a moins de grandeur que de cérémonies. Sa garde est composée de deux cens chiens, & jamais il ne marche fans être accompagné de cinq ceus Bouffons. Il est Souverain d'un grand nombre de Princes moins puillans, dont il garde les enfans près de lui, pour garans de leur foumission. On ne connoît point les procès dans ce Pays barbare. La guerre ne s'y fair qu'à pied. Les armes sont des fléches, des javelines, des dards, des poignards, & de petites haches fort tranchautes. Les femmes y sont si respectées que si le Fils aîné du Roi en rencontre une, il est obligé de lui accorder le pas; & de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle soit passée. Les Mines de Sofala furent possedées d'abord par les Mores de Magadoxa, & dans la fuite par ceux de Onilloa, jusqu'au tems d'Yusef, ce même Usurpateur qu'Annaya avoit trouvé fur le Trône.

Pendant que les Portugais s'établissoient à Sofala, il s'élevoit aux Indes Montelles en-des ennemis redoutables pout le succès de leurs entreprises. Le Samorin de moin coure les Calecut, excité par la vengeance autant que par l'intérêr, avoit cherché de Pottogais. nouveaux moyens d'augmenter ses forces. Il avoit enslammé, contre ces Ennemis communs, le Soudan d'Egypte, qui brûloit deja de ses proptes ressentimens; & deux Princes si riches & si puissans ne se promettoient pas moins que de fermer pour jamais aux Européens l'entrée des Mers de l'Inde, Mais les négociations de cette ligue ne purent être si secretes que le Roi de Cochin ne les découvrit. Ce Prince, héritier de la Couronne & des sentimens de Trimumpara, se hâta d'en avertir Doni François d'Almeyde.

Les forces des Portugais étoient si peu diminuées par les diverses expéditions de ce Viceroi, que n'ayant reçu an contraire que des faveurs de la fortune, ils étoient tous dans un état florissant, & capables, dans leur propre opinion, de subjuguer toutes les Indes. Le Viceroi fit partir son fils, avec onze Voiles, pour faire connoître en différens lieux que les Portugais étoienr informés du complot de leurs Ennemis, & qu'ils les méprisoient.

Tome I.

ALMEYDS. 1508. Le Viceroi Almetele bat la Thate Indiane eur les mains de

En visitant quelques Ports, Lorenzo apprit qu'il s'étoit rassemblé, dans la Rade de Cananor, une flotte de deux cens foixante-fix Pares, entre lesquels on comptoit foixante Vaisseaux plus gros que ceux de l'Europe, Les Portugais commençoient à sçavoir si bien ce qu'il falloit rabattre de toutes ces exagérations Indiennes, que Lorenzo n'en fut pas plus effrayé. Il tourna droit à ses Enne-Tornuo fon fils. mis, L'engagement fut vif; mais il finit par la déroute entiere de cette redoutable flotte, dont une partie fut mise en fuite, & l'autre prise ou coulce à fond. Les Portugais n'y perdirent que cinq ou six hommes. Lorenzo reçut avis, presqu'en même tems, que le Fort d'Anchedive étoit assiegé par soixante Vaisseaux de Mores & de Gentils, commandés par un Renegat. Il y mena ses rroupes victorieuses, & le seul bruit de son approche dislipa tant de soibles Ennemis.

Les Mores perdent courage.

Les Mores, sentant enfin l'inégalité de leurs forces, ou plutôt celle de leur courage, ne penferent plus qu'à fuit leurs Vainqueurs, en leur abandonnant le commerce dans les Pays qui avoient été jusqu'alors le théâtre de la guerre. Mais ils se flatterent d'être libres dans des lieux où les Portugais n'avoient point encore pénétré. Ils prirent la route de Sumatra, & de Malaca, celle des Maldives, & de l'Isle de Cevlan. Almeyde, informé de leur résolution, envoya fon fils, avec neuf Vaisseaux, pour infester ces Mers. Lorenzo croisa long-tems fous un Ciel inconnu aux Portugais. Il découvrit enfin l'Isle de Ceylan (a), & dans la joie de cet heureux événement, il aborda au Port de Gale sans aucune précaution. Il y trouva un grand nombre de Mores qui chargeoient de la canelle & des éléphans pour Cambaye. L'effroi qu'ils ressentirent à son arrivée leur fit prendre une voye fort étrange pour se garantir de sa colere. Ils lui présenterent 400 bahars de canelle, en seignant de lui faire ce présent au nom du Roi. Lorenzo comprir leur artifice; mais il crut que les circonftances l'obligeoient de diffimuler, affez content de leur canelle & de sa découverre. A fon départ, il planta une Croix, avec une Infeription qui mar-

l'ide de Ceylan par Lutenzo.

M brille une Ville Indonne.

En retournant à Cochin, il fondit fur la Ville de Birangam (b), qu'il détruisit entiérement par le seu & par l'épée. Il crut devoir cette vengeance aux Portugais qui avoient été massacrés à Coulan, parce que ces deux Villes ap-

quoit le tems de fon artivée.

Diferences des Personars.

partenoient au même Prince. Mais des succès si rapides furent balancés par plusieurs pertes. Pedro de Annaya mourut à Sofala, avec la plus grande partie de ses gens. Les Portugais de Quilloa, hors d'état de résister aux Mores, se virent forces d'abandonner cette Isle, après avoir rasé leur propre Fort. L'avarice & l'orgueil les rendoient si odieux à toutes ces Nations, que pour s'y soutenir, ils auroient eu besoin, sans cesse, des mêmes forces qui leur en avoient ouvert l'entrée.

ute la Côte, le nom de Sens. Ils y jouissent sculs de tout le Commerce. Voyez le nouvel dant quelque tems un Comptoir.

(a) Les Portugals donnent anjourd'hui, à Etat des Indes Orientales, par Hamilton. (b) Ou Brin/am, Ler Anglois v ont eu pen-

# 5. III.

De Cunna & d'Albuquerque sont envoyés aux Indes. Prise d'Oja. Soumission de Lamo. Incendie de Brava. Prise de Socotra. Éntreprise du Samorin, Actions cruelles à Cananor & à Panani.

Nadmire, avec raifon, que le Portugal trouvâr dans fon propte sein le moyen de fournir des Marelors & des Guerriers à tant de flortes qui fortoient successivement de ses Ports. Mais il faut considérer quelle devoir être l'avidiré de toures les condirions pour un voyage dont les richesses étoient entreprises du le fruit cerrain. Le Roi informé par Diego Fernandez Pereyra qu'il y avoit à Socorra des Chrétiens qui gémissoient sous le joug des Mores, chargea Triftan de Cunna (a) , & Alphonse d'Albuquerque de lui soumettre cette Ville , & d'y élever un Fort, dans la vûe d'y faire hyverner ses florres, & de rendre ainsi la navigation libre dans cerre mer. Ils parrirent de Lifbonne le 6 de Mars Conna & Al-1508, avec treize Vaisseaux, & treize cens hommes. Le vent les poussa jusqu'à la vue du Cap Saint-Augustin au Brefil; & dans l'espace immense qu'ils avec une suieurent à traverser pour gagner le Cap de Bonne-Espérance, Tristan de Cunna s'avança si fort vers le Sud que plusieurs de ses gens y périrent de froid. Il découvrit, dans cette roure, les Isles qui porrent encore son nom. Mais une affreuse rempère y sépara ses Vaisseaux, & les écarra si loin qu'ils ne se rejoignirent qu'i Mozambique. Alvaro Tellez, qui en commandoit un, fut poussé jusqu'au Cap de Guardasu, où il se saisit de cinq Bâtimens Mores, si chargés de toutes fortes de marchandises, que des balots qu'il en rira, il fir une sor- cinq Vailleaux

te de pont qui servit à ses gens pour descendre sur le rivage. Ruy Pereyra, Capitaine d'un autre Vaisseau dispersé, romba heureusement Pereyra recon-2 Maiatanna, Port de Madagafear. Il y apprit que cette Isle produisoir une non l'Isle de Matagarande abondance d'épices, & sur-tout de gingembre. C'éroir assez pour y attirer de Mozambique Triftan de Cunna avec route la flotte. Il jetta l'ancre dans une grande Baye , qui fur nommée Donna Maria de Cunna , du nom d'une Dame que son fils aimoit. D'autres lui donnent celui de la Conception, Maria-Les Portugais s'étant approchés d'une Ville habirée par les Mores, & gouvernée par un Schah, dans une perire Baye où se decharge la grande Riviere de Lulangate, il y eur quelques légeres escarmouches, qui tournerent à leur avan-

tage. Mais ils reconnurent que l'Isle produisoir peu de gingembre.

La flotte reprir sa route vers Melinde, où le Roi, ferme dans son alliance, n'avoir pas cessé de favoriser le Comproir Portugais. Cette fidéliré lui La Flotte Pordonnant droit à leur secours, il les chargea de sa vengeance contre la Ville Roi de Melinice. d'Oja, qui le chagrinoir depuis long-tems avec l'assistance du Roi de Mombassa. J'ai déja fair remarquer que ce Pays fur anciennement peuplé par les Arabes. On y voit encore des Edifices aufli étonnans par la fingulariré de leur structure que par leur antiquiré, Chaque Ville, & presque chaque Village, a son Roi, que les Habitans nomment Schah. Les principaux sont ceux de Quilloa, de Zanjibar, & de Mombassa; mais celui de Melinde

ALMEYDE. 1508. Réflexion terfes

fante Flotte.

Iffer de Cunna

Tellez prend

ALMEYDE. 1508.

s'attribue l'honneur d'être le plus ancien , & fe prétend descendu de ceux de Quittau, Ville à dix-huit lieues de la sienne, où l'on trouve encore des vestiges de l'ancien éclat dont elle jouissoit lorsqu'elle avoit dans sa dépendance Luziva, Parimonda, Lamon, Jaka, Oja, & d'autres Villes voifines. Le Pays est arrose par la Riviete de Gulimanja. Georges Alfonso, remontant cette Riviere pendant cinq jours , vit ses botds converts de bois impénétra-

Secretion d'Oja.

bles, & quantité de chevaux marins dans ses eaux. Oja n'elt qu'à dix-fept lieues de Melinde, fut un rivage ouvert & fans défense, mais fermée du côté de la terre par un mur qui la défend de l'invasion des Caffres. Triftan de Cunna parut devant cette Ville, avec fix Vailfeaux, & fit dire au Schah qu'il avoir quelque chose d'importance à lui communiquer. Le Schah répondit qu'étant Sujet du Soudan du Caire, premier Calife de la Maifon de Mahomet, il ne pouvoit traiter avec les ennemis de fa Religion. Cette réponfe fit comprendre aux Portugais que le délai n'étoit pas fans danger, Triftan divifa ses gens en deax corps , qu'il mit dans ses Chaloupes ; l'un fons ses propres ordres, l'autre sous ceux d'Albuquerque. Les Mores se préfenterent fur le rivage, pour s'opposer au débarquement; & l'agitation des flots leur étoit favorable : mais ils ne purent foutenir de près l'effort des Portugais, & prenant la fuite, avec beaucoup de défordre, ils tentrerent

Pine de cette Ville, & matte ere des Mores.

dans la Ville par une porte, pout continuet de fuit par l'autre.

Ils furent poursuivis, par Nunno de Cunna & Alphonse de Notonha, jusques dans un bois de palmiers, où ces deux Capitaines ne purent se rendre affez maîtres de l'ardeur de leurs gens pour les empêcher de tuer le Schah au milieu des fiens. Dans la confusion du carnage, Georges Sylveira, découvrant un More de fort bonne mine, qui se déroboit par un sentier, avec une jeune femme d'une beauté extraordinaire, courut vers eux pour les arrêter. Le More ne parut point allatmé pour lni-même; mais après avoir tourné le visage pour se défendre, il sit signe à sa compagne de fuir, tandis qu'il alloit combattre. Elle s'obstina au contraire à demeurer près de lui, en l'affurant qu'elle aimoit mieux mourir ou demeurer prisonnière que de s'échap-Protestion de pet feule. Sylveira , touché de ce spectacle , leur laissa la liberté de se retirer, en difant, à ceux qui le suivoient; à Dieu ne plaise que mon épée coupe

Sylveira.

des liens si tendres. La Ville sut pillée & brûlée ensuite, avec tant de précipitation, qu'il périt quelques Portugais dans les flammes. Un exemple si rigoureux apprit au Schah de Lamo, Ville à quinze lieues d'Oja, le fort dont il étoit menacé. Il fe hâta de le prévenir par une foumiffion volontaire, en venant offrir un tribut annuel de 600 méticaux (a) d'or,

dont il paya comptant la premiere année.

La Ville de Bra+ we cit forcer.

Il testoit dans le voisinage, la Ville de Brava, que les Portugais avoient déja conquife; & qui s'étant révoltée dans leur absence, avoit armé 6000 hommes prêts à les recevoir. Elle étoit grande & bien peuplée. La vue de la flotte Portugaife ne changea rien à l'ardeur qu'elle marquoit pour se défendre. Mais Cunna & d'Albuquerque, ayant debarqué leurs gens au milieu d'une nuée de fléches, rien ne put empêcher ces Guerriers furieux d'escala-der sur le champ la Ville, & d'y porter la terreur & la mort. Le carnage

(a) Le métical est une monnoye d'or qui yaut environ un ducat-

fut fi affreux, qu'on vit ruisseler le sang dans les rues, & qu'on ne put compter le nombre des cadavres. On ne se donnoit pas le tems d'ôter aux femmes leurs bracelets & leurs boucles d'oreilles. On leur coupoit impitoyablement les oreilles & les bras. Les plus heurcufes furent celles à qui on ache-munt des fronva d'ôrer la vie après un si cruel supplice. Il périt dans cette action quarantedeux Portugais, dont la moitié s'atrirerent leur malheur par un excès d'avarice, en chargeant trop une Barque avec laquelle ils furent enfevelis dans les flots. La Ville fur réduite en condres.

ALMEYDE. 1403. Cruck emperts -

Après cette cruelle expédition Cunna remit à la voile & s'avança jusqu'au Cap de Guardafu. Il y rencontra Alvaro Tellez , dont j'ai rapporte l'hiftoire, & qui avoit été long-tems le jouet d'une tempête, avec le riche butin dont il étoit chargé. Ayant reconnu & doublé le Cap, ils fe présenterent enfemble à la vûe de Sokotra, qui étoit le terme de leur commission.

Sokotora, ou Sokotra eft une Isle de vingt lieues de longueur, & large Isle de 9. hom; d'environ neuf lieues. Sa latitude est presque également, à l'Est & à l'Ouest, de douze degrés quarante minutes. C'est la plus grande Isle qui soit vers l'entrée de la Mer Rouge; mais elle n'a point de Ports qui puissent contenir un grand nombre de Vaisseaux. Elle est coupée au contre par une chaîne de montagnes qui s'élevent jusqu'aux nues; & les vents du Nord ne laissent pas de pouller le fable du rivage jusqu'au fommet; ce qui la rend stérile, nonseulement en plantes, mais même en arbres, à l'exception du moins de quelques vallées qui font à l'abri de ces terribles vents. Elle est éloignée d'environ cinquante lieues de la Côre d'Arabie, & de trenre de Guardafu. Ses Ports les plus fréquenrés par les Portugais, font Zoko, qui est habité par les Mores, Calenfer à l'Ouest, & Beni à l'Orient. Les Habitans n'ont jamais petdu leur groffiereré naturelle. Il fe trouve, dans les vallées qui font à l'abri du vent, des pommiers, des palmiers, & de si bons alors que leur excellence leur a fait donner simplement le nom de Socotorines. Le seul culte reçu dans l'Isle, est celui des Chrétiens Jacobites, tel que chez les Abysfins. Les hommes y portent tous le nom d'un Apôtre, & presque toures les femmes celui de Marie. Ils adorent la Croix, & la portent sur leurs habits. Le fommet de leurs Eglifes est orné de ce signe du Christianisme. Ils y font la priere trois fois par jour, en langage Chaldéen, & par des versets alternatifs, comme dans un chœur. La polygamie passe chez eux pour un grand crime, malgré l'exemple des Mahométans leurs voifins; cependant ils ont. comme eux, l'usage de la Citconcision. Les hommes joignent beaucoup de Usge seguifer douceur à leur grossiereté; & les femmes y sont si males qu'elles vont à la femmes. guerre, comme on le raconte des Amazones, à qui elles ressemblent encore par la liberté qu'elles se donnent de prendre des Étrangers qui arrivent dans l'Isle, pour en avoir des enfans, lorsqu'elles n'en ont point de leurs matis. Un Historien Portugais raconte même qu'elles employent (4) la forcelletie

(a) Faria, qui oft d'aiffeurs un Ecrivain dirent la mort d'Albuquerque à son retour en wenoient de l'Europe. Ils affurent qu'ils pré- ve de leur opération , &c.

fense, rapporte des effets fort étranges de la Portugal. Il ajoûte que des yeux ils mangene forcellerie des Mores. Il prétend qu'à l'arri-vée des Portugais dans les Indes, ils virent , exemple, qu'ils fuccet ainfi ul'qu'à n'y rien dans un bafin d'eau , les trois Vaiffeaus qui laiffer, & qu'ils vomiffent entuire pour preu-

ALMEYDE. 1508. Heisuns.

pour les attirer. Leurs habits sont une sorte de gros drap & des peaux; leurs logemens, des caves; leurs armes, des batons & des pierres. Ils font Sujets du

Qualités des Roi Arabe de Cashen, ou de Cassan. Les Portugais ne trouverent point l'Isle de Sokorra sans défense. Elle avoit un Fort, qui n'étoit ni mal construir ni dépourvu de munirion. Cunna fit

Les Portugais & s'in rendent maitres.

faire au Schah des propolitions qui furent rejertées. Quelque danger qu'il y eût à l'attaquer , il réfolur avec d'Albuquerque de ne pas différer un moment. Des gens sans cesse exercés au combat , n'avoient pas besoin de longues prépararions. Le premier qui s'élança sur le rivage, sur Dom Alphonautournt 17the fe de Noronha, neveu de Cunna, avec un perit nombre de gens, mais rous d'une bravoure éprouvée. Il fur recu galamment du Schah, qui conferva fon terrain, quoiqu'il n'eur aussi que peu de gens. Cunna s'avança vers le Fort, où le Schalt fit encore des merveilles pour le repouffer; mais ayant été abbatu d'un coup de lance, & ses gens redoublant leurs efforts pour le sauver; les Portugais irrités de certe résistance, les chargerent si vivement qu'ils leur sirenr tourner le dos, & regagner en fuyant la porte du Fort. Les murs furent escaladés. Ceux qui passerent les premiers ayant ouvert la porte aux autres, on vir commencer une mêlée fort fanglante, où les Mores disputerent la victoire jusqu'au dernier. En effet de quatre-vingt qui faisoienr la garnison du Fort, il n'en resta qu'un, avec un pauvre aveugle qui fut rrouvé dans un puits, & qui répondir à ceux qui lui demanderent comment il avoit pû defcendre : » Les aveugles ne voyent que le chemin de la liberté. « On la sui ren-

Ron mot d'un aveugle.

dir pour récompenser ce bon mot. Les Portugais perdirent six hommes à cette arraque; mais elle leur valur la conquêre enriere de l'Isle. Tous les Habirans. qui s'éroient éloignés pendant le combat , vinrent féliciter Cunna de fa victoire, & le remercier de les avoir délivrés du joug des Mahomerans. Ils furent reçus sous la prorection du Roi de Portugal. Dom Alphonse de Noronha demeura pour commander dans le Fort, avec une garnison de cent hommes. La flotre y passa l'Hyver, après lequel Cunna partir pour les Indes, & d'Albu-

Noronha demoure dans l'Itle avic seat hommes.

querque pour la Côre d'Arabie. Dans cer intervalle le Samorin reveillé par ses Astrologues, qui avoient

expliqué en fa faveur un grand rremblement de terre, & une Eclipfe du Sofeil, pendant laquelle on avoir vû affez long-tems les Etoiles à découvert, avoir fait les préparatifs d'une retoutable entreprise. Dom François d'Almeyde peu effraié de ses menaces, envoya contre lui une flotte de dix Vaisseaux, sous le Lorenzo com= commandement de Lorenzo, fon Fils. Elle arriva aux environs de Cabul, lorfmande une Flotnume une rate que les Mores s'y arrendoient le moins. Ils y étoient déja rassemblés , & la stotre Portugaife les découvrir ; mais le lieu parur si serré pour un combar , que de #1 fr conduit mol. l'avis du Confeil il fur réfolu de ne pas les atraquer. Lorenzo, à fon retour, re-

cur de féveres reprimandes de son pere ; & tous les Officiers furenr cassés & renvoyés en Portugal. Gonzalo Val, chargé de la même commission après Lorenzo, romba dans Crusuré de un aurre excès qui a deshonoré sa mémoire. Ayant rencontré un Vaisseau de Cananor, muni d'un Passeport Porrugais, il se faisir de ses richesses & le

Gunzaio Val.

morin.

sit submerger, avec la précaution de faire envelopper tous les Mores de l'Equipage dans une voile, afin qu'il n'en parûr aucun reste. Mais ce barbare foin fur inutile; les flors poufferent fur le rivage un cadavre, qui fur recon-

Elle irrice le Roi de Gamanue-

ALMEYCE. 1508.

nu pour le neveu de Maïmala, riche Marchand Malabare; & le Samorin fit valoir une si cruelle action, pour engager dans son parti le Roi de Cananor, qui étoir porté par d'autres sujers de plainte à rompre avec les Portugais. Britto, Commandant du Fort, fut soupçonné de l'action qu'on leur reprochoit. Il fur affiégé par vingt mille Mores. Le Viceroi se hâta de lui envoyer du secours; mais le feu ayant pris au magafin des provisions, Britto fut réduit avec tous ses gens à la derniere famine, & seroit péri de misere, si la mer n'eût laissé en se rerirant un grand nombre de coquillages, qui furent assez longtems leur unique nourriture. Le Samorin envoya pendant ce tems-là un puisfant renfort à son nouvel Allie. Les Mores se trouverent en état d'attaquer le Fort au nombre de 10000 hommes; & ce qu'on a peine à comprendre, ils ne laisserent pas d'être repoussés avec une grande perte, sans que les Portugais perdiffent un seul homme. Le Roi de Cananor abbatu par cette défaite, & tremblant à l'approche de Cunna, se crut trop heureux de pouvoir obtenir la paix.

Almeyde profita de la consternation de ses Ennemis, pour aller fondre avec Exploits d'Al-Cunna fur Panani, Ville dépendante de Calecut, où le Samorin avoir quatre meyde. grands Vaisseaux commandés par Kutioli , More d'une valeur distinguée. Ils entrerent dans la riviere, au milieu d'une grêle de balles & de fleches, sans pouvoir aborder sur deux rives fort hautes, d'où l'Ennemi les saluoit continuelfement. Mais ayant enfin pris terte, ils attaquerent les Mores dans leurs retranchemens; Britto y fut bleffe par un More d'une prodigieuse grandeur, qu'il tua d'un coup si furieux, que les Historiens l'ont cru digne de remarque. L'ayant pris, disent-ils, dans l'instant qu'il baissoit la tête, il la lui cloua contre la poirrine. La Ville fur forcée, & tous les Habitans passés au fil de l'épée. On brûla non-feulement les maisons & les Vaisseaux, mais jusqu'au burin même, quoiqu'il fûr d'une immense valeur; & l'on n'emporta que l'arrillerie. Le nombre des Ennemis morts surpassa quinze cens; tandis que les Portugais ne perdirent que dix-huit hommes.

## CHAPITRE

Exploits des Portugais depuis 1508 jusqu'en 1510, sous la Viceroyauté d'Almeyde.

Entreprise dans le Golse Persique. Prise de plusieurs Ports. Ormuz attaqué. D'Albuquerque trahi par quelques-uns de ses Capitaines.

LFONSE d'Albuquerque, en se separant de Cunna avec son Esca-A dre, s'étoit proposé de donner à son nom, par la grandeur de ses exploits, cette gloricule réputation dont il jouit encore dans les Indes Orien- Réputation d'Altales. Après avoir quitté la flotte, dans l'Îse de Sokotra, le 20 d'Aoûr baquerque. 1508, il fit voile, suivant les ordres particuliers du Roi, vers la Côte d'Arabie, avec sept Vaisseaux, & quarre cens soixante hommes. Il toucha d'abord villes. à Kalayata, belle & forte Ville du Royaume d'Ormuz; mais moins

ALMEYDE. 1508. ou brule plutieurs Kalayata.

ALMIYDE. 1108. Kurlas.

peuplée qu'elle ne l'avoit été autrefois. Le Gouverneur lui ayant offett des rafraichissemens & des conditions de paix qu'il accepta, il alla dix lieues plus loin, à Kurias, où il fut mal recu. Il arraqua la Ville, & malgré la réfiftance des Habitans, il s'en ouvrit l'entrée, en leur tuant plus de quatre-vingt hom-

mes, & fans perdre plus des trois de siens. Makate.

Après avoir pillé & brûlé Kurias, avec quatorze Bâtimens qui étoient dans le Port, il se rendit à Makare, huit lieues au-delà. Cette Ville étoit beaucoup plus forte que les précédentes, & plus capable de défense par le grand nombre de ses Habitans, que l'exemple de leurs Voisins ne tarda point à raffembler; mais le Gouverneur plus timide, prit le parti de demander la paix. & fit porter à la flotte quantité de provisions. Les Portugais étoient dans la confiance, lorsque l'artillerie de la Ville joua furieusement sur leur flotte. Ils se retirerent avec étonnement; & bientôt ils apprirent que le Roi d'Ormuz ayant envoyé deux mille hommes au secours de la Ville, ses Officiers de cette troupe, qui venoit d'arriver, n'avoient pas voulu confentir au Traité. Aibuquerque ne temir fa vengeance qu'à la fin de la nuit. Ayant débarqué ses gens dès la pointe du jour, il attaqua si furieusement la Ville que les Mores consternés fortirent par une porte, à mesure que les Portugais entroient par l'autre. Toutes les maisons furent pillées, à l'exception de celle du Gouvernent qui avoit donné lui-même avis de l'arrivée du fecours; mais il fut tué dans le trou-

ble, sans avoir été reconnu.

Cette expédition fut fuivie de celle de Soor, dont tous les Habitans prirent la fuite à la vûe de la flotte. Il n'y resta que le Gouverneur, & quelques personnes de marque, qui ouvrirent leurs portes au Vainqueur. Albuquerque récompensa cette soumission volontaire, en leur accordant la protection du Portugal, sous le même tribut qu'ils payoient au Roi d'Ormuz. Orfukam. Orfukam, qui est plus éloignée de quinze lieues, s'artira un traitement plus rude. Elle fut pillée pendant trois jours, & dans cet intervalle les Portugais se préparetent à pénétrer dans le Port d'Ormuz, qui étoit le principal but de

Ormuz, Sa fi-

Pille.

leur courfe. "La Ville d'Ormuz, ou plutôt Hotmuz, est située dans une petite Isle, nommée Jerun, à l'entrée du Golfe Petfique. La circonférence de cette Isle tages , we oriest d'environ trois lieues; mais le terrain est si stetile qu'il ne produit que du fel & du fouffre. Les Edifices de la Ville font fomptueux. C'est le grand Marché de toutes les richesses qui viennent de l'Est, de l'Ouest & du Nord. Aussi la stérilité du Pays n'empêche-t'elle point qu'on n'y trouve toutes sortes de biens en abondance. Ormuz reçoit ses provisions de la Province de Mogostan, dans le Royaume de Perse, des Isles de Kishom (a), de Lareck, & de quantité d'autres lieux. Vers l'année 1273, le Roi Maleck - Katz, s'étant mis en possession de tout le Pays qui est entre l'Isle de Jerun & celle de Babrayn (b), se trouva voisin du Prince Gordunshah, dans la Province de Mogostan. Ce Prince obtint subtilement de Malech l'Isle de Jetun , comme un lieu de peu d'importance; & s'y étant fortifié, il parvint à chaffer fon Bienfaireur de tous ses Etats. Ensuite, ayant transporté dans cette Isle la

Ville

<sup>(</sup> a ) On l'appelle auffi Kishmish & Quixome. (b) Les Auteurs Portugais l'appellent Babarem.





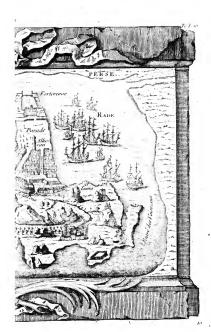





Ville d'Ormuz, où Maleck avoit tenu sa Cour, il se rendit si formidable, que le Roi de Perfe médita fa ruine, Mais Gordunshah eut l'adresse de le prévenir en lui offrant un tribut annuel, & s'engageant (a) à lui rendte hommage tous les cing ans par fes Ambassadeurs, C'est à cer Usurpareur que le Royaume d'Ormoz doir son origine. En héritant de sa puissance, ses Successeuts hériterent presque tous de son caractere.

ALMLYDS. 1508.

Albuquerque trouva sur le Trône Sayf Addin, jeune Peince d'environ Sayf Addin, douze ans, dont les affaires étoient gouvernées par un Esclave adroit & courageux. Khojah Attar (c'étoit le nom de ce Ministre) n'avoit pas attendu l'arrivée des Portugais pour se mettre en érat de les recevoir. Il avoit loué des troupes dans roures les Provinces voifines, Perfans, Arabes, & de plufieurs aurres Nations; de forre que les Porrugais, en paroissant à la vue de la Ville, y trouverent 30000 hommes prèts à combattre, entre lesquels on comptoit quatre mille Perfans, qui passoient pour d'excellens Archers; & dans le Port quatre cens Vaisseaux, dont soixante étoient d'une grosseur confidérable, montés de deux mille cinq cens hommes. Albuquerque, pour faire éclater son courage & sa résolution, alla jetter l'ancte entre cinq de leurs infi plus gros Vaisseaux, en faisant une décharge de toure son artillerie. Le rivage fut aussi-tôt couvert de sept ou huit mille hommes. Cependant personne ne venant à lui de la part du Roi, il envoya quelques-uns de ses gens vers le plus gros Bâtiment de la flotte ennemie, qui étoit de Cambaye, & qui paroissoit potter l'Amiral. Le Capiraine ne se fir pas presser pout venit apprendre fes intentions. Il fut reçu civilement par les Potrugais. Albuquerque lui déclara qu'il avoit ordre du Roi son Maître, de prendre le Roi d'Ormuz fous sa protection, & de lui accorder la permission d'exercer le Commetce dans ces Mers, à condition qu'il promît de payer un tribur raifonnable au Portugal; mais que s'il balançoir fur cette proposition, il devoit s'attendre à toutes les extrêmités d'une fanglante guerre. C'étoir une préfomption bien étrange, avec fept Vaisseaux & quatre cens soixante honi-

( a ) Cette transaction est rapportée differemment dans l'Histoire d'Ormuz, écrite par un des Rois de l'Isle, & dont on trouve l'extrait à la fin de l'Histoire de Perfe , composée par Texerra. On y lit que l'an de l'Égire 700 , & 1301 de J. C. les Tutcs du Tutquestan en Tartarie, s'érant répandus dans la Perfe jufqu'au Golfe Persique, Mir Bahaddin Ayaz Seyfin quinzième Roi d'Ormuz, résolut d'abandonner le Continent, où éroient alors ses Etats , & de se retirer dans quelque Isle voifine. Il paifa d'abord, avec ses gens, dans la grande Isle de Broke, que les Portugais appel-lent Quixomo, fott proche de la Côte. Enfuire il se transporta dans une tile déserte, éloignée de deux lieues vets l'Orient, qui appartenoit à Neyn, Roi des Keys, à qui il l'avoit demandée. Il y bâtit une Ville, qu'il nomma Hormuz, du nom de fon ancienne Capitale, dont on voit encore les ruines à TEst de Gemeun; mais les Arabes & les Per- roit le joyau.

fans appellerent l'Isle Jewn , du nom d'un Pêcheur qui y vivoir lorfqu'Ayaz y aborda. En deux fiécles sa Ville prospéra tellement qu'elle étendir la domination sur une partie de l'Arabie, for une parrie de la l'erfe, & fur rout le Golfe, jusqu'à Bashra, Elle devint ausi le principal Matché de ce Canton, comme Keys l'avoit été jusqu'alors. Mais elle penlit rous ees avantages après qu'elle eut été subjuguée par les Portugais. Ayaz Scyfin eur pour Sueceffeur Amir Ayaz Addin Gorden Slinh : ainfi Fon peut voir que Maleck Keys, qui est dans le rexte, n'est point nn nom propre, & qu'il fignifie seulement Roi de Keis, ou de Keez, On voit aussi qu'au lieu du Roi Gerdunshah Prince de Megeffan , il faut Gordon , Shah , ou Roi de Morestan, enfin que ce ne fut point Gordon , mais Ayaz , a qui l'Ine fut donnée. Au refte, on a dit d'Ormuz, qu'en supposant que le Monde fut une bagne, Otmaz en fo-

Tome I.

ALMEYON.
1508.
Trône, & qui avoit actuellement, pour fa défenfe, trente mille Soldats bien armés, & une fotte de quater cens Voiles.

Le Ministre d'Ormuz entre en composition, mais rejette celle d'un tribut.

Le Capitaine More ayant informé fon Maître des prétentions d'Albuquerque, Khojah Attar, qui exerçoit le pouvoir absolu, envoya aussi-rôr sur la storte Portugaise un Seigneur de la Cour, nommé Khojah Beyram, pour faire des excuses à l'Amiral de ne lui avoir pas fait demander plûtôt ce qu'il fouhaitoit dans le Port d'Ormuz, & pour l'assurer que le Gouverneur de la Ville se rendroit le lendemain sur son bord. Le Gouverneur ne parut point ; mais il vint fuccessivement d'autres Députés, dans la vûe apparemment de gagner du tems, pout fortifier la Ville & recevoir de nouveaux fecouts. Albuquerque, pénétrant leurs intentions, leur déclara fierement qu'il falloit s'expliquer, ou fur la paix, aux conditions qu'il l'avoit proposée, ou sur la guerre. Beyram lui apporta pour réponse, qu'Ormuz n'étoit point accoutumée à payer des tributs, mais à les recevoir. Comme la nuit s'approchoit, on entendit, jusqu'au lendemain, sur le rivage, des cris mêlés au bruit des instrumens de guerre. Le jour fit découvrir les murs, le rivage & les Vailleaux, couverts d'une foule de gens armes, & jusqu'aux toits des maisons chargés d'un prodigieux nombre de spectateurs, des deux sexes & de toutes forres d'ages', qui sembloient attendre quel seroit le succès d'un si grand événement.

Combat naval à la vue d'Or-

al Albaquerque commença le combar par une furienté décharge de fon artille ette. L'Ennemi lin répondit s', pernant avanage de la fumée qui obfeurcifloit l'air, il atraqua les Potrugais avec cent trente Barques en fort bon ordre, qui leur caulierent d'abord quelque dommage par une horrible nuée de fiéches. Mais elles furent beaucoup plus maltrairées. Une partie fur coulcé à fond par l'arrillerie, & le refle borde de feriente. Elles revinent à la charge; & ce fut encore avec tant de petre, que les eaux parurent teintes de fane.

Alhuquerque est

Dans cer intervalle, Albuquerque avoit déja submergé deux grands Vaisseaux, & s'étoit emparé d'un autre, dont l'Équipage avoit pris le parti de fauter dans les flots. Les autres Capitaines, n'ayant pas moins réufli dans leurs artaques, mettoient le feu à tous les Bâtimens dont ils pouvoient s'approcher. La flamme en avoit déja gagné plus de trente, qui s'efforçant de retourner au rivage y porroient leur défaître, & le communiquoient autour d'eux. Toute la Côte étoit éclairée de cet incendie. Il fut aifé de remarquer la terreur qui se répandit à terre, par la précipitation avec laquelle on vit tout le monde rentrer dans la Ville; & bien -tôt on en reçut une meilleure preuve, à l'arrivée d'un Messager de la Cour, qui vint offrir aux Pottugais tout ce qu'ils avoient demandé, Albuquerque fit cesser les hostilités; mais se désiant de la mauvaise soi des Mores, il sit menacer Khojah Artar d'un redoublement de vengeance s'il manquoit à fes promesses. Ainsi, fans perdre plus de dix hommes, il détruisit presqu'entierement une flotte. nombreuse, & tua plus de sept cens Insidelles, dont on voyoit slotter les cadavres, la plûpart ornés de petites plaques d'or battu, que les Portugais fe firent un amusement de pêcher dans la Mer. Ils observerent qu'une grande partie des Mores avoient été tués de leurs propres fléches; ce qui ne pouvoit paroître douteux, puisque les Portugais n'avoient pas l'usage de ccs

Khojah Attar, austi allarmé pour l'avenir qu'abattu de son infortune présente, assembla un Confeil, où l'on prit la résolution de se soumettre aux pro- muz se seumet politions du Vainqueur. Les articles furent réglés, & signés par des Commis- au Portugal. faires de l'un & de l'autre parti. Ils portoient en substance, que le Roi d'Ormuz s'engageoit à payer au Roi de Portugal un tribut annuel de 15000 Seraphins (a) , & à lui donner du terrain pour bâtir un Forr. Cet ouvrage fut commencé immédiatement , & dans l'espace de peu de jours il fut Fort.

La Ville d'Or-

fort avancé.

Cependant, la vûe d'un frein qui alloit tenir Ormuz dans une dépendan- Antifec ées Moce continuelle, réveilla tous les reflentimens du Ministre. La force n'étant le joug. plus une ressource à tenter, il feignit qu'il étoit arrivé des Ambassadeurs pour recevoir le tribut que le Roi d'Ormuz payoit à la Perfe ; & puisque ce Prince étoit devenu Tributaire & Sujet du Roi de Portugal , il avertit Albuquerque que c'étoit aux Portugais à répondre pour la Couronne d'Ormuz. Cet artifice n'en imposa point à l'Amiral. Il sit dire à Khojah Attar qu'il pouvoit lui envoyer ceux à qui il devoir une réponfe. Il lui vint effectivement quelques Mores, à qui il mit des balles & des épées entre les mains; voila, leur dit-il, en quelle monnoye le tribut fera payé. Khojah Attar, n'efperant plus rien de cette rufe, entreprit de corrompré les Portugais mêmes, à force d'argent. Il trouva cinq perfides, dont l'un étoit un Fondeur, qui lui fit quelques piéces de eanon; & d'un antre, il apprit que la flotte Pottugaife n'avoit pas quarre cens foixante hommes complets. Cette découverte anima fes esperances. Il résolut de rompre la paix. Son prétexte fut de refuser à d'Albuquerque les cinq hommes qu'il avoit séduits; & se prétendant dispensé de rendre des gens libres, qui avoient pris le parti de s'attacher à lui, il publia que c'étoit d'Albuquerque qui cherchoit à violer le Traité.

Cet exces de mauvaise foi excita l'Amiral à la vengeance; mais il eur le Absonieque est tralat par les mortel chagrin de ne pas trouver ses Capiraines disposes à le seconder. Kho- Officiers de 18 jah Attar en avoit gagné plusieurs par les profusions. Il porta la confiance Fiotte. jusqu'à brûler pendant la nuit une Barque que les Portugais construisoient sur le rivage; & dans le même-tems il ent l'audace de faire crier, du haut des murs, par un des Déferteurs : » Alfonse d'Albuquerque, venez défendre vo-" tre Barque avec vos quatre cens hommes, & vous trouverez mille Archers Mores, & von » pour vous recevoir. « Cette infolence n'avoit rien de surprenant , puisqu'elle querque. étoit comme autorifée par quelques Capitaines qui entretenoient des intelligences avec l'ennemi, & qui avoient perfuadé aux cinq Soldats de déferter. Albuquerque, enflammé de colere, tenta de brûler plufieurs Vaisseaux dans l'Arfenal. Cette entreprise n'ayant pas rétissi, il résolnt d'assieger la Ville, & s'étant faisi de quelques Mores', qui vouloient y faire entrer des provisions, il leur sit couper les mains, les oreilles & le nez. Ceux qui gardoient les puits, d'où la Ville titoit son eau, ne furent pas traités moins cruellement; ils les fit précipiter, hommes & chevaux, dans les puits qu'ils gardoient. Le Roi & son Ministre, étant sortis pour atrêter cette action, il

se vit en danger de tomber entre leurs mains; mais lorsque sa retraite al-ALMEYDS. loit être coupée, une heureuse décharge de son arrillerse mit en désordre 1508.

la Cavalerie qui cherchoit à l'envelopper.

Dans tous ces effets de fon reflentiment Albuquerque trouva fes troupes Trois de fer sans ardeur pour exécuter ses ordres. Trois de ses Capitaines, levant le Capitaines famasque, prirent la résolution de l'abandonner. Outre les séductions de Khojah Attar', ils avoient eu quelque jalousie pout le commandement du Fort. Mais avant que de partir, ils lui laisserent par écrit les raisons de leur mécontement, & celles qui devoient lui faire abandonnet fon entreprise. Il fit enterrer le papier sous une pietre du Fort, en disant qu'il y avoit écrit sa réponse, & qu'il souhaitoit de voir qui auroit la hardiesse de la déterrer pour la lire. Tous fes gens murmuroient de cette tyrannie, fans que personne ofat lever la voix pour s'en plaindre. Il parur inquiet du départ de fes trois Capiraines, mais le desir de la venzeance ne le rendit que plus obstiné dans sa tésolution. Deux autres Capitaines, qui brûloient de suivre les premiers, entreprirent de lui faire goûter leurs représentations; il les traita si sévere-

ment qu'il les força d'obeir. Les Infulaires de Babrayn équiperent quelques Vailleaux pour transporter Il continue fee exploits. des provitions à Keishom. Albuquerque, averti de leur départ, se mit à les poursuivre. Il les manqua; mais ayant découvert dans sa route une Maison

de campagne du Roi d'Ormuz, gardée par trois cens hommes d'Infanterie & foixante Cavaliers, il l'attaqua, fans égard au nombre, & tua quatre-vingt Keishom pris. hommes, qui ne lui en coûterent qu'un feul. Il se rendit à Keishom, où il fondit fur cinq cens Archers, que le Roi de Lar, en Perse, envoyoit au se-

cours d'Ormuz, fous la conduite de fes deux Neveux. Il fit mordre la pouf-Générofié d'Al- fiere au plus grand nombre, quoiqu'il ne fût débarqué qu'avec quatre-vingt des fiens; & ses ressentimens ne l'empêcherent point d'épargner les deux Neveux du Roi de Lar, qu'il fit conduire au Ministre d'Ormuz, comme un préfent. Mais il brûla la Ville, après l'avoir abandonnée au pillage. Entre les « dépouilles, il se trouva un riche tapis, d'une telle grandeur, que les Soldats

fe disposoient à le couper en pieces, pour l'emporter plus facilement. Albuquerque l'achera d'eux, & l'envoya dans la fuite à Saint Jacques en Galice. Énfin', le perit nombre de rroupes auquel il éroit réduit , & l'approche de l'hyver, lui firent prendre le parti de retourner dans l'Isle de Sokotra; & fans être effrayé des dangers de la route, il permir à Jean de Nueva de le quitter

pour faire voile aux Indes, où ce Capitaine avoir déja commandé une flotte affez nombreufe. Les cent Portugais qui étoient demeurés dans le Fort de Sokorra, s'y trou-

voient preises depuis quelque-tems par la famine. Albuquerque, incapable de repos , fe chargea lui-même de remédier à leurs befoins. Il partit , avec fon feul Vaisfeau, pour le Cap de Guardafu, tandis qu'il dépêcha les autres à Melinde & au Cap Fum, pour se faisir de tous les Bâtimens qui seroient charges de provisions. Les fecours qu'il se procura par cette pirarerie furent si confidérables, qu'ils rétablirent l'abondance à Sokotra. Vers la fin de l'hyver, il fentit renaître tous ses projets sur Ormuz. Ses forces ne répondoient point à la grandeur de cette enrreprise; mais il se flatta de pénétrer du moins les dispositions du Roi & de son Ministre. Dans sa route, il résolut de

bandannent.

baquerque,

It envoye un sapis à Saint Jacque en Galice.

Il raviraitle la Lusia.

venger fur les Habitans de Kalayar quelques injures que les Portugais avoient essuyées devant cette Ville. Elle est située au-delà du Cap Siagro, qui potte aussi le nom de Cap Raselgat, à l'entrée du Golse Persique. Elle a derrière elle une montagne, coupée par quelques passages qui ouvrent la communi- fitazion. cation avec les Pays voilins; & l'une de ces ouvertures, qui est directement vis-à-vis de la Ville, communique à certe belle Province d'Arabie, qui se nomme Alyaman, où le nombre des Habitans répond à la célébrité du commerce. Albuquerque prir terre en arrivant, & fon courage lui faifant dédajgner toures forres de précaurions, il entra dans la Ville au milieu du jour. La plûpart des Habitans prirent la fuite vers la montagne. Ceux qui entreprirent de se défendre furent rués dans les rues. Les Portugais y palserent trois nuits, pendant l'une desquelles mille Mores, s'y étant introduits secrettement, leur causerent beaucoup d'embarras. Mais Albuquerque rassembla ses gens pour attendre la lumiete, & fondant sur l'ennemi au premier rayon du jout, il en pougais, tua une partie, mir le reste en fuire, & brûla la Ville. Le plus riche butin qu'il y eut trouvé étoit une grande quantité de provisions.

ALMEYDS. Kalayat, & fa

Il arriva au Port d'Ormuz le 13 de Septembre. Le Roi & son Ministre, avertis de son retout, lui firent aufli-tôt déclaret qu'on étoit prêt à payer le tribut de 15000 Seraphins, mais qu'ils ne consentiroient jamais à la construction d'un Fort. Il réfolut d'affieget la Ville. Martin Coello, avec fon Vaif- Second fiége feau, eur ordre de garder la pointe de Turumkaha, où font les puits qui facces. foutnissoient de l'eau fraîche aux Habitans. Diego de Melo fut posté à l'oppolite de l'Isle de Keishom. Albuquerque se présenta lui-même devant la Ville, avec François de Tavora. Il eut le chagrin de voir, fur le rivage, les progrès de fon Fort, que Khojah Attar avoit fini, pour se servir contre les Portugais de l'ouvrage qu'ils avoient commencé. L'attaque eut à peu près le même fuccès que la précédente; c'est-à-dire, qu'après avoir cause beaucoup de mal aux Intidelles, après avoir perdu Diego de Melo, qui fut tué avec huit de ses gens, & s'être vû lui-même dans le dernier danger, la petitesse de ses forces l'obligea de renoncer à son entreprise. Mais en partant pour les Indes, il prit un Vaiifeau de Babrayn, qui portoit beaucoup de perles. François Tavota en prit un de la Mecque.

# 6. II.

Le Soudan d'Egypte envoye une Flotte contre les Portugais. Elle est battue. Lorenzo d'Almeyde perit dans le combat. Artifice du Seigneur de Diu. Prise & incendie de Dabul. Défaite des Egyptiens. Le Viceroi perit en retournant à Lisbonne.

PENDANT que les Portugais causoient ces allarmes au Roi d'Ormuz, le Soudan du Caire avoir mis en Mer une flotte réguliete de douze gros Vaisseaux, montes de quinze cens hommes, sous le commandement de la Flotte d'a-Mir Huffein , dans la vue d'arraquer les Ennemis de fon commerce avec sipreplus d'ordre & d'intelligence qu'ils ne l'avoient été jusqu'alors par les Almadies, les Tonis, les Pares, & les autres Bâtimens des Rois d'Afrique & Niii

ALMEYDE. 1509.

de l'Inde. Le bois qui avoit fervi à la construction de cette slotte avoit été coupé dans les Montagnes de Dalmatie, du consentement des Vénitiens ; foir qu'ils contribuassent volontiers à l'abaissement des Portugais qui avoient ruine leur commerce; foit que le Turc étant mal avec le Soudan , ils fe crussent interesses à secourir l'Egypte contre leur Ennemi commun. Un Neveu du Soudan avoit été charge du transport de cette cargaison, sur vingtcinq Bâtimens qu'il commandoir, avec huir cens Mamelus, sans y comprendre les Marelors. André de Amarall , Porrugais , commandoir alors les Galeres de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem. Il apprit que ce bois étoit deftiné contre les Portugais dans les Indes. Ce fut allez pour lui faite attaquer la flotte Egyptienne, avec quatre Galetes & six Vaisseaux de guerre. Le combat fur fanglant; mais après trois heures de résistance, il prit sept Vaisseaux, en coula cing à fond & poursuivir les treize autres jusqu'au Port d'Alexandrie, qui leur servit d'azile. Le reste du bois sut conduit au Caire par le Nil , & de-là fur le dos des chameaux , jusqu'à Suez , où la flotte fut cons-

Ses expéditions

dans la Mer Rou-

Elle commença ses expéditions par le pillage d'Yembo (a) & de Joddah . que le Soudan accusoit d'avoit favorisé ses ennemis. Ensuite elle fir voile vers Diu, où Maleck Azz commandoir pour le Roi de Cambaye, dans l'efpérance d'y joindre celle de ce Prince, qui n'étoit pas mieux disposé pour les Portugais. Dom François d'Almeyde étoit pendant ce tems-là sur la Côte de Malabare, d'où il avoit envoyé Lorenzo son Fils, pour garder celle de Cananor & de Cochin. Lorenzo s'avança jufqu'à Chaul, avec huir Vaisseaux, qui composoient toutes ses forces. Chaul est située sur le bord d'une Riviere, à deux lieues de la Mer. Cette Ville qui est une des principales de la Côre par sa grandeur, & par son commerce, dépendoit de Nizamaluco. Elle fir un accueil favorable aux Portugais. Le bruit de l'armement d'Egypte

les Portugais à Chaul.

s'y étoit déja répandu; mais il avoir paru si peu vraisemblable, qu'on n'en reconnut la vérité qu'à la vûe de la flotte du Soudan. Lorenzo étoit alors fur le tivage , à se rejouir avec ses Officiers. Il n'eut que le tems de regagner ses Vaisseaux. A peine étoit-il à bord, que Mit Hussein comptant sur la victoire, parce qu'il le flattoir de surprendre les Portugais, entra dans le Port avec de grandes marques de confiance & de joie. Il alla droit lui-même à l'Amiral, sur lequel il sit pleuvoit une nuce de balles, de sleches, de grenades & d'autres machines à feu. Mais il fut reçu avec tant de vigueut, qu'il perdit le dessein d'en venir à l'abordage, quoique son Vaisseau l'emportât beaucoup en groffeut fur celui de Lorenzo. Tous fes Capitaines n'ayant pas mieux réufi, la nuit qui s'approchoit l'obligea de remettre fon attaque

tage des l'orne-

au lendemain. Il fut prévenu. Dom Lorenzo donna le fignal du combat dès la pointe du jour, & résolut à son tour d'aborder Mir Hussein. Les autres Vaisseaux suivitent son exemple. Cette hardiesse ne réussit qu'à deux Galéres, qui se faisitent de deux Vaisseaux ennemis, & qui en passerent tout l'Equipage au fil

THE TOY GOOD!

Tie font em ve de l'épée. Le feu étoit terrible des neux côtés, & l'avantage commençoit à raffes par le courte fe déclarer pour les Pottugais, lorsque Maleck A (7 Gouverneur de Diu, pa-

<sup>(</sup>a) D'aurres écrivent l'ambu & Imbo.

rut en bon ordre avec un grand nombre de petits Bâtimens. Lorenzo détacha deux Galéres & trois Caravelles, pour empêcher l'approche de ce nouvel Ennemi, Elles exécuterent si heureusement seur commission, que se voyant fermer l'entrée de la Riviere, il fut forcé de chercher une retraite. Le combat dura jusqu'à l'entrée de la nuit, & les deux Partis s'efforcerent de déguifer leur perte. Les Portugais ayant affemblé le Conseil, il parut à tout le monde que l'enALMEYDE. 1509.

treprise ne pouvoit être soutenue sans témérité, puisque Maleck Azz étoit si proche avec des forces redourables. On proposa de prendre le large en pleine Mer. foit pour s'affurer le pouvoir de fuir, foit pour combattre avec moins de défavantage, Mais Lorenzo fe fouvenoit des reproches qu'il avoit reçus de avec fon Vail son Pere après l'affaire de Dabul; & craignant que sa retraite ne passar pour un manque de courage, il réfolut d'attendre le jour, en changeant feulement de situation, pour sauver les Vaisseaux de Cochin qui étoient en danger. Maleck Azz s'étoit avancé à la faveur de la nuit. Ayant observé ce mouvement, il ne douta point que les Portugais ne pensassent à la fuite. Il se présenta d'un air intrépide, sans être arrêté par le désordre que l'artillerie mit dans ses Pares. Malheureusement, le Vaisseau de Dom Lorenzo passant sur quelques piliers qui étoient cachés par la hauteur de la Riviere, fit une voie d'eau si large qu'il parut impossible de le secourir; & par un malheur encore plus funeste aux Portugais, Lorenzo fut blesse au même moment d'une balle, qui lui brifa le genouil. Ce brave Commandant se fit appuyer contre le grand mât, d'où il ne cessa point d'encourager une partie de ses gens à combattre, & les autres à travailler à la pompe; mais il reçut une autre balle, qui lui, cassa l'épine du dos, & qui le fit tomber sans vie. Son corps jetté au bas des Ponts fut suivi par Gaton, un de ses Domestiques, qui venant de recevoir une fléche dans l'œil, pleura son Maître avec des larmes de sang. Après un Pagecombat des plus opiniatres, les Mores entrerent dans le Vaisseau, & trouverent Gaton, qui reprit des forces à leur vue. Il en tua plusieurs qui tomberent

Lorenzo , file

veilleuse. Peu de tems après cetre disgrace, il reçut une Lettre de Maleck Azz. Ce Origine de Ma-Géneral More éroit né dans l'esclavage, & descendu d'un Chrétien Schis- leck Azz, matique de Russie. Il s'étoit élevé par tous les degrés de la fortune; mais la principale action qui lui avoir procuré le Gouvernement de Diu, n'avoir pas demandé un mérite extraordinaire. Un Oiseau volant sur la tère du Roi de Cambaye y laissa tomber sa siente, ce qui mit ce Prince dans une vive colere. Je donnerois, dit-il, tout ce que j'ai, à celui qui tueroit cet Oiseau. Maleck Azz, qui excelloit à tirer de l'arc, n'eut pas plûtôt entendu ce discours, qu'il tua l'Oiseau d'un coup de fléche. Le Roi fut si fidele à le récompenser, qu'il le sit bien-tôt Gouverneur de Diu, Ville fameuse, qui étant située sur une Péninfule triangulaire, joint le Continent par un fort petit Isthme. Maleck Azz s'efforçoit politiquement de ménager tout à la fois le Roi son Maître,

fur le cadavre de son Maître, & lui-même tomba mort sur eux. Enfin le Vaisfeau fut submergé. De plus de cent hommes que Lorenzo avoit sur son bord, il n'en échappa que dix - neuf. Toute la flotte en perdit cent quarante, & l'Ennemi plus de six cent. Deux Capitaines prirent la route de Cochin, où le Viceroi étoit alors, Il apprit la mort de son Fils avec une fermeté mer-

ALMEYDE. 1509.

& les Portugais, dont il craignoit le pouvoir depuis le tort qu'ils avoient fait à fon Commerce. Dans cette double vue il envoya ses dix-neuf Prisonniers au Roi de Cambaye; & pour appaifer le Viceroi Portugais, il lui écrivit une Lettre de condoléance fur la morr de son Fils, en relevant beaucoup sa valeur, & s'excusant de n'avoir pû se dispenser de secourir Mir Huffein.

Norwelle Flotre qui rend le courage aux Portugais.

La défaite de Lorenzo avoit appris aux Mores que les Portugais n'étoient pas invincibles; & dans l'état ou les flottes d'Almeyde & d'Albuquetque étoient réduites, il étoit fort à craindre que ces Infideles réunissant toutes leurs forces, n'achevassent de ruiner le petit nombre d'Ennemis qui leur restoit. Ce fut au milieu de ces allarmes que les Portugais virent arriver une flotte nombreuse qui releva routes leurs espérances. Il étoit parti de Lisbonne au commencement d'Avril de la même année, dix-fept Vaisleaux qui avoient d'abord été séparés par la tempête; mais s'étant heureusement réunis à Mozambique, ils avoient joint ceux de l'année précédente. Un secours si puissant entra dans Démilé pour la Mer des Indes avec un air de triomphe. Le Roi de Portugal envoyoit ordre à Dom François d'Almeyde de réfigner fon Gouvernement à d'Albuquerque, & de retourner à Lisbonne sur un Vaisseau Marchand. Ce changement fit naître des difficultés. Almeyde sous prétexte qu'il se trouvoit engage par l'honneur à tirer vengeance de la mort de son Fils, suspendit l'exécution des ordres du Roi. Albuquerque offensé de ce délai, se rendit à Cochin. Les Historiens regardent leur démêlé comme l'origine d'un désordre qui devint dans la suite affez funcite aux Portugais. Les Vicerois s'efforcerent de prolonger leur terme, tandis que leurs Succeileurs ne marquerent pas moins d'empressement pour

In tuccettion du (reusement des Indes.

Almoyde therthe la Florre d'Egrite.

commencer l'exercice de leur autorité. Almeyde obstiné dans ses prétentions fit partir les Vaisseaux Marchands sous la conduite de Fernando Soarez, & de Rui de Cunna, qui eut le malheur de périr dans sa route. Il quitta lui-même Cananor, pour aller chercher vers Diu la flotte de Mir Hussein. La sienne étoit composée de dix-neuf Vaisseaux de différentes grandeurs, & montée par six cens Soldats, entre lesquels on comptoit près de quatre cens Malabares. Toute l'Inde fut allarmée de ce mouvement, mais furtout le Samorin & Malcck Azz, qui avoient employé routes fortes de précautions pour éviter de nouveaux dangers. Le Vicetoi ayant mouillé avec sa flotte dans la déliciense Isle d'Anchedive, il y prir, de l'avis de tous ses Officiers, la réfolution de tomber fur Dabal.

D-140 & 6:6+ feation,

Cette Ville, une des plus renommées de la Côte, par fa grandeur, fon Commerce, & la commodité de fa firuarion, est firuée sur une Riviere navigable, à deux lieues de l'embouchure. Les Edifices y étoient alors d'une beauté finguliere. Elle n'avoit pour Habitans que des Payens & des Mores. Sabay, Roi de Dekan, à qui elle appartenoit, y avoit mis une forte Garnison, dans la crainte qu'elle ne fût insultée par les Portugais; & sur le bruit de leur approche, il y avoit envoyé un renfort de six mille hommes, qui ne manquoient ni d'artillerie, ni d'ouvrages proptes à leur défense. Cependant la frayeur s'étant répandue parmi les Habitans, ils commençoient à transporter leurs richesses dans les Pays voisins : mais le Gouverneur leur en fit défense, fous peine de mort; & pour les encourager par fon exemple, il fit venit sa femme & ses enfans dans la Ville. Tout le monde y reprit confiance, &

les autres Dames, qui s'éroient déja retirées dans leurs maisons de campagne, ne firent pas difficulté de venir partager le péril. Almeyde entra dans le Port le 13 de Décembre. L'émulation fit chercher 1509.

ALMIYDE

à tous ses gens le moyen de descendre les premiers. Ils furent reçus avec e une épaiffe nuée de balles & de fleches; mais les ouvrages de la Ville étoient Ville. fi hauts que les coups se perdirent par-dessus leurs têtes. Ils gagnerent le rivage, & s'étant partagés en trois corps ils formerent trois attaques à trois differentes portes. Les Mores s'apperçurent de leur dellein. Chaque poste fut défendu avec autant de conduite que de valeur. Le carnage y fut si grand que les cadavres formerent un nouveau rempart contre la furie des Affiégeans. Mais Nunno Vas Pereyra fut envoyé d'un autre côté pour former une quatrième attaque. Il y trouva moins de rélistance. Après un combat de quelques momens, il forca les ennemis, quoiqu'en grand nombre, de se précipiter vers les montagnes; & leut fuire fut si aveugle & si tumultueuse que dix Portugais suffirent pour les poursuivre. Les autres se lasserent aussi de leur résistance. L'artaque avoit duré cinq heures, pendant lesquelles il perit fix cens Mores, & les Portugais ne perdirent que seize hommes. Albuquerque distribua ses gens dans les rues de la Ville, avec ordre de se tenir soigneusement sur leurs gardes. Il ne doutoit pas que l'ennemi ne revînt la muit suivante. L'obscurité s'approchoit. Quantité d'Habitans, qui avoient laissé derriere eux leurs enfans & leurs feninies, se présenterent à la faveur des ténébres. Mais ils trouverent, de tous côtés, les Portugais prêts à les repousser. Le jour suivant, la Ville sur abandonnée au pillage. Les espérances du Vainqueur étoient proportionnées à la richesse des Edifices ; lorsqu'un feu, dont personne ne découvrit l'origine, se répandit dans tous les quartiers, & réduisit en peu d'heures, toutes les maisons en cendres. Les Historiens ne nous apprennent point ce que devinrent les femmes, les enfans & tous les Habitans qui n'avoient pû le dérober par la fuire. Mais leur fort se conjecture aisément. La cruauté commençoir à tourner en habitude aux Cruamé fami-Portugais. Cependant l'action du feu fut si prompte, qu'ils ne recueillirent, uite d'une si riche dépouille, qu'environ cent cinquante mille ducats. Il y a beaucoup d'apparence que ce fut le Viceroi même qui fit commencer secrettement l'incendie, dans la crainte qu'un trop long pillage ne retardat ses autres desfeins. Les Vaisseaux du Port furent aussi brulés. On s'attendoit à renouveller les provisions de mer sur la Côte; mais il s'y en trouva peu, parce qu'elles avoient été détruites par les fauterelles, dont on trouva quantité de pots remplis. Chacun eur la curiofiré d'en goûter, & les trouva d'un goût fort sauterelles priagréable. Leur ressemblance avec les écrevisses sit croire aux Portugais que se pour des écrec'en étoit une espece rerrestre. C'est ainsi qu'en plusieurs endroits, & particulierement dans les Vignobles, aux environs de Rome, les crabbes de terre reffemblent beaucoup à celles de mer.

Almeyde s'étoit proposé de faire succeder à cette expédition , l'attaque de Almeyde s'ap-Mir Hussein à Diu. Il prit dans sa route quelques Vaisseaux Mores, dont proche de Diu, il se contenta de tirer des vivres pour leur rançon. Le 2 de Fevrier 1509, il arriva devant Diu. Les tours & les murs dont cette Ville étoit environnée, sa grandeur, & la beauté de ses Edifices, lui donnoient beaucoup

Tome I.

de ressemblance avec les plus belles Villes de l'Europe. Maleck Azz en étoit

108

1509.

absent. Il avoit entrepris, à vingr lieues de son Gouvernement, une expédition contre les Rasbuts, nommés par d'autres les Rajapus. Mais recevant des avis conrinuels du mouvement de la flotre Porrugaife, il revint prefqu'auffi-rôt qu'elle eur moiiillé l'ancre. Son dessein n'étoit plus d'assister Mir Hussein, ni de chagriner les Portugais. Le Viceroi, de son côté, ne put se dispenser de quelque inquiérude en considerant la force de la Place, & la valeur des deux Généraux Mores , qui gardoient la Côte avec plus de deux cens Bârimens en fort bon ordre. Cependant, après avoir attendu le retour de la marée, il fit donner le fignal du combat , vers neuf heures du marin. Le mouvement commença aufli-tôr dans les deux partis, avec de Combat entre grands cris mêlés au bruir des instrumens. Les Vaisseaux de Maleck Azz se

fa Flotte & celle d'agypte.

présenterent à l'entrée du Port, avec une décharge de leur artillerie & de leurs arcs. Ils tuerear rout-d'un-coup dix hommes dans la Galere de Diego Perez, qui étoit la plus avancée. Mais Nunno Vas, perçant avec une intrepidité admirable, se servit si habilement de son canon, qu'il abima un des plus grands Vaiifeaux de la flotte ennemie. Il fe trouvoir entre deux autres Vaisleaux, dont il auroit eu peine à se dégager, lorsque Georges Melo, qui le fuivoit avec la même ardeur, en aborda un, & lui donna le tems d'aborder l'autre ; randis que le Viceroi , qui les observoir tous deux , fir jouer route fon arrillerie fur rous les aurres Bâtimens de la flotte. Maleck Azz, que les Portugais avoient cru à la rêre de ses gens, étoit dementé dans la Ville; mais ils avoient à combattre Mir Hussein, qui commandoit un des Vaisseaux arraqués. Ce brave More fir des prodiges de valeur , jusqu'à ce qu'étant blesse, il gagna le rivage, dans une Chaloupe, pour aller se plaindre au Roi de Cambaye de la perfidie de Maleck Azz, qui s'éroir contenté de l'affister de ses Vaisseaux, sans y paroître en personne. Son absence ôra si peu le courage à ses gens, qu'ayant combattu long-tems pour conserver son Vaisseau, ils y furent rous tues jusqu'au dernier. L'autre, qui appartenoit à Maleck Azz, fut coulé à fond. Les deux Vainqueurs continuerent d'en prendre & d'en fubmerger un grand nombre. Enfin, lorsque l'artillerie de l'Amiral eut achevé de fixer la victoire en sa faveur, il entra dans le Port avec le reste de sa flotte, & sir un eruel carnage de ceux qui oferent encore lui résister. Les Mores perdirent 1500 hommes, & les Portugais en furent

Victoire des Purtugus.

quirtes pour quarante. Le pillage des Bârimens qui restoient entiers sit passer des richesses immenses sur la stotre Portugaise. On jugea, par la variété des Livres qui furent pris en diverses Langues, que la flotte des Mores étoit composce de plusieurs Narions differentes. Il s'y trouva des Ouvrages Latins, Italiens & Portugais. De tant de Barimens qui romberent entre les mains d'Almeyde, il ne conferva que quarre Vaisseaux assez bien construirs, avec deux Galeres, & rout le reste fur livré aux flammes. Faria même , Historien Portugais dont j'emprunte ce récir, accuse sa Nation d'un excès de cruauté dans le rraitement qu'elle fit aux Vaincus.

Diffimulation de Maleck Azz.

Le lendemain, Maleck Azz, feignant d'être fort fatisfair de la victoire d'Almeyde, l'envoya félieirer par Seyd Ali (a), More de Grenade. Plufieurs

(a) Seyd. en Arabe, fignifie Seigneur. C'est le titre des Chess de familles de la postériet d'Aly, & le même que le Cid Espagnol.

Officiers Portugais étoient d'avis qu'il falloit profiter de la fortune pout attaquer la Ville; mais le Viceroi rejerta cetre proposition, parce que Diu apparrenoit au Roi de Cambaye qui étoit allié des Portugais, que la Place étoit défendue par des fortifications redoutables, & la flotte Portugaise fort affoiblie : sans compter qu'il auroit été impossible de la gardet , après l'avoir emportée. Il prit donc le parti de recevoir civilement le Meslager de Maleck Azz, & de confentir à la paix. Les articles en furent dresses. Ils conrenoient la liberté du Commerce pour les Habitans de Diu; & de leur part, la restitution de tous les Prisonniers Portugais, avec la cession de toute l'artillerie & de toutes les munitions que Mit Hussein avoit laissées dans la Ville ou sur la Côte.

ALMEYDE. 1509.

Il fair la pris

Le nom d'Almeyde étoit devenu si terrible dans ces Mers, qu'en passant à Chaul, pour retourner à Cochin, il fit consentir le Roi de cette Contrée à payer volontairement un Tribut au Portugal. Il fut recu à Cochin comme en Almerde metrriomphe. La, Dom Alphonse d'Albuquerque l'ayant presse peut-être avec traite Aibuquerque. trop de hauteur de lui remetrre son emploi, il se laissa persuader, par quelques-uns de ses Capitaines, de l'envoyer prisonnier à Cananor. Mais Dom Ferdinand Coutinno, qui arriva presqu'en même-tems de Lisbonne, avec une flotte de quinze Vaisseaux, & des pouvoirs extraordinaires du Roi, ayant relàché à Cananor, y prit avec lui cer illustre Prisonnier; & l'avant reconduit à Cochin, il l'établit, en vertu des ordres de Lisbonne, dans la qualité de

devant lui.

Viceroi des Indes. Almeyde quitta Cochin avec trois Vaisseaux, le 19 de Novembre. Un esprit ALBUQUERplus foible auroit conçu quelque effroi des prédictions par lesquelles on s'efforça de retarder son départ. Les Magiciens du Pays lui déclarerent qu'il ne passeroit point le Cap de Bonne-Esperance. Le mépris qu'il avoit fait de leur art n'empêcha point qu'il ne témoignât quelque satisfaction après avoir passé ce Cap. Il relâcha dans la Baye de Saldanna, qui en est à peu de distance au Départ & mora Nord, pour y rafraîchir ses provisions. Un de ses gens y prit querelle avec un étrange d'Al-Negre, qui le maltraita de quelques coups; &, contre son avis, tous les Portugais qu'il avoit sous ses ordres crurent leur honneur interessé à venger cette infulte. Il descendit, avec cent trente hommes, qui composoient la fleur de fa Troupe, & fondant fur un miferable Village, il y enleva quelques enfans & quelques bestiaux. Les Négres, qui avoient pris la fuite à son approche, se raffemblerent dans une Montagne voifine, & l'attaquerent si furieusement à leur tour, qu'ils lui tuerent, en un instant, cinquante hommes, au nombre desquels il perit lui-même. Il étoit âgé de soixante ans. Sa figure étoit agréable , & fes manieres obligeantes. A la valeur dont il avoit donné tant de témoi- Son caraftere, gnages, il joignoit un jugement fain, une humeur liberale, avec un cœur fen-

tible à la reconnoissance. La cruauté, dont on avoit pû lui faire un reproche, paffoit alors pour une qualité nécessaire contre des ennemis aussi perfides que les Mores, & méritoit d'ailleurs un nom moins odieux dans un pere qui avoit eu la mort de son fils à venger. Dom François d'Almeyde portoit un manteau noir, fur une veste de satin cramoisi. C'est du moins sous cer habillement qu'on a confervé son Portrait. Il y paroit aussi avec des bottes, une courte lance dans la main droite, & la main gauche sur son épée, qui pend presque

OUE. 1509.

O ij

Villes.

ALBUQUER-QUE. 1 509.

Il s'étoit passe, dans cet intervalle, quantité d'événemens moins considérables, sur d'autres Côtes où les Portugais avoient commencé des établissemens. Dès l'année 1508, Edouard de Lemos, parti de Lisbonne avec le titre Expedition & de Gouverneur d'Ethiopie & d'Arabie, s'étoit rendu à Mozambique & à Melinde, d'où il étoit allé visiter, à la tête de son Escadre, Monsia, Zanzibar, Pemba, & d'autres Isles qui avoient négligé le payement du Tribut. Celle de Monfia s'éroit foumife fans réfiftance; mais les deux autres ayant entrepris de se défendre, il en avoit chasse les Habitans dans les Montagnes & pillé leurs

Madagafear & Malaca recondi Segueira,

Diego Lopez de Segueira avoit été chargé de reconnoître l'Isle de Madagascar, dont j'ai rapporté la découverte, & Malaca, où les Portugais n'avoient point encore pénétré. Il avoit relâché à Padir & à Pajan (a) , dans la Rade de Malaca. Les Rois de ces deux Cantons avoient recherché son amitié & l'avoient chargé de préfens. Mais se fiant moins à celui de Malaca, il avoit commencé par le bruit de son artillerie, pour répandre l'effroi sur la Côte, Une Barque s'approcha de fon Vaisseau, & lui demanda ce qu'il fouhaitoit dans un Pays où il n'étoit pas connu. Il répondit qu'il étoit Ambassadeur du Roi de Portugal, envoyé vers le Souverain du Pays. Les téponses du Roi furent équivoques, comme on étoit accourumé à les recevoir des Mores lorfqu'ils méditoient quelque perfidie. Lopez ne laissa point de faire descendre Jerôme Texeira, avec le titre d'Ambassadeur. Il fut reçu honorablement, dans la vue d'engager ses Compagnons à prendre terre. Ces trompeuses apparences n'en imposerent point à Lopez, qui fut d'ailleurs informé qu'on ne pensoit qu'à l'affassiner. Il découvrit même que le fils d'un Raja , nommé Ultimati , étoit venu Le Raja Ultià bord avec cette intention, quoiqu'il n'eût pas trouvé l'occasion de l'exécuter. Cependant il consentit que trente de ses gens allassent essayer à quelle fidélité il devoit s'attendre. On les conduisit dans un autre lieu, sous prétexte de leur faire acheter du poivre; & le Roi persuadé qu'il restoit peu de forces aux Portugais, failit le tems de leur absence pour attaquer la flotte, avec plusieurs Vaisseaux qu'il avoit rassemblés. Lopez s'en dégagea fort heuteusement. Il en coula même à fond plusieurs. Mais il perdit ses trente hommes, qui furent

mati veut affaifiner Segueies.

(a) On les nomme auffi Pedier & Pifang.

massacrés dans la Ville.



#### CHAPITRE XI.

Exploits d'Albuquerque, Viceroi des Indes depuis 1510 jusqu'en 1516. Calecui brule. Description de Goa , qui se rend aux Portugais. Ils l'abandonnent & la reprennent. Description de Malaca. Cette Ville est attaquée par le Roi de Siam', & prise par les Portugais.

VEC les interêts de fa nouvelle dignité, Dom Alphonse Albuquer-A VEC les interers de la nouvelle dignité , Dom Alphonle Albuquer-que avoit d'anciens reffentimens à fatisfaire. Il se souvint des persidies du Samorin de Calecut, qu'il avoit éprouvées plusieurs fois. Sa cause étoit commune avec tous les Généranx Portugais qui avoient commandé jusqu'alors dans les Indes. Et si quelque chose peut justifiet les excès où la plu- La conduite de part s'étoient emportés contre des alliés infidéles, c'est que dans les mê- formais entmes lieux ils avoient toujours traité fort humainement les Rois de Cochin, de Cananor, & de Cambaye, qui ne leut avoient point encore manqué de fidélité.

ALST QUAR-1510.

lecut, qui avoit toujours apporté tant d'obstacles à l'agrandissement des Por- treprend de tuitugais. Sa flotte, jointe à celle de Dom Fernand Coutinno, étoit composée de trente Vailleaux , charges de dix-huit cens hommes , fans y comprendre quantité d'Indiens qui leur étoient foumis, & que l'esperance du pillage conduisit avec eux dans un grand nombre de Barques. Ils artiverent à Calecut avec cette flotte, la plus puissante qui eut paru dans ces Mers avec le Pavillon du Portugal. Chacun s'emprella de detcendre le premier. Coutinno commandoit huit cens hommes, & fit débarquer avec eux quelques pieces de campagne. Albuquerque avoit le même nombre de Portugais fous les ordres, avec fix cens Indiens. Ils marcherent d'abord avec moins de régularité que de confusion , dans l'ardeur qu'ils avoient mutuellement de commencer l'attaque. Un Boulevard, nommé Seram, fut le premier ouvrage qui exerca leur valeur. Six cens hommes, qui le défendaient, firent une vigoureuse résistance contre les plus ardens, jusqu'à l'arrivée d'Albuquerque, qui les força de l'abandonner. Continno, apprenant de quelques Prisonniers Mores que le Samotin étoit à cinq lieues de la Ville , dans un de ses Palais, prit cette route, avec sa Troupe; tandis qu'Albuquerque continua de pouiler si vigoureusement ses avantages qu'il s'ouvrit enfin l'entrée de la Ville. Calecut étoit trop vaste pout êtte livrée témérairement au pillage. D'ailleurs, au moment qu'Albuquerque déliberoit sur sa conduire, il reçut avis que Coutinno avoit besoin de son assistance, & qu'il étoit dans manquent leur le dernier danger. Il fit mettre le feu à la Ville avant que d'en fortir , & volant du côté le plus pressant, il trouva Coutinno bloqué dans le Palais par une multitude d'ennemis. Tous ses efforts ne putent l'y faire pénétrer. Il y petdit plusieurs de ses gens, & par un malheur bien plus sunesse, il y sur bleile si dangereusement lui-même, d'un coup de siéche au gozier, & d'un coup

Le nouveau Viceroi tourna donc ses premiers préparatifs à la ruine de Ca- All requerque en-

Les Portugals entrepnie.

ALBUQUER-OUE. 1410. la vic.

de pierre à la tête, qu'il fut porté au rivage sans aucun reste de sentiment. Pendant ce tems-là Coutinno, accablé par le nombre, fut tué dans le Palais. Quantité de ses gens eurent le même sort, & tous auroient peri sans doute si Common y perd le secours d'Albuquerque n'étoit arrivé assez heureusement pour faciliter leur

évasion. Ils perdirent quatre-vingt hommes.

La flotte privée d'un de ses Chefs par la mort, & de son Général par une blessure qui suspendit toutes ses vues n'eut point d'autre parti à prendre que de retourner à Cochin. Albuquerque s'y rétablit avant la fin du mois. Entre plusieurs objets qui le rappelloient à la vengeance, il résolut de commencer par Ormuz, qu'il avoit attaqué deux fois sans succès. Tous ses préparatifs s'étant tournés de ce côté-là, il partit avec dix-fept cens hommes, fur vingt-un Vaisseaux de différente grandeur. Mais le Pyrate Timoja, que le hazard lui

Athiomerine prend conicil du Parate Tunoja.

fit rencontrer à Onor, lui inspira d'autres résolutions, Quelque passion qu'Albuquerque eût pour la gloire , l'avidité des richesses étoit toujours capable de le détourner vers ce qui se rapportoit à cette vûe. Timoja lui fit une peinture de Goa, qui lui fit naître l'envie de s'emparer de cette Ville. Il y fit voile avec sa flotte, & sa navigation fut si heureuse, qu'il y at-

riva le 2 c de Février.

L'Isle de Tikuori, où Goa est située, borde la Côte de Canara, & se rrouve at fair la conquête de Goa. formée par les deux embouchures de la Riviere de Gasim. Sa longueur, de l'Est à l'Ouest, ne surpasse pas trois lieues, sur une seule de largeur. Dans cet es-Situation de pace, elle a des montagnes & des plaines. L'eau est excellente, l'air fort sain, cetteVille, & fon le terroir agréable & fertile. Goa est placée au Nord de l'Isle, après avoir été

autrefois au Sud. La nouvelle Ville avoit été bâtie environ quarante ans avant l'arrivée des Portugais, par un More nommé Maleck Hussein. On ignore où l'ancienne existoit; mais il s'en trouve quelques relations dans les Ecrits

de Montrafat, qui y regnoit un siécle auparavant.

Diverses révo-In jour des Ineles, tous la domination des Mutcs.

utizine.

Vers l'an 1300, les Mores commencerent la conquête des Indes. Le premier qui forma cette entreprise avec des forces capables de l'exécuter, sur (a) Xa Nazaradin, Roi de Delli. S'étant avancé du Nord à la tête d'une puissante armée, il étendit sa domination par les armes jusqu'au Royaume de Canara, d'où il retourna dans sa Ville de Delli, en saissant Habed Shah (b), pour continuer ses conquêtes. Ce Général acquit tant de puillance par sa valeur & fa conduite, qu'il trancha d'égal avec son Maître. Madura, son Neveu, marchant fur ses traces, se mit en possession du Royaume de Canara; & trop grand pour demeurer foumis au pouvoir d'un autre, il secona le joug de Nazaradin, & fit porter à ses Etats le nom de Dekan, qui significit dans la lanque du Pays une multitude de Nations dont ils étoient composés. Nazaradin se garantit pendant quelque-tems d'une si redoutable puissance; mais plusieurs

mais e'étoit fon furnom, car il fe nommoit Mahmud, nom qu'il rendit eélébre par sa conquete des Indes. Il étoit le fixiéme Roi d'une Dynastie de Tures, venus de Perse, qui fonderent en 1702 le Royaume de Delle ou de Tarrares, vol. 1. p. 755. Debli , ou plûtôt , qui l'usurperent sur la fa-Debli , ou plûtôt , qui l'usurperent sur la fa-mille des Ghaures , comme ceux-ci l'avoient tugaise de Mahmud Shah.

(a) D'autres écrivent Schah Nafr Addin; conquis en 1155, sur celle des Ghaznis, que avoient subjugué en 1 oor , toute l'Inde jusqu'au Gange. Mahmud commença fon régne en 1146. Voyez d'Herbelot à l'article Debli, & la Généal. Hiftor. des Tures, Mogols, &

de ses Gouverneurs, à l'exemple de Madura, s'étant érigés en Souverains dans leurs Provinces, il se vit enfin dépouillé des restes de sa grandeur, & prisonniet à Beder, Capirale de Dekan. Le plus tenommé de tous ces Princes , à l'arrivée des Portugais dans les

Indes, étoit celui de Goa, qui se nommoit Sabay. Il étoit mort peu de tems avant l'entreprise d'Albuquerque; & Ruso (a), Roi d'Hidalcan, s'étant saifi de fes Etats, les avoit mis entre les mains de fon Fils Il nael. Les autres Princes étoient Nizamaluco , Mudra Maluco , Melic , Verido , Coja Mozadan , Abexeipedo, & Rotamaluco (b), tous fort puillans, & tous étrangers, à l'exception de Nizamaluco. Sabay étoit né à Saba (c), Ville de Perfe, d'une fort baffe extraction; mais le Roi de Dekan, qu'il avoit fetvi avec beaucoup de bonheur, lui avoit donné la Ville de Kibberga, d'où il avoit étendu ses conquêtes fur les Indiens de Bifnagar, & de-là jufqu'à l'Isle de Goa qui avoit été prise quelque tems auparavant par les Mores d'Onor. Il avoit tué dans son attaque Maleck Huffein, qui y regnoit alors, & qui s'étoit courageufement défendu avec douze cens hommes. Goa commandant à quantité d'autres lieux , dont Sabay s'étoit aussi rendu maître, il y étoit devenu assez puissant pour se soutenir pendant toute sa vie contre les entreprises de ses Voisins; mais sa

mort produifit une grande altération.

Albuquerque, en arrivant à la vûe de l'Isle, envoya Dom Antoine de Noronna fon Neveu, avec Timoja, pout fonder la riviere qui arrofe les murs de Goa. Ils y trouverent un Fort, défendu par une bonne artillerie, & par une Garnison de quatre cens hommes. Ils l'arraquerent, & la vigoureuse réfistance d'un Turc, nommé Yazu Gorgi, ne les empêcha point de l'emportet. Pendant que la Garnison suyoit vers la Ville, Timoja prit un autre Fort, qui contenoit trente hommes. Le jout suivant Albuquetque entra dans la riviere. Il fut furpris d'y voir venit à fa tencontre, Mir Aly, & d'autres personnes les plus distinguées de la Ville, qui l'en rendirent le maîrre, sans autre condition que d'affuret aux Habitans la vie , les biens & la liberté. Cette foumission imprévûe venoit non-seulement de la terreur qui les avoir La Ville se rend. faisis, mais encote plus de la prédiction d'un de leur Joghis, qui leur avoit annoncé l'arrivée d'une flotte étrangere, à laquelle ils feroient forcés de céder. Tel est, dans tous les Pays du monde, le fatal effet de la superstition. Albuquerque fut reçu fur le rivage avec tous les honneurs qu'on auroit rendus au Souverain naturel. On lui préfenta un cheval richement équipé , sur lequel il marcha droit à la Ville. Il en reçur les clefs, & les autres marques du pouvoir abfolu. On le conduisit au Palais bâti pat Sabay, d'où il dépêcha ses Am-

baffadeurs à divers Princes. Mais foit que les Habitans n'eussent cédé qu'à la tetteur, foit qu'ils crusfent la prédiction remplie par leur foumission volontaite, ils profiterent de cours le joug.

(a) C'est peut-être Kuso Adelkam. Adel- de Golkonde; & le troisième, le Roi de Biskan n'est qu'un titre, qui signifie Seigneur de

(b) Tous ees noms paroiffent corrompus pat les Portugais, & les Princes mal diftingués. Le premier étoit Nizam al much , Roi de Vifapour ; le second , Catamainco , Roi

nagar. Voyez Thewenet, III. Part. p. 91. & les Voyages de Fryer , p. 165.

(e) De la (on nom de Sabay, qui fuivant l'Idiome Arabe fignific une personne ou une chose qui vient de Saba.

ALBUQUER-QUE.

Sabay Roi de Goa à l'arrivee des Portugais,

Acecons 8-011 1510.

pour se mettre en état de chasser ces nouveaux Maitres. Ismael, fils du Roi d'Hidalcan, s'étoit retiré dans les Etats de son pete après l'entrée d'Albuquerque. Les intelligences qu'il entretint avec la Ville lui faciliterent le moyen d'en faire approcher des forces considérables. Il se fit précéder par un Corps de quinze cens chevaux, & de sept mille hommes d'Infantetie, sous la conduite de Kamelkan, fon Général. Dans le premier mouvement de cette nouvelle, Albuquerque eut l'esprit assez libre pour découvrir les Chefs de la conspiration. Il les sit punit par un rigoureux supplice, & s'armant de tout ce qui pouvoit servir à sa défense, il disputa aux Ennemis l'entrée de la riviere. Le nombre en étoit trop grand pour les empêcher de faire leur defcente. Ils vinrent affeoir leur Camp près de la Ville, d'où le canon leur causa beaucoup de désordre. Les Porrugais firent tout ce qu'on peut attendre de Les Portugais la prudence & du courage; mais Ismael survenant avec seize mille hommes de pied & cinq mille chevaux, Albuquerque, de l'avis de son Confeil, prit la réfolition d'abandonner la Ville. Cette retraite , quoique ménagée pendant la nuit, ne se sit pas sans un grand danger. Ismael avoit déja pensé à couper la communication de la Ville avec la flotte. Albuquerque eut fon cheval tué fous lui en gagnant fon Vaisseau. Cependant il se retira sans per-

bandonner la Vil-

Albertacrine y frourne.

te, après un Siége de vingt jours. Le goût qu'il avoit pris pour un aussi bel Etablissement que celui de Goa, ne lui laissa point d'autre imparience que celle de revenir avec de nouvelles forces. Il fe hata d'aller prendre à Cananor les Batimens qui pouvoient s'y être rassembles. Il en fit avec les siens, une flotte de vingt-trois Vaisseaux & de quinze cens hommes. Timoja, qui éroit allé se marier à Onor avec la Fille d'une Reine, lui donna trois de fes meilleurs Vaisseaux, & lui promit de le rejoindre incellamment avec six mille hommes. Ces préparatifs avoient demandé plusieurs mois. Enfin le Viceroi remertant à la voile alla se présenter le 22 de Novembre à la vue de Goa. L'attaque ne fut pas differée. Timoja avoit joint les Portugais dans leur navigation. Ils forcerent l'entrée de la Ville dès la pointe du jour, & le carnage qu'ils firent des Habitans, leur

en policifica par bes armes.

en assura bientot la possession. Cependant le combat sut renouvellé au Palais, avec beaucoup de danger pour les Vainqueurs. Mais l'arrivée d'Albuquerque fixa la victoire. Les Mores qu'il avoit dévoués particuliérement à sa vengeance, abandonnerent la Ville, pour s'efforcer de gagner le Conrinenr. Il en périt un grand nombre au pallage de la riviere. De plus de neuf mille hommes qui avoient pris les armes pour leur défense, il y en eut six mille de tués, avec perte d'environ foixante Portugais. Le butin fut immense, en chevaux, en artillerie, en provisions, & en toutes sortes de richesses. On fit main-basse sur tous les Mores de l'Isle ; mais les Gentils furent rétablis dans leurs fermes & dans leurs autres biens, & Timoja fut nommé leur Gou-

Liv détroit tout les Mores.

> Une conquête de cette importance flatta le cœur du Viceroi par trois endroits presqu'également sensibles ; l'amour de la gloire , l'intérêt , & la vengeance. Il reçût bientôt des Ambassadeurs de tous les Princes alliés du Portugal,

Grandeur d'Albuquerque.

pour le féliciter de sa victoire. Son premier soin fut de jetter les fondemens d'un Fort, qu'il nomma Manuel, du nom de son Roi; & dans le dessein qu'il

#### DES VOYAGES. Liv. 1.

avoit formé de rendre Goa le boulevard des Portugais dans les Indes, il fit battre de la monnoie d'argent & de cuivre. Quatre cens hommes lui parurent fushians pont la défense de son Fort; mais après s'être attaché les Gentils par ses bienfaits, il crut sa consiance affez bien établie pour en laisser dans ce Canton cinq mille fous le commandement de Melrau, Neveu du Roi d'Onot. C'étoit apparemment les cinq mille hommes qu'il avoir recus de Timoja.

Il partit triomphant pour Cochin, en publiant que par l'ordre du Roi de Portugal, il alloit tourner ses forces contre Aden, fameuse Ville d'Arabie, Mais les préparatifs dont il s'occupa tout entier, regarderent Malaca, dont

il méditoit la conquête.

La Ville de Malaca est située dans cette partie de l'Inde qu'on appelle communément la Chersonese d'or, vers le milieu du Canal qui sépare l'isse de Sumatra du Continent, Elle est un peu plus qu'au deuxième degré de latitude du Nord. Sa forme est la même que celle du Rivage, au long duquel elle s'étend, d'environ la longueur d'une lieue, à peu pres comme Lifbonne. Elle est divifée par une Riviere, & fes deux parties font liées par un Pont. Les Edifices y font de bois, à la réferve des Mosquées qui font de fort belles pietres. Elle présente du côté de la Mer une perspective agréable, qui étoit encore embellie par ses fortifications. Malaca étant alors le plus grand Marché de l'Inde, il fe trouvoit toujours une multitude de Vailleaux dans fon Port. Cetre Ville fut Son origine. bâtie par les Selates, Peuple dont l'occupation se bornoit à la pêche, & qui se joignirent aux Malayens, anciens Habitans des Montagnes. Ils prirent pour Chef Patifamora, un des Seigneurs de l'Isle de Java, qui ayant été chasse de fes Terres par un Usurpateur, s'étoit retiré près du Roi de Sincapora, contre lequel s'étant enfuite révolté, il se vit réduit par la fortune à fuir du côté de Malaca. Il se rendit si utile à cette nouvelle Colonie, que le regardant comme son Fondateur, elle prit son nom de l'étar auquel il s'étoit condamné; car Ma-Lica, dans le langage Malayen, fignifie un l'uzitif ou un Banni. Le premier Roi de cette Ville fut Xa Darxa (a), ou selon quelques Ecrivains Raal Salu, Fils de Patifamora, tributaire du Roi de Siam, contre lequel ses Successeurs se révolterent. Le Pays de Malaca est fujet aux inondations, couvert de bois épais, rempli d'animaux féroces & dangereux, fur-tout de tigres ; ce qui oblige bien des Voyageurs à paffer la nuit fur de grands arbres, parce que ces terribles beres les furprendroient, en fautant fur les petits. Les Habitans font braves, les femmes libertines. Le Commerce de tout l'Orient a rendu Malaça fort riche & fort peuplée.

Mahammed en occupoit alors le Trône. Il avoit été en guerre avec le Roi de Siam, qui avoit fait marcher contre lui une Armée de quarante mille hommes. Mais il s'en étoit délivré par l'artifice & la trahison. J'ai rapporté avec quel faccès il avoit employé les mêmes armes contre Diego de Segueira. C'étoit de cette injure qu'Albuquerque venoit tirer vengeance. Mahammed craignant la punition de sa perfidie, avoit employé le secours du Roi de Pahang (b), qui lui avoit accorde des troupes nombreuses. Il avoit, à l'arrivée d'Albuquerque, 30000 hommes armés, & ce qu'on ofe à peine tépeter fur la foi des Historiens, 8000 pieces de canon.

(a) Schah Dar - Shah. (b) On lit Pam dans l'Original. Tome I.

11 entreptend Malaca.

Situation de cette Ville,

Catalicre des

Préparatifs du Rei pour fa de-

ALBUQUER-QUE. 1511. Force des Porraque.

La flotte Portugaise partit de Cochin le 2 Mai 1511 forte de dix-neuf Vaisfeaux & de quatorze cens hommes, entre lesquels on comptoit six cens Malabares. Elle prit dans sa course cinq Bâtimens Mores, qui faisoient voile de Ceylan à Malaca. A fon passage sur la Côte de Sumatra, les Rois de Pador

tegnis pour l'at-& de Pazem (a), envoyerent visiter le Viceroi Portugais. En approchant du terme, la flotte prit encore quelques Bâtimens, fur l'un desquels on reconnur Naboada Beghea, qui avoit été le principal auteur de l'injure que les Portugais avoient reçue à Malaca. Il parut fort étrange qu'ayant été percé de plusicurs. coups mortels, il ne fortit point une goutte de sang de ses blessures. On lui On sui arrête ôta un bracelet d'os qu'il portoit au bras , & le sang se mit aussi-tôt à couler. Les Indiens raconterent que c'étoit l'os d'un animal qui se trouvoit dans

le fang.

l'Isle de Java. Albuquerque se sit apporter le bracelet, & le conserva comme un bien précieux. Le jour suivant on prit un autre Vaisseau, monté par trois cens Mores, qui se défendirent avec tant de résolution, qu'Albuquerque fut obligé de prendre part lui-même au combat, & qu'il ne vainquit pas fans-

Le premier de Juillet, la flotte Portugaife jetta l'ancre dans le Port de Malaca, Malgré les préparatifs des Habitans, on s'apperçut de l'effroi que le bruit Propessions du du canon & des instrumens militaires répandoir sur le rivage. Aufsi vit-on venir Ros de Malaca le lendemain un Messager de la part du Roi, pour assurer les Portugais, que nos Portogais.

buquerque.

s'ils avoient à proposer un Traité de Commerce, le Roi étoit prêt à les rece-Réponse d'Al-voir. On reçut ce Député avec beaucoup de civilité & d'appareil. Albuquerque répondir que les marchandifes qu'il fouhairtoit d'abord étoient quelques Portugais laissés par Diego Segueira (b), & qu'après les avoir reçus, il feroit connoître au Roi le reste de ses intentions. Cette réponse jetta dans la Ville une si vive allarme, qu'on y résolut aussi-tôt d'acheter la paix, en restituant les Portugais & pavant une certaine fomme. Mais le Prince Aladin , Beau-freredu Roi, & le Roi de Pahang, s'y oppoferent. Albuquerque fit commencer auflitôt les hostilités. La frayeur obligea le Roi de lui renvoyer sut le champ les-Portugais captifs, avec différentes propolitions, qui marquoient fon inquiétude. Albuquerque, pour réponfe, déclara qu'il offroit la paix, mais à condition qu'on lui permît à l'instant de bâtir un Fort, & qu'on lui payât les frais du voyage de Segueira & du sien; &, pour choisir entre la paix ou la guerre, il n'accorda que le tems nécessaire au retour du Député, Mahammed étoit pour l'accommodement : mais son Fls., son Beau-frere . & le Roi de Pahang , continucrent de s'y opposer.

Descente des Portugais & leur

Enfin les Portugais firent leur descente le 24 de Juillet. Ils tronverent peu d'obstacle jusqu'au pont, où toutes les forces du Roi s'étoient réunies. Le Prince héréditaire & le Roi de Pahang y commandoient. Le Roi même y parut monté sur un Elephant, & soutenu de deux autres, qui portoient sur le dos des Châteaux, d'où les fléches & les dards tomboient comme une pluie. L'attaque fut vive & fanglante. Mais les Elephans ayant été blesses, prirent la fuite, & causerent tant de désordre parmi les Indiens, qu'Albuquerque eut le tems de gagner le pont & de s'y fortifier. Cependant il manquoit de

( a ) Pedier & Pifane. laca, fi les trente, que Segueira y avoit (b) On ne scair pas trop comment les laissés, y avoient perdu la vie, comme on l'a Portugais se trouvoient Prisonniers à Ma- déja lû.

vivres, & la chaleur avoit abbatu ses gens. Il prit le parti, vers l'entrée de la nuit, de retourner à fa flotte, où dix de ses plus braves Soldars moururent de plufieurs coups de Héches empoisonnées. devoit être fort considérable, puisqu'elle porta le Roi de Pahang à quitter

ALBIQUER-Q"2. On ignore ce que cette action avoit couté aux Affiégés; mais leur perte

la Ville, fous prétexte d'aller raffembler de nouvelles forces, & que le courage lui manqua pour revenir.

Mahammed attribuant la retraite des Portugais à leut crainte, employa le tems à faire ouvrir des fosses dans les tues de la Ville, & parsemer le refte du terrain d'épines empoisonnées. Il n'apporta pas moins de soins à fortisser le pont. Mais du côté des Portugais, la réfolution de vaincre tenoit lieu de tons les préparatifs. Albuquerque détacha dès la pointe du jour Antoine d'Abrex, avec un de ses meilleurs Vaisseaux, pour regagner le Port. Une nuce ie. de boulets & de fléches avec laquelle il fur recu des deux côtés de la Riviere. la vûe même de fon fang qui couloit par une mortelle blessure, ne purent l'arrêter dans cette entreprise. Cependant il auroit eu plus de peine à se garantir d'un déluge de feu qu'on se préparoit à lancer sur son Vaisseau, si dans le même-tems Albuquerque n'eûr paru fur la rive avec ses plus braves gens. Ils poullerent jusqu'au pont, qu'ils emporterent malgré toute fotte de réinfiance; & penétrant dans la Ville, au travers du bruit & des coups, ils s'avancerent à la grande Mosquée, d'où ils répandirent autour d'eux le carnage & la ter- qu'ils y foits. reur. Le nombre des Mores dut être prodigieux , puisqu'au bout de neut jours que dura cette boucherie, il ne resta point un seul More dans la Ville. Les Historiens assurent qu'Albuquerque n'avoit pris avec lui pour cet assaut que 800 Portugais, & deux cens Malabares. Il leur accorda pendant trois jouts le pillage de la Ville. On n'y trouva plus que 3000 pièces de canon, parce que Mahammed en prenant la fuite, avoit fait transporter le reste à Bantam.

dans le dellein de s'y fortifier avec le Prince Aladin. Albuquerque se hâta d'envoyer contre eux quatre cens Portugais, fourenus d'autant de Malabares,

Mahammed fe vit réduit avec fon Fils & fon Beaufrete à chercher un azile

Les Portneaft

Cruck carnage

& de 100 Indiens qui appartenoient aux Marchands de Pegu. Ils forcerent Le Bol prend le les deux Princes d'abandonner leur retraire, & leur prirent fept Elephans. point d'azuk,

dans les Bois, en se reprochant leur obstination. Albuquerque réfolur de repeupler Malaca d'Etrangets , & de queloues Malayens, entre lesquels il reçut le Raja Ultimati, dont le Fils avoit entrepris de tuer Segueira. Il donna l'espace de quelques mois à ce grand projet; mais 'Albuqueque reil commença par la construction d'un Forr, auquel sa beaute fit donnet le & s'y fait amer. nom d'Hermofa, & par celle d'une Eglife. Il fit battre de la monnoie, comme il avoit fait à Goa. Ses libétalités attirerent bientôt un grand nombre d'Etrangers, dont il acheva de gagner l'affection par sa bonté. Dans le besoin de se fier jusqu'à ses Ennemis, il donna un commandement considérable dans la Ville au Raja Ultimati. Enfuire ayant découvert qu'il entretenoit des intrigues avec le Prince Aladin, sous prétexte de travailler à son rétablissement, conspiration. mais au fond pour s'élever lui-même au Trône, il le fit arrêter avec son Fils, & fon Gendre, qui étoient mêlés dans la conspiration, & leur sit couper à tous trois la têre. Ce fut le premiet acte de Justice publique que les Portugais exercerent dans les Indes.

voile vers Cochin.

ALLUQUES-QUE. PELF. Ambaia deurs à pluficues Monar-

Deux Princes voisins de Malaca tenterent par artifice de se mettre en possession de la Ville, & l'inutilité de leur entreprise ne servit qu'à l'affermissement des Portugais. Albuquerque y reçut bientôt les Ambassadeurs de 11 envoye des pluficurs Rois; particuliérement ceux du Roi de Siam, qui le tegatdoit comme fon vengeur. Il en envoya lui-même à Siam & à Pegu, avec deux perfonnes (a) chargées de découvrir les Isles Moluques & de Banda. Ensuite laissant 300 hommes dans le Fort, & dix Vaisseaux pour garder la mer, il remit à la

Pendant qu'il s'étoit occupé du rétablissement de Malaça, le Prince Adelkan-, avant raffemblé 20000 hommes, avoir formé le Sièce de Goa, & comn va seconte mençoir à le presser viscoureusement. Mais l'activité du Viceroi eur bientôt Goa contre Adel- réuni plusieurs flottes, des différens Ports où les Portugais avoient leurs Etablissemens. Il fondit sur Adelkan lorsqu'il s'y attendoit le moins, & le força d'abandonner son entreptise. Tant de succès & de conquêtes rendirent son nom si redoutable, que le Samorin de Calceut consentit enfin à se laisser brider par un Fort. Les Rois de Narsinga & de Bifa (b), Adelkan même, rechercherent fon amitié par leurs Amballadeurs. Il en reçut austi un du Prete-Jean,

mais qui devoit se rendre ensuite à la Cour de Lisbonne.

L'Histoire n'offre tien de plus de remarquable jusqu'en 1513, & l'on doit 1512.. niême juger que tous les évenemens que j'ai rapportés, avoient suffi pour ren-1513. plir cet intervalle, fur-tout lorfque les derniers fe trouvent fans datte. On y peut joindre les préparatifs d'une expédition que le Viceroi méditoit depuis Il entreprend la long-tems, & dont il fit éclater tout d'un coup le projet. Le 18 de Fevrier emquete d'A-1513, il partit avec une flotte de vingt Vaiiscaux pour la conquête d'Aden. den. Le nombre de ses Troupes consistoit en 1700 Portugais, & 800 Canarins &

situation de ecite Ville.

Malabares.

Aden est située près de l'Arabie heureuse, vers l'entrée de la Mer touge. On voit derriere cette Ville la fameuse montagne d'Arziza, qui n'est qu'un Rocher stérile, divisé en plusieurs fommets. Du côté de la mer, Aden paroît belle & bien fortifiée. Elle est riche & célébre par fon Commerce avec quantité de Nations, mais l'eau y est fort rare, & ne lui est fournie que par un fort petit nombre de puits & de citernes. Les nuces d'ailleurs ne lui en donnent pas plus d'une fois en trois ans. Aufi n'a-t-elle ni arbres, ni plantes, ni vergers.

Les Portugais n'avant point trouvé d'obstacle à leur descente, se promirent

Les Portuguis fem reponifes . & fe retirent.

d'abord d'emporter la Ville par escalade; mais leurs échelles se rompirent plusieurs fois, & les Habitans pourvurent si bien à leur défense, qu'après quatre jours de siège, le Viceroi prit le parti de se tetirer. Ce ne sur pas neanmoins fans avoir pris un boulevard qui gardoit le Port, avec 39 piéces de gtos canon; & sans avoir brûlé plufieurs Vaiiseaux, après les avoir pillés.

f.a Flotte Por-Il entra de-là dans la Mer Rouge, & ce fut la premiere flotte Portugaife tugaife entre pour la première fois qui eut ofé s'y engager. Il prit quatre Vaisseaux fort riches dans l'Isle de Ca-

dans la Mer Rou-

(a) Ces deux personnes furent Lopez d'A. & Ferdinand Magellan qui forma dans ce zevedo & Autoine d'Abrex qui partirent en tenn-là le projet de son voyage autout du 1511, & revinrent en 1513, suivant Faria, monde.

(1) Peut être Vifapeur.

Mais fuivant Argenfola , & quelques autres , c'étoit Antoine d'Abrex , François Serrano ,

mertua, où il fut obligé de passer l'hiver. Au mois de Juillet, il revint à la vue d'Aden, qu'il trouva fortifiée par de nouveaux ouvrages. Il fe contenta de faluer la Place de quelques volées de canon, & tournant vers Diu, il alla demander à Maleck Azz la permittion d'y bâtir un Fort. Cet habile Mote, fans rejetter fa proposition, le ménagea si adroitement, qu'il le renvoya au Roi de Cambaye; & ce Prince confentit que les Portugais eussent un Fort à Diu, mais à condition qu'ils lui en laisseroient bâtit un à Malaca.

ALBUQUEK-1513. Elle retourne

Pendant qu'Albuquerque répandoit ainsi la terreut de ses armes, Malaca Malaca attafut exposée à quelques attaques imprévûes. Pati Quiter, puissant Insulaire de Princes Indieus. l'Isle de Java, la mit dans le dernier danger par un siège que la seule diserte de vivres & de munitions le força de lever, Après lui , Pati Unuz , Scigneur de Japora, dans la même Isle, & dans la fuire Roi de Sunda, parut devant le Port avec une flotte de 90 voiles, & de 12000 hommes, qu'il rravailloit à former depuis fept ans ; d'autant plus dangereux pour la Ville , qu'il s'y étoit ménagé des intelligences avec les Javans qu'Albuquerque y avoit reçus. Mais Fernand Perez, le surprenant avec dix-sept Vaisseaux, ruina cette redon-

table flotte par deux attaques, & força Pati Unuz de prendre la fuite avec le

feul Bariment qu'il montoit. Les Javans furent punis par un bannissement perpétuel. Enfin Mahammed, dernier Souverain de Malaca, entreprit de s'y rétablir par divers stratagêmes qui faillirent de reussir. Ainii la contiance qu'Albuquerque avoit à ses Commandans lui faisoit abandonner à leurs foins la confervation des lieux qu'il avoit conquis. Il se reservoit à de nouvelles victoires. Aden lui étoit échappée deux fois, & fes pré- par pour conparatifs lui faifoient espérer plus de succès pour la troisiéme ; mais il réso-quette Orman, lut de commercer par la prise d'Ormuz , dans l'idée que cette conquête acheveroit d'ôter le courage à fes ennemis. Il partit le 20 de l'évrier 1814, avec vingt -fept Vailleaux & 1500 Portugais, aufquels il joignit fix cens Canarins & Malabares, Sa navigation dura plus d'un mois. S'étant préfenté devant la Ville, le 26 de Mars, il fut agréablement furpris de voit arriver à fon bord, des préfens de la pare du Roi, avec des offres de paix & d'amitié. Ce Prince, trop foible alors pour se défendre par les armes, s'étoit dé-

terminé à recevoir la loi du Vainqueur. Quoiqu'Albuquerque ignorât fa trope les condifituation, il lui fit déclarer qu'il falloit rendre le Fort que les Portugais pis. avoient commence, & renouveller l'Acte, par lequel Ormaz s'étoit fonmis au Roi de Portugal. Toutes ces demandes furent accordées. Le Reis . Nur Addin, Gouverneur de la Ville, se rendit sur la flotte avec son Neveu, pour ratifier le nouveau Traité. Ils furent renvoyés avec de riches préfens pour eux-mêmes, & un collier d'or de très-grand prix pour le Roi. Ce renouvellement d'alliance, ou plutôt de foumission, fut célébré de part & d'aurre par des réjouissances publiques. Le Viceroi descendit à terre pour veiller lui-même à la construction du Fort. Il y reçut un Ambassadeur d'Ismael , Le Rol de Perfe-Roi de Perfe, avec des préfens confidérables, qui confiftoient en parfums, envoye des préen plusieurs fortes de brocards, de pierres précieuses, & de joiaux d'or. Fortugais, La cérémonie de cette réception se fit avec rout l'écat qu'elle pouvoit tirer des circonstances. Albuquerque étoit assis sur un échassaur qu'il avoit fait dreffer près du Fort. Il y affecta les airs de grandeur qui convenoient non-feulement à l'honneur qu'il avoit de représenter le Roi son maître, mais en-

core à la renommée de ses conquêtes & de ses grandes actions.

ALBUQUES-QUE. 1514. Ferneté d'Albu-

Ce temoignage de bonne intelligence entre la Perfe & le Portugal, n'empêcha point le Viceroi d'agir avec une fermeté extraordinaire, dans une occation où les Portugais lui parurent aussi intéresses que le Roi d'Ormuz leur querose dans une

nouvel allié. Avant son arrivée, il étoit venu de Perse à Ormuz, un Reis (a). qui se faisoit nommet Hamet, avec la commission secrette de chercher les ANCORNIA dangemoyens de s'emparer de la Ville, ou du moins de la foumettre entiétement à la Perfe. Son correge éroir affez nombreux pour lui donner tout à la fois un ait d'importance, & le pouvoit de former quelque entreprise. Il s'étoit introduit dans la familiarité du Roi. Ses gens dévoués à fes ordres s'étoient difperfés dans la Ville pour y trouver l'occasion de tuer ce Prince ; & par les mefures qu'il avoit prifes, cer attentat devoit ptoduire une révolution dont il se promettoir de recueillir le fruit. Albuquerque ayant découvert un complot qui ne le menaçoit pas moins que le Roi Seyf Addin, feignit de l'ignoter, & proposa sous quelque prétexte une entrevûe au Reis Hamet. Elle sur acceptée.

Emiffaire du Roi de l'erie.

Hamet se présenta sierement ; mais à peine se fut-il approché , que le Viceroi le fit tuer à ses yeux. On lui trouva des armes cachées, dont on ne douta point qu'il n'eût penfe à faire un perfide usage. Aulli-tor que le Forr fut achevé , Albuquerque perfuada au Roi d'y mettre

toure fon arrillerie, pour la fureré de la Ville. Cette proposition, dont il étoit aife de pénérrer le motif, ne fur point acceptée sans répugnance; mais Seyf Addin s'étoit trop engagé pour contester quelque chose à ses Maîtres. Le commandement du Fort fut confié à Pierre d'Albuquerque, Ce fut ainsi que ce riche & puissant Royaume devint une Province du Portugal.

Fort des Portsgais à Orinuz.

Des fatigues si continuelles avoient alréré le temperamment du Viceroi. Il tomba dans une maladie fi dangereufe, qu'on le pressa de tetourner dans l'Inde pour le rétablissement de sa santé. Dans sa roure il apprir qu'il lui étoit arrivé de Portugal un Succeileur, avec des ordres qui le rappelloient à Lisbonne.

encidac.

Mort d'Abu- Cette nouvelle lui arracha d'abord quelques plaintes. Enfuite elle le plongea dans une profonde mélancolie, dont il ne fortit que pout rendre le dernier foupir, en arrivant à Goa, le 16 de Decembre de l'année 1515. Il étoit dans la soixante troisième de son âge.

6-m camflere.

Alphonfe d'Albuquerque (b) ctoit fecond fils de Gonzale d'Albuquerque, Seigneur de Villa Verde , & de Donna Leonora de Meneges , Fille d'Alvate Gonzales d'Atayde, premier Comte d'Atonguia. Il avoit été Général de la Cavalerie fous le Roi Jean II, Sa taille étoit médiocre ; fa phisionomie agréable; sa barbe si belle & si longue, qu'elle descendoir jusqu'à sa ceinture, à laquelle il prenoit plaisir à la nouer. Il avoit le reint fort blanc. Son portrait le représente avec un manreau noir, garni d'or, la doublure, les culorres, le chapeau de la même couleur; la veste rayée de velour verd, & parsemée de paillettes d'or. On avoit peine à juger s'il valoit mieux pour le commandement que pour l'exécution. Ses regards étoient terribles lorsqu'il se mettoit en colere; mais ils étoient pleins d'esprit & d'agrément dans sa bonne hu-

(a) Reis ou Bayr fignific un Chef. C'eft le noissent que sous le nom de Malandi , parce

gitre des Capitaines de mer & des autres Com- qu'il étoit venu du côté de Melinde, qu'ils appellent Maland. Voyez l'Histoire de Perse par (b) Les Indiens Mahométans ne le con-Texeira , p. 416.

metr. Il avoit attaqué deux fois Goa, deux fois Ormuz, & deux fois Malaca; rrois Isles fameuses de l'Asie, dont il avoit glorieusement triomphé. On pourroit lui reprocher de la cruauté, si l'exemple de tous les Généraux Portugais ne portoit à croire que cette méthode étoit indispensable dans les Indes.

ALBUQUER. QUE.

l'ajoute pour dernier trait au caractère de ce grand homme, une réflexion Biflezions emde Faria (a) . Les Portugais furent redevables de leur Etablissement dans surien l'ana. " l'Afie à trois Généraux : Edouard Pacheco, François d'Almeyde, & Alphonse » d'Albuquerque. Ces trois Héros n'eurent presque pas un Successeur qui ne dé-» générât de leurs exemples , ou du moins qui n'eût quelque mêlange , foit de » timidiré avec la valeur, foit d'emportement avec la modération. Si l'on veut » porter un jugement défintéresse des exploits qui acquirent aux Portugais la " Couronne de l'Asie, on trouvera qu'il n'y avoit que Pacheco qui fût propre " à la forger , avec cette fiere chaleur qui fondie les armes & tout l'or de l'opi-" niatre Samorin; qu'Almeyde feul pouvoit lui donner sa forme & la polir. » avec son épée & celle de son Fils, qui humilierent l'orgaeil du Turc; &c » que le grand Albuquerque étoit capable feul d'y mettre la derniere main , en " l'ornant de ses trois plus précieux joyaux , Goa , Malaca & Ormuz. Etant en-» trés tous trois, avec peu de Vaisseaux & un petit nombre d'hommes, dans » des Mers éloignées, où ils trouverent des Ennemis nombreux, & quantité " de fortes Places, sans le seconts d'aucun ami pour se soutenir, & presque " fans un arbre pour se mettre à l'abri, ils devoient avoir perdu jusqu'à l'ef-» pérance de retourner jamais dans leur Patrie. Cependant leur courage in-» domptable leur fit percer des nuées de balles & de fléches empoisonnées. Ils » défirent des Flottes & des Armées innombrables , ils forcerent de profonds » retranchemens, ils éleverent de hautes murailles, & mirent enfin le Por-» tugal en possession d'une infinité de grandes Villes, & de cent Régions " d'une immense étendue.

## CHAPITRE XII.

Les Portugais au sommet de leur puissance. Soarez est trompé à Aden & à Joddah. Colombo devient Tributaire. Paix avec Siam & Pegu. Expéditions de Diu & de Bantam. Britto est envoyé aux Moluques. Les Espagnols arrivent par le Sud-Quest.

E grand Alphonse d'Albuquerque eut pour Successeur, dans le Gouver-Incment des Indes Orientales, Lope Soarez d'Albergaria, qui étoit arrivé avec treize Vaisseaux & 1500 hommes. Rien ne fait tant d'honneur à la mémoire d'Albuquerque que la décadence immédiate des Portugais après sa mort. Almeyde avoit jetté les fondemens de leur puissance; mais Albuquerque pouffant l'édifice, l'avoit élevé jusqu'au comble. A peine la mort

SOAREZ. 15150

(4) Préface du Tome II, de l'Asse Porrugaise.

ICIC. Сопциенсетеля de la divadence des Portugais.

eut-elle fermé ses yeux que par l'orqueil & l'avarice de ses Successeurs on vit fon ouvrage décliner de jour en jour. Il ne fur plus question de faire des conquêtes. On eut de l'embarras à se défendre, » Jusqu'alors, dit un Historien de

» cette Nation, les Généraux n'avoient écouté que les inspirations du vérita-» ble honneur, & n'avoient donné le nom de richesses qu'à ces armes victo-" ricufes, qui les rendoient supérieurs à l'or même qu'elles leur faisoient ac-

» querir; mais dans la fuite ils se livrerent si entierement au Commerce, que » tous les Officiets militaires ne furent plus qu'une troupe de Marchands.

" Ainfi la gloire du commandement devint une honte, l'honneur un feandale,

" & la réputation un fujet de reproche.

1516. Expedition de Mer Rouge.

Aden.

Soarez étoit chargé des ordres du Roi pout une nouvelle expédition dans la Mer Rouge. Il mit à la voile le 8 Février 1516, avec une flotte de vingt-6 ures dans la fept Vailleaux, chargés de douze cens Portugais & de feize cens Malabares. Le bruit s'étant tépandu que les Egyptiens avoient équipé à Suez une flotte nombreuse, il les chercha long-tems depuis Goa jusqu'à cette Mer; mais ils avoient pris une autre route, & fa furprise fur extreme en arrivant au Port d'Aden, d'apprendre qu'ils avoient tenté inutilement de prendre cette Ville. Il manque l'oc- Le Gouverneur, qui se nommoir Miramir; an, ne se trouvoit plus en état

Simurium de

de se desfendre, depuis qu'ils avoient miné une grande partie de ses muts. Il se sit un merite de la nécessité, en offrant volontairement ses cless aux Portugais. Soarez, flatté d'une foumission si prompte, y prit assez de confiance pour différer de prendre possession de la Ville à son retour. Il sut informé que le mauvais tems avoit poutlé la flotte de Suez à Joddah, où elle étoit en défordre; & déja Vainqueur en espérance, il prit la résolution de l'y pourfuivre. Joddah ou Gedda, comme l'appellent les Arabes, est située dans l'Arabje

Heureuse, au vingt-unième degré trente minutes de latitude du Nord, dans un Canton que l'abondance du fable rend absolument stérile. Les Edifices y

Tuddah.

font affez bons; mais le Port n'est ni sur ni commode. On y distingue deux Directes forto- fortes d'Habitans; les Arabes du Pays & les Marchands étrangers. Mir Hufpersecenteville. sein n'avant osé retourner en Egypte après avoir été défait à Diu par Dom François d'Almeyde, s'étoit fortifié dans cette Ville pour sa surété particuliere, mais fous prétexte d'affurer le Tombeau (a) de Mahomet à la Mecque. Vers le même tems, Reys Solyman, Turc d'une (b) naissance fort vile, qui s'étoit rendu redoutable par ses pirateries, offrit ses services à Kamfet Algauri (c), Soudan d'Egypte, pour commander la florte de vingtsept Voiles que ce Prince faisoit équiper à Suez. Mir Hussein n'avoit rien épargné pour obtenit le même emploi, & cette concurrence lui fit un ennemi mortel de Solyman. La florre Egyptienne étoir destinée contre Aden. Elle y fut repouffée avec beaucoup de perte; mais à fon retour elle pilla la Ville de Zeibid; d'où s'écant rendue à Joddah, Solyman qui n'avoit pas cessé

> (#) C'est une faute dans l'Historien Por- même raison ne subliste pas moinseugais d'où ce fair est riré; car le Sépulcre de Mahomet eft à Medine. Cependant la Mec- pel, d'un Courroyeur. que étant un lieu fort Saint pour les Turcs , à cause du Caba on ils sont leur péletinage , la

(b) Il étoit né à Mytilene , Isle de l'Archi-

(c) On l'a nommé par corruption Camp fon GANTHS.

de la commander, tua Mir Hussein, & se faissit de la Place au nom de Selim . Empereur des Turcs, qui venoit de s'emparer de l'Egypte, & de mettre fin à la domination des Mamelus, par la défaite de Tomambey, Succeffeur de

SOAREZ. 1516.

Le Port étant dangereux, Lope Soarez jetta l'ancte une lieue au-dessus de la Ville. L'artillerie des Infidelles étoit si bonne, qu'à cette distance, plusieurs se présentent de suit boulets allerent jufqu'à lui. Solyman lui fit propofer un combat particulier Jodish. d'homme à homme; mais cette méthode ne convenoit plus aux tems ni aux mœurs. Soarez répondit qu'il s'expliqueroit bien-tôt fur le rivage. Il fit fonder le Canal par un de fes Vaitfeaux, qui trouva l'occasion de brûler deux Gallions ennemis. La Ville fut extrêmement allarmée de cette exécution; mais Solyman pour appaifer le tumulte, fortit avec quelques troupes, tandis que les Habitans, poltes en foule fur les murs, infulterent les Portugais par leurs cris. Soarez differoit de prendre tetre, & ses gens indignés de sa l'enteur éclaterent en plaintes & en mutmures. Il leur fit voir ses instructions qui portoient ordre d'attaquer la flotte & non la Ville. L'impossibilité qu'il y avoit de les suivre lui fit prendre le parti de se retiter dans l'Isle de Camaran, Il y souffrit beaucoup par la famine; & les Infidelles lui enleverent dix-fept hommes. Dans l'embarras de cette fituation, il fit voile à Zeyla, Ville à l'entrée de la Benennem & Mer Rouge, fur le rivage d'Afrique, & le grand Marché de cette Contrée, britant Zeya. L'ayant trouvée fans détenfe, il la prit & la brilla. Enfuire, il crut qu'il fustifoit de se montrer devant Aden pour se faire ouvrir une Ville dont on lui avoit offert les clefs; mais le Gouverneur, qui avoit cu le tems de réparer ses murs, refusa de le recevoir, en affectant des délais. La confusion de se voir joué le conduisit à Barbara, dans le dessein de traiter cette Place comme celle de Zeyla. Il trouva pour obstacles les vents & la tempête, qui disperserent sa flotte. Ainfi, réduit à la nécessité de se retirer avec huit cens hommes de moins, qu'il avoir perdus dans toutes ces entreprises, il remit l'expédition de Barbara à l'année suivante, où elle sur prise effectivement, & brûlée sans rélistance.

Les Portugais n'avoient pas été plus heureux à Goa, ni à Malaca, où leur gouvernement tyrannique avoit porté les Habitans à la révolte. Ils furent af- à Goa & à Maliegés dans ces deux Villes; & fans l'heureufe arrivée d'Alexis de Menezés, qui comm par Mesurvint à leur secours avec trois cens hommes, c'étoit fait de la domination neces. Portugaife dans cette partie de l'Inde. Ils s'adressetent par un Ambassadeur , au Roi de Siam, qui haîssoit les Mores. Ce Prince leur ayant accordé un grand nombre de ses Sujets pour peupler Malaca, ils y rétablirent leur puissance

fur ce nouveau fondement.

Kamfu al Gauri.

Depuis le gouvernement d'Albuquerque, ils avoient un commerce éta- Leur Commerbli avec le Roi de Columbo, dans l'Isse de Ceylan, qui avoit preferé leur et dans l'Isse de

alliance à la guerre, & qui leur fournissoit de la canelle. L'isse de Cevlan, appellee par fes anciens Habitans Ilanare, & par les Arabes Serendip, est située vis-à-vis le Cap de Comorin , qui forme la pointe méridionale de la Peninfule intétieure de l'Inde. Elle en est éloignée de seize lieues, & l'on suppose qu'elle y étoit jointe autrefois. On la divise en neuf Royau-Neuf Royaums ; Columbo à l'Ouest, Gale au Midi , Jaula , Tamavaka , Candi , Batecaon , Vilasem , Triquinamali , & Jasanapatan. En 1517 , Soarcz y fit voile

Tome I.

SOURIZ.

avec dix-fept Vaisseaux grands & petits, & fept cens Portugais, dans la réfolition de forcer le Roi de Columbo à se rendre tributaire du Portugal . & de le faire confentir, suivant les idées du Roi Emmanuel, à l'érection d'un Fort. Après quelques legers combats, dont les Portugais remporterent l'avantage, le Roi de Columbo se soumit à payer, pour tribut annuel, douze cens quintaux de canelle, douze bagues de rubis & de faphirs, & fix élephans. Peu de tems après, le Roi de Pahang, dans le voitinage de Malaca, s'engagea

Les Portugais true de Siara & d. la Chine.

auffi à payer, chaque année, le tribut volontaire d'une coupe d'or. Les Rois de Siam, de la Chine, & de Bisnagar, étoient alors les trois plus puissans Princes de l'Asie, Edouard Coello forma cette année, avec le Roi de Siam, un Traité d'amitié constante : randis que Fernand Perez d'Andrada , s'étant avancé, malgré mille obstacles, jusqu'à Quan-tong, ou Canton, Port de la Chine, y établit aussi un Traité de Commerce, & revint à Malaca chargé de

Le Rold, Bantem assige Ma-

tichetles, En 1 (18 Audrada partit pour Cochin avec Dom Alexis de Menezés. A peine eurent-ils quitte cette Ville, que le Roi de Bantam, attendant l'occafion d'infulter les l'ortugais, quoiqu'il eur conclu nouvellement la paix avec eux, vint les attaquer à la tête de deux mille cinq cens hommes, & d'un grand nombre d'éléphans, foutenus par une flotte de foixante Voiles. Ils n'étoient que deux cens; ce qui n'empêcha point qu'après un fiege de vingt jours ils ne le forçallent de le retirer, avec perte de trois cens trente hommes. Mais il se tint à quelque distance, pour conper les provisions qui étoient nécessaires à la Ville, Il auroit fort incommodé les Portugais dans cette fituation, fi l'arrivée de Garcie de Sa, avec quelques Vaisseaux, ne l'eût fait renoncer à fon entreprife. L'année fuivante, Malaca reçut un nouveau fecours par l'arrivée d'Antoine Correa, qui venoit de conclure la paix à Martaban, avec le Roi de Bagou, nommé Pegu par corruption. Les Prêtres des deux Partis avoient Traité des Porassisté a ce Traité, & Faria nous en raconte une plaisante circonstance. Le grand Prêtre des Gentils se nommoit le Grand Ralin. Après avoir lû les articles du Traité dans la Mine d'or, fuivant l'ancien ufage du Pays, il prit un Livre, dans lequel il fit une autre lecture; enfuite prenant une forte de papier jaune, qui est la couleur confacrée aux choses faintes, avec quelques feuilles d'arbre sur lesquelles étoient tracés certains caracteres, il y mit le feu; & tenant les mains du Ministre de son Roi suspendues sur les cendres , il prononca quelques mots qui devoient rendre le ferment inviolable. Correa, pour répondre à cette cérémonie, fit prendre au Chapelain de sa florte un surplis & son Breviaire; mais la converture du Bréviaire étoit si sale, & les seutlets si déchirés, qu'il ent honte de produire un Livre faint dans cet état. Le Chapelain prit un Livre de Musique d'Eglise, qui étant plus gros & mieux relié, passa, dit l'Historien,

tugais avec le Roi oc Pega , concla par de, Pritres.

SEQUEIRA. 1521. Source regult un Nouce de III.

pour le Livre des Evangiles, Lope Soarez, après avoir exercé pendant cinq ans le Gouvernement des Indes, reçut pour Successeur Diego Lopez de Sequeira, déja célébre par diverses expéditions que j'ai rapportées. Entre plusieurs objets qui excitoient encore l'ambition des Vicerois, on comptoit depuis long-tems la Ville de Diu, où, suivant les ordres de la Cour de Portugal, ils souhaitoient impariemment d'élever un Fort. Sequeira traita dans cette vue avec Maleck Azz, qui étoit toujours en possession de son Gouvernement; mais se voyant joué par des délais affectés, il réfolut d'employer la force. Quarante Vaisseaux raffemblés de toutes parts, & chargés de trois mille Portugais, aufquels il joignit huit cens Malabares & Camarins, lui compoferent la plus grande flotte qui eut encore paru dans ces Mets. Il artiva devant Diu le 9 de Février 1521. Mais tant de préparatifs se dissiperent en sumée. La Ville avoit été fortifiée avec tant de foin, & la Garnison en étoit si nombreuse, qu'on prit dans tile contre Div. un Confeil de guerre la réfolution de ne pas l'attaquer.

Entreprife inc-

Autre diffrace

Telle fut encore l'expédition de Georges d'Albuquetque, Gouverneur de Malaca, contre le Roi de Bantam. Il éroit parti avec dix-huit Vaisseaux & fix cens hommes, Bantam, qui est (a) une Isle de quarante lieues de circonfé- des Portuguis d. rence, à la distance d'environ quarante de Malaca, avoit été fortifiée par vant Bantant. deux bons Châteaux & fa Riviere estacadée d'un grand nombre de pieux, qui la rendoient inaccessible. Albuquerque ne laissa pas de mettre une parrie de fes gens dans les Chaloupes, pour attaquer un Fort. Mais ils ne purent prendre terre qu'en se mettant dans l'eau jusqu'au milieu du corps. Les ennemis, qui fe prélenterent en grand nombre, eurent tant d'avantage fur eux dans cette fituation, qu'après leur avoir tué vingt hommes, ils les forcerent de fe retirer, avec une infinité de blesses.

Brito Lit voile

Vers le même tems, Antoine de Briro fit voile de Malaca aux Ifles Moluques , qui en font éloignées d'environ 300 lieues , & qui se trouvent placées , aux Eles Moisentre quantité d'autres liles, ditectement fous la Ligne. On en compte cinq Leur nombre & principales, (b) Ternate, Tidor, Moufel, Machan, & Bachan, dont la plus leur finantionigrande n'a pas plus de cinq lieues de circonférence. Elles produifent une grande abondance de girofle, mais nulle forte de provisions; au lieu que l'Isle Batachina, qui en est voiline, & qui n'a pas moins de soixante lieues de longueur, porte des provisions & ne foutnit point de girofle. Quelquesunes de ces Isles ont des montagnes ardentes, particuliérement celle de Ternate. Les Habitans ufent moins de chair que de poisson, quoiqu'ils puissent s'en procurer également. Mais leur principale nourriture est une forte de pain, composé de l'écorce d'un arbre qui ressemble au Palmier. Ils tirent aussi de cet arbre & de quelques autres, leur vin & leur vinaigre. Là croît que forte de cannes dont on exprime une liqueur délicienfe. Les Naturels des Isles Moluques font fiers & guerriers. Il n'y a point de Nations qui les furpassent à la courfe & à la nage. On ignore leur origine; mais leur Religion est l'Idolatrie. Les Mores s'étoient emparés des Ifics Moluques; & leur conquête ne devoit pas être fort ancienne, cat Brito y trouva un vieux Commandant qui avoir été du nombre de ceux qui v étoient venus les premiers.

La commission des Portugais étoit d'y bâtir un Fort, fur tout à Tetnate; Les Pertugais & Beglife, Roi de cette Isle, l'avoit desiré long tems. Cependant il y étoit un Fortaux Movenu, des le Gouvernement d'Albuquerque, d'autres Portugais qui n'y avoient luques. pas réiiss. Antoine d'Abrex, ayant perdu par le naufrage un des trois Vaif-feaux qu'il commandoit, avoit été jetté à Banda, principale Isse des cinq du même nom, que toutes les Relations représentent comme un Paradis terreitre; & de-là il étoit retourné feul à Malaca. Mais François Seram . fon autre Capitaine, avoit été pousse à Tetnate, où le favorable accueil qu'il y avoit reçu étoit devenu la raifon même qui l'avoit empêché d'y éle-

(a) Le nom de l'Iste est Java, mais Ban-(b) On verra dans un autre lieu le nom de ram en étoit le principal Royaume. ces liles avec quelques differences.

SECURIEA. 1 (21.

Prito y trouve lest yagnols éra-

ver un Fort. Les Rois de Ternate, de Tidor & de Machan avoient fouhaité à l'envi que ce fût à leur Isle que les Portugais accordassent cet honneur, & cette querelle étoit demeurée indécife. Etrange forte d'ambition pour des Princes Souverains.

En atrivant à Ternate, Brito trouva le Roi Beglife décedé, & les Espagnols établis à Tidor. Cependant le Roi de Tidor, qui avoit regardé comme une chose indifferente de recevoir des Espagnols ou des Portugais, n'eut pas plùtôt appris que la Reine de Ternate, Régente de l'Isle pendant la minotité de fon fils, avoit reçu les Portugais avec beaucoup de joie, qu'il rendit une visire à Brito. Il le trouva fort mecontent de l'arrivée & de l'établissement des Espagnols; mais, pour l'appaiser & l'engager à passer dans son Isle, il lui offrit de lui livrer ses nouveaux Hôres. Briro, qui rrouva plus d'avantage à s'établir à Ternate, le remercia de ses offres.

Financols setinena introduita

L'arrivée des Espagnols dans la Mer des Indes doit paroître ici d'autant plus furprenante, qu'ils s'y étoient ouvert une nouvelle toute. Lorsque Frana vinder Orien- çois Seram étoit venu à Ternate, il avoit avec lui Ferdinand Magallanes ou Magellan , Gentilhomme Portugais d'une rare expérience dans les affaires de Mer, qui avoit conçu, par diverses raisons, qu'on pouvoit trouver, de l'Europe aux Indes, d'autres voies que celle des Mers d'Afrique. Quelques Ecrivains prétendent que ce fut à Seram que cette idée tomba dans l'efprit, & qu'il ne fit que la communiquer dans la fuite à Magellan, fon ami întime, qui n'étoit point alors avec lui. Quelque parti qu'on prenne là-deslus, Magellan of Magellan n'ayant point reçu de la Cour de Portugal toutes les récompenses qu'il esperoit pout ses services, alla les offrir à l'Empereur Charles-Quint,

fre les tervices à l'Esprene.

dans un tems où la jalousie des Espagnols commençoir à s'enflammer pour le commerce des épices. Il promit à ce Prince de conduire ses flottes aux Moluques par l'Ouest. L'offre fut acceptée. On lui donna le commandement de cinq Vaisseaux, avec deux cens cinquante hommes, entre lesquels il se trouva quelques Portugais. Comme l'Histoire de son voyage doit composer un aurre arricle, je me contenteraj d'ajoûrer jei qu'il partit d'Espagne au mois vole qu'il prend de Septembre 1519, & que s'étant avancé au Sud de l'Amérique, il passa le pour le tendre Détroit qui porte son nom, il traversa la grande Mer pacifique, qui divise le continent de l'Amérique de celui de l'Afie, & gagna heureusement les pre-

aux Indes Orientaics.

mieres Isles de l'Inde Orientale. Mais il eut le malheur d'y être tué dans un combar, au mois d'Avril 1521. Gonzale Gomez d'Espinosa, qui commandoit un des Vaisseaux de sa flotte , nommé la Vidoire , arriva aux Molugues , où le Roi de Tidor ne fir pas difficulté de le recevoir. Dans la joie de sa découverre, s'étant hâté de retourner en Espagne par la voie de Panama, il laissa le commandement à Jean Sebastien Del Cano, qui revint chargé d'épices, par la voie, familiere aux Portugais, du Cap de Bonne-Esperance, & qui eut ainfi la gloire d'avoir fait le premier voyage autour du monde. L'arrivée de ces illustres Avanturiers fit naître de nouveaux differens entre l'Empereur & Jean III. Roi de Portugal. Mais je remets l'Histoire de cette querelle à d'autres lieux.

#### CHAPITRE XILL

Arrogance des Portugais à la Chine. Découverte des Isles de Celebes & de Borneo. Prife & destruction de plusieurs Villes. Sacrifice d'un Portugais.

A découverte de la Chine, en 1517, par Fernand Perez d'Andrada, Stouttes avoir ouvert de si belles esperances aux Portugais, qu'ils n'avoient pas differé long-tems à faire partir un Ambassadeur pour y règler solidement les articles du commerce. Cependant il s'étoit passé trois aus sans qu'ils eussent encore recueilli tous les avantages qu'ils s'en promettoient. En 1 (21, Simon , Les Portugnies frere de Fernand d'Andrada, obtint la permission de faite voile à Canton, resources a a avec cinq Vaiifeaux. Il arriva dans l'Isle de Ta-mû, qui est à l'opposite de cette Ville, où il fut furpris de trouver encore Thomas Perez, parti depuis longtems pour l'Ambassade de la Chine. Mais Perez se rendit immédiarement à Nanking , & de-là à Peking , où il devoit être admis à l'Audience de l'Empereur. Son voyage dura quatre mois, pendant lesquels Simon d'Andrada, enyvré d'orgueil & d'une vaine opinion de fon métite, se conduisit dans l'îste de Ta-mû, comme s'il en eût été le Souverain. Il y bâtit un Fort. Il y fit élever une potence, pour foumettre les Habitans pat la terreur. Il exerça des violences fur les Marchands; & faifant acheter, fans précaution, des enfans de l'un & de l'autre fexe, il donna occasion à mille abus dans cet odieux

Une tyrannie si éclatante étant bien-tôt parvenue jusqu'aux oreilles de l'Empereur , Thomas Perez en fur la premiete victime. Au lieu d'être reçu Vengémet de la Primitiva de la fous la qualité d'Ambatladeur, il fut faiti avec toute fa fuite, & condamné à la mort comme un Espion. Cependant l'exécution de cette Sentence fut differée. Les Prisonniers furent envoyés à Canton, pour être relâchés aussitôt que les Portugais auroient restitué Malaca à son ancien Prince, qui étoit fujet de l'Empereur de la Chine ; fans quoi ils devoient être exécutés , & toute leur Nation exclue pour jamais de la Chine , & traitée comme enne-

Au lieu d'employer des excuses & des conciliations , les Portugais irriterent le Gouverneur de Canton par de nouvelles infolences. Il trouva le moyen d'en faire arrêter plufieurs, & de faifir quelques Bâtimens qui étoicat arrivés nouvellement de Malaca. Les esprits s'échauffoient de jour en jour. lorfqu'Edouard Coello parut avec deux Vaisseaux de guerre. Le Haytan, ou l'Amiral Chinois, qui avoit rassemblé une storte de cinquante voiles, ne balança point à l'attaquer. Il fut repoutlé; mais il tint les deux Vaitfeaux Portugais affiegés pendant quarante jours. Heureusement pour Coello, deux autres Vaisseaux arriverent de Malaca; &, tous quatre ensemble, ils se firent un passage au travers de la flotte Chinoife,

Le Hayran se vengea de sa disgrace sur les Portugais qui étoient à Canton de la mort, avec le malheureux Perez, qui y avoit cie sons à mort, avec le malheureux Perez, qui y avoit cie sons à la la la company de la

STR. DRAL

 renvoyé. Ses effers, & le préfent même qu'il avoit apporté pour l'Empereur, furent faifis. On lui trouva 2000 pefant de rhubarbe; 1600 pieces de damas; 400 d'autres éroffes de foie; plus de 100 onces d'or, & 2080 d'argent; 60 de muje; plus de 300 de ces bourfes, qui s'appellerent d'abord Papos , & quantité d'autres marchandifes précieuses, qui devoient faire juget du profit excellif qu'on pouvoit esperer à la Chine. Perez étoit d'une naitlance fort commune. Il s'éroit enrichi par la Pharmacie & le commerce ; mais fon mérire l'avoit fait choifir pour cette Ambaffade.

Dans le cours de cette même année les Pottugais firent la conquête des ecod. Fortugais. Isles de Babrayn & de Katif, sur Mekrin, Roi de Lasah, qui étant soumis au Roi d'Ormuz, avoit tefufé de leur payer le même tribut. L'année fuivante, ils furent attaqués, tout à la fois, dans leur Fort d'Ormuz, à Babrayn, à Mackat, à Kuriat, & à Sohar, Mais le Roi d'Ormuz déléfocrant du fuccès. fe retira dans l'Isle de Keishom, après avoir mis le fen à sa Capitale. Telles étoient les extrêmités où la dureté du jong Portugais réduifoit leurs Tributaires. Ce déplorable Prince fut enfuite affailiné par fes Favoris. Son Succeffeur, qui avoit à peine quinze ans, se laissa persuader de retourner à Ormuz, à condition que les Portugais ne prendroient aucune part au Gouvernement de la Ville.

1522.

L'année 1522 ne fut pas moins funelle aux Etablissemens du Portugal dans plusieurs autres lieux. Adelkan, ancien Prince de Goa, se remit en possestion de tous les Pays voifins qui lui avoient appartenu. Le Roi d'Achin arraqua les Portugais dans Sumatra, & les mit dans la necessité d'abandonner le Fort de Pafang, Ils effuyerent auth quelques difgraces à Malaca & aux Moluques. Enfin leur Fort de Calecut avant été attaqué par le Samorin avec des forces fupérieures à leur garnifon , ils furent obligés de l'abandonnet , après

1525. 1526. Constite d platieres Pays. Danks.

En 1526, Hector de Silveyra se rendit maître de Dhafar, Ville forte sur la Côte d'Arabie. De-là, pénétrant dans la Met Rouge, il réduisit les Isles Diefe: , Manua, de Maçua & de Dalaka. L'avarice de Diego de Melo porta Kalayat & Maskat à la révolte; mais ces deux Places rentrerent fous le joug. C'est à cette an-Tant d'évenemens, qui se succederent dans l'espace de peu d'années, ne

l'avoir demoli. Mais ce dernier évenement n'arriva qu'en 1525.

née qu'on tapporte la découverte de l'Isle Celebes.

font pas racontés par les Historiens avec plus d'étendue, & ne s'y trouvent pas même rapportés à leur véritable datte. Mais on y apprend encore que Les Tures entrepiennent de le Roi Solyman, ce même Turc qui avoit tué Mit Huilein à Joddah, & chapter les Portugas de la Mer qui s'étoit réconcilié avec le Sultan Selim, en lui fonmettant cette Ville, Rouge. entreprit de chaffer les Portugais de la Mer Rouge, avec une flotte de vingt Galeres & de cinq Galliores, que Solyman, Succeffeut de Selim, lui envoya de Suez , fous la conduite de Flayraddin. Il s'occupoit alors à fortifier l'Isle de Camaran, dans la Mer Rouge. A l'arrivée de la flotte dont il devoit prendre le commandement, Havraddin le tua, fur quelque démêlé. Multapha, fon neveu & fon Successeur, vengea sa mort par celle de Hayraddin; & craignant enfuite la colere du Sultan, il alla chercher, avec

quelques Vaisseaux , un azile à Aden , & de-là à Diu. Ainsi les Portugais Premier votage se trouverent garantis d'une puissante attaque, à laquelle ils autoient eu par tutte de la beaucoup de peine à réfisser. Antoine Tepreyro porta par terre cette heureuse nouvelle au Roi de Portugal, & fit, le premier, un voyage qu'on avoit cru

juiqu'alors impossible. Malaca ne cessant point d'être infessée par le Roi de Bantam, Pierre Mascarenhas fut charge de reduire ee Prince à la foumission, avec une flotte de vingt. Ponugal, Vaisseaux, qui portoient mille hommes, tant Portugais que Malayens. Il attaqua Bantam, Capitale de l'Isle, qui étoit très-bien fortifice, & défendue par conquite par un immenfe butin, dans lequel on compta trois cens pieces de eanon. Cette

fept mille hommes. Il en tua quatre eens, & fit deux mille prifonniers, avec Piene Makaten-

victoire ne lui conta que trois hommes, & palla pour un des plus glorieux avantages que les Portugais cussent remportes dans les Indes. Le Roi de Bantam fut rétabli en payant un tribut. Aux Moluques, Dom Garcie Enrique; brûla Tidor, après un Traité de paix qu'il avoit conclu avec le Roi. Il s'étoit flatté de chaffet les Espagnols du Port de Kamafo, & d'une autre Ville qu'ils polledoient dans cette lile; mais il fut

Montdelli.

Dom Georges de Menesez, faifant voile aux Moluques, découvrit l'Isle de Borneo. Il y aborda, & n'erant point affez fort pour s'y faire respecter par les armes, il envoya au Roi un préfent de tapisserie, Ce Prince, à la vue des figures qu'elle repréfentoit, s'écria que e'étoient des hommes enchantés, qui ne manqueroient point de le tuer pendant la nuit; & malgré les explications par lesquelles on s'efforça de le ratlurer, il ne voulut souffiir ni la tapisserie dans fon Palais ni les Portugais dans fon Port.

En 1527, quelques Portugais, qui avoient perdu leur Vaisseau par une tempete, fe fauverent si heureusement dans la Chaloupe, qu'ils aborderent à Chakario, fur la Côte de Bengale. Ils fe croyoient à la fin de leur difgrace dans une absolent au Ben-Nation qu'ils n'avoient point encore offensée. Mais le ressentiment de leurs violences & de leurs cruautés étant répandu dans routes les parties de l'Inde, les Habitans du Pays avoient fait vœu de factifier à leurs Idoles le plus beau Portugais qui leur pourroit tomber entre leurs mains. Gonzale l'az de Melo, jeune Jenne Portegais homme d'une figure charmante, & d'une très-haute esperance, eut le malheur factific aut lou-

d'être choifi pour victime. La fin de cette année est matquée par quelques autres évenemens. Une flotte, envoyée pour brûler les Galeres Turques qui étoient restées à Camaran, trouva les vents si contraires, qu'elle ne put en approcher; mais elle brûla la Ville de Zeyla, fur la Côte d'Adel. Mangalor ent le même fort fur la Côte de l'Inde. tales beiness, A Diu, dix-fept Portugais ayant été pris dans une Barque, Diego de Mesquita, leur Capitaine, fut condamné à la mort, pour avoir refusé d'embrasser le Mahometilme. Il devoit être mis dans un gros canon, & tiré comme un boulet. Fermeté ciré-Mais le Prince Mufulman, frappé du courage avec lequel il entra lui-même dans tame Portugua. la bouche du canon, lui accorda la vie, avec fon estime & fon amitié. Chatua, Ville voifine de Cranganor, & Porka, furent brûlées par Lope Vaz; tandis que Simon de Melo, fon neveu, traitoit avec la même rigueur Marabia &

Zeyla & Man-

## 6. II.

Les Espagnols subjugués à Tidor. Cruautés de Menezés. Plusieurs Villes brûlees. Belle action de Silveyra. Plaisanterie eruelle. Fort báti à Diu, Avanture de Botello, Désordre aux Moluques.

Siqueira.

'ANNE'E 1529 commença par une action fort éclatante. Hector de Silveyra, chargée avec quelques Vaisseaux, de venger sur le Roi de Cambaye quanrité d'infultes que les Portugais avoient effuyées à Diu, attaqua la flotte de ce Prince, qui ctoit composce de quatre-vingt grandes Barques. La valeur & la fortune lui firent obrenir une victoire si complette, que d'un si Vichoire des Porgrand nombre de Bâtimens il n'y en eut que sept qui éviterent d'être pris ou coules à fond. Le Vainqueur se saisse ensuite de Bazaim, & rendit Tana tributaire

> L'Etablissement des Espagnols à Tidor ne cessoit pas d'allarmer les Portugais de Ternate. C'étoit tout à la fois un finjet de défiance & de jalousse. A quoi

Guencam Mo- falloit-il s'attendre de la part d'une Nation brave & opiniatre, qui s'étoit Lipagnois.

Primeais & les foutenue jusqu'alors, contre l'artifice & la violence, au milieu des conquêtes & des établifiemens du Portugal ? Dom Georges de Menezés, qui commandoit alors à Ternate, entreprit, avec les Habitans de cette Isle, de chasser pour jamais de si dangereux Voisins. Il fondit sur celle de Tidor, il désit les Espagnols, & les mit dans la nécessité de brûler la Ville pour se retirer dans le Fort. Le siege fut poussé avec vigueur ; mais ils fitent une si belle défense, qu'en les forçant ensin de se rendre, Menezés ne put leur imposer d'autre condition que de se retirer à Kamaso, dans la même Isle, & de ne pas étendre leur Commerce dans les autres Isles qui produisent le giroffe. Le Roi de Tidor, moins capable de rélistance, se rendit tributaire du Portugal, & promit de ne plus les aider de ses forces. Cette victoire, quoiqu'imparfaite, porta l'orgueil du Général Portugais jusqu'à l'infolence Géneral Porta- & la cruauté. Sur le simple soupçon que Kachil Vaydeka, Noble de Tidor, avoit tué un porc Chinois qui apparrenoit à quelque Portugais, il lui fit frotter publiquement le visage avec du lard; injure la plus sanglante qu'un Mahomeran puisse recevoir. Il fit arrêter dans la Ville de Tabona, pour une legere offense, le principal Magistrat, & deux Mores de distinction. Les deux Mores eurent les mains coupées par fon ordre; & le Magistrat fut abandonné fut le Rivage à deux dogues, qui, s'avançant pour le déchirer, le forcerent de se jetter à la nage, où, sans le quitter, ils le mirent dans la nécessité de se défendre avec les dents, & le noyerent enfin, à demi dévoré. Un autre Kachil s'étant efforcé de foulever le Peuple pour chasser également les Portugais & les Espagnols, Menezés l'arrêta lui-mêmo en public, & lui coupa la tête de sa propre main. Les Habitans surent si

> effrayés de cette exécution, que la plûpart quitterent la Ville, avec la Reine Nunno de Cunna, parti cette année de Lisbonne pour succeder à Sequeira,

tugus fur le Roi de Cambaye.

mulb figuarO gais.

de l'Isse à leur tête.

prit & brûla fous de legers prétextes la Ville de Mombassa. Ensuite, tombant fur Ormuz, il fe faisit du Reis Ashart, Visir du Roi, & l'envoya prifonnier en Portugal. Il se joignit, dans cette Ville, à Melchior Tavares de Nummode Cun-Sonja, qui avoit été secontit, avec quarante Portugais, le Roi de Bashra, na envoré aut contre celui de Jazirat, ille formée par l'Euphrate & le Tigre, à laquelle linés dans te on donne environ quarante lieues de tour. Soufa étoit le premier Porrugais voyage. qui eut pénétré du Golfe Persique jusqu'à ces deux Rivieres. Ensuite, ils se chargerent enfemble de réduire Batrayn, qui s'étoit révoltée. Ils battirent le Fort; mais la rétiftance ayant été plus longue qu'ils ne s'y attendoient, ils

se retirerent faure de municions.

Tome I,

1540. Les Villes de

En 1530 , Antoine de Silveyra , qui s'étoir posté sur la Côte de Cambaye avec une Florte de cinquante & un Vailleaux, entra dans la Riviere Tapti, & brûla Surat & Reyner, deux Villes fituées fur fes deux bords. La premiere, qui étoit à quatre lieues de l'embouchure, contenoit dix mille fa- Surat & Require besilees par les milles, la plupart Banianes; l'autre, qui étoit un peu plus loin, étoit com- Portugais posee de six mille maisons, habitées par des Mores fort guerriers. Daman Daman & Act-& Agazem furent auffi brûlées fur la mênie Côte. Dans le inême tems, Hec-meme fort. tor de Silveyra fe fit voir dans la Mer Rouge avec dix Vailleaux & fix cens hommes. Après y avoir fait plusieurs prises, il se rendit au Port d'Aden , où fon adrelle à ménager l'esprit du Roi sit consentir ce Prince à payer au Portugal un tribut annuel de 12000 féraphins. Le Roi de Sael, gagné par cet exemple entra dans le même engagement. Au milieu de tant de Villes & d'Etats qui avoient reçu la loi des Portugais , Diu continuoit de braver leur puissance. Le Portugal n'avoit point eu de Vicerois dans les Indes qui n'eussent tenté de soumettre cette Ville, & qui n'y enssent inutilement employé l'artifice & la force. Nunno de Cunna forma la même entreprife, nouvelle entreavec des préparatifs aufquels il n'y avoit rien eu d'égal avant lui. Il ne ptité contre Diu. composa sa flotte que de petits Bâtimens; mais le nombre en étoit prodigieux. Il en raffembla plus de 400, fur lesquels il embarqua 3600 Soldars & 1450 Matelots, tous Portugais. Il y joignit 2000 Malabares & Canarins, 8000 Esclaves pour le service de terre & de mer, & 5000 autres Indiens de différentes Nations. Avec cette redoutable armée, il alla d'abord attaquer l'Isle de Beth, à sept lieues de Diu. Elle étoit fortifiée par l'art & la nature. Les Infidéles y avoient une garnison de deux mille hommes , qui fe défenditent avec autant de conduite que de réfolution. Il en perit dixhuit cens; & les Portugais n'y perditent que dix hommes, entre lesquels ils regretterent beaucoup le brave Hector de Silveyra, Mais le tems qu'ils avoient employé à ce siège leur fit manquer l'occasion de prendre Diu. La Ville avoit recu, dans cet intervalle, un renfort confidérable, fous la conduite de Mustapha, fils de Reis Solyman. On n'avoit rien épargné pour augmenter ses fortifications naturelles, qui consistent dans les rochers & les caux dont elle est environnée. L'entrée de la Riviere étoit bouchée par un grand nombre de groffes chaînes qui la traverfoient, & trente Vaitfeaux bien armés foutenoient ce rempart de fer. La garnifon étoit composée de dix mille hommes exercés à la guerre , & l'artillerie fort nombreule. Cunna , fans s'effrayer de tant d'obstacles , entreprit une attaque qui dura un sont forces de le jour entier. Il s'exposa lui-même dans une Barque, avec aussi peu de ména-

1440.

gement que le moindre de ses Soldars : mais reconnoissant l'inutilité de ses efforts, il prit le parti de se retirer. Badur, qui avoit succedé au Trône de Cambaye, fe crut redevable de fon falur à Mustapha. Il lui accorda pour récompense le Gouvernement de Baroche, avec le titre de Rumi, parce qu'il étoir Grec, & celui de Kan. Ainsi nous le verrons paroître désormais ious le nom de Rumi-Kan.

Fairs ravages de Succinia.

En s'éloignant de Diu, Cunna laissa dans cette Mer Antoine de Saldanna, avec fix voiles & cinq cens hommes, pour y caufer tout le mal dont il trouveroit l'occasion. Cette petite flotte porta le feu & le ravage dans tous les lieux dont elle put approcher. Elle brûla les Villes de Madrefabad , de Goga, de Belfa, de Tarapor, de May, de Kelme, d'Agafim, & celle de Surat, qui ne faifoit que se relever de ses ruines. Elle prit vingt - sept Vailleaux de Calecut, & força le Saniorin, pour obtenir la paix , de confentir à l'érection d'un Fort , près de Chaul , qui n'est qu'à trois lieues de cette Ville. Tant de fuccès , si l'on doit donner ce nom à de si cruels ravages, furent immédiatement fuivis d'une autre expédition, fous le comman-Artres violen- dement de Diego de Silveyra. Il brûla Patam, à douze lieues de Diu, Pate, rectons Diegode Mangalor, & plufieurs autres Villes. Enfin les Portugais comptant pour rien nad d'Albuques- de rendre leur nom détestable à ceux dont ils prodiguoient le fang pour envahir leurs richesses, répandirent long-tems la terreur sur toutes ces malheureuses Côtes. Cunna même y revint bientôt avec une flotte de cent vingt voiles, & de trois mille deux cens hommes. Il attaqua Bafain, que les Inndéles travailloient à fortifier. Maleck Tokam, nouveau Gouverneur de Din, y mit à fon approche une garnifon de douze mille hommes. Mais elle n'empecha point les Portugais de forcer la Place, de tuer une partie de ses défenfeurs, de rafer le Fort, & d'emporter plus de quatre cens pieces d'artillerie. D'un autre côté, Manuel d'Albuquerque brûla toutes les Villes qui étoient depuis Tarapor jufqu'à Bafaim, & foumit au tribut Tana, Bandora, May

Belle aftion de

& Bombaim.

que.

Parmi tant d'excès barbares, on raconte une action qui mérite de passer Dugo de salvey. à la postérité. Diego de Silveyra ayant arrêté près d'Aden un riche Vaisseau de Joddah, le Capitaine More s'empressa de lui presenter une Lettre, en forme de Passeport, qu'il avoit recue d'un Portugais prisonnier dans cette Ville. Elle contenoit ces deux lignes en langue Portugaife : » Je prie le premier Ca-» pitaine de ma Nation qui rencontreta ce Vailfeau, de s'en faifir, car il ap-» partient à un fort méchant More ». Qui croiroit qu'avec tant d'avidité pour le bien d'autrui & si peu d'horreur pour la cruauté, Silveyra condamnât la perfidie de l'Ecrivain Portugais? Il feignit même de regatder la Lettre comme un véritable Paileport; & fans faire connoître au More qu'il avoit été trompé , il lui laissa la liberté de suivre sa route.

fouvent exposes à la perfidie des

Les Portugais . Cette action paroîtra d'autant plus belle que les Portugais sembloient autorifés à manquer de foi pour les Mores, par les exemples continuels de leurs trahifons. Maleck Tokam , Gouverneur de Diu , ayant découvert que Exemple à Dia. le Roi Bandur penfoit à le déposiiller de son Gouvernement en faveur de Musrapha Rumi-Kan, offrit aux Portugais la liberté d'y bâtir un Fort. Ils ressentirent une vive joie de se voir accorder volontairement ce qu'ils destroient depuis tant d'années , & qu'ils n'avoient pû se procurer par la force. Mais

CUNNA.

foit que Maleck Tokam eût conçu de meilleures espérances du Roi de Canibaye, foit par la legereté naturelle à sa Nation, il parût balancer ensuite fur l'exécution de ses offres. Enfin s'érant rendu également suspect à son Maitre & aux Portugais, il fe vit forcé de prendre la fuite à l'approche de Bandur, qui se rendit à Diu pour éclaircir sa conduite. Ce Prince parut entrer aufli dans le dessein d'accorder un Fort aux Portugais. Il en fit même donner avis à Cunna, que cette esperance amena ausli-tôt avec une flotte de soixante voiles. Ils eurent une entrevûe, mais sans succès. Cunna, trop foible alors pout faire éclater fon ressentiment, mit à la voile pout Goa. Je ne puis retuset place ici à la plaisanterie barbate d'un Pitate de Barbate plai-Calecut, nommé Kun Ali Markar. En ctoisant au long des Côtes il rencontra pendant la nuit dix-huit Portugais dans un Brigantin , tous si profondément endormis qu'il les fit lier avant qu'ils fussent fortis du fommeil. Il les réveilla brusquement, & leur sit donner la mort en sa présence, en leur disant que c'etoit pout avoit osé dormir tandis qu'ils le sçavoient en

En 1534, Martin Alonfo prit le Fort de Daman. Dans la même année, le Roi Bandur, pour acheter enfin la paix, donna au Roi de Portugal Bafaim, avec toutes ses dépendances sur met & sur terre. Ce Traité sut accom- sensitions des pagné de trois articles qui fembloient former une alliance fetme & fincere. Portugats. 1º. Tous les Vailleaux qui partiroient de Cambaye pour la Mer Rouge, de- le Roi Bander. voient touchet à ce Port & payer des droits dont on étoit convenu. 20, Ils ne devoient point allet dans d'autres lieux fans la permission des Portugais, 30. Le Roi s'engageoit à ne faire construire ses Vaisseaux de guerre dans aucun autre Port.

Bandur étoit alors plus puissant qu'aucun de ses Prédécesseuts. Il avoit joint deux autres Couronnes à la fienne, & fon autotité étoit bien établie dans fes Etats; mais il se vovoit à la veille d'une grande guette avec Humdyun, Enspereur des Mogols, & son voisin du côté du Nord. En effet ce Prince vint l'attaquet avec une puissante Armée, s'empara d'une partie de ses Etats, & lui prit Champanel, sa Ville Capitale. Dans le désespoir de tant d'infortunes, ils sécourent ce Bandur eut recours à l'affiftance de Cunna, & lui offrit, à cette condition, la Prince, qui less liberté de bâtir un Fort à Diu. Martin Alonfo de Souza fut envoyé aufli-tôt un Fort à Diu. pour régler les articles. Ils fe réduisirent à quatre : Que le Roi de Cambave confirmeroit d'une maniere itrévocable la donation de Bafaim; qu'il y auroit entre lui & le Roi de Portugal une ligue offensive & défensive ; que le Fott seroit bâti dans le lieu & dans la forme qu'il plairoit au Viceroi ; enfin, que pout commencer l'exécution du Traité, on lui remettroit immédiatement un boulevard qui défendoit l'accès du rivage. Cunna fut invité à venir préfidet lui-même à la construction du Fort. Il fut reçu à Diu avec les plus grandes marques d'honneur & de joie. Le Fort fut commencé fous d'heureux auspices, & promptement achevé, Emmanuel de Soufa en obtint le commandement, Forte Garoffon avec une garnison de neuf cens Portugais, & soixante pieces de canon. Hum- qu'ils y mentant. dyun voyant le Roi de Cambaye fortifié pat l'alliance des Pottugais, & n'efperant point de pouvoit le fotcet dans Diu, alla faire ailleurs l'emploi de ses armes.

La permission de bâtir un Fott produisit une avantute aussi étrange que Rii

1534. Etrange effet de la joie que les Portogais en ref-

affaires des Indes , s'étant attiré la difgrace du Roi de Portugal pour avoir offert ses services à la France, entreprit de se rétablir dans la fayeur de son Roi par une action défesperée & presque incroyable. Il sçavoit avec quelle passion la Cour de Portugal fouhaitoit depuis long-tems d'avoir un Fort à Diu. A pei-Voyage de Bo- ne cette importante permission fut-elle accordée, que s'étant procuré une copie du Traité, avec le plan du Fort, il se mit dans une Barque de seize pieds de long, large de neuf, & profonde de quatre & demi, pour en aller porter la premiere nouvelle à Lifbonne. Il ne se fit accompagner que de quatre Matelots & de cinq Domestiques, dont trois étoient Portugais, & deux Indiens. Son départ fut fecret. Il donna d'abord pour prétexte à ses compagnons un voyage qu'il vouloit faire à Cambaye; mais aufli-tôt qu'il fut en pleine mer il leur fit l'ouverture de son dessein. Ce ne fut qu'à force de promesses qu'il parvint à furmonter leur étonnement & leur crainte. Ils se livrerent ainsi à la violence des vents & des flots. Faria représente vivement leurs dangers & leurs peines. Enfin le courage manqua aux Marelots. Ils réfolurent de tuer leur Maître, & leur conspiration n'ayant abouti qu'à tuer un des trois Portugais, ils furent tués cux-mêmes dans la premiere chaleur avec laquelle Botello fut obligé de défendre fa vie. Sa fituation en devint beaucoup plus difficile. Sans Pilotes & fans Matelots, il s'obstina à continuer sa navigation avec les quatre hommes qui lui refloient; & triomphant de tous les obflacles , il arriva heureusement au Port de Lisbonne. Le recit de son avanture causa tant d'admiration à la Cour de Portugal, que le Roi lui rendit ses bon-Defance finge- nes graces. Mais l'Historien ajoure qu'on ne jugea point à propos de lui acqu'il ne restat aucune marque qu'on pur faire un voyage si long & si dange-

bere des Fortus corder d'autre récompense, & qu'on fit même brûler auffi-tôt sa Barque, afin teux dans un Bâtiment si fragile. Les Portugais Cunna ne prit point tant de confiance à la retraite du Mogol, qu'il ne le arrações por le Alogad à Ba- crût capable de tomber fur Bafaim, dans la feule vue de fe venger des Portu-

free.

gais. Il y envoya Garcie de Sa, avec quatre cens hommes. Mais un fecours si foible, contre une armée victorieuse, découragea Sa même, à l'approche d'Humdyun. Il étoit prêt à quitter la Ville , lorsque les cris des Habitans , & fur-tout le confeil d'Antoine Galvam , lui firent comprendre qu'il pouvoit s'y défendre en la fortifiant. Il fe hâta d'y travailler avec tant de fisces, que l'ennemi, peu accourumé aux longueurs d'un fiege, prit le parti de fe

Ils font traités eroellement à Achin & & Icrthate.

Dans le même tems , le Roi d'Achin ayant trompé quelques Portugais par de fausses apparences d'amitié, leur fit ôter cruellement la vie. Ceux de Ternate ne furent pas mieux traités; mais fans pouvoir nommer d'autre cause de leurs difgraces que l'avarice & la tyrannie de leurs Gouverneurs. Gonzale Pereyra, qui avoit fuccedé en 1530 à Georges de Menezés, avoit été affailiné à Ternate pour avoir voulu trop éclairer les mauvaises pratiques du Commerce. Il avoit eu pour successeur Fonseca, dont on n'avoit pas été plus satisfait. Enfin Cunna y avoit envoyé Triftan d'Atayde, qui poulla beaucoup plus Leurs vices & loin la rigneur & l'injustice. Il empoisonna le Roi de Ternate & sa Merc. Les Habitans effrayés prirent la fuite, & ne trouverent pas beaucoup de pitié chez leurs voifins. » On leur reprochoit amerement ( ce font les termes de

leurs craamer.

» l'Historien Portugais ) d'avoir reçu une méchante Narion, qui depuis qu'elle avoit mis le pied dans l'Ille avoir commis les plus infâmes actions qu'on put » imaginer «. Tristan, pour se mertre en posseision de tout le giroste, fit naître l'occasion d'une querelle avec le Roi de Bachan, & brûla fa Ville, Cependant la crainre du même forr ligua contre lui les autres Rois. Ils attaquerent les Portugais dans l'Isle de Ternare, ils en tuerent un grand nombre; & Triftan, tesserré dans son Fort, y manqua long-tems des secours les plus nécesfaires à la vie.

CUNNA. 1554

Azadakan , Général d'Ibrahim Adelkan , ancien Souverain de Goa , ayant ravagé, en 1536, les Pays voifins de cette Ville, le ressentiment porta leurs Habirans à se soumertre aux Portugais. Peu de tems après, Solyman Aga, autre Général d'Adelkan, parut armé dans les mêmes Cantons; mais il fut chatle par Dom Jean Pereyra, qui bâtit malgré lui un Fort à Rachol. Pereyra défir encore une fois ces deux Généraux , l'un à Margam , & l'autre à Ponda , Ville opulente, qui fut brulée par le Vainqueur. Solyman Aga, piqué de fa détaite, éleva le l'ort de Bais sur la Riviere du même nom, pout l'opposer à celui de Rachol.

Divertes espé-

Le même bonheur accompagna les Portugais vers la fin de eette année . contre les forces du Samorin de Calecut, qu'ils taillerent en pieces à Cranganor. Repelim fut prife & brûlée. Le Roi de Cochin rerrouva dans les ruines Matterprésieux de cette Ville un bloc de marbre, qui avoir été pris autrefois au pillage de la rome. fienne, & dont il n'avoit pas ceffe de regrerrer la perre. Sur ce marbre étoient gravés tous les noms des Rois du Malabare, depuis plus de trois

## CHAPITRE XIV.

Continuation des exploits des Portugais depuis 1537 jusqu'en 1542.

I L en avoir si peu coûré au Viceroi Porrugais pour obtenir la permission de bâtir un Fort à Diu, qu'après tant d'experiences de la légereré des Motes, il devoit s'attendre qu'ils se repentiroient d'une faveur que la nécessité leur avoit arrachée. En effer, Bandur, Roi de Cambaye, ne fe vit pas pluror Tralifon de Mores contre le délivté de la crainte du Mogol, qu'il refolur de se desaire aussi de ses nouveaux alliés. Il engagea les Turcs dans son dessein, & ne se bornant point à chaffer les Portugais de leur Forr, il réfolur de dérruire entiérement la Garnison & d'envelopper le Viceroi même dans ce carnage. La feinre étoit nécessaire. Il fir prier Cunna de se rendre à Diu, pour régler des affaires qui touchoient lent alliance. Le Viceroi s'y tendit avec sa flotte; & quoiqu'informé du projet qu'on méditoit contre lui , il ne s'assura point de Bandur dans une vitite que ce Prince lui rendir à bord. Mais, par des raifons qui convenoient aux circonstances, il étoir résolu de le faire arrêter dans le Fort. L'ordre en étoit déja donné à Soufa , Commandant de cette Place. Bandur revenant de la flotre dans sa Barge royale, Sousa le suivit, pour l'inviter à lui faire une vitire. Quelques autres Officiers du Fort, qui venoient après leur

Les Fortogais p.it. as la Ville.

Gouverneur, le voyant entré dans la Barge du Roi, s'empresserent d'y entrer avec lui. Cette précipitation fut si suspecte au Prince More, que se livrant à ses premieres défiances, il donna ordre à ses Officiers de tuer Sousa. Diegue trent le Roj & de Mesquite, qui avoit conduit un secours aux Mores dans la derniete guerre, entendit cet ordre, & tira fon épée, dont il blessa le Roi; mais il fut tué auffi-tôt par les Mores de la fuite. La mêlée commença fi vivement, qu'il y eur d'abord quarre Portugais tués & fept Mores. Plufieurs Barques fe hâterent d'avancer des deux côtés. Le Roi , qui vit le danget preffant , pensoit à se dérober par la fuire; mais un boulet de canon, tiré de la flotte, lui tua trois de ses Rameurs. Il crut pouvoir échapper à la nage. A peine fur-il dans l'eau, que la peur de se noyer le sit crier à haute voix , & découvrir qui il étoit. Tristan de Payva lui tendit une rame, qu'il commençoit à faisir, lorsqu'un Soldat le frappa d'un coup de hallebarde au milien du vifage. Il reçur plutieurs aurres coups qui lui oterent la vie. Son corps furnagea quelques momens, & coula tout d'un coup à fond. Il fut impossible de le retrouvet. Celui de Souza dif-

trouvents

Cunna se fir ouvrir sans opposition les portes de la Ville. Les Habitans Richeffer & mus- commençoient à fuir ; fa modération les arrêta. Il ne trouva point dans le nitions qu'ils y Palais plus de 200000 écus en or & en argent. Mais la quantité de munitions éroit prodigieuse. Il y avoit dans le Port cent soixante Bâtimens, dont plufieurs étoient fort gros & richement chargés. L'arrillerie étoit innombrable en bronze & en fer. On admira particulierement trois coulevrines, d'une grandeur si monstrucuse, que le Viceroi en sir rransporter une à Lisbonne, comme une rareté pour l'Europe. Elle se consetve au Château de Saint Julien à l'embouchure de la Riviere de Lisbonne, où les Portugais l'appellent encore le canon de Diu. Entre les papiers du Roi , Cunna découvrit plus de preuves qu'il n'en étoit besoin pour se convaincre du dessein que Bandur avoir eu de fusciter les Turcs contre les Portugais. Il en prir droit de mettre les plus ri-Conna rétablit ches Négocians à contribution. Cependant il s'efforça de gagner les Mahométans, en leur accordant l'exercice libre de leur Religion & de leurs Loix; & toutes les pensions qui avoient été données par le Roi furent conti-

Foodre dans la Ville.

merveilleufe.

nuécs. More deé de t vis cens ans. Son Histoire

Faria raconte, fans aucune marque de doute, que parmi ceux qui joiissfoient d'une pension, il se présenta un More de Bengale, qui se trouva, par des informations autentiques, âgé de trois cens ans. Il avoit deux fils , l'un de quatre-viner-dix ans , & l'autre de douze. Ses cheveux & ses dents s'étoient renouvellés cinq ou fix fois. On ne lui auroit pas donne plus de foixante ans. Sa taille étoit médiocre, & son embonpoint moderé. Il prétendoit qu'un jour, vers la fin de son premier siecle, étant à la pêche au bord d'une tiviere, il vir un homme à barbe grife, lié d'une ceinrure au milieu du corps, les mains & les pieds percés de blessures, qui le pria de le rransporrer de l'autre côté sur ses épaules. Il lui rendit ce bon office ; après quoi l'Etranger l'affura que pour récompense de sa charité , il conserveroir la santé & les forces dont il jouissoit alors , jusqu'à ce qu'il le revit. Après l'établissement des Portugais , la curiofité conduitit ce Vicillard dans l'Églife des Francifcains du Fort. Son étonnement fut extrême d'y reconnoître, en entrant, son miraculeux Etranger dans une image de Saint François. Le voilà, s'écriat'il, celui que j'ai passé sur mes épaules il y a deux cens ans. Bandur lui avoit accordé une pension en faveur de son âge; & Cunna, dir l'Historien, la lui conferva en faveur du miracle. Il vecut encore quatre-vingt ans; n'étant mort,

CUNNA.

fuivant le même Ecrivain, qu'en 1618. Cunna trouva peu de choies à changer aux Fortifications de Diu , pour en faire une des plus fortes Places de l'Univers : mais il fit construire , au commencement de l'année 1538, cette fameuse Citerne d'immense étendue, qui con- de Diu. tieut vingt-cinq mille pipes d'eau. C'étoit presque le seul secours dont la Ville

eût besoin contre les nécessités d'un long siège.

Tandis que le Viceroi travailloit à rendre le joug des Portugais supportable. divers Particuliers de sa Nation s'étoient couverts de honte en d'autres lieux par leurs excès d'arrogance & d'ingratitude. Le Roi de Saël, près de Cashan, fur la Côte d'Arabie, en ayant reçu plusieurs dans son Port avec beaucoup d'amitié & de careiles, ils ne lui rendirent que des outrages pour cette faveur. On doit fe souvenir que j'écris toujours d'après leurs Historiens, Quelques-uns Hornbles ex ès d'entr'eux s'étant proposés de voler un des proches parens du Roi , s'introduifirent dans sa maison, & le suspendirent par les parties naturelles, pour lui faire découvrir ses trésors. Un autre, qui avoit été traité fort civilement à diner par un honnête More, lui enleva fa femme. Un Officier, nommé Godino, à qui le Roi fit l'honneur d'accepter un festin chez lui, s'emporta contre ce Prince aux plus groffieres injures. Enfin, un autre s'étant failt d'un Vailleau qui appartenoit aux Sujets du Roi , pouffa l'impudence jufqu'à le vendre publiquement dans le Port. L'effet de toutes ces infames violences fut d'armer les Mores contre les Portugais, qui furent tous massacrés dans la Ville. Godino eut la tête coupée en présence du Roi. Dom Manuel de Menezés, qui arrivoit dans certe conjoncture avec la qualité d'Ambassadeur du Viceroi, fut arrêté; & de soixante - dix personnes qui composoient sa suite, le Roi de Saël en fit trausporter trente à Constantinople. Madera, qui étoit du nombre, s'échappa d'entre les Tures, & porta heureusement à Lisbonne la nouvelle d'une flotte que ces Infidéles faifoient équiper à Suez, pour attaquer les Portugais dans les Indes.

€. II.

## Affaires de Bengale, Incendie de Chatigan. Prise de Gaure. Découverte de Mindanao & du Japon.

'Ardeur des Portugais sembloit augmenter de jour en jout pour le succès de leur Commerce & de leurs armes. Cunna regrettoit de n'avoir point en-Leurs esperances core établi fa puissance au Bengale. Il y fut encouragé par un riche More, qui trompérs du coré devoir participer à cette entreprise. Martin Alphonse de Melo sut envoyé avec des présens à Mahamed Schah , qui regnoit dans certe riche Contrée. Mais il y trouva de si puissantes préventions contre le nom Portugais qu'en descendant au Port il fut arrêté avec cinquante-trois personnes de son cortege. Mahamed étoit le treizième Successeur d'un Prince Arabe, qui avoit usurpé la Couronne de Bengale environ cinquante ans avant l'arrivée des Portugais dans les Indes me de Eugaie. de Bengale environ cinquante ans avant l'arrivée des Portugais dans les Indes. Gaure, sa Capitale, avoit trois lieues d'étendue au long du Gange, & con-

CUNNA.

tenoit douze cens mille Familles. Antoine de Sylva de Menezés reçut ordre d'affer racherer les Prisonniers de sa Nation; mais le retardement de son Député lui avant fait croire qu'il étoit aussi retenu, il brûla Chatigan, Ville maritime, & d'autres Places. Ces hostilités ne servirent qu'à rendre la condition des Prifonniers beaucoup plus dure. Cependant quelques heureux fervices qu'ils rendirent au Roi, contre Shirkhan, un de fes Généraux, qui s'étoit révolté, leut firent obtenir la liberté, avec d'autres recompenies.

A peine eurent-ils quitté le Pays, que Shirkhan tecommença la guerre. Il s'empara de Gaure; & le reste du Royaume eur bientôt le même fort que la Capitale. Mahamed, vaincu dans plufieurs batailles, montut de ses blessures en allant implorer le fecours de Humdyun, Empereur des Mogols. Cette conquête fit afpirer Shirkhan à d'autres entreprifes. Il prit Kalejor fur les Rasbuts , dans le dellein de piller les tréfors du fameux Temple que les Iudiens avoient dans Profamition de cette Ville. Mais en voulant se faire un amusement de tuer d'un coup de canon

Temple de Kalejor.

un éléphant qui appartenoit au Temple, la piece creva, & le tua lui-même avec pluficurs de fes gens. Les Payens ne manquerent point de faire paffer cet accident pour une vengeance de l'Idole contre fes Profanateurs ; & le Docteur Prideaux auroit penfé comme eux, puifque, dans fon Histoire de l'Ancien & du Nouveau Testament, il prononce que les infortunes du Gaulois Brennus, après tant de victoires, furent un châtiment du Ciel, pour avoir pillé le Temple de Delphes. Le Roi Jean III, de Portugal étoit fort éloigné de ce fentiment, lorfqu'en 1544, il chargea par un ordre exprès, Martin Alphonse de Melo, de piller le Temple de Tremello, près de Meliapor, & celui de Madraff.

Malgré quelque mélange de difgraces , cette année ne fut pas une des Avantages des moins glorieufes pour les Portugais. Outre la conquête de Diu , qui deve-Portugati à Mas-lica Callenne, noit un de leurs plus puissans boulevards contre les Mores, Dom Etienne de Gama remporta d'autres avantages fur la Côte de Malaca, où il foumit Ujontama & fon Fort, à la pointe Sud-Eit de cette Côte. Le Pont de Malaca fut attaqué deux fois par les troupes d'Achin; mais elles furent autant de fois repoullées. La fortune ne fut pas moins favorable à Ternate , lorfqu'on eut coupé le cours à l'avarice de Tristan d'Atayde en le dépouillant de son emploi. Antoine de Galvam, qui lui succeda, ferma par sa prudence, fon integriré & sa moderation, la source des désordres qu'on avoit teprochés, à fes Prédécesseurs. Ayant appris qu'il s'étoit sormé une ligne de huit Rois Antoinede Gal- contre les Portugais de Tidor, il fe rendit dans cette Isle avec quatre Vaifvan le fignale à feaux & cent foixante-dix hommes. Il jetta l'ancre à Tidor même fais êtte

Today.

effrayé de la multitude d'Ennemis qui l'attendoient. Quoique le Fort parûr imprenable, il l'emporta par escalade. Environ trois cens Esclaves, qui se joignirent au petit nombre de ses gens, composoient toutes ses forces. Les Rois parurent, à la tête de cinquante mille hommes. Il fe retira dans un Bois, comme si la crainte l'eût porté à fuir. L'Ennemi prit cette opinion de sa retraite, & s'avança fans ordre & par pelotons, que les Portugais taillerent en pieces à mefure qu'ils les trouvoient à la portée de leurs coups. Le tumulte & la confusion des fuyards répandirent parmi les autres une terreur qui se communiqua jufqu'aux huit Princes. Ils prirent la fuite, pour aller mettre leurs

tréfors à couvert dans les montagnes. Galvam marcha droit à la Ville, qui fut a bandonnée de ses Habitans. Il la réduisit en cendres.

SOAREZ. 1539.

Qui croiroit qu'une victoire si glorieuse ne coûta aux Portugais qu'un seul homme mais on doir être accoutumé à ces prodiges par une infinité d'exemples. On ne comprendroit point en effet d'où les Portugais eussent pû tirer assez de forces pour attaquet ou pour se défendre, si leurs pertes avoient eu quelque proportion avec la grandeur de leurs triomphes. D'ailleurs il dépendoit prefque toujours d'eux de gagner leurs Ennemis par la douceur ; ce qui montte allez que la plus grande parrie de leurs guerres ne venoient que des injustes cruautés avec lesquelles ils traitoient les Indiens. Fatia dit hardiment qu'il étoit plus aisc de L'essis d'autivaincre des Armées innombrables de Barbares, que la moindre étincelle de cedevient functie l'avarice Portugaise. Cette réflexion n'a pas besoin d'autre preuve que la victoire même de Galvam & le fruit qu'il en tira par sa conduite. Après avoir brûlé Tidor jusqu'aux fondemens, il offrit au Roi de rebâtir la Ville. Une offre si peu attendue sit tant d'impression sur le cœur de ce Prince & sur tous ses Sujets, qu'ils s'abandonnerent à lui avec une confiance sans réserve. Elle alla si loin que le Roi érant mort dans ces circonstances, tous les Habitans se réunirent pour offrir la Couronne à Galvam. L'Historien ne nous apprend pas quelles raisons le porterent à la refuset.

Vers le même tems, François de Castro, Commandant de quelques Vaiffeaux Portugais, fut pouffé par le vent à Satigana, & dans d'autres Isles, à cent lieues au Nord des Moluques. Il découvrit aussi dans cette navigation l'Isle de Mindane. Mindanao, Deux Missionnaires, que Castro avoit avec lui, convertirent au Christianisme les Rois, les Reines, les Nobles & les Peuples de toutes ces Isses, par un effer sensible de la Grace qui accompagna leur instruction.

Satigmen.

Le brave & vertueux Galvam étant parvenu à la fin de fon gouvernement. emporta l'estime & l'affection des Indiens, jusqu'à se voir sollicité de conserver ce poste pendant toute sa vie. Il laissa Ternate dans une condirion florissante; mais les mêmes raifons qui le faifoient aimet l'avoient tendu si pauvre, qu'il partit accablé de dettes. Il comptoit de trouvet en Portugal la récompense de son mérite & de ses services; & ses Créanciers s'étoient reposés, comme lui, fur cetre esperance, Cependant il n'y trouva que le mépris & la misere, qui le Lavenué Gaconduisirent enfin à terminer sa vie dans un Hôpital. La jalousie de ceux dont compensée, ses grandes qualités avoient fait éclater les vices, l'ingratitude ordinaire aux Princes, qui recueillent le fruit des services, sans examiner pat quelles voies ils les recoivent, & la corruption même du Public, qui s'étoit accoutumé, fuivant la téflexion de Faria, à travestir les crimes en actions héroïques, & qui ne connoissoir plus d'autres vertus, firent ainsi périr dans l'oubli un des plus grands hommes de son siecle.

Diu fut attaquée, la même année, par Solyman, Bacha d'Egypte, qui Relation du fiéavoit réuni ses forces, par mer & par terre, avec le Roi de Cambaye. Ce pui bar. mémorable fiege fera reprefenté dans un plus grand jour à la fin du voyage de Solyman, du fond de la Mer Rouge aux Indes; comme le fiege de l'année 1545, trouvera sa place naturelle à la fin du Journal de Dom Jean de Castro.

Dans le cours de l'année 1540, Pierre de Faria, Gouverneur de Malaca, chargea Antoine de Paria y Souza, son proche parent, de conclure un Traité Tome I.

SOAREZ. 1540. Avantures fabilliage de Suude paix avec le Roi de Patane. Souza partit avec un seul Vaisseau. Ses avantures . telies que Mendez Pinto nous en a laissé l'histoire, ne peuvent passer que pour un amas de fictions monstrueuses, qui ne méritent aucun crédit. Mais ce qui n'est pas incertain, c'est qu'après avoir essuyé plusieurs tempêtes, son Vaisseau

Découverte du Japon , 1541.

fut englouti pendant la nuit dans le fein des flots. En 1542, Antoine de Mota, François, & Antoine Peyxoto, faifant voile à la Chine, découvrirent pour la premiere fois le Japon. Ils eurent cette obligation à la tempête, qui les jetta dans l'Isle de Nijon, nommée par les Chinois Je Pucen, d'où les Européens ont formé le nom de Japon. Comme il n'est ici question que de la seule découverre de ce grand Pays , & que c'est la dernière que les Portugais ayent faite à l'Est, je ne pousserai pas plus loin l'histoire de leurs affaires Orientales; & je me contenterai d'y joindre un état des possessions du Portugal au Sud-Eft & à l'Ouest, avec les Commandemens & les revenus que cette Couronne s'y étoit établis, tels qu'ils subsistoient en 1540.

## CHAPITRE XV.

Etat des Possessions du Portugal, depuis le Cap de Bonne-Esperance jusqu'à la Chine. Revenus des Villes , des Forts & des Officiers. Evêches & Maisons Religieuses.

'EMPIRE Oriental des Portugais s'étend l'espace de quatre mille lieues au long des Côtes, depuis le Cap de Bonne-Esperance en Afrique jusroffesions Porte- qu'au Cap de Liampo, ou Ning-Po, à la Chine; fans y comprendre les Côtes garies. de la Mer Rouge & du Golfe Perfique, qui font encore plus de douze cens lieues, Cette étendue renferme une partie de l'Afrique, & l'Asie entiere,

Sept parties.

Onles divide en avec un nombre infini d'Ifles qui leur appartiennent. On divide ces quatre mille lieues en fept parties. La premiere division a pout bornes le Cap de Bonne-Esperance & la Premiere Divi-Mer Rouge, entre lesquels on trouve au long de la Côte quantité de Royaumes Caffres. Les principaux sont le Monomotapa, dont le Monarque est Sou-

verain de toutes les Mines d'or de l'Afrique; Sofala, Mozambique, Quiloa, Pemba , Melinde , Pata , Brava , Magadoxa. Les Portugais n'ont que des Forts à Sofala & à Mombassa; mais ils possedent la Ville & le Fort de Mozambique. Pata est tombé, depuis l'année 1692, entre les mains des Arabes.

La feconde division, qui est depuis la Mer Rouge jusqu'au Golfe Persique, Seconde. contient la Côre de l'Arabie, où les Portugais avoient le Fort imprenable de Majkan. Ils en ont été chasses par les Arabes en 1650.

Troifiéme. La troisième depuis Basrah, ou le Golse Persique, jusqu'aux Indes, renferme les Royaumes d'Ormuz, de Guadel, & de Sinde, avec une partie de la Perfe & du Royaume de Cambaye. C'est-là que le Portugal a les Forts de Bandel & de Diu.

SOARIZ. 1140. Oustrieme.

La quatriéme division, depuis le Fleuve Indus, jusqu'au Cap de Comorin , contient ce qu'on appelle proprement l'Inde , c'est-à-dire , une partie de Cambaye, Dekan, Canara & le Malabare, où régnent divers Princes. Ici les Portugais ont les Forts de Daman , d'Assarim , de Danu , de Saint-Gens , d'Azazim, de Maim, de Manora, de Trapor, de Bazaim, avec les Villes de Tana, de Karanja, & celle de Chaul, qui est sourenue par le Fort de Morro. Ils ont la fameuse Ville de Goa, à laquelle il ne manque rien pour la grandeur, la force, & le nombre des Habitans. C'est proprenent la Capitale & comme le centre de tous leurs domaines Orientaux. C'est le siège d'un Archevêque, qui est le Primat de l'Orient. C'est la résidence ordinaire du Viceroi. L'Inquifirion , la Justice civile , la Chancellerie y ont divers Tribunaux. L'Arfenal, les Magafins, la Douane, y font des édifices magnifiques. Goa est fituée dans une Isle, & ceinte d'un excellent mur, qui est fortisié par six Châteaux redoutables; Danguim, Saint-Blaz de Baffoleco, Santiago, Agazim, Panguim , & Nueltro Sennora del Cabo. De l'autre côté de la riviere , pour garder le passage, on a bâti le Château de Bardes. A l'opposite du Château de Danguim, est le Fort de Nerva, avec une bonne Ville, & dans une autre partie de l'Isle, le Fort de Rachol, avec la Ville de Salfet. En continuant de suivre la Côte, les Portugais ont les Forts d'Onor, de Barfelor, de Mangabor, de Cananor, de Granganor, & de Cochin, qui est un Archeveché. Près du Cap de Comorin , ils avoient la Ville de Coulan, que les Hollandois prirent fur eux en 1663.

La cinquieme division, depuis le Cap de Comorin jusqu'au Ganges, contient le Coromandel & Orixa. Ils v ont le Fort de Negapatan, la Ville de Meliapor, qui est un Archevêché, nommé aujourd'hui Saine-Thomas, & le

Fort de Majulipatan.

La fixieme division, depuis le Ganges jusqu'au Cap de Singapara, renferme les grands Royaumes de Bengale, de Pegu, de Tanazarim, & d'autres d'une moindre étendue. C'est-là qu'ils ont la belle Ville de Malaca, qui est le Siege d'un Evêque, & la derniere de leurs Places au long du Continent Oriental.

Elle fut prise en 1660 par les Hollandois.

La septiéme division, entre le Cap de Singapara & Liampo, contient les Royaumes de Pam, ou Pahang, de Lugor, de Siam, de Cambodia, de Champa, on Tsampa, de la Cochinchine, & le vaste Empire de la Chine, où ils n'ont point d'autre Place que la Ville de Macao, fituée dans une petite lile de la Baye de Canton; mais ils ont la liberté du commerce fur les Côtes.

Ils avoient dans l'Isle de Ceylan la Ville & le Fort de Columbo , Manar , Gale, & plusieurs autres lieux dont les Hollandois se sont emparés vers l'annce 1558. Ils avoient dans l'Isle de Timor, au-delà de Malaca, un Fort qu'ils les & des Forts. ont perdu de même. Enfin le nombre de leurs Forts , dans cette vaste étendue de Pays, furpassoit soixante, avec vingt Villes, & quantité de Villages qui en dépendoient.

de Goa 160000 , & celle de Malaca 70000. Les tributs aufquels ils avoient Indestruentales. foumis divers Princes montoient à 200000 écus; ce qui faifoit plus d'un million pour les seuls droits de la Couronne; & les Historiens ajoûtent que

Cinquiéme.

Sixléme.

Septieme

A l'égard du revenu , la Douane de Diu rapportoit 100000 écus , celle des Portuguis aux

## HISTOIRE GENERALE

SOAREZ.

142

file Roi n'eut point été volé par fes Officiers, il en autoit dû titer deux millions. Je laiffe aux Banquiers l'évaluation de cette fomme fur l'érat prefent de la monnoye. Au refle, elle n'a tien de commun avec les appointemens de Gouverneuts & des Commandans, qui évoient pris néanmoins fur les mêmes fonds. On nous en a conferé l'état.

| Ducats                             |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Forts de Sofala 200000             | Goa 20000        |
| Mozambique 200000                  | Danguim 3000     |
| Monibaíla 30000                    | Saint-Blaz 1000  |
| Maskate 50000                      | Agazim 2000      |
| Bandel 2000                        | Bardes 6000      |
| Diu 60000                          | Nerva 1500       |
| Petits Forts aux mêmes lieux, 1000 | Rachol 600       |
| Branckavara 1000                   | Onot 12000       |
| Affarim 4000                       | Barfelor         |
| Canu 600                           | Mangalor 12000   |
| Saint-Gens 600                     | Cananor 15000    |
| Agazini 600                        | Granganor 6000   |
| Maim 600                           | Cochin 100000    |
| Manora 15000                       | Coulan 12000     |
| Trapor 400                         | Negapatan 8000   |
| Bazaim 30000                       | Mafuliparan 8000 |
| Tana 400                           | Columbo 40000    |
| Deux Forts fur cette Riviere. 2000 | Manar 14000      |
| Meliapor S. Thomas. 12000          | Gale 15000       |
| Malaca 15000                       | Solor 16000      |
| Charl Sono                         |                  |

Observation for

Il faut observer néaumoirs que toutes ces sommes faissient les appointement de trois années. Maisi 19 avoit d'autres Emplois qui n'étoient pas moints lutatifs que le Commandement des Forts. Tels étoient les Commissions de Voyages. Celle du voyage de Colo à la Chine & au Japon, y aloit au Principal Commandant 100000 ceus. Celle de Coromandel à Malaca, 100001 de Goa au Mozambigue, 240001 à Ceylan, 4000. Ces falaires venoient s'eulement du transfoort des marchandises; car le Capitaine gagnoit encote autant par son propret commerce.

Appointement des principaux Les appointemens annuels du Viceroi étoient de 18000 étus, fans compete a diffosition des Places, qui fe vendoient toutes à fon positi. Nais la principale fource de leurs richelles étoit le commerce : en quoi ils avoient plus d'avantage que le Kon imène, qui in en exerçoit aucunt au lieu que plusificars Vicertois tapportoient de profit clair 1900000, & quelquie-suns judqu'à 500000 deates. Si lon joint à ces profits légitimes ce quilt ne fee proteutorit que trop Gouveir, par la frante ou la violence, on ne fera pas farpris qu'à la fin de qu'un grand nombre de Pinces Souverains. Les faliaires, (nivant la reflexion d'un Hiftorien, étoient affex confidérables pour en faire d'honuères-gens; mais l'avarice ne connois aucunes bornes.

L'Archevêque de Goa est, depuis sa création, Métropolitain & Primat de toute l'Asie. Cochin fut érigé en Evêché en 1559; Malaca la même année; & Meliapor en 1607. Les premiers Evêques de la Chine furent institués par le Pape Pie V. Il y a un Eveque du Japon , quoique le Christianisme en ait été saftiques. banni par des perfécutions fanglantes; & un Evêque de la Montagne, proche de Meliapor. La Perfe & l'Ethiopie ont aussi leurs Evêques Portugais. Les Villes d'Angamela & de Macao font deux Evêchés.

Enfin les Eglifes & les Maifons Religioufes font encore une partie très-considérable de l'Établissement des Portugais. Les Francisquains ont dans les Indes vingt-deux Couvens; les Dominiquains, neuf; les Augustins, seize; les Jéfuites, vingt-neuf; ourre un grand nombre de Résidences, (c'est le nom qu'ils leur donnent) où ils ne mettent ordinairement que deux ou trois Prêtres.

On voit, dans ce détail, quelles furent les richesses & la puissance des Porrugais pendant que la fortune accompagna leurs entreprifes. Mais cette grandeur a reçu beaucoup d'altération par les conquêtes des Anglois & des Hollandois. La Hollande sur-tout leur a pris quantité de Places; comme la Perse leur avoit enlevé long-tems auparavant celle d'Otmuz. En un mot, leurs principaux Etablissemens se réduisent aujourd'hui à ceux de Goa & de Diu , qui auront apparemment, tôt ou tatd, le fort de la plûpart des autres.

## CHAPITRE

# Voyage de Solyman Bacha, de Suez aux Indes, en 1538.

UOIQUE ce voyage n'ait point été entrepris par les Portugais, il a tant de liaifon avec leurs affaires; & la connoissance qu'il donne du côté Oriental de la Mer Rouge est si nécessaire, avec ce qui regarde le côté Occidental dans le voyage suivant, pour en rendre la relation complette, qu'il appartient naturellement à cet endroit de mon Ouvrage. Mais je dois avertir Relation de ce ici que dans toutes les mesures de la sonde, j'ai traduit ce que l'Auteur appelle voyage. pas, par braffe, quoi qu'il y air quelque différence; puisque le pas est de cinq pieds & que la toife en a fix. Je dois faire remarquer auffi que le tems de l'arrivée ou du départ est exprimé suivant l'usage d'Italie, où le jour horaire commence au foleil couchant, & continue de se compter d'heure en heure jusqu'à la vingt-quatrième; contre l'usage des autres Nations de l'Europe, qui partagent les vingt-quatre heures en deux fois douze.

BACHA.

1538.



Cause du voyage. Description de Suez. Désertion de deux mille hommes, Tor. Isle de Seridan. Port de Kor, &c.

SOLYMAN BACHA. 1538. de fon travail.

Ene fut ni l'interêr ni la gloire qui porterent l'Aureur de cetre Rela-tion (a) à fuivre aux Indes l'Eunuque Solyman Bacha, Génétal des Tures, dans fon expédirion contre les Portugais. La guerre s'étoit allumée en Orei fitt PFcri- 1537 entre la République de Venife & les Turcs. Quelques Galeres Vénitien-

nes commandées par Antoine Barbarigo, se rtouvoient dans le Port d'Alexandrie pour le Commerce, & se virent ôtet la liberté de trafiquer ou de faire leut cargaifon, jufqu'au 7 de Seprembre, que le Conful Vénirien, Almero Barbaro, le Capitaine Antoine Barbarigo, avec rous les Marchands & les Marelots qui leut appartenoient, furent arrêtés & logés dans la Tout de Lances. On choifit enfuite dans ce nombre de Ptifonniers ceux qui avoient quelqu'experience de la mer, entre lesquels l'Auteur de la Relation eur le malheur de tom-Flore Turque ber. Ils furent conduirs au Caire, cinquanre à cinquanre, & dela au Port de Suez, Solyman y faifoit travailler à l'équipement de sa flotte. On prit à son service ceux dont les lumiéres ou les talens pouvoient être employés. Suez est un lieu stérile, où la Nature ne produit pas l'herbe même la plus

commune. Tout ce qui étoit nécessaire à la construction de la flotre, bois, fer & cordage, avoit été apporté de Saraglia & de Constantinople à Alexandrie, conduit de-là au Caire pat le Nil, & transporté à Suez sur le dos des chameaux. La route du Caire à Suez est si deserre, qu'il ne s'y trouve ni maifons, ni eaux, ni vivres, & que les Caravanes sont obligées de se fournit de toutes fortes de provisions. Cependant Suez étoir autrefois une grande Ville, Canal da Nil, remplie de citernes : elle avoit même un Canal, tiré du Nil, qui devenoit navigable dans les tems où les eaux de ce Fleuve commencent à s'enfler . & qui servoit à remplir les citernes pour tout le reste de l'année. Après que les Mahométans eurent dérruir cette Ville, le Canal se boucha insensiblement 3 de forte qu'il ne s'y trouve plus d'autre eau pour boire que celle de quelques étangs & de quelques puits, qui en fonr à plus de six milles. La situation de la Ville est dans une Baye, au fond de la Mer Rouge. Toute sa défense consiste dans un

Etat de la Flotte Turque.

petit Fort de trente pas quarrés, avec une garde de vingr Turcs. La Flotte de Solyman éroit composée de soixante-seize Barimens de différentes grandeurs, entre lesquels il n'y avoit néanmoins que quatte Vaisseaux remarquables par leur fabrique & leur force. On n'attendoit que l'arrivée de l'Amiral pour mettre à la voile, lorsque le 9 de Mats 1538, deux mille hommes, qui faifoient une partie de l'atmement, quirterent leur bord fans ordre & se miteur en marche vers les montagnes. On n'auroit pû les arrêrer dans cette défertion, s'ils n'eussent trouvé à leur rencontre un corps de Cavalerie, commandé par un Sanjack, qui les enveloppa tout d'un coup, en tua deux

<sup>(</sup>a) La premiere Edition parett en 1140, titre de Viaggi falli de Venetia alla Tana, in c'est-à-dire, deux ans après le voyage même, Persia, India, &c. On ignore le nom de l'Audans un Recueil imprimé à Venile, sous le teur, & la suite de ses avantures.

Enfin l'arrivée de Solyman fit hâter le tems du départ. On distribua d'avance leur paye aux Soldars. Les Venitiens furent partagés fiir la flotte, & le Conful d'Alexandrie se trouva dans la Galere du Khiaja, avec dix-sept personnes de fa Nation. Solyman confia fon tréfor aux Galeres : il confiftoit en quarantedeux caisses, convertes de peaux. Le 20 il donna ses derniers ordres pour mettre deux jours après à la voile.

Départ de la

On partit le 12 de Juin, & l'on ne fit ce jour-là que quatre milles, jusqu'à la Pointe de Pharaon, où l'ancrage est excellent sur quatre brasses de profondeur. Ce lieu est à douze milles des Puits de Moyse. Le 27 toute la slotte quitta Puits de Moyfe. la Baye de Suez avec un vent Nord-Oueft, & s'en trouva le foir à foixante milles, dans un lieu nommé Korandol, où l'on prétend que Moyfe divifa la Mer d'un coup de baguette, & que toute l'Armée de Pharaon fut enfevelie dans les eaux. On y trouva douze bratfes de fond, & la flotte y passa toure la nuit.

Le jour suivant elle sit trente-trois lieues au Sud-Est, & l'ancre sur jetté deux heures avant la nuit, à la vue de Tor. Un Couvent de Francisquains, qui tion. étoit alors dans cette Ville, s'empressa de foutnir de l'eau à tous les Bârimens. Ce fervice prit cinq jours. Tor n'est éloigné que d'un jour & demi du Mont Sinai, où l'on conferve le corps de Sainte Cathetine dans l'Eglife de fon nom. Le 3 de Juillet on alla jetter l'ancre à quarante milles de Tor, fut un fond de douze braffes, derriere un banc de fable qui n'est qu'à un mille de la Côte. Le lieu se nomme Kharas. On y passa deux jours, pour visitet deux Bâtimens qui pottoient les provisions. Le 5 on fit cent milles, & l'on arriva le foir à

Tor & (a firms.

l'isle de Seridan, qui est à quarante milles de la Côte. La navigation étant continuée toute la nuit, on fe trouva, au lever du Soleil, cent milles plus loin, vis-à-vis une montagne qu'on appelle Marzean. Le 6 on continua de faire voile au Sud-Est, & l'on découvrit sa terre sur la droite, à la pointe du jour suivant, vers Kabisa (a). On avoit fait cent milles. Le 7 on en fit nonante. Sud-Est par Est. Le 8, en faifant constamment huit milles par heure, on se trouva cent milles plus loin à la fin de la nuit suivante. Le 9 au matin on découvrit fous l'eau un banc de fable, à cinquante milles de la Côte. On ne fit jusqu'au foir que dix milles au Nord-Ouest, avec des vents fort variables, &

Kharas.

pendant la nuît, vingt milles, Sud par Ouest. Le 10 on avança l'espace de foixante-dix milles au Sud-Est, & l'on mouilla l'ancre sur un fond de huit brasses, au Pott de Kor, Ville fort déserte. En quittant Kot, le lendemain, Solyman continua fa navigation l'espace de trente milles au long de la Côte, jusqu'à la fameuse Ville de Ziden (b), ou de Joddah, qui est l'Echelle, ou le lieu du débarquement, de toutes les épiceries de l'Inde & de Calecut, Elle n'est qu'a deux ou trois lieues de la Mec-

Ville de Koe.

qu'au lieu de Kabifa, il faut apparemment Habash ou Habeshia, qui est le nom Arabe du Pays que nons appellons Abyflinie. (b) Monsieut de l'Iste, dans sa Carte de l'Egypte, de la Nubie & de l'Abystinie, fait

(4) Dans l'Edition de Ramufio, on trou- deux Villes différentes de Ziden, & de Jaddah, ve au lieu de Kabiia, les Abyffins; de forte ou Gadda, qu'il appelle Ginde par corrogtion, & met Ziden un peu plus au Sud, Mais c'est une erreur, fondée fur quelques remes de Theyenot mal entendus. Voyez la Relation de Pitts , treifteine Edition , pag. 136.

BACHA.

que. La Côte est remplie de bancs de fable, les uns extérieurs, d'autres eachés ious l'eau : mais le Port n'en est pas moins sûr, & l'on y trouve en abondance toutes fortes de provitions, excepté l'eau, qui n'est que celle de pluie, gardée dans des citernes. Hors de la Ville on voit une grande Mosquée, que les Mores appellent la Sépulture d'Eve. Les Habitans de Joddah font presque nuds, mai-Sepulture d'Eve.

gres & bafannes. Leur Côte fournit beaucoup de poissons. Ils lient enfemble ttois ou quarre pièces de bois de six pieds de long, sur lesquelles un homme feul ne fair pas difficulté de s'abandonner aux flots dans toutes fortes de tems, & d'aller pêcher à huir ou neuf milles du rivage. La flotte Turque passa quatre jours au Port de Joddah , & renouvella fa provition d'eau. Le 15 elle fit quarrevingt milles, Sud-Ouest par Sud; le 16, soixante-dix milles vers le Sud-Est; le 17, cent milles jusqu'à la nuit, Sud par Est; & soixante Sud-Est par Sud. jusqu'au lever du Soleil. Le 18, elle ne fit pas moins de cent quarante milles au Sud-Est, pendant le jour; & pendant la nuit suivante, cinquante milles, Sud-Est par Est. Le 19, en avançant, Est par Sud, avec un fort bon vent, elle fe trouva, vers neuf heutes du marin, entre certaines Isles qui s'appellent Alfas, lieux stériles & deserts. Elles ne sont habitées que dans quelques mois de l'annce, par des Mores, qui viennent de plusieurs autres Isles à la pêche des perles. Leur méthode est de plonger simplement au fond de la mer, jusqu'à quatre ou

cinq toifes de profondeur. Ils n'ont point d'autre eau que celle de pluie, qu'ils amatient dans des citernes fort fales. La flotte s'y arrêta toute la nuit, après avoir fait cent milles.

Ifie de Camaran & fer Habi-

Iffer Alfas.

Le 20, après avoit fait quarante milles, on arriva dans l'Isle de Camaran, ou Khamaran, qui n'est qu'à vingt milles de la Côte. L'eau & les provisions y étoient en abondance. Cette Isle n'a pour édifices qu'un vieux Château tout en ruines, & quarante ou cinquante maifons de terre & de branches d'arbres, qui compofent la Ville. On y trouve encore quelques hutes dispersées. Les Infulaires s'occupent à la pêche du corail blanc. Ils vont fans habits, nue tête & nuds pieds, couverts néanmoins à la ceintute. Leur taille est fort petire. Ils font tous Matelors. Leur bien consiste dans de petires Barques, compofées de quelques planches liées avec des cordes, fans aucun fer. Leurs voiles font d'écorce de Palmiers & de Dattiers, en forme d'éventail; & les mêmes arbres leur fournissent des mâts & des cordages. Ils gagneut le Continent dans ces Bàtimens fragiles, & rapportent des dattes, des zibils, du gingembre de la Mecque, & une forte d'orge blanc, qu'ils brifent entre deux pierres & dont ils forment une pâte: c'est leur pain; mais il durcit si promptement, qu'il setoit impossible d'en manger s'il n'étoit renouvellé tous les jours. La viande & le poisson ne manquent point dans l'Isle, Outre la nécessité de prendre de l'eau, la flotte s'arrêta pendant dix jours, pour faire passer des gens choisis sur deux 86lyman &- Fluttes que Solyman dépêcha; l'une au Roi de Zabid, & l'autre à celui d'Adon. Il leur demandoir des provisions pour la cause commune; & l'ordre qui regar-

doit particuliérement le Roi de Zabid, étoit de se rendre sur le rivage, pour donner une marque de son obéissance au Grand-Seigneur, & payer quelques arrérages du tribut. On partit le trente, & l'on fit cinquante milles, Sud par Eft, Lúc de Tuiccé. jusqu'à l'Isle de Tuiccé, où la Flutte qui avoit été envoyée au Roi de Zabid, rejoignit la flotte. Elle apportoit les préfens du Roi, qui confiftoient en plusieurs épées de la fabrique de Zimina, dont la poignée & le fourreau étoient d'argent

doré.

doré. Il y avoit aussi des poignards de la même fabrique, ornés de rubis & de perles. A l'égard du tribut, le Roi promettoit de le payer au retour du Bacha, & se reconnoussoit l'Esclave du Grand-Seigneur. On fit cent milles, le reste du jour & la nuit fuivante. Le ptemier d'Aoûr, après avoir fait dix milles, on jetta Répense du Roi l'ancre derriere un banc de sable qui se nomme Alontrankin (a), à si peu de de Zabid. distance de la sortie des Détroits, qu'en faisant le lendemain dix milles de plus, on s'en trouva dégagé. La navigation fut continuée le même jour & la nuit suivante, Est par Sud, l'espace de quatre-vingt milles.

SOLYMAN BACHA. 1558.

Le 3, en avançant de quatre-vingt milles, Est par Nord, la flotte arriva heureusement au Port d'Aden. Cette Ville est extrêmement forte. Sa situation est sur le bord de la mer, au milieu de plusieurs montagnes fort hautes, qui font défendues par des Châteaux & des Forts. Du côté de la mer, & de l'autre côté, vers la terre, elle n'a que deux ouvertures de la largeur de trois cens pas, par lesquelles ses ravelins, ses tours, ses murs & ses portes la défendent merveilleusement. Elle a d'ailleurs vis-à-vis du rivage un banc de sable qui forme un Port, & fur lequel on a bâti un Château, au pied duquel est une Tour pour défendre l'entrée de ce Port, qui est au Sud, & qui a douze brassles d'eau fur un excellent fond. Au Nord il y a un antre Port, beaucoup plus étendu, & couvert contre toutes fortes de vents, où l'ancrage n'est pas moins bon. Aden ne manque point d'eau, quoique le terroir soit si sec & si stérile qu'il ne produit rien; mais c'est de l'eau de pluie, qui est conservée dans des citernes chemes extraod'une profondeur incroyable, où elle est si chaude, que pour en boire il la dinaires. faut laisser réfroidir après l'avoir tirée. Les Habitans, parmi lesquels on

Port d'Aden.

compte un grand nombre de Juifs, se fournissent de toutes leurs provisions dans les Places voifines.

A l'arrivée de la flotte, quatre personnes de distinction furent envoyées de la Ville au Bacha, avec différentes fortes de rafraîchiffemens. Il les reçut bien. Après un entretien particulier, qui dura peu, il leur fit présent à chacun de deux vestes de velours à figures; & les renvoyant à leur Prince avec un faufconduit pour lui-même, il les chargea de l'affurer qu'il pouvoit venir à bord sans aucune défiance. Le Seigneur d'Aden sit répondre aussi-tôt qu'il étoit prêt à fournir toutes les provisions nécessaires à la flotte, mais qu'il ne s'y rendroit pas en personne. Le reite du jour se passa rranquillement. Le 5, Solyman sit descendre ses Janissaires avec leurs armes; &, par la bouche de son Kiahia, il fit sommer le Prince de venir rendre hommage devant lui au Grand-Seigneur. Cet Efclave couronné prit le parti de la soumission; en protestant qu'il reconnoissoit le Grand-Seigneur pour son souverain Maître. Il se rendit sur la flotte avec un grand nombre de ses Courtisans. Le Bacha parut satisfair de son obéissance, le traita bien, & lui fit des présens : mais après lui avoir donné la permission de se retirer, il le fit pendre sut le rivage avec quatre de ses Favoris. Aussi-tôt un Sangiac prit possession de la Ville avec cinq cens Janislaites.

Perfide action

est appellé Babel, qui est le premier mot du nom Bab al Mandal, qu'on prononce par cor-Arabe Porte des pleurs. On a nommé ainfi l'en- malheur étoit arrivé. trée de la Met Rouge, ou du Golfe Atabique, Tome I.

(4) Dans l'Edition de Ramusio eet étueil parce qu'on la etoyoit autresois si dangereuse, qu'en y passant on se couvroit d'habits de deuil, foit qu'on se crut prêt à périt, soit ruption Babel Mandel. Ce nom fignifie en qu'on voulût pleurer le fort de ceux à qui et

SOLYMAN BACHA. 15:8. Commerce d'A-

Aden est une Ville de commerce. Il y vient tous les ans plusieurs Vaisseaux des Indes, avec leur cargaifon d'épices, qu'on transporte de-là au Caire, Solyman y laissa trois Fluttes pour la garde du Port.

La flotte remit à la voile le 19, & dans l'espace de quinze jours, jus-

que attire à Dius

qu'au 3 de Septembre, elle continua fa navigation en pleine mer, avec différens vents. Par le calcul de chaque jour, le Journal fait monter cette 13 Flotte Tur- course à dix-sept ou dix-huir cens milles. Enfin le 3, à la pointe du jour, Solyman découvrit la Côte qu'il cherchoit. C'étoit celle de Diu. Il rangea le rivage, d'un tems calme, jusqu'à neuf heures du matin, qu'il lui vint une Barque remplie de Mores, par lesquels il apprir que les Portugais avoient fept cens hommes dans leur Fort de Diu , & fix Galeres bien armées dans le Port. Le Bacha récompensa cet avis par un présent de six vestes (a). Un Juif, qui fut pris fur le rivage, confirma le récit des Mores. On apperçut une Flutte Portugaise qui sortoit du Port. Solyman lui fit donner la chasse par deux de fes Galeres; mais elle disparut à la faveur des ténébres. La flotte jetta l'ancte à trois milles de Diu (b).

## 6. II.

## Le Château de Diu afficgé par les Turcs. Pillage de la Ville. Evenemens divers.

jah Zadar.

Origine de Ko-h Zular. L un Renegat, natif d'Otrante, qui se nommoit Kojah Zassar. Il avoit commandé une Galere dans la premiere flotte que le Grand-Seigneur avoit envoyée contre les Portugais. Cette flotte ayant été battue & détruite, il s'étoit attaché au fervice du Roi de Cambaye, qui l'avoit comblé de faveurs, jusqu'à se reposer sur lui du gouvernement de ses Etats. Ce Prince, en recevant les Portugais à Diu, n'avoit pas perdu la Souveraineté de la Ville. Ils étoient dans leur Fort, où Zaffar avoit gagné leur confiance & leur amitié. Mais ayant appris que les Turcs devoient arriver avec une flotte redoutable, il s'étoit mis à la tête de huit mille Indiens, il avoit chasse de la Ville tous les Portugais qui y exerçoient tranquillement le Commerce, & depuis vingt-fix jours il les tenoit affiégés dans le Fort.

Haffiege les Porto Late du Fort de

Zaffar, accompagné du premier Visir de Cambaye, fut reçu avec beaucoup Son entrevie avec Solyman. d'honneurs par les Turcs. Il apprir à Solyman ce que l'espoir de son arrivée & de son secours lui avoit fait entreprendre, en l'assurant qu'il n'avoit besoin que d'artillerie & de municions pour forcer les Portugais dans peu de jours. Le Bacha lui fit des présens & l'amusa par les plus belles proniesses; mais tandis qu'il le retenoit fur sa Galere, les Turcs firent leur descente, & pillerent la Ville, fans respecter ce qui appartenoit même au Roi de Cambaye & à ses

Officiers. Ils tenterent auffi l'attaque du Châreau, d'où ils furent repouffés par les Portugais, Zaffar & le Visir furent extrêmement surpris, à leur retour, de ce qui s'étoit passe dans leur absence. Ils se hâterent de raisembler leurs

<sup>(</sup> a ) Les Turcs les nomment Cafferans. (b) Din fignific lile en Langue Malabare.

rroupes & la nuit suivante ils se retirerent au nombre de six mille vers le Roi leur Maître, qui n'étoit alors qu'à deux journées de Diu. Cependant, pour conferver quelque refte d'intelligence avec le Bacha, dont ils ne pénétroient point encore les intentions, ils laisserent ordre qu'on lui portat des provisions au nom du Roi.

SOLYMAN BACHA. 1558. Les Turcs pil-

En effer, les Turcs avoient pillé la Ville sous le prétexte que les Portugais Les Turcs pily étoient les maîtres; & loin d'attaquer les Indiens, Solyman fit descendre Die. fon Kiahia pour se mettre à leur tête. Il en restoit deux mille autour du Chateau, depuis que Zaffar étoit parti avec le plus grand nombre. Tous les Janiffaires eureut ordre de s'y joindre. Ils commencerent par l'attaque de la Tour. Ce poste, dont les Portugais étoient les maîtres, servoit de douanne aux In- Its atriquent le diens; & quoiqu'il n'eur point de fosse, ni d'autre désense que ses murs, il Fort des Portuéroit gardé par Jean-François Pacheco, avec une garnifon de cent hommes & quatre pièces de canon. Solyman fit transporter sur quatre Barques une partie de son artillerie contre le Château; mais il destina trois des plus fortes pièces contre la Tour. Au milieu de ces préparatifs, une de ses Galeres étant entrée dans le Port chargée de bifcuir, de poudre & d'autres munitions, se brifa contre un banc de fable & fut submergée. Un autre de ses Vaisseaux, poussé par le vent dans un Port qui étoit habité par des Gentils , aufquels l'Historien feaut Tura. donne le nom de Samaris, ne se sauva de leurs mains qu'avec perte de la plus grande partie de l'Equipage. Solyman fit un crime au Pilote de ce malheureux accident, & le condanina fur le champ à la mort.

La défense de la Tour étoit une témérité, dont les Portugais ne furent pas long-tems à se repentir. Un boulet qui la perça d'outre en outre en mit une partie à découverr & tua vingt-un des affiègés : les autres continuerent de se défendre avec la dernière obitination; & ne manquant point de munitions, leurs quatre canons & leuts arquebufes incommoderent long-tems les Turcs. Enfin , dans l'impossibilité de résister à tant d'ennemis , ils demanderent la Pluseurs Porpermiffion d'envoyer un de leurs gens au Bacha pour capituler. Elle leur fut togais forces de accordée. Solyman loua leur valeur , & fit présent d'une veste au Député. Il lui donna un fauf-conduit pour le Gouverneur, qu'il étoit curieux de voir & d'entendre. Pacheco fe lailla perfuader de fortir de la Tour avec deux de fes gens. Il fut reçu avec de grands témoignages d'estime; & non-seulement la vie, mais la liberté de se retirer lui sut accordée, à la seule condition qu'il ne te renfermeroit point dans le Château. Mais à peine eut-il fait fortir de la Solyman tour Tour les quatre-vingt hommes qui lui restoient, qu'il fut arrêté avec eux, dé-monque de pafarmé, & renfermé dans une maison sous une forte garde. Trois jours après ils furent enchaînés & mis à la rame. Le Ciel permit que le même jour il entra dans le Port, fans la moindre opposition, rrois Galeres Portugaises.

Cependant tout fur disposé pour l'attaque du Château, & les Canoniers Vénitiens qui éroient venus avec les Turcs furent employés à conduire les batteries. Solyman fit faire un mouvemenr à fa flotte , de l'Ouest de Diu où elle étoit, au côté de l'Est. Un coup de canon du Château lui coula une Galere à fond dans fon passage. D'un autre coup, le meilleur de ses Vaisscaux eut son grand mât brifé. La défense de la Tour devoit avoir duré long-tems , puisqu'on étoit déja au 15 d'Octobre. Il se répandit parmi les Tures, que le Viceroi Portugais des Indes n'étoit pas éloigne, avec une flotte puissante qu'il ame-

SOLYMAN BACHA. 1538. Batterie redounoit au secours du Château. A cette nouvelle le Bacha fit mettre un pavillon blanc à la place du sien, qui étoit de plusieurs couleurs, dans la crainte que

son Vaisseau ne fût distingué trop facilement.

La batterie Turque ne formoit qu'une seule ligne; mais elle étoit composée d'un grand nombre de pieces d'inégales grandeurs, qui étoient placées auffi à des distances fort inégales. La plus grotle abbattit une Tour, dont la ruine auroit mis les affiégés dans un grand peril, s'ils n'eustent eu autant de diligence que d'habilité à réparer la bréche avec toutes fortes de matériaux ; & , malgré tous leurs efforts, ils n'auroient pas télifté fi long-tems au feu continuel qu'ils essuyoient, si leuts fréquentes sorties ne leur euilent donné le tems de respirer. Il ne se passoit point de jour que vingt ou trente de leurs plus braves gens ne sondissent sur les ennemis comme autant de lions . & n'en tuassent un

Les Portugais font attaques avec vigueur.

grand nombre. Les Turcs peu accoutumés à cette maniere de se défendre, prenoient la fuite en confusion lotsqu'ils voyoient ouvrir la porte des sorties. Le 25 ils exécuterent un projet qui augmenra l'embarras des affiégés. Ayant préparé quantité de sacs de coton, couverts de peaux & liés avec des cordes, ils les jetterent pendant la nuit dans le fosse, qu'ils comblerent ainsi jusqu'à rendre le passage facile pour commencer le lendemain un furieux assaut. Les Portugais s'en apperçurent. Dès la pointe du jour, avant que l'ennemi fût en ordre pour venir à l'escalade, ils sortirent au nombre de soixante. Les deux tiers de cette brave troupe tomberent fur les Turcs , & combattirent en furieux ; tandis que les vingt autres, munis chacun d'un fac à poudre & d'une petite méche, couperent les cordes & mirent le feu à chaque fac. Il se tépandit Penes des Tures. fi heureusement, que cette espece d'incendie dura deux jours entiers. Ceux qui avoient attaqué l'ennemi prolongerent le combat pendant trois heures, tuerent deux cens Turcs, en blefferent un plus grand nombre, & ne perdirent

que deux hommes.

Le 27 il arriva cinq Fluttes Portugaifes, qui en prirent une au Bacha, & qui débarquerent quelques secours sur la Côte : mais l'entrée du Port se trouvoit tellement commandée pat une batterie Turque, qu'elles ne purent s'y in-11 arrive quel- troduire. Cependant le fecours qu'elles avoient débarqué gagna le Château.

que fecours aux Deux jours après, Solyman fit avancer quarante Barques avec quelques pièces Portugais. d'artillerie, vers un petit Fort qui étoir sur le bord de l'eau, à la potrée du canon du Château, & dans lequel il y avoit une garde de cinq ou fix Portugais, qui étoient relevés tous les jours. Il fut bientôt presqu'entiérement démoli. Les six Portugais, au lieu de se retirer avoient mis ventre à terte, pour

avec comage.

se tenir à couvert des coups. La tranquilité où ils étoient dans cette situation ayant fait croire aux Turcs qu'ils étoient morts ou retirés, toutes les Barques 11s se désendent s'approchetent du rivage, qui étoit couvert de ruines jusqu'au bord de l'eau : mais les affiégés prirent ce moment pour faire jouer deux piéces d'artillerie chargées de mitrailles, & le canon du Château les ayant accompagnées d'un feu terrible, l'ennemi ne penfa plus qu'à fe dérober aux coups par la fuite. Il y eut non-sculement un grand nombre de Tutes tués ou blessés, mais quantité de Barques coulées à fond. Ceux du grand Château achevetent de les mettre en désordre, par une sortie qu'ils firent dans leurs Chaloupes. Ils en tuerent dans l'eau philieurs, qui se sanvoient à la nage. Ils en firent quelques-uns prisonniers, & les firent pendre le lendemain sur les murailles du Château.

SOLVMAN BACHA. 1518. Affaut général

La honte de tant de difgraces picqua si vivement le Bacha, qu'étant d'ailleurs allarmé par le bruit qui se confirmoir, & que les Portugais affectoient de répandre, de l'approche d'une flotte nombreuse qui venoit à leur secours, il prit la réfolution de rifquer un affaut général. Le 30 , toutes les troupes qui formoient fon camp se mirent en ordre de bataille, & s'avancerent avec un des Turcs. grand nombre d'échelles. Les Portugais, qui s'étoient fortifiés pat des ouvrages intérieurs, ne s'effrayerent point de les voir escaladet leurs murs & monter dans quelques endroits fur la bréche. Cette affectation de fécurité étonna les affiégeans : ils demeurerent long-tems dans l'inaction , à confiderer les difficultés de leur entreprise; mais ce fut alors, que le courage des Portugais redoublant par la timidité & l'embarras de leurs ennemis, ils quitterent leurs retranchemens avec tant d'impétuosité, qu'à leur aspect seul les Turcs se précipiterent dans le fosse, sans penser nième à se servit de leurs échelles. Une fortie que la garmfon fit sur eux dans ce désordre , acheva de les faire céder à leur frayeur. Ils n'eurent plus d'ardent que pour fuir; & n'étant pas moins presses dans leur fuite, ils y perdirent plus de quatre cens hommes. Le repos où ils demeurerent le lendemain, fit juger aux Portugais qu'ils faifoient les préparatifs d'une autre attaque : mais ils n'attendoient que la nuit suivante pour rentret dans leurs Vaisseaux; & leur embarquement fut si précipité, qu'ils laisserent à terre une partie de leur artillerie.

La caufe d'une tetraite si prompte étoit l'arrivée de la flotte Portugaife, qui avoit jetté l'ancre à quinze mille de celle du Bacha. Trois Vaisseaux qu'il avoit déta vûs s'avancer, l'avojent glacé de crainte. Il ne penfa plus qu'à s'éloigner à Solyman leve se force de voiles & de rames; & prenant fa route au Sud-Sud-Ouest avec fort firge. peu de vent, il avoit déja fait trente milles à la pointe du jour.

Il étoit parti le 5 de Novembre. Après sept jours d'une navigation trop lente sour sa frayeur, il entra le 12 dans le Golphe d'Ormuz. Ensuite il reprit à 11 se renddans se l'Ouest-Sud-Ouest en se servant de routes ses voiles , & faisant chaque jour plus Geise d'Onnue. de cent milles, jusqu'an 23, qu'il fut arrêté par un calme au long de la Côte d'Arabie. Cependant il gagna le 24 les Isles de Curia Muria, où il ne s'arrêta qu'un jour. Il remit à la voite le 26, avec le meilleur vent; & rangeant la Côte d'Arabie, il arriva le 27 au Port d'Afer, où il jetta l'ancte fur fix braffes de fond.

Cette Ville est située dans un canton si stérile, que les hommes & les bestiaux n'y vivent que de poisson. Les Porrugais y avoient néanmoins un Etablissement au nombre de quarante, sous l'autorité d'un Consul, Leur principal commerce confiftoit en chevaux du Pays , qui s'achetent jusqu'à cent ducats , mais qui se revendent mille dans les Indes. Aussi-tôt que le Roi sut informé de l'arrivée du Bacha, il fit arrêter les quarante Portugais avec leur Conful, & les fit conduite fur la flotte Turque, où il furent mis à la chaîne. Il se trouvoit dans le Port un Vaisseau chargé de provisions, qui n'avoit pû continuer sa navigation jusqu'aux Indes. Solyman's en sit apporter tout ce qui convenoit à sa slotte. Mais ce qui paroitra le plus étrange, c'est que dans tous les lieux on les Tures abordoient, ils prenoient plaifit à publier qu'ils venoient de foumettre

l'Inde entiere, & qu'ils avoient taille tous les Chrétiens en pieces.

La flotte leva ses ancres le premier de Décembre, & continua de porter à l'Ouest-Sud-Ouest. Après avoir fait quarante milles , elle relâcha for la même

SOLYMAN BACHA.

Côte au Port de Makaga, où l'eau passe pour excellente. Il ne lui restoit de-là qu'environ trois cens milles jusqu'au Port d'Aden : elle les fit en quatre jours . & le 6 elle mouilla l'ancre à la vue du Port. Le Bacha se fit amener le marin Connue de So- un Turc , qui étoit alors Clitétien ; homme consideré par ses richesses & par le rang qu'il avoit tenu. Il lui fit couper la tête, fans s'expliquer fur ses motifs; mais on n'ignoroit point que cet homme ayant trouvé le moyen de se faire estimer du Grand-Seigneur malgré le changement de fa Religion, & possedant même encore un emploi confidérable, le Bacha craignoit qu'il ne rendit un compte trop fidéle du mauvais fuccès de fon expédition.

Il fortifie Aden.

L'importance de fortifiet Aden par une groffe artillerie, y fit laiffer cent pièces du canon de la florre, avec une quantité confidérable de poudre & de boulets. Solyman y avoit deja mis une garnison de cinq cens hommes, sous les ordres d'un Sangiac; il l'augmenta de deux cens Janislaires, & leur laissa cinq Fluttes pour la garde du Pott. Le 23 la flotte fit cent milles, & le 24 elle mouilla l'ancre à l'entrée des Détroits de la Mer Ronge. Elle fir cinquante milles le 25, en tirant au Nord-Ouest. Le soit du même jour elle arriva devant le Châreau de Mocka, d'où le Gouverneur vint au-devant du Bacha, qui le combla d'honneurs, & qui en reçur beaucoup de préfens.

Il étoit peu fatisfait de la réponse qu'il avoit reçue du Roi de Zabid, à son Il entroprend passage. En arrivant à Mocka, qui n'est qu'à trois journées de Zahid il envoya quelques-uns de ses gens vers ce Prince, pour le sommer de veuir rendre hommage au Grand-Seigneur fur le bord de la mer. Le Roi répondit qu'il étoit prêt à payer le tribut, & qu'il accepteroit volontiers un Etendart , s'il plaifoit au Bacha de lui en accorder un ; mais que ne le connoitfant point lui-même, il ne voyoit aucune taifon de se rendre à sa flotte ou sur le rivage. Cette réponse irrita beaucoup Solyman. Cependant , comme il ne pouvoit em-Anifices out ployer tout d'un coup la violence, il prit le parti d'envoyer par quelques Ja-

emploie dans cetpe vúe.

nissaires un Etendart au Roi, qui le reçut avec les plus respectueux témoignages de foumission pour le Grand-Scigneur, & qui sit porter en échange des préfens confidérables au Bacha. Ils confiftoient dans un beau cimeterre. orné de pierreries; un poignard avec les mêmes ornemens; un affortiment de perles, chacune de fix carats, qui faifoient un collier de plus d'un pied de long; avec une perle separce, qui étoit seule de dix-huit carats ; car cette Côte fournit un grand nombre de perles Orientales. Les Janissaires de la députation eurent autli chacun deux caffetans. Le Bacha recut les préfens : mais infiltant fur l'hommage, il fit faire de nouvelles inftances au Roi par son Kiahia. La réponse fut la même. Eusin, le Kiahia, sans porter plus loin la diffimulation, lui dit en le quirtant : » Si vous ne venez pas voir le Bacha . » attendez-vous à recevoir sa visite «. La florte avoit passe vingt & un jours devant Mocka. Elle partit le 23 de Janvier 3 & le 29 elle mouilla l'ancre sous l'Isle de Camaran, a cent cinquante milles de Mocka. Dans le dessein que Solyman avoit conçu de châtier le Roi de Zabid par les armes, il débarqua dans certe Isle , pour distribuer la paye aux Janissaires. Le 2 de Février , il partit à la rame, dans un calme fort profond; & faifant vingt milles fans le fecours de fes voiles, il regagna la Côte à Kubitfarit, qui n'étoit pas plus

éloigné. L'impatience qu'il avoit d'humilier le Roi de Zabid ne lui auroit pas per-

mis de retardet son débarquement, s'il n'eût découvert sur le rivage un corps de Cavalerie dont il voulut connoître les intentions. Le Chef de cette troupe étoit un Turc de la dépendance du Roi, qui s'étant révolté contre lui, venoit offrir fes services au Bacha avec cinquante chevaux. Il avoit assis son Camp sur le rivage, & ses tentes avoient fait juger à Solyman que sa troupe étoit plus nombreufe. Les chevaux de ce Canton font cuiratles, pour réfiller aux dards & aux fléches, qui font les armes en ufage. Après avoir pris les éclairciffemens qui convenoient à fon projet , le Bacha fit sa descente, & débarqua huit pièces de canon qui devoient ètre trainées sur leurs assurs. Ses Janissaires surent prêts tropes à partir le 9 avec une bonne quantité de munitions. Il se mit en chemin le meme jour. Dans sa route il rencontra un autre Turc, accompagné encore de cinquante chevaux, qui s'étoit révolté contre le premier, & qui venoit lui faire les mêmes offres.

Il arriva le 20 à la vûe de Zabid. S'étant campé fous les murs de cette Ville .

BACHA. 1539.

El deburque fea

il fit dire au Roi, avec beaucoup de hauteur, qu'il étoit venu pour le punir de son orgueil. Ce malheureux Prince, trahi par ses propres Sujets, ne balança point à fortir de sa Capitale, dans l'esperance d'arrêter par une prompte soumission, le coup qui le menoçoit. Il se présenta au Bacha la corde au col, en prenant le Ciel à temoin qu'il n'avoit jamais cessé de se regarder comme l'Esclave du Grand-Seigneur. Mais fur le champ, le Bacha lui fit couper la rête. Les Habitans de la Ville, effrayés de cette nouvelle, prirent la fuite vers les la tite au Roi. montagnes, Solyman leur fit dire qu'ils pouvoient revenir en sureté, & prendre confiance à sa parole. Il n'y eut que deux ceus Abyilius de la garde du Roi, qui oferent en courir le danger. Cette milice étoit brave. Le Bacha parut charme de leur retour, fit inferire leur nom fur le rolle de ses troupes, & leur promit une paye confidérable. Enfuite, feignant de les vouloir admettte à l'honneur de lui baifer la main, il leur fir dire qu'ils ne devoient pas s'approcher de lui avec leurs armes. Il se plaça sous une tente, où cette cérémonie devoit s'exécuter. Mais lorsqu'ils eurent quitté leurs armes, & qu'on les eut fait entrer dans le cercle qui avoit été tracé pour les recevoir, quel- de acco Abylina. ques centaines de Janiflaires, deitinés à leur supplice, fondirent sur eux le fabre à la main, & les taillerent en pieces. Après cette exécution, le Bacha mit dans la Ville une garnison de mille hommes, sous les ordres d'un Sangiac. Le Pays est délicieux. Il paroit composé de jardius agréables, qui font arrofés de la meilleure eau de l'Arabie, & qui produifent des fruits excellens. La viande y est en abondance, & le bled même n'y est pas rare. Solyman retourna au rivage le 9 de Mars, & destina quatre Fluttes à garder la Côte. Mais avant que de remettre à la voile, il couronna sa barbare expédirion par une cruauré encore plus odieuse. Les Portugais prisonniers fur la flotte, étoient au nombre de cent quarante-fix, en y comprenant de souyman conplusieurs Indiens convertis, qui avoient été confondus parmi eux. Îl se les gasfit amener fur le rivage; & les ayant fair distribuer entre ses troupes, il leur fit couper la tête au même fignal. Les têtes des Officiers furent vuidées, falées & remplies de paille. Aux autres, on coupa le nez & les oreilles, pour faire cet horrible present au Grand-Seigneur. Ensuire le Kiahia sut détaché avec une Galete, pour se rendre à Joddali, & de-là à la Mecque. d'où il devoit prendre le chemin de Constantinople, & porter au Grand-

114 HISTOIRE GENERALE Seigneur la telation des exploits de sa flotte, avec les têtes & les oteilles que SOLYMAN le Bacha lui envoyoit. BACHA. Ce lâche & ctuel Mahométan fit lever l'ancre le 1 5 de Mars . & fit cent milles

1539. le même jour, jusqu'au Port de Kor, qu'il avoit déja visité à son premier pasfage. De-là il s'avança à Zerzer, Ville dépendante de la Mecque, à foixantedix milles de Kor. On lui amena de cette Ville trois Habitans fugitifs de Zabid, Autres Cruantés A Zertet. qui avoient pris le parti de se sauvet avec leurs richesses, & qui alloient chercher un azile à la Mecque. Il leur fit couper la tête, & se se saisse de tous les

biens qu'ils avoient emportés dans leur fuite.

# 6. III.

# Retour de Solyman à Suez.

E donne moins cet article à l'Histoire qu'à la Géographie. Après avoir fait remarquer plusieurs fois que nos Cartes de la Mer Rouge manquent d'exactitude, il est naturel que sans sortir du fond de mon sujet, je m'attache un moment à ce qui peut les rectifier ou les confirmer. Il y a peu de regles aussi Dánil Géorne phique. sûres qu'une Relation où les distances font marquées par jours & par milles. Aussi n'ai-je point eu jusqu'à préseut d'autre vue en suivant avec le même soin la navigation du Bacha.

Le 17, étant parti de Zerzer avec un bon vent, qui changea jufqu'à devenir tout-à-fait contraire, il fut obligé de faire jetter l'ancre devant une Ville nommée Aliudi, fans avoir fait plus de cinquante milles.

Le 18, la flotte cottoya le tivage & fit encore cinquante milles, jufqu'à Mugora, Port fort commode, où l'eau & le bois se trouvent en abondance.

Elle y jetta l'ancre fur quatre braffes. Le 19, elle fit le même nombre de milles au long de la Côte, jusqu'à Dar-

boni . Ville de la dépendance de la Mecque. Le 20, elle gagna une Ville nommée Yasuf, appartenante encore à la Mec-

que, & cinquante milles au-delà de Darboni. Le 21, après avoit fait foixante milles, elle jetta l'ancte à Khofodan, Ville dépendante de la Mecque.

Le 22, Solyman fit prendre les devants à six Galetes; pour setvir de guides au teste de la flotte entre un grand nombte de bancs de fables , qui rendent ce passage très-dangereux, même en plein jour. On jetta l'ancre le soir, près d'un grand banc, nommé Turakh,

Le 23, on continua de passer entre quantité de bancs, où les Bâtimens étoient obligés de se suivre à la file, & n'ayant fait que cinquante milles dans ces deux jours, on jetta l'ancre devant un lieu nommé Salta.

Le 24, aprés avoir fait trente milles au long de la Côte, on s'arrêta vers midi devant la Ville d'Ariadan, dont le Port le nomme Mazabraite. Cette Ville, qui n'en mérite pas même le nom, puisqu'elle n'est habitée que pat des Payfans , cst encore sujette à la Mecque.

Le 25, on fut tout-d'un-coup écarté du rivage par un vent dont on ne put foutenir la violence ; ce qui fit employet tous les efforts à se rapprocher de la Côte, où l'on jetta l'ancte de bonne heure, & l'on y passa la nuit & le jour suivant.

Le 27, on partit avec un vent si favorable, qu'on étoit à huit heures du matin devant Yusuna, à trente milles. On y jetta l'ancre.

SOLYMAN BACHA. . 1539.

Le 18, après avoir fuivi la Côte jusqu'à midi avec un fort bon vent, on sengaça dans des banes de fable, à deux milles du rivage, où la crainte de perdre les ancres empêcha de les jetter. Ce lieu s'appelle Mukare, & l'on avoir fait trente milles.

Le 19, en continuant de suivre la Côte, on sir trente-cinq milles, jusqu'à d'autres banes de sable, qui se nomment Balir.

Le 30, on fuivit toujours la Côte pendant quarante-cinq milles, & l'on mouilla le joir devant Mukhi,

Le 31, on parrit malgré le calme; & le vent s'étant levé avec le Soleil, on briva le soir à ziden, qui est, comme je l'ai déja fair observer, le même lieu que Joddah, Port de la Mecque.

Le ptemier d'Avril, Solyman prit terre, & fit dresser les rentes hors de la Ville, dans le dessen d'y passer quatre jours. Ensuite, partant à cheval pour le Pélerinage de la Mecque, il donna ordre à la flotte de continuer sa navigation vers Suez.

Elle remit à la voile le 8; mais un vent contraire l'ayant jettée en mer à deux milles du rivage, la crainte de plusieurs bancs de sable, dont elle étoit envitonnée, lui fit jetter l'ancre, & passer trois jours dans ce lieu, pour attendre un meilleur tens.

Le 11, elle partit avec le vent favorable, & regegnant la terre elle s'avança jusqu'au hort de Contra Abbina, dont on ne marque point l'éloignement. Une Galere se perdit en faifant des efforts pour doublet la pointe; & quelques autres Bitimens ayant c'en altraticia un men palíque, on s'arrête deue jourt dans ce Pott, où un Charpentier Venitien peir le parti de demeurer & de se faire Mahometan.

Le 14, on fit soixante-dix milles, jusqu'au lieu nommé Almomuski, & l'on y jetta l'ancre.

Le 15, la flotte érant partie deux heures avant le jour, une Galere donna contre un banc de fable, d'où elle ne fut dégagée que par le fecours des autres. Cet accident ne permit de faire que trente milles, jusqu'au Port de Raban, & le tems devint si mauvais qu'on tenta inutilement de partir pendant cinq jours.

Le 11, on fit voile avec un vent de terre, qui changea peu de jours après ; & qui, repoullant la flotte vets le rivage, l'obligea de jetter l'ancre au milieur de certains bancs où elle palla la nuit.

Le 22, le vent continua d'être si contraire qu'on sur obligé de jetter l'ancre devant un lieu nommé Fars, sans avoir sair plus de seize milles.

Le 23, on fit vingt-fix milles, jusqu'au lieu qui se nomme Sathan.

Le 24, en continuant de suivre la Côte avec le vent toujours contraire, on fit trente milles jusqu'à Zorma.

Le 15, on eut encore le vent à combattre, jusqu'à la Ville de Yambu, ou Yambo, qui elle Porte de Madine. Cette Ville ne manque point de provifions; mais elle n'a que de l'eau de citerne, qui est apportee sur le dos des chameaux à plus d'une journée de didance. C'est à peu près au même cloigoment qu'els funée, dans les terres, la Ville de Medine, consacrée daus

Tome I.

DOLYMAN BACHA. 1559.

la Religion du Pays par le Tombeau du Prophéte Mahomet (a). La flotte s'arrêta fix jours à Yambo, qu'un grand nombre d'Ecrivains de l'Europe nomment

mal-à-propos Jambut. Le premier de Mai, elle partit avec un vent si variable, que n'avant pû faire que dix milles, elle jetta l'ancre au milieu de quelques bancs, où elle paffa deux jours. Ensuite, voulant se rapprochet de la Côte, elle s'engagea dans d'autres bancs, d'où elle ne put sortir qu'au bout de six jours, pendant lesquels elle ne fit que huit milles. Elle n'en fit que dix encore le 10 & le 11, toujouts combattue par des vents contraires, quoiqu'obstince à suivre la Côte. Elle jetta l'ancre enfin jusqu'au 14, où, recommençant à cottoyer les terres

au Nord-Onest, elle fit dix milles jusqu'à Sikhaba. Le 15, continuant au Nord-Ouest l'espace de soixante-dix milles, elle jetta l'ancre en pleine met.

Le 16, elle se rapprocha des Côtes, & faisant trente milles elle alla mouil-

ler à Bubucktor. Le 17, ayant suivi la Côte pendant trente milles, on jetta l'ancre en pleine mer, ptès de l'Isle Yenamani,

Le 18, on reprit la Côte, pour gagner Kifafe, à trente milles.

Le 19, on fit cinquante milles, julqu'à Melin.

Le 20, vingt-cinq milles; le 21, quarante-huit milles; le 22, dix milles; le 24, après avoir patfé le jour d'auparavant dans l'embarras d'une mauvaife fituation, on fit dix milles, & l'on le ttouva si bien du lieu où l'on jetta l'ancte, qu'on y passa le jout suivant. Le 26, on fit trente-cinq milles, toujours au long de la Côte.

Le 27, tirant l'Ouest-Nord-Ouest, on se trouva, vers le midi, à la hauteur de Tor, Mais le vent étant devenu contraire, on jetta l'ancre jusqu'au jour fuivant, où, après avoir fait cent milles, on demeura pendant cinq jours engage dans des bancs de fable.

Retour de la Flotte Turque à Sucz.

Le 3 de Juin on remit à la voile, & jusqu'au 16 on avança lentement, tantôt jettant l'ancre sur la Côte d'Egypte, tantôt sur l'autre Côte. On arriva le 15 à Korondel, & le 16 à Suez.

Etendor de la Mer Rouge.

Ainfi de l'entrée de la Mer Rouge jusqu'à Suez on compte environ dix-huit cens milles, & la Côte s'étend toujours au Nord-Ouest. La largeur de cette Mer est de deux cens milles, & quelquefois davantage. Elle est remplie vers la terre d'éceuils & de bancs de fable, qui tendent la navigation si dangereuse, Dangers decente qu'on ne peut faire voile la nuit qu'au milieu du Golfe, On a besoin de se

navigation.

fervir attentivement de fes yeux pout découvrir les véritables Canaux ; & celui qui est chargé de cette observation, avertit par des cris continuels, du changement qu'il faut faire à la manœuvre. Il y a deux fortes de Pilotes pour cette Mer: les uns, accourumés à la navigation du milieu, qui est la toute ordinaire pour fortir du Golfe; les autres, exetcés à conduire les Vaisseaux qui reviennent de l'Ocean, & qui prennent entre les bancs de fable. On appelle ceux-ci Rubani , ou Robons , du mot Arabe Ruban , qui fignifie Pilote.

( a ) Il est surprenant que malgré la ectri- eette faute, dans sa Relation de la Mission tude de ee fait, plusieurs Ferivains mettent de Syrie, au IV. Tome des Mémoires des le Tombeau de Mahomet à la Mecque Le Missions.

Pere Nacchi , Jesuite, a commis encore







ı





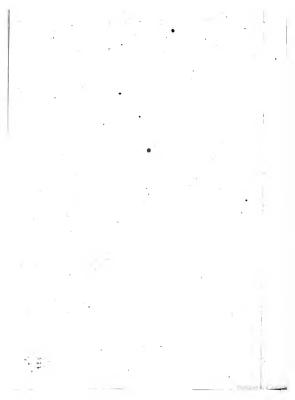

Ils font excellens Nageurs. Dans plusieurs endroits où la mauvaise qualité du fond ne permet pas de jetter l'ancre, ils plongent hardiment, pour fixer une Galere entre les bancs; & les instrumens ne leur manquent point pour cette opération.

SOLYMAN BACHA. 1539.

Les Vénitiens, qui avoient été employés fur la flotte Turque, furent conduits au Caire, où, pour leur entrerien, on leur accorda par jour un demi Maidin , qui revient à deux fols de Venise. Leur emploi dévoit être de nettoyer les citernes, de travailler à la construction des édifices, en un mot, de souffrir toutes les rigueurs & les humiliations de l'esclavage.

## CHAPITRE XVII.

## Relation Portugaife du Siège de Diu en 1538.

'HISTOIRE de ce fameux Siége, un des plus mémorables évenemens des derniers siecles, n'étant rapportée qu'imparfaitement dans la Relation du Voyage de Solyman, je ne puis me dispenser, pour la rendre complette, d'y joindre ce que les Portugais en ont publié. Un Vénitien, qui fervoit sur la flotte Turque, ne pouvoit être informé de la véritable situation des portent à de affieges; auffi est-ce dans une autre vue que j'ai fait entrer ici son Ouvrage, lation. Mais ses observations, jointes au récit des Historiens Portugais, jetteront sur ce grand évenement toute la lumiere qu'il peut recevoir à deux fiecles de distance. Elles serviront aussi à fixer les dattes, que Faria, Barros, Massée, & les autres Historiens, ont ignorées ou négligées.

SOLYMAN BACHA. 1538.

6. I.

Occasion de cette entreprise. Caractere de Solyman , Bacha d'Egypte, Diu abandonné. Siége du Château. Arrivée de Solyman. Embarras des Portugais.

N se rappellera aiscment que l'année 1538, Bandur, Roi de Cambaye, Occasion du se-cherchant à secouer le joug des Portugais, envoya solliciter le secours me de Dispar les de l'Empereur des Turcs. Son Ambassadeur & ses présens n'arriverent qu'avec la nouvelle de sa mort. Mais l'éclat qu'il avoit donné à son Ambassade sit ouvrir les yeux au Sultan fur les richesses de l'Inde, & lui inspira le desir de s'emparer d'un fi beau Pays. Il s'imagina qu'avec les forces de la Monarchie Ortomane, il chasseroit facilement les Portugais de leurs établissemens, & qu'il s'établiroit fur leurs ruines. Un Renegat, qu'il avoit à Constantinople, le confirma dans cette idée, en lui représentant toutes sortes de facilités dans l'exécution.

L'ordre fut aussi-tôt expédié pour l'équipement d'une flotte, sous la conduite de Solyman, Bacha d'Egypte. Solyman étoit un Janissaire Grec, né dans la rottere du Bacha Morée, & dont l'âge furpatfoit deja 80 ans. Sa taille étoit fort courte. La solyman,

۷ij

SOLYMAN BACHA. 1538.

groffeur de son ventre, joint à la laideut extrême de son visage, en faisoit un monstre de difformité. Il ne pouvoit se levet sans le secours de quatre Esclaves. Sa bourse lui avoit fait obtenit ce Commandement. Il étoit chargé d'ailleuts de tous les frais de l'expédition ; & pour se mettre en état d'y satisfaire, il avoir commencé pat faire ôter la vie à plusieurs riches Marchands dont il s'appropria tous les biens. Il abandonna le foin des préparatifs à Ibra-

Frat de la Flotte luque.

him, un de ses principaux Officiers. La flotte se trouva composée de soixante-dix Bâtimens, dont la plûpart étoient de grandes Galeres, bien munies de provisions & d'artillerie. Elle avoit à bord 7000 Soldats, Turcs & Mamelus, sans compter dans ce nombre les Matelots & les Esclaves, dont une partie étoit composée de Vénitiens, pris sur les Galeres Vénitiennes dans le Port même d'Alexandrie, depuis que le Grand-Seigneur avoit rompu avec la République de Venife.

Solyman n'eut pas plutôt mis à la voile, qu'il exerça toutes les violences dont il avoit la foutce dans fon caractère lache & cruel. Sur un fimple mécontentement, il fit mettre à la chaîne quatre cens de ses Soldats; & s'offenfant encore plus de leurs plaintes, il en condamna deux cens à la mott. Il maltraira plusieurs Rois dans sa route. Celui de Joddah se garantit de sa cruauté en prenant la fuite avec les Habitans de sa Capitale; mais ceux d'Aden &

de Zabid perdirent la vie par une infâme trahifon.

Son arrivée à

La flotte arriva devant Diu vers le commencement de Septembre. Le Baclia, suivant ses instructions, devoit faire voile d'abord à Goa; mais d'autres raisons le firent changet de projet. Il apprit sut la Côte de Diu que les Portugais étoient déja reflerrés dans leurs Forts par un fiege. Après la mort du Roi Bandur, un de ses Officiers, nommé Khoja Zaffar, s'éroit retiré chez les Portugais, & leur avoit rendu tant de fervices, que Nunno de Cunna, alots Viceroi des Indes, l'avoit recommandé fort instamment à Dom Antoine Silveyra, Gouverneur de Diu. Cependant, fans aucun fujet de plainte, il les avoir quittés tout d'un coup, pour offrir ses services à Mahmud, Suc-cesseur de Bandur; & se reposant sur l'approche de la slotte Turque, il avoir

excité ce Prince à prendre les armes contre les Portugais.

Armée de Cambire & les pre Diters

L'Armée de Cambaye s'étoit raffemblée à Champanel , résidence de Mahmouve- mud, au nombre de dix mille hommes d'Infanterie & de cinq mille chevaux. Mais Khoja Zaffar, levant à ses propres frais trois mille chevaux & quatre mille hommes de pied, s'étoit d'abord avancé vers Diu, où toute fa diligence n'avoit point empêché que les Portugais ne se fussent préparés pour un long fiege. Il avoit commencé fon arraque par la Ville de Rums, dont ils étoient en possession, à peu de distance de Diu. François Pacheco s'y étoir foutenu courageusement avec quinze hommes, en attendant le secours de Silveyra, qui étoit arrivé affez heureusement pour forcer Zaffar de se retirer blessé, Mais Alukhan, Général de Mahmud, l'ayant joint avec fon armée, ils avoient forcé à leur tour les Portugais d'abandonner les passages, & tous les postes avancés, pout se mettre en état de mieux défendre la Ville & le

Chateau. Silveyra avoit même perdu , dans fa retraite , de 1x Vaisseaux avec quelques pieces de canon; & cette perte, joint à la défiance qu'il avoit des Habitans de la Ville, lui avoit fait prendre le parti de se borner à la seule défenfe du Châreau & des Forts. Ce n'avoit été néanmoins qu'après avoir

Défense des Porturus,

fair pendre quelques- uns des Habitans. Alakhan & Zaffar s'étoient enfuire emparés de Diu & de l'Ille où elle ell fruie, d'où ils avoient aufli-ére commené à faire jouer leur artillérie fur les Portugais. Lope Souza, qui étoir à la garde du bois & de l'eaus, dont le Claireau avoir un befoin continuel, s'étoir le trouvé plaiteurs fois aux prifes avec l'emenin, & lai avoirt ué quantité de gens fans en avoir perdu un feul, quoiqu'il ein éré bleifé dangereulement dans une de ces rencontres.

Telle etoir la fruation des Portugais, Jorfqu'ils futent informés certainemen que la forter Turque approchoni. Silveyra fe laia d'en faire donner avis à Numo de Cunna, qui crotrà Goa, & qui lui promit, pour réponfe, beau coup de difigence à le iceourir avec ottuete, fos fortes. Mais comme le danger devenior fort prell'ant, Midel Vez, homme de réfolitrion, fut envoyé à la dicouverte, & s'approcha de la Bette ennemie judiqu'il à la porte de nacion. Il cut le bonheur de s'en dégager i mais n'ayant point d'autre refloureque de coure les voiles vest Goa, il alla recolabble l'emprellement du Viceni par fomne les voiles vest Goa, il alla recolabble l'emprellement du Viceni par fom pas moins formidables aux Mores qui les attendoient, qu'il la garnifon Portugais, qu'il avec de la compartie de Châceau. Solyama débatqua de le le lendemain fix cora Janifalires, armés d'ares & de monfiquers, qui carne currês dans la Ville y committen les derinees infolences. Infuite, comman vers le Châceau, si sucreen far Portugais, qui avoient ignoré leut marche; mais trois cens Monfiqueraires que Sulveyra it fortur à propos, leut rucerent cinquante hommes, & Greccent le

Les Turcé s'opmochene de la

refle de fe retiret.

Une tempére obligea Solyman d'abandonner fon pofte, pour gagner à cinq lieues de Diu, le Port de Madrefarur, qui est beaucoup plus sur. Il y passa vingt jours, pendant lesquels bliveyan fit travailler à les fortifications, & mit un ordre admirable dans son artillerie. Mais les Tures que Solyman avoir lailifés à terre, addés par Zuffar, en siftent pas moins de préparatis pour leurs atraques. Ils avoient déja commencé à canonet une Tour qui couvroit le Châteus, & pendant à la brider, ils constituitient, et dans une grande Ratque, un Château de bois, qu'ils rempirent de matrieres combattibles. François de Go-vea, qui avoit le commandenner de la Tour, s'approcha de certe machine pendant la nuit, avec beaucoup de difficultés, & la reduitif en cendre dans le lieu même où l'on achevoit de la constituire. Il artiva dans le même-tems aux Dortugais quelque secours qui leur évoit envoyé par Cunna, avec une nouvel-le prometife de leur en anuere bien-sôt lin-même un plus poilifar.

Maclines de

La flotte Turque revint de Madrefavar, & fin plutícus áccharges de fon artilletie contre la Tour où Gowea commandoir. Il leur répordit i brufquement qu'il leur coulla une Galete à fond. Le plusgrand mal que les Portugais efliverent vint de leur propre canon, dont il erve un en piece, qui leur tra pluticus hommes. Une mere, nommée Barks, ayant via périr fes deux fils, les pris fucedifivement dans fes bruss, è les emporta tous deux fins verfer une larime.

Courage dise

Un autre Fort commandé par Pacheco, fut attaqué par Zaffar, & canoné finireufement qu'il ne reloit autune efperatuec de le défende. Sept cens Janisfaires, entrés par la breche, y plantetent leurs Enfeignes. Mais les Portugais se réunissant dans un detruiter effort, se délogerent, & leur tuterent entre ent ent entiquaire hommes. L'axion dura préguiun jour entre. Cependami.

SOLYMAN BACHA. 1538.

Pacheco, désesperant de se soutenir, consentit à se rendre. L'ennemi rentra dans le Fort, abbatit les Enseignes Chrétiennes, & fit succèder les siennes; lorfque Jean Perez, Portugais deja fort âge, ne pouvant supporter ce spectacle, renversa pour la seconde fois les Enseignes Turques , & releva celles des Chrétiens. Il n'étoit foutenu que de cinq ou fix Soldats de fa Nation . qui furent bien-tôr mallacrés avec lui. Leurs corps furent jettés dans la met. qui les poutla jusqu'à la porte du Château, où ils reçurent une sépulture honorable. Pacheco . & ceux qui avoient capitulé avec lui , fe croyoient fürs de la vie & de la liberté; mais on ne leur tint pas un moment le dernier de ces deux arricles, & l'autre même ne fur pas long-tems observé. Solyman néanmoins les avoit reçus d'abord avec quelques apparences d'humanité , jufqu'à leur faire préfent d'une veite Turque. Son efperance étoit de tromper la garnison du Charcau par une feinte si lache, & l'un des prisonniers sut envoyé à Silveyra pour lui propofer de se rendre à l'exemple de Pacheco, Mais cette

de Solyman.

propolition n'excita que fon mépris.

Le Bacha, furieux du mauvais fuccès de fon artifice, eut recours à fon artillerie, qu'il fit disposer dans plusieurs endroits, sous la direction de Zasfar. Sambreuse ar- Il en avoit débarqué cent trente pieces, dont neuf étoient d'une si prodigieufe groffeur qu'elles portoient quatre-vingt-dix livres de balle. Toutes ces batteries étoient foutenues par deux mille Tures. Elles commencerent à jouet le Lundi 4 d'Octobre, & le fen continua presque sans interruption pendant vingt jours. Le Château en fouifrir beaucoup, fans pouvoir caufer aurant de mal à l'ennemi. A peine l'arr & la diligence fuffifoit à réparer les furieufes bréches

qu'il recevoit continuellement. Le fixiéme jour de cette terrible attaque, un corps de Tures s'étant ap-

Lufe resittance.

perçu qu'une Tour où commandoit Gaspar de Souza avoit été fort maltraitée. s'imagina de pouvoir l'emporrer. Il en périt une partie dans cette entreprife. Amquesteri- fans qu'il en coutat plus de deux hommes aux Portugais. Mais chaque jour bes & merver- étoit marqué par quelque action fanglante, Gonzale Falcam eut la tête emportée. Jean Fonfeca, blessé au bras droit, ne fir que passer sa lance dans la main gauche, & s'en servit comme s'il eut été sans bleffure. Dans une sortie . Jean de Gallego, jeune homme de dix-neuf ans, pourfuivi; un More jufqu'au bord de la mer, & s'engagea même si avant dans l'eau que la terre commencoit à manquer fous ses pieds. Le Mote s'en appercevant , le faisit pour le tuer; mais Gallego reprit fes esprits, & sans avoir quitté son manteau ni so n épée, il tua son adversaire, & revint au Château d'un pas grave, tout coetvert de fang, au milieu d'une nuée de balles & de fléches qu'on lui tiroir de rous côtés.

Cependant il périssoit tous les jours un grand nombre de braves gens entre

les murs. D'ailleurs la poudre diminuoit beaucoup, & les provisions commeraçoient à manquer. Les fecours promis se faisoient attendre long-tems, quoique le nouveau Viceroi , Dom Garcie de Noronna , fur arrivé dans la Mer de l'Inde avec une flotte. On fouffroir déja confidérablement de la mauvaife qualiré de l'eau, qui faifoir enfler les gencives, & qui caufoit la perte de leurs dents à ceux qui n'ufoient point d'autres liqueurs. Enfin les Portugais combattoient & fouffroient, comme s'ils euflent été supérieurs à toutes les foiblesses de la condition humaine.

Les a Tegés fouffront beaucomp.

### II.

Valeur des semmes Portugaises. Attaque générale. Levée du siege. Mort de cent quarante fix Portugais. Soly man resourne à Conftantinople. & se tue lui - meme, Malheurs du siege attribués au Vicerot.

Ous les Ecrivains Portugais ont célebré la valeur des femmes de leur Nation, pendant le siege du Château de Diu 3 & l'Histoire fournit en effet peu d'exemples de cerre termeté, dans un fexe si foible. Manuel Vafcon- Les timms pocelos ayant avec lui Donna Ifabelle de Vega, fon époufe, avoit teffenti toutes les crainres qui peuvent allarmer, dans cette firuation, un mari affiegé compe. par les Tures. Certe Dame avoit autant de beauté que de vertu. Vasconcelos Impelle de Vegas l'avoit conjurée, avant le siege, de se retirer à Goa, dans la maison de son pere; mais rien n'avoit pû la faire confentir à s'éloigner d'un mari qu'elle aimoit. La vue d'un grand nombre d'hommes qu'on éroit forcé d'employer au travail, randis qu'ils n'étoient pas moins nécessaires pour combattre, fit faire reflexion à Donna Habelle que les femmes du Châreau ponvoient firppléer au premier de ces deux besoins. Elle les assembla, de concert avec Anne de Fernandez, à qui elle avoit communiqué son dessein; & ces deux Dames éczles exhorterent à prendre la place de leurs maris & de leurs enfans, dans l'emploi du moins qui convenoir le mieux à leur fexe. Il ne fallut point d'effotrs pour les perfuader. Elles s'unirent fous la conduite de deux fi braves guides; &, par la constance avec laquelle elles porrerent le fardeau des hemmes, elles procurerent plus de liberre pour l'exercice des armes à leurs défenfeurs; fans parler de l'effet d'un tel exemple fur des maris & des enfans auffi fenfibles que les Portugais. Anne Fernandez étoit femme d'un Medecin, & si remplie de courage, qu'elle visiroit les postes pendant la nuit. On la vit plus d'une fois patoirre aux affants, pout inspirer de la valeur aux Soldats par ses exhortations. Son fils ayant été tué à fes yeux, elle prit foin de mettre fon corps à l'écait : enfuite elle rerourna d'un air ferme à fon poste, qu'elle ne quirta qu'après le fervice militaire, pour aller ensevelir son fils de ses propres mains,

Le feu continuoit fi furicusement, qu'il y avoit quelque chose de merveilleux dans l'adresse & la promptitude avec laquelle toutes les breches étoienr réparées. Gafpard de Souza s'étant apperçu que les Turcs entreprenoient de ruiner fon boulevard, forrit à la tête de foixante-dix hommes pour observer leur ouvrage. Il en tua un grand nombre. Mais trottvant à fon retour qu'il lui manquoit deux de fes gens, il retoutna plus ardent que jamais, dans l'esperance de les dégager. Le carnage recommença avec une nouvelle furie, jusqu'à ce qu'un coup de fabre lui coupa les jatrets. Il tomba , sans cesser de combattre; & les Tures n'oferent l'approcher qu'en l'accablant par la multitude. On tronva le moyen de réparer le mal qu'ils avoient causé pat leur mine; mais des travaux si continuels auroient demandé des hommes d'une

autre nature. Il arriva, dans ces conjonctures, quatre perits Vaisseaux, envoyés, par le tit terrors and SOLYMAN bacha. 1538.

Vicetoi Dom Garcie de Notonna; mais ils n'apporterent que vingt hommes. Un fecouts ii méprifable ne laissa point d'alfarmer Solyman, qui le regarda comme l'avant-coureut de la flotre Portugaifes. Après tant d'attaques inutiles, il commençoit à se plaindre de Zasfar, qui lui avoit garanti la fin du fiege au sccond affaut. De fix cens hommes qui avoient composé d'abord la garnifon Portugaife, il y en avoit eu beaucoup plus d'emportes par les maladies que par les armes des Tures; & le Bacha, qui ignoroit cette forre d'affoibliflement, avoit raifon de s'imaginer que leur nombre n'étoit pas beauconp diminué. Il réfolut de presser ses avantages avec plus de vigueur,

Le boulevard de la mer, qu'Anroine de Souza commandoit, fut attaqué des le même jour par cinquante Barques, L'artillerie du Château, qui dominoir fur le Fort, en coula deux à fond, & mit toutes les autres en défordre, Ceux qui les montoient, se rapprocherent pour tenter l'escalade. Ils furent reponsfes avec un carnage effroyable. Ils revinrent encore, & furent tepoulles de même. Entre les Portugais blesses, qui étoient obligés de quitter les murs pour se faire panser, Fernand Pentendo, tandis qu'on lui mettoit le premier appareil, entendit le bruit d'une nouvelle attaque. Il s'échappa d'entre les mains des Chirurgiens, pour tetourner au combat, où il reçut une feconde bleffure. La même chofe lui arriva une troifieme fois. Enfin, l'Ennemi s'étant retiré, il vint se faire panser tout à la fois de ses trois blessures. Des fix cens hommes, il n'en restoit que deux cens cinquante qui fussent en état de porter les armes,

Défafouir & fo-

Enfin Solvman ne prit plus confeil que de fon défespoir. Chaque jout le seur de Subpagant menaçant de l'arrivée de la flotte Portugaife , il entreprit d'enfevelir , par un dernier effort, le Château fous fes ruines. Mais pour s'affuret du fucces, il voulut joindre l'artifice à la force. Il fir avancer pendant la nuit douze Galeres, du côté par où le Châreau touchoit à la mer. Silveyra, entendant quelque bruit au pied du mur, découvrit bien-tôt que l'Ennemi y plantoit des échelles, & s'employa, pendant le reste des rénébres, à se défendre avec toutes ses forces. Mais la lumiere du jour fit appercevoir que du côté de la terre, la Place étoit environnée de quatorze mille hommes qui paroifloient difpofés à l'affant. En effet, ils commencerent à faire aufli-tôt jouer furieufement leur artillerie, & monrant de toutes parts, ils toutnetent leur principale attaque contre la maifon du Commandant. Les Portugais, quoique partagés en-Monible car- tre tant d'Ennemis, s'y defendirent avec une valeur merveilleufe. Le carnage y fut si terrible, que les Affiegeans rebutés changerent de projet, pour enrreprendre de forcer un autre boulevard. Cette attaque ne fut pas moins fanglante. De l'autre côté, le canon des Galeres faifoit fon exécution, mais

garge.

fon artillerie, qui étoit beaucoup mieux conduire. Il en coula deux à fond, & jetta le défordre parmi les autres. Cependant, deux cens Turcs pénétrerent dans le boulevard, où ils planterent auffi-tôt leurs enfeignes. À peine s'y trouvoit-il trente Portugais pour leur réfiftet. Mais le défespoir suppléant au nombre, & tous leurs coups portant, dans la multitude de leurs Ennemis, ils vinrent à bout de les chaffer. Il en revint d'autres, qu'ils repoufferent Estrimité des encore. Quelques Portugais bleiles & brûles fe jetterent dans des euves d'eau salée pour y chercher du rafraîchissement, & n'y trouverent que la mort avec d'affreuses

peu dangereufe, à caufe de l'embarras où Govea les mettoit elles-mêmes par

Portugais,









d'affreuses douleurs. Un Soldat, qui manquoit de balles, se servit de ses dents pour charger son mousquer. Jean Rodrigués prit un baril de poudre entre ses bras, en criant à ses compagnons: Gare, je porte ma mort & celle d'autrui. Il se jerra au milieu des Ennemis, avec une méche allumée si juste, que le baril crevant aussi-tôt, fit sauter en l'air & mit en pieces plus de cent Turcs. Il en resta vingt brûlés dans le lieu même; & Rodrigués, fauvé du péril, continua de 🔆 diftinguer par des actions de la même valeur. Silveyra étoit partout. Il commandoit, il combattoit, il animoit ses gens par sa voix & son exemple. Enfin, après d'autres attaques renouvellées en cent lieux & repouffées l'efpace de quatre heures, l'Ennemi revenoit à la charge avec des troupes fraîches; Rafacent l'Enlotfque le Commandant Turc, gendre de Khoja Zaffar, fut tué par la main nemi de le reud'un Portugais. Ses gens effrayes de la perte de leur Chef, ne penserent plus qu'à se tetiter.

SOLYMAN BACHA. 1538.

Leur retraite laissa voir aux Assiegés un tragique spectacle, que l'ardeur & Triste printure la confusion du combat leur avoit dérobé. Ils étoient tous si couverts de sang, & si noirs de poudre & de sumée, qu'ils ne pouvoient plus se reconnoitte à la figure ni aux habits, mais feulement à la voix. Ils n'avoient perdu que quatorze hommes; mais il y en avoit deux cens à qui il ne restoit ni sang ni force; & Silveyra n'en trouva que quarante, en état de se servir de leurs armes. Nulle ressource d'ailleurs du côté des munitions. La poudre & les balles étoient épuifées. Les lances mêmes & les épées brifées en pieces. Les murs ouverts en mille endroits. Loin de groffir cette peinture, j'en retranche tout ce qui a l'air d'exageration dans les Flistoriens. Jamais l'horreur & le désespoir n'avoient paru dans un tableau si triste, & la contenance du brave Silveyra restoit seule aux Portugais pour les encourager.

Il n'appartenoit qu'au Ciel de les délivrer de cette horrible situation, en insn'i appartenoit qu'au ciei de les destrict de cere les destricts de parten de le de la coup à lever le man qui loi fait lever le fiege. l'ancre. Il ignoroit le misérable état des Assiegés, & tant de mauvais succès l'avoient rebuté. Mais l'Historien Massée explique mieux sa frayeur. Il appercut à l'entrée de la nuit feize Vaisseaux Portugais, qui portoient chacun quatre feux ; ce qui lui fit croire cette flotte plus nombreuse. Jugeant alors de ce qu'il avoit à redouter d'une Armée de la même Nation, par la réliftance qu'il trouvoit dans une garnifon peu nombreufe , il ne penfa qu'à fe mettre à couvert par la fuire. Faria prétend que Zaffar même servit à redoublet ses terreurs. Ce qu'il avoit tous les jours à souffrir de la fierté des Turcs, lui avoit fait juger que si Solyman devenoit vainqueut, il poufferoit plus loin ses avantages, & qu'il établiroit la puissance Ottomane dans la Ville & le Château de Diu. Entre deux maux nécessaires, la domination des Portugais paroissoit encore plus supportable au Roi de Cambaye que celle des Turcs. Zaffar supposa une Autre cause de Lettre, qu'il fit tomber adroitement entre les mains du Bacha, par laquelle on donnoit avis au Gouverneur du Château que le Vicetoi des Indes arrivoit le lendemain à son secours, avec toutes les forces des Portugais dans les Indes. C'en fut affez pour jetter le trouble dans un cœur auffi lâche que celui de Solyman. Il se hata de faire voile dès la même nuit vers Madrefavat. Zaffar certain de son départ, mit aussi-tôt le seu à la Ville de Diu, & s'éloigna du Canton.

Mais Silveyra, qui n'avoit pas les mêmes certitudes, & qui dans le mê-Tome I.

SOLYMAN BACHA. 1538. Fauffe allanne des Portugais.

me tems qu'il voyoit fortir du Port la flotte Turque, étoit frappé par le spectacle de la Ville embrasée, s'imagina que c'étoit une nouvelle seinte qui le menaçoit. Il prépara ses quarante hommes à résister, comme s'il eût pu se promettre quelque succès d'un si petit nombre de désenseurs. Les blesfes eurent le courage de se placer au long des murs, pour en imposer du moins par l'apparence, & ceux qui n'étoient point en état de s'y conduire eux-mêmes, s'y firent transporter, en disant que c'étoit le lieu le plus honorable qu'ils eussenr à desner pour mourir. La plôpart des semmes se revêtitirenr d'armes, & fe placerent aussi sur les ouvrages. On veilla toute la nuit dans certe fituarion. Mais le jour ne laissa aucun doute que Solyman ne fût parti avec la réfolution de ne pas retourner. Le siege avoit duré deux mois, pendant lesquels il avoit perdu rrois mille hommes & plusieurs Vaisseaux; sans compter les perres du Roi de Cambaye & de Zaffar, qui n'avoient pas été moindres que celle des Turcs.

Tu/fice renduc A Silveyra.

veyra.

Telle fut la fin du fameux fiege de Diu, qui augmenta beaucoup la gloire du nom Portugais, & leur puissance dans les Indes. Mais le principal honneur en fut artribué à la vigilance & au coutage invincible d'Antoine Sil-

Crazaté de So-Post gus.

Solyman toucha aux Ports d'Arabie, où il se faisir de tons les Portugais ma contre les qu'il y trouva. Après en avoir ainfi rassemblé plus de cent quarante, il leur fit couper la tête; ensuite le nez & les oreilles, qu'il envoya salés au Grand-Scigneur, pour témoignage de fes exploits. De ce nombre étoit François Pacheco, qui avoit préferé la vie à l'honneur de monrir en défendant fon Poste. Mais le cruel Bacha n'eut pas lui-même un meilleur fort. A fon retour à Conftantinople il trouva des Ennemis qui entreprirent de le supplanter, & qui par de justes imputations de lâcheté & d'avarice le réduissrent à se tuer de sa propre main.

Le siege de Diu étoit fort avancé lorsque le nouveau Viceroi , Dom Gar-

Noronha feccede à Cunna,

cie de Noronha, arriva dans la Mer de l'Inde. Cunna, auquel il venoit fucceder, lui remir aufli-tôt le Gouvernement. Avec les forces ou'il avoit amenées, on s'attendoir que fon arrivée mettroit aussi-rôt du changement dans la fituation de Diu; mais elle devint au contraire fort nuifible aux Afsiegés, en les privant du secours de Cunna, qui étoit près de les secourir avec 80 Voiles. Il venoit chaque jour à Noronha des avis de leut extrême embarras; & quoiqu'il ne manquat point de courage, il aima mieux perdre le tems à former de nouvelles vûes, dont il se promettoit toute la gloire, que de fuivre, austi-tor qu'il le pouvoit, le plan & les mesures de son Prédécesseur. Aussi le siege fut-il levé, sans qu'il eut d'aurre part à la retraite des Turcs, que par l'opinion qu'ils se formerent eux-mêmes du mal qu'il auroir pû leur faire; & tous ses préparatifs ne produisirent qu'une dépense

Ic fiege de Din.

inutile. Antoine de Sylva de Menezés, envoyé après lui, pour le foutenir, avec un un secours de vingt petits Batimens, arriva aussi trop tard; mais il eut du moins quelque part à la levée du fiege, en se présentant assez à propos sur la Côre pour faire hârer leur départ aux Turcs, & même en les trompant par un heureux artifice. Le nouveau Viceroi étoit alors à Goa, prêt à partir avec une flotte de cent foixante Voiles, fur laquelle il avoit embarqué cinq mille hommes, fans y comprendre les Matelots, & mille piéces de canon. Lorfqu'il

SOLYMAN BACHA. 1538.

1539.

eut appris que le siege étoit levé, il partit en esset avec quatre-vingt-dix Vaisfeaux; mais tous ses mouvemens se strent avec tant de lenteur qu'il ne parut pas que son dessein sur de joindre les Turcs. Apprenant à Dabul, que Kojah Zaffar & Alukhan continuoient leur ravage, il envoya contre eux Martin Alfonse de Melo, avec sa Galere & la perite flotte de Sylva, qui furent afsez pressées par l'Ennemi pour être obligées de se résugier sous le canon du Château. Pendant ce tems-là, le Viceroi continuoit de s'avancer avec la mème lenteur vers Bazaim, sans paroître touché des sicheuses nouvelles qu'il recevoit de Diu. La renommée lui fit peu de grace; car on publicit affez hautement qu'il ne

cherchoit que fa fiireté ou fes propres intérêts. Il est certain que fa conduite pompée, fut propre à justifier les plus injurieux soupçons. Cependant, lorsqu'on s'y atrendoit le moins, il tourna ses voiles vers Diu, au commencement du mois de Janvier. Mais il s'éleva une tempête, qui dura huit jours, & qui dispersa une partie de sa flotte. Il perdit même deux Galeres & quelques autres Bâtimens; de forte qu'il ne lui restoit que cinquante Vaisseaux en arrivant à Diu. Il y proposa austi-tôt un Traité de paix, qui fut conclu avec peu d'avantage pour les Portugais; &, dans l'opinion publique, toute la cause en sut rejettée sur

fon avarice.

L'illustre Antoine de Silveyra fut rappellé en Portugal, pour y recevoir des éloges & des récompenses, qui ne pouvoient jamais être que fort inférieurs à ses services. En arrivant au Port de Lisbonne, il trouva les premiers Seigneurs du Royaume, qui l'attendoient avec les plus glorieux préparatifs, & accordées à saqui le conduisirent au Roi comme en triomphe. Il n'étoit pas surprenant que ce Prince, & toute fa Cour, traitaffent avec cette diffinction un Héros qui faifoit tant d'honneut au nom Portugais, puisque, dans le même sentiment d'admiration, tous les Souverains de l'Europe le firent visiter par leurs Ambassadeurs. Le Ministre de France demanda son portrait au nom du Roi son Maître, qui vouloit le placer dans sa Galerie, comme dans un Temple d'honneur, au milieu des autres Héros. Silveyra étoit d'une taille médiocre, mais d'une conflitution robufte. Il avoit le jugement ferme, l'esprit vif & toujours Son estadere. présent, le cœur noble, & le courage tel que l'expérience l'avoit prouvé. Cependant sa bonté avoit eu presqu'autant de part que sa valeur à l'excès de gloire dont il s'étoit couvert à Diu. Outre la force de son exemple , il n'y avoit eu perfonne à qui ses manieres tendres & gracienses n'eussent inspiré l'ardeur de vaincre & le mépris de la mort sous un tel Chef. Cette même vertu lui devint nuifible en Portugal; car, après l'avoir nommé Gouverneur de l'Inde, le Roi changea de sentiment, sur se discours de quelques jaloux, qui répondirent malignement que ce poste étoit au-dessous de la bonté de Silveyra.



### CHAPITRE XVIII.

# Voyage de Dom Etienne de Gama, de Goa à Suez en 1540.

CASTRO. 1 540. Remarages for ee Voyage & fut l'Auteur de la Relation.

OM Jean de Castro, Auteut du Journal de ce Voyage, étoit un Genrilhomme Portugais (a) né en 1500. Il avoit fervi dans fa jeunesse à Tanger, & pour toute fortune, il obtint à fon retour une Commanderie de 500 ducats, faveur qui n'égaloit pas sa naissance & son métite. Il suivit enfuite l'Empereur Charles-Quint dans l'expédition de Tunis, où s'étant attiré l'estime de ce Prince, qui voulut lui faire acceptet sa part d'une somme d'argent destinée pour les Officiers Portugais, il répondit qu'il servoit le Roi de Portugal, & que c'étoit de lui feul qu'il attendoit des récompenses. Il obtint le Commandement d'une armée navale sut la même Côte, d'où il sut envoyé pour fe joindre à la flotte Espagnole, qui alloit au secours de Ceuta. Les Espagnols, apprenant que les Mores s'approchoient, étoient d'avis de se retirer, pour concerter d'autres mesures. Mais Dom Jean de Castro rejetta leur proposition ; & les Mores ayant pris eux-mêmes le parti de la retraite, ce fut lui qui recueil-

Caraftere de Jean de Caliro.

lir tout l'honneut de cette expédition. Lorsque Dom Garcie de Noronha fut nommé Viceroi de l'Inde, Castro, qui ne cherchoir que les occasions de s'employer, prir le Commandement d'un fimple Vaisseau, pour l'accompagner dans ce voyage. Au moment qu'il metroit à la voile, le Roi lui envoya la Commission de Commandant d'Ormuz, avec mille ducats d'appointemens jusqu'à ce qu'il fût en possession de cet emploi. Castro accepta la pension, parce qu'il étoit pauvre; mais il refusa la Commission, en répondant qu'il ne l'avoit point encore métitée. Après l'expédition, dont on va lire le recit, il revint en Portugal, où il mena une vie solitaire, dans une maison qu'il avoit près de Cintra, livré uniquement à l'étude. Mais il fut rappellé de cette setraite , à la follicitation de l'Infant Dom Louis, & charge, en 1545, du Gouvernement de l'Inde, où il mourut trois ans après, à l'âge de 48 ans. On verra plus d'une fois fon illustre nom dans la fuire de cette Histoire, fur-tout à l'occasion du second siege de Diu , qui fervit à lui donner un nouveau lustre. Sa vie écrite par Jacinto Freira de Andrada , contient une Relation particulière de ce siege , accompagnée d'une Carte, qui en repréfente jusqu'aux moindres circonf-

Andreda écrit G vic.

Fortune du Jour nat de Caliro.

tances. Tel fut l'Autent du Journal dont je vais tirer le fond de ma nartation. Cet ouvrage n'a jamais été publié en Portugais; mais le Manuscrit ayant été trouvé dans un Vaisseau de cette Nation, pris par un Anglois, fut traduit à Londres , & Purchaff, l'a inferé dans son Recueil. C'est lui qui nous apprend que le Chevalier Walter Raleigh en donna fix livtes stetling, le fit traduire

(a) Son pete étoit Alvarez de Castro, & me ce qui regarde son Ouvrage. Purchass en fa mete Donna Leonora de Noronha, sille a donne l'Extrait au H. Tome de ses Palgrims, de Dom Jean d'Almeyde , Comte d'Abrantes. pag. 1111. Voyez dans la Préface de ce premier Volu-

en Anglois, & prit la peine d'en corriger le stile, & d'y joindre des notes

L'expédition dont Castro s'est fait l'Historien sut entreprise dans une don- Explanation préble vue ; celle de secourir l'Empereur des Abyilins , allié du Portugal , & immanes. de détruire la flotte Turque à Suez. Immédiatement après la retraire du Bacha Solyman, le bruit courut que les Turcs faifoient de nouveaux prépararifs pour porter la guerre dans l'Inde; mais Gama, informé qu'ils ne pou- Espélition des voient se mettre en mer dans tout le cours de l'année 1540, prit la résolu- Pompus da 1, la tion de les prévenir, autant pour tirer vengeance de la derniere insulte qu'ils Met Rosge. avoient faite à Diu, que pour garantir cette Ville d'un second siege, en brûlant la flotte qu'ils destinoient à cette entreprise. La libéralité de Gama lui attira plus de monde qu'il n'en desiroit. Il n'en prit que l'élite. Sa flotte étoit composée de quatre-vingt Batimens de plusieurs especes & de differentes grandeurs. Il y embarqua deux mille hommes. En entrant dans la Mer Rouge il trouva qu'au feul bruit de son approche la frayeur avoit déja fait abandonner la piùpart des Ifles & des Villes. A Suaquen, le Roi, qui s'étoit retiré à quelques lieues du rivage , l'amafa par des propositions de paix, pour mettre fon Isle à couvert du pillage; & ce délai ayant donné le tems aux Turcs d'être informés de son dellem , lui in perdre l'occasion

pillage & l'incendie de sa Ville, où chaque Soldat Portugais n'eur pas moins de quatre ou cinq mille ducats pour sa part du butin. Il sit le même traitement à Al Koffir. Enfuite, pallant à Tor, il y trouva quelques Vaisseaux Turcs, dont il se faisit. Les Habitans de la Ville l'abandonnerent après quelque réfutance; mais Gama, par respect pour Sainte Catherine & pour un Respect de Ga-Monastere où elle étoit particuliérement honorée, ne voulur pas la brûler. mi peu Saine Il fut le premier Capitaine Européen qui prit cette Ville, & ce fur apparemment par cette raifon qu'il y fir pluficurs Chevaliers; honneur qui pa- 1: fili des Chirut fort précieux à ceux qui le requient , & qui excita l'envie de Charles- va'irs à Tur-Quint même. De Tor, Gama se rendit à Suez. Après quantité d'efforts inurilement tentés par ses plus braves gens pour s'introduire dans le Port & découvrir les Galeres, il l'entreptit lui-même avec plus de fuccès. Il vit quanrité de Bâtimens ou finis ou imparfaits, que les Tures avoient tirés à sec fort loin du rivage, pour les garantir de la ruine qui les menaçoit. Il débarqua, quoiqu'avec peu d'esperance. En effet, l'artillerie de la Ville lui en rendit l'approche extremement difficile; & deux mille Tures qui fortirent en même-tems d'une embuscade lui causerent quelque dommage. Enfin , perdant rout espoir d'exécuter le dessein qui l'avoit amené, il prit le parti de l'aban-

de détruire la flotte de Suez. Il en fit porter la peine à ce Prince , par le

donner. Cette explication, tirée de Faria & des autres Ecrivains Portugais, étoit peralimite de nécessaire à la tête du Journal de Castro, parce que ne s'artachant point aux Catro dans fon faits historiques, il se borne à de simples remarques sur les lieux. Mais on Justial. peut dire aussi qu'il ne manque rien dans ce genre à son exactitude & sa sidélité. Non-seulement il donne les distances d'un lieu à l'autre, avec les laritudes des Ports & des principaux Caps; mais il observe les Côtes, la siruarion des Isles, la nature des marées, des courans, des écueils, des bancs

de fable, & toutes les particuliarités qui appartiennent à la connoissance de la

CASTEO. 1540.

Mer Rouge, Cependant, à ces observations nautiques, il joint la description deslieux qu'il a visités, & même celle du Pays, autant qu'il a pû s'en inftruire par ses yeux, ou par les informations des Habitans. Il pousse encore plus loin fon travail, lorsqu'il entre dans un parallele de la Géographie ancienne de ces Côtes avec la nouvelle. S'il ne réullit pas toujours dans cette entreprise, il faur considerer la difficulté du sujet. La pluparr des anciennes Villes font détruites, leurs noms hors d'usage depuis fort long-tenis; & l'état présent de cette Mer n'est pas même aujourd'hui bien connu. Toutes ces raifons peuvent avoir fait tomber Castro dans plus d'une erreur, & rendu fouvent ses conjectures fort incertaines. Aussi ne manquerai-je pas d'y joindre quelques éclaircissemens, en forme de notes. On peut dourer aussi si toutes les hauteurs ont été prises avec la précision que la Géographie demande, puifqu'il paroit avoir manqué quelque chose aux instrumens, & que routes les observations d'ailleurs n'ont point été résterées; sans compter qu'avec toutes les suppositions qu'on peut faire en leur faveur il demeure vrai que ces opérations ne se faisoient point aurresois avec autant d'exactitude qu'aujourd'hui. Cependant on voit par le recit de Castro que ses soins n'ont pas été menagés, & c'est toujours un service considérable qu'il a rendu à la Géographie.

Ce n'est que par les observations contenues dans ce Journal, que les Géographes peuvent déterminer l'étendue du Golfe Arabique, ou de la Mer Rouge, du Nord au Sud, aussi-bien que la situation de ses principaux Ports du côté de l'Oucit. La latitude du Détroit a été vérifiée par les observations du Pilote de Dom Juan de Castro. Mais comme la plupart des Cartes donnent à Suez, une situation différente de celle du Journal, qui est 29 degrés 45 minutes, cet endroir mérite ici quelque examen. Par des observations fort exactes, en 1694, M. de Chazelles de l'Académie Royale des Sciences à Paris, a trouvé que la latitude du Caire, est de 30 dégrés 2 minures 20 sccondes. Ainsi la différence entre ces deux lieux seroir d'environ 17 minutes; ce qui ne fauroit être fort éloigné de la vérité , puifque la Carte du Docteur Difficiliés Géo- Pocock marque environ 20 minutes de différence. Il est vrai que la Carte

graphitues.

d'Egypte de Sicard, & la derniere Carte Françoise de l'Océan Oriental, placent Suez plus au Sud que le Caire, de deux ou trois minutes. Mais comme les Auteurs de ces deux Cartes n'avoient point de nouvelles observations faites à Suez, & qu'ils paroissent avoir ignoré celles de Castro, leur autorité ne peut avoir un grand poids contre une observation expresse, & contre une Carte tirée, comme l'est celle du Docteur Pocock, d'une Carte des Habitans même du Pays. D'ailleurs M. de Lisle, dans ses dernieres Cartes, suit, ponr la position de Suez, la latitude de Dom Juan de Castro.

Sicard mer bien celle de Suez dans le même parellele; mais il s'égare furieusement pour celle du Caire; ce qui semble montrer qu'il s'est abandonné là-

desfus à de simples conjectures.

Cette remarque fustit pour soutenir le crédit des latitudes de Castro, du moins jusqu'à ce qu'il nous vienne de nouvelles observations. Il n'y a point d'apparence qu'on doive en attendre si-tôt, puisqu'il est bien rare à présent que les Vaisseaux de l'Europe aillent plus loin que Mocka ou Zabid. Mais cetre raison même doit nous rendre le Journal de Castro plus précieux. A 1.

١.









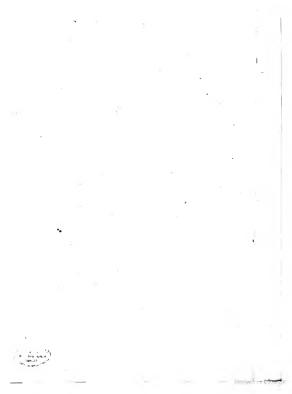

l'égard du reste, il est extrêmement agréable par sa vatiété; & , dans les articles même qui ont un peu de fécheresse, on est dédommagé par l'utilité dont ils peuvent être pour la Géographie & la Navigation.

CAST C'S 1540.

### La Flotte quitte Goa & vient à l'Isle de Socotra. Description de cette Isle. Mont d'Aden. Détroits de Babalmandul. Entrée de la Flotte dans la Mer Rouge.

E 31 Décembre 1540, la flotte Portugaife fortit du Port de Goa, au lever Foste Poste du Soleil, avec un vent d'Est de terre, pour faire voile vers le Golfe Ara- se. bique. Après douze jours d'une heureuse navigation, le 13 de Janvier 1541, on découvrit le matin une grande quantité de moulle, qui croit sur les rochers de la mer, & peu de tens après on vit un serpent. Vets midi on apperçut l'Isse de Socotra, qu'on cherchoit. Dom Juan de Castro ayant interrogé les principaux Pilotes, pour sçavoir à quelle distance on étoit du Continent; suivant leur calcul, on trouva que le Pilote de l'Amiral comptoit 90 lieues, celui du Gallion Bafora, cent; d'autres 80; d'autres 70; & celui de son propte Vaisseau, seulement 65. Ils s'étonnerent tous que la différence de leur compte sur si considérable; & soit pour sauver leur honneur, soit qu'ils parlassent de bonnefoi, ils prérendirent que le chemin étoit beaucoup plus court que les Cartes ne le repréfentent. Les Pilotes Mores, se joignant à eux, assurerent que de Goa jusqu'à l'Isle de Socotra, il n'y a pas plus de trois cens lieues.

Sokotora, ou Socotra, a vingt lieues de long fur neuf de large. Elle est medecena, au douzieme dégré quarante minutes du Nord. Sa Côte septentrionale kaspropolita s'érend de l'Est à l'Ouest, tirant un peu au Nord-Ouest & au Sud-Ouest. Elle n'a ni rocs ni banes de fable qui puissent nuire à la navigation. Le fond de la mer aux environs est d'un fable pur , & pierreux dans quelques endroits; mais point affez rude, pour endommager les cables. Cependant il n'y a pas dans toute l'Isle un seul Port ni une Rade, où les Vaisseaux puissent passer l'hyver en fureté, Les vents du Nord y foufflent si furieusement, qu'ils transportent de la Côte, le fable jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. La Côre est fort élevée. Les marées sont ici contraires à celles de l'Inde. Lorsque la Lune paroît à l'Horison, la matée est haute, & lorsque la Lune arrive au Méridien de l'Isle, l'eau est basse; ensuite, lorsque la Lune descend du Méridien, l'eau est comme à Goa; mais lorsque la Lune est tombée tout-à-fait, on se retrouve (a) en pleine marée. L'Auteur a vérifié cette observation dans pluficurs tems.

Les Habitans de Socotra (b) font Chrétiens, & fe vantent d'avoir reçu Candere de fel'Evangile de Saint Thomas. Ils ont des Eglifes dans toures les parries de Habitans, l'Isle. Leur dévotion parriculiere est pour la Croix. On ne trouve personne qui n'en porte une au col. Leurs prieres se font en Langue Chaldaique, Les

Décert de la 1541.

Erraur des Pi-

<sup>( 4 )</sup> Tout ceci doit être entenda des pleines de Ptolomée , ou étoit une Ville du même nom i mais il ajoure que Prolomée s'est trompé (b) Castro suppose que c'est la Diosenide fur la situation & la sigure de cette Isle.

( ANTRO. 1541.

nents qu'ils reçoivent au Baptême, font toujours ceux de quelque Apôtre; & toutes les femmes reçoivent celui de Marie. La condition de ce Pcuple est fort étrange; car ils n'ont ni Roi, ni Gouverneur, ni Prélat, ni personne en un mot, dont ils reconnoissent l'autorité (a). Ils vivent entreux, comme les Bêtes fauvages, fans aucune forme de Justice & de Gouvernement. Aussi n'ontils point de Villes, ni d'Habitations communes. La plûpart demeurent dans des caves, & les autres dans de mauvaifes cabanes, qui font séparées l'une de l'autre. Ils se nourrissent de poisson & de dates. Ils boivent du lait, & rarement de l'eau. Il n'y a point de Nation dans ces quartiers qui les égale pour la bonne mine & la disposition du corps. Ils sont droits & d'une taille fort haute; le visage bien proportionné dans tous ses traits, & la peau brune. Les femmes font un peu plus blanches, & la plupart fort belles. Ils ont pour unique arme, une forte d'épée fort courte. Les hommes vont nuds, sans autre exception qu'à la ceinture; où ils se couvrent d'une pièce de Kambolis, espece d'étoffe qui se fait dans leur Isle.

Onalisés & pecductions du Pays.

Le Pays est extrêmement montagneux, & si peu fertile qu'il ne produit ni froment, ni aucune forte de grain & de commodité, à la réserve du Sang de Dragon, & de l'alors, dont il se trouve une grande abondance, & qui est plus estimé que celui de tout autre lieu. Cependant Castro se figure que la pauvreré de l'Isle vient moins de la stérilité du terrain, que de l'ignorance & de la grossiéreré des Habitans; car il s'y trouve des vallées & des plaines, qui pourroient être cultivées : sans compter que les troupeaux s'y nourrissent fort bien, & multiplient beaucoup. Mais ce misétable Peuple manque d'art pour les nécessirés les plus communes. Il n'a pas même la moindre idée de ce qui fert à la navigation , ni de ce qui pourroit lui faciliter la pêche, qui est d'une abondance extrême autour des Côres. Les arbres à fruit sont en petit nombre dans l'Isle. Le palmier, qui est le principal, fournit aux Habitans la plus grande partie de leur entretien. Mais la Nature leur produit d'elle-même toutes fortes d'herbes médicinales, & quantiré de plantes qui peuvent fervir d'alimens. Les montagnes font couvertes de fleurs & d'herbes aromatiques.

Adm & & Monragae.

Le 27 de Janvier on arriva le matin à la vûe d'Aden, environ six lieues au Nord-Ouest, & l'on reconnut que la terre qu'on avoit découverte la veille, & qu'on avoit prife pour une Isle, étoit le Mont d'Aden. Il est extremement haut, escarpé & raboteux de toutes parts, se terminant en plusieurs pointes, & semblable à celui de Cintra. Il s'avance vers la mer par une autre pointe, qui est fort grande & fort longue, & qui s'ouvrant par un arc intérieur d'une affez grande étendue, forme deux vaîtes Ports. La Ville d'Aden (b) est dans celui de l'Est. Cette Place, qui est extrêmement forte, étoit tombée depuis trois ans entre les mains des Tures (c), par la perfidie de Solyman, Bacha Idde rentro's d'Egypte.

de Golfe Arale-

Le Golfe Arabique (d), nommé communément la Mer Rouge, commence

(a) Les Arabes les ont subjugués depuis. rapporté de la prife de la Ville d'Aden. (b) L'Auteur prétend qu'Aden est l'ancienne (d) C'est ainsi que les Arabes le nommes Madaca, & que la montagne est celle de Cabu-Ils lui donnent auffi le nom de Golfe de la Mecque , & celui de Hojaz , qui est , ou étoit barna, fameute entre les anciens Marins.

(c) Castro rapporte ici ce que j'ai déja autrefois une Province d'Arabie. à cette

a ub-

CASTRO. 1541.

à cette partie de l'Océan , qui est bornée du côté de l'Afrique par le Cap de Guardafu, anciennement Aromata; & de l'autre côté, qui est celui de l'Asie, par le Cap Fartak, anciennement Siagros, dans l'Arabie, éloigné de quarante lieues. Le Golfe fe termine à Suez , ancienne Ville des Héros. Depuis les Caps, les deux rivages s'étendent vers l'Ouest jusqu'à Aden, ou Zevla qui apparrient aux Abyssins. De-là ils vont toujours en se retrécissant , sans tourner beaucoup, & les Côtes font défertes, jusqu'à la véritable bouche du Golfe, où ils fe rapprochent encore plus par deux grands promontoires; l'un du côté de l'Arabie, qui étoit autrefois nommé Pollodium : l'autre du côté des Abysfins, ou de l'Ethiopie, & l'Auteur n'en a pu découvrir le nom ancien ni moderne (a). Cet endroit est la plus étroite partie du Golfe (b). Les Peuples voisins & les Habitans de la Côte de l'Inde l'appellent Albabo (c), ce qui signifie en Arabe, porte ou bouche. Il n'a que six lieues de largeur. Les perires Isles & les Rocs dont il est rempli sont en si grand nombre, qu'on est porté à croite que le passage étoit autrefois bouché. Ces Isles ont tant de Bayes & de Ports, tant d'enfoncemens & de recoins, où l'eau entre avec tant d'abondance; qu'en les ttavetsant on s'imagine naviguer dans la plus dangereuse partie de l'Océan.

Le Cap, qui est du côré de l'Arabie, s'étend dans la bouche du Détroit par une grande & longue pointe, qui forme une vaste Baye. Ceux qui viennent de la haute Mer prendroient cette pointe pout une Isle. Assez loin du Continent, mais si proche du bout de cette pointe qu'il n'y a guéres plus d'uu jet de pierre, est l'Isle des Robons (d), c'est-à-dire, des Pilotes. On lui a donné ce nom, parce que ses Habitans servent en effet de Pilotes à ceux qui veulent pénétrer dans les Détroits du Golfe. Cette Isle, qui n'a qu'un demi mille de tour, est ronde, & fort plate. De la pointe, on y passe à gué dans les basses marées. Une lieue plus loin dans la mer, est une autre Isle, longue d'environ une lieue & demie, qui a, du côté qui tegarde les Abyllins, un grand Port, où les plus gros Vailleaux peuvent être en sûreté contre toutes fortes de vents. Mais, du côté qui fait face à l'Arabie, elle n'a ni Port ni

Rade.

Le milieu du Canal est sur pour le passage, en portant Nord-Ouest quartd'Oueft, ou Sud-Est quart-d'Est; car il a dans toute sa longueur dix & onze tree du Guise btasses d'eau. On peut passet de même entre la Côte & l'Isle, parce qu'il ne s'y trouve ni banc de fable, ni aucune autre obstruction. Le fond est une pierre tendre, que les Habitans de ces lieux appellent coral.

Outre ce canal du Golfe Arabique, il y en a plusieurs autres qui conduifent ausli surement dans les Détroits. Mais l'Auteur n'a pû se procuret le nom que d'un scul, qui est le Canal d'Abeshin, ou de l'Abyssinie. Entre l'Isle qui est à la bouche du Golfe, & le Promontoire de la Côte des Abyssins, ce qui fait une espace de cinq lieues, il se trouve six autres Isles, qui étant affez

Divertes en-

(4) Les Arabes l'appellent Johad Alman- tes. Ce Détroit s'appelle aussi Bab al Mondub. Les Turcs le nomment Beb Bagaz , qui est le nom qu'ils donnent à tous les Détroits, Les Anglois l'appellent The Babs. (d) C'est Roban ou Ruban.

dab, ou Mondub. (b) La Géographie Nubienne dit que les

Vailleaux ne peuvent paffer fans être vus des (c) Albab fignific la porte ; & non les per-

Tome I.

lote du Pays.

CASTRO. 1541.

grandes & fort élevées, jettent la frayeur dans l'imagination des Matelots qui s'en approchent pour la premiere fois, & leur font douter fi le passage est poffible. Mais il est certain qu'elles font toutes féparées par autant de Canaux larges & profonds, où le passage est fans danger; & qu'on est libre d'ailleurs de les laisser à main droite, pour passer surement entrelles & la Côte des Abyffins.

Of fervation confiners.

Le 29 à midi , Dom Jean trouva que la latitude de cette bouche du Détroit & de la pointe de l'Arabie (a) est de douze dégrés cinquante minutes; & le Pilote ayant trouvé la même chose dans une autre observation qu'il fit à terre, on ne peut douter de la vérité qui est prouvée par cette ressemblance.

rienz pour les Portugais.

On mit à la voile à deux heures après minuit, pour se dégager de la bouche du Golfe. Au marin on decouvrit clairement les deux Cores, mais celle Spechacle eu- des Abyssins beaucoup plus proche. Ce fut un spechacle tout nouveau pour les Portugais, qui n'avoient point encore pénérie si loin. La distance de la terre étoit d'environ quarre lieues. Une heure après le lever du Soleil, ils virent une rangée d'Ifles, la plûpart fort bailes, qui s'étendoient, comme la Core, au Nord-Ouest & au Sud-Est, pendant l'espace de six lieues. Le vent leur fut très-favorable dans ce Canal d'Abeshin , au long duquel ils eurent toujours quelque Isle des deux côtés. Il ne faut point entreprendre d'y faire voile pendant la nuit, ni fans avoir le vent en poupe; car fi le tems change , il n'y a point de lieu où l'on puille esperer d'abri , ni de pouvoir jetter l'ancre. En avançant, on a neuf petites Isles en perspective; mais ensuite la Grand nombre mer paroit libre & ouverte. Il n'y a plus d'Isles qu'au long de la Côte , où d'iller, & lon-gaur de Caral. elles font en grand nombre, quelques-unes à deux lieues de distance. La longueur du Canal, entre les trois premieres Isles & la terre, n'a pas plus de huit lieues. Le plus fur est toujours d'aller plus près de la Côte que des Isles , & l'Auteur confeille de ne pas s'engager entre les Isles sans le secours d'un Pi-

6. II.

Description des Isles de Sarbo, de Schama, de Dollaka, de Massua. Idee de l'Aby ffinie & des Aby ffins. Cause des accroissemens du Nil, Projet de détourner le cours de ce Fleuve. E 31, on arriva, de jour, proche d'un banc de fable, sur six brasses de

Iffes des fept Rade de Sarbo.

fond, ayant à droite certaines Isles qui se nomment les Sept Saurs, entre lesquelles & le banc de sable on rencontre un roc extrêmement dangereux. Aufli vaut-il beaucoup mieux fuivre la terre. Le foir on moiiilla l'ancre dans une Rade nommée Sarbo, du nom même (b) de l'Isle à laquelle certe Rade appartient. On y trouva neuf braffes & demie de fond. Pendant tout le jour , on avoit vû quantiré de petites Isles au long de la Côte. Dom

(a) La hauteur méridionale du Soleil étoit la latitude résulte telle qu'elle est ici. foixante-deux dégrés quarante-cinq minutes, (b) Elle est nommée Sarbo par d'autres Aula décliuaifon pour le jour quinze dégrés, d'où teurs.

Jean ayant pris rerre à Sarbo le 1 de Février, avec son Pilote, trouva la laritude de quinze dégrés (a) fept minutes. Cette Isle peut avoit une lieue & demie de largeur. Elle est à quatre lieues de la Côte des Abyslins . & vingt-quatre au-dellous de Mailia. De tant d'Isles qui forment un Archi- Situation de cerpel au long de cetre Côte, Sarbo est la plus méridionale. Il y en a plutieurs te tile. qui s'élevent à peine au-dessus de la surface de l'eau; & d'autres sont si élevées, qu'elles paroiffent toucher aux nues. Elles ont tant de Bayes, de Ports,

1541.

& de Rades, que le vent n'y est jamais à craindre. Mais elles manquent généralement d'eau, à l'exception d'une feule, qui est fort haure, & que la figure a fait nommer par les Portugais l'Isle de la Baleine. On trouve dans cette Isle avec de l'eau rrès-fraîche, une grande abondance de bestiaux , & leine. une belle Rade, où les Vaisseaux peuvent passer l'Hyver. L'Isle de Sarbo est basse. Les arbres mêmes y ont peu de hauteur, & ne produisent rien, quoiqu'ils foient en fort grand nonibre. La campagne y elt couverte d'herbes , &c l'on y voit de rous côtés des traces d'hommes & d'animaux. Les Portugais lui

donnerent le nom d'Isle du Chameau, parce qu'il n'y avoient vû qu'un seul

animal de cetre espéce. Après bien des recherches pour y trouver de l'eau, ils découvrirent un puits creuse dans le roc, mais destiné apparemment à recevoir l'eau de pluie. Le 4 , au lever du Soleil , ils quitterent Sarbo , pour cotrover une infinité Differentes 10es, d'autres Isles , qui font à trois ou quatre lieues de la rerre. La plupart sont à fleur d'eau. Ils s'en tinrent écatrés d'une lieue, les ayant toujours à la gauche; tandis que, vers le foir, ils eurent aussi sur la droite, à quarre lieues de dif-

rance une autre rangée d'Isles qui s'étendoient en longueur pendant l'espace de cinq lieues vers le Nord-Ouest & le Sud-Est. Telle est la largeur du Canal où ils firent voile pendant tout le jour. La Côte s'élargir en ce lieu , Nord-Ouest quart d'Ouest & Sud-Est quarr d'Est; ce qui ne change rien à la profondeur, qui est continuellement de vingt-cinq bratles. Le 8, on partit deux heures après le lever du Soleil; & , portant presque Pointe de Daitoujours au Nord-Ouest, on se trouva le soir à l'entrée du Canal qui passe laka. entre la pointe de Dallaka & Schama (b) , qui n'en est qu'à une lieue , &

qui est la premiere de cinq Isles fort plates qu'on apperçoit entre la rerre & cette pointe. L'Isle de Schama n'a que deux lieues de tour. Elle a quelques 10e de Schama, fontaines & des puits. Quoique la florre fur dans le bon Canal, l'approche de la nuit, le retardement de plusieurs Gallions qui étoient fort loin par derriere, la diminution du vent qui commençoit à baisser, enfin la difficulté de fuivre le Canal dans les ténébres , firent prendre le parti d'avancer à petires voiles au Sud-Est de l'Isse, & d'y jetrer l'ancre à deux heures de nuir, fur un fond de quarante braffes. La Côre s'étend Nord-Oueit & Sud-Est jufqu'à une pointe fort basse, vis-à-vis l'Isle de Dallaka, & s'ouvre après cette pointe par une grande Baye qui n'entre pas moins de dix ou douze lieues dans les terres.

L'Isle de Dallaka, ou Dalhaka, est fort basse, sans aucune hauteur qui Strustion de l'isle distingue aucune de ses parties. On lui donne vingt-cinq lieues de long sur de Dallaka,

(a) La hauteur du Soleil fur l'horifon étolt 61 dégrés, & la déclination 13 dégrés 50 mi-

(b) Dans l'original, ces noms sont écrirs Delaqua & Xamea. C'est la difference de la prononciation qui en caufe dans l'ortographe.

CASTRO 1541.

douze de largeur. Sa Côte méridionale, autant que l'Auteur pût le découvrir, s'érend Est-Sud-Est & Ouest-Nord Ouest, Elle est environnce d'un grand nombre d'autres perites Isles, qui sont aussi basses qu'elle. L'Auteur ne suivit cette Côte que l'espace de sept lieues, à la distance de deux lieues du Continent; & jettant fort fouvent la fonde, il ne trouva le fond dans aucun endroit. La terre de l'Isle est rougearre. Elle produit peu d'arbres, mais toutes fortes d'herbes en abondance. Ses Habitans sont Mores, & le Roi demeure à

saville Capitale. Maffua pendant la plus grande partie de l'année. Le revenu de ce Prince n'estpas fort considérable; car depuis que Suaquen s'est mise en réputation, Masfua, Aden & Joddah ont perdu leur Commerce. Dallaka, Capitale de l'Isle qui porte fon nom, est située presqu'à la pointe occidentale, vis-à-vis l'Abysfinie, dont elle n'est éloignée que de six ou sept lieues. Ce nom, en Arabe, fignifie dix leks (a), parce qu'autrefois la Douanne de l'Isle payoit annuellement cette fomme au Roi.

lile de Maffira & fer proptietés.

La florte se rendit le 12 au Port de Massua. L'Isle de ce nom n'a ou'un demi-mille de longueut; & fa largeut ne furpasse pas la portée d'une coulevrine. Elle est fort plate. Sa situation est dans un enfoncement de la Côte, assez proche de la pointe du Notd-Ouest. Le Canal qui la sépare du Continent n'a qu'une portée de Fauconeau de largeur, & moins même dans quelques endroits. Son Port est dans ce Canal , à couvert par confequent de toutes fortes d'orages. Le courant est si petit , qu'il n'y entre point d'autres vents que ceux de terte. Cependant l'eau n'a jamais moins de huit ou neuf brafles, fur un fond de vase. L'entrée du Port est du côté du Nord-Est, vers le milieu du Canal; car à la pointe Est-Nord-Est de l'Isle on trouve un banc de fable qui n'est qu'une suite de la pointe du Continent; de sorte que les Vaisseaux doivent s'observer beaucoup dans ce passage. Fort près de cette Deuxangesitier, Ifle, au Sud & au Sud-Oueft, on voit deux autres Ifles, dont la plus grande est celle qui s'approche le plus de la terre. L'autre, qui est au Sud-Ouest,

paroît tout-a-fait ronde. Ces trois Isles, également plates & stériles, forment un triangle. Elles n'ont aucune fource d'eau vive; mais celle de Maffua ne manque point de citerne. Les bancs de fable, qui les féparent, n'empêchent point qu'il n'y ait entr'elles un bon Canal, où les Vaisseaux passent facilement.

Raifons oui ar-Dallaha à Maf-

Maífua, avec toute la Côte qui s'étend depuis le Cap de Guardafu juftirent le Roi de qu'à Suaquen, dépendoit autrefois de l'Empereur des Abyssins (b); mais depuis peu d'années, le Prince de Dallaka s'en est rendu maître, & fait sa réfidence, comme je l'ai déja fait observer, à Mallua, pour la facilité de fon commerce avec les Abylfins , dont il tire beaucoup d'or & d'yvoire. L'air y est excessivement chaud pendant les mois de Mai & de Juin, parce qu'il n'y fait aucun vent; ce qui met le Roi & tous les Habitans dans la nécef-

> phins, dont chacun fait un Tangas Larinas. Ainti dix Lecks font 40000 Cruzades.

> (b) Suivant l'opinion de Dom Jean, là existoit autrefois Piolemais. Sa preuve est tirée de la latitude de cette ancienne Ville , & de l'abondance des bêtes farouches : mais cela

(a) Un Leck d'Arabie vaut dix mille Sera- est sans force; car, 1°. tout ce Pays abonde de même en bêtes farouches : 2º. Puifque Prolomée n'a calculé la latitude de cette Ville que par les distances , il est presqu'impossible que fon calcul puisse s'accorder avec la véritable

latitude.

CASTRO. 1541.

sité d'aller passer ces deux mois à Dallaka. Le Continent , jusqu'à Archico , (a) qui n'est qu'à une lieue de Massua au Sud, forme un Canton très-élevé & fort montagneux. Cependant, entre ces monts & le bord de la mer, on voit des plaines fort larges & fort unies. La Côte commence enfuite à s'ouvrit davantage & les montagnes à s'abaisser. Tout ce Pays est templi d'éléphans , de tigres, de loups, de fangliers, de cerfs, & d'autres bêtes fauvages dont les de bêtes ferces. Portugais ignoroient les noms.

Grand number

L'Empereur des Abyssins, ou si l'on veut le Prete-Jean (b) est maître de Etendue des toute l'Ethiopie, derriete l'Egypte, & s'étend depuis le Cap de Guardafu, Lians qui forme la pointe la plus orientale de l'Afrique, jusqu'à Suaquen dans la Mer Rouge, Il a la Nubie au Nord.

Le fameux Fleuve du Nil, porte le même nom chez les Abyssins, les Egyptiens, les Arabes & les Indiens. Ses fources font aux confins méridionnaux for les fources du de l'Abyllinie, vers le Pays des Cattres; c'est de quoi l'Aureur reçut des informations certaines par le témoignage de quelques Scigneuts Abyssins & de plusieurs autres personnages considérables, qui l'assurerent que le Nil ne dispatoit nulle part, c'est-à-dire, ne se cache point sous terre, comme les Anciens le rapportent, mais coule & se montre sans cesse dans un lit fort large & fort profond. Dom Jean apprit aufli que les accroiffemens & les inondations du Nil viennent des pluies continuelles qu'il fait dans ce Pays au mois de Juin & de Juillet; qu'il s'y enfle & s'y répand comme en Egypte, & que la pluie cellant au mois d'Août, il rentte alors dans ses bornes. Il confirme ce récit par l'observation qu'il fit à Massua même, au mois de Juin & pendant une partie de celui de Juillet. Il y vit des orages furieux, des pluies & un tonnerre continuel. Il rematqua que les Turcs étoient incommodes de même par des tempêtes qui ne finissoient pas , & que le Ciel y étoir toujours noir & nébuleux. Les Abyssins lui dirent que ce qu'il voyoit n'étoit qu'une ombre de la réalité. Il ajoûte que les mêmes mois de Juiu & de Juillet font l'hiver au Cap de Bonne-Espérance, & au long de toute cette Côte, où il pleut alors fans interruption.

Remarques fur ce Fleuve.

Sur d'autres interrogations , il apprit encore que le Nil forme plufieurs Isles , entr'autres une fort grande , où est une Ville considérable qu'il prend pour l'ancienne Meroe; que ce Fleuve est infesté pat certains animaux dangeteux qu'il prend pour des ctocodiles, & que, dans cettains lieux qu'on lui nomma, il tombe d'un rocher fott élevé, avec beaucoup de bruit, mais

saus ôter aux Habitans le pouvoir de s'entendre.

Atil Tingine , appellé ensuite David , qui regnoir dans l'Abyssinie en 1530 , Révolutions dans devint si cruel & si tyrannique, qu'il se sit détester de ses peuples. Dans le l'Abystere. même-tems Gradamor, Roi de Zeyla, excité par le mécontentement des Abyflins, ou peut-être invité par quelques Seigneurs, entra dans le Pays, s'y rendir maître de plusieurs Villes, à la tête de trois cens Turcs armés d'arquebuses, dont il soutinr le courage & la fidélité par la permission du pillage; tandis que s'engageant à délivrer les Habitans de leurs taxes, il gagna tel-

(a) Ou Arkolo & Erloko. Quelques Auteurs entend certainement le Roi des Abyffins, que derit Arena , & Purchais Arquite,

écrivent , mal-à-propos , Erocco. M. de l'Isle les Portugais regatderent long-tems comme un Prince imaginaire, trompés par les fauiles sup-(6) Par le Prete-Jean ou le Prêtre-Jean , on politions de Marco Paolo & d'autres Auteurs...

CASTRO. 1541.

lement leur affection, que les Nobles mêmes embrasserent ses intérêts. Le Prete-Jean fit avancer une atmée contre lui; mais les Turcs y jetterent tant d'effroi par leurs armes à feu, qu'ils la mitent en fuite. Le Roi de Zeyla poussa ses victoires, & foutenu par une multitude d'Abyllins, il marcha vers les Canrons qui touchent à Magadoxa & à Melinde, où les tréfors de l'Abyllinie étoient gardés. Atil Tingine entreprit de l'arrêter, avec toutes les forces qu'il put raffembler fous fes propres ordres. Mais les Tutes, avec leurs arquebules, firent prendre la fuite à cette armée comme à la premiere. Le Prete-Jean. après sa défaire, se retira dans les montagnes, où il mourut en 1539. Rien n'arrêtant le Roi de Zeyla après sa victoire, il continua sa marche par de grandes journées jusqu'au Trésor. Il attaqua ce lieu, qui patoissoit inaccessible; & l'ayant emporté après un long siège, il se mit en possession du plus grand amas de richesses qu'il y ent dans l'Univers.

Les Abyssins sidéles élurent, après la mort du Prete-Jean, son sils aîné oour Successeur. Ce Prince étoit fort jeune. La confusion regnoit dans le Pays. Son Oncle, affifté de quelques Grands, usurpa la Couronne; ce qui acheva de ruiner les Abyllins. Tandis que le jeune Prince se trouvoit ainsi engagé dans une guerre civile, le Roi de Zeyla fondit sur lui, & le força de se Montagne des retirer dans la Montagne des Juifs. Cette Montagne est fort haute, & d'un Juft dans rA- accès très-difficile, parce qu'elle n'a qu'un feul chemin pour aller au fommet, qui est une vaste plaine, où les fontaines, les arbres, les bestiaux & les tetres cultivées font en abondance. Ses Habitans observent la Loi de Moyfe; mais Dom Jean ne put sçavoir comment ils se sont établis dans ce lieu, d'où ils étoient venus, ni pourquoi ils n'ont aucun commerce avec les Abyffins. Ils ne laifferent pas de prendre la défense du jeune Prete-Jean con-

byfinie.

Les Porrugais aux querelles des Abyzins.

tre les Usurpateurs. Ce fut vers ce tems, que les Portugais aborderent à Massua. Le bruit de leur arrivée effraya les Partifans du Roi de Zeyla, & porta le jeune Prince à s'approcher de la Côte par les Montagnes, pout implorer le secours des Européens. Etienne Gama fit une réponte favorable à sa Lettre, & dégagea fa promesse, à son retour de Suez, en lui envoyant einq cens hommes sous les ordres d'un bon Officier.

Caraftere des Al-ythus.

Les Abyslins sont naturellement cérémonieux, & comme esclaves d'une infinité de petits points d'honneurs. Ils n'employent point d'autres armes que des dards, marques d'une lance & d'une croix; ou du moins, ceux qui se servent d'une forte de demie épée font en petit nombre. Ils font fort actifs à cheval. Le mensonge & le vol passent pour les deux vices dominans de la Nation. Quoiqu'ils fassent consister les richesses dans la quantité de bestiaux & de chameaux, ils ont beaucoup de passion pour l'or. Dans leur Pays ils font timides jusqu'à la lâcheté, & dans les Pays étrangers ils se distinguent par la hardielle & la valeur. Aussi est-il passé comme en proverbe dans l'Inde , qu'un Soldat doit être Abysfin. On en fair tant de cas dans les Royaume de Ballagat, de Cambaye & de Bengale, qu'ils y occupent les premiers postes de la Milice.

Leur habillement est fort simple. Il consiste dans une chemise de toile. Les Seigneurs ont, par-dessus, une sorte de robbe qu'ils appellent Beden. La populace est nue. Ils mangent du Bolliemus, & de la chair crue, ou du moins

faignante, ne la présentant au seu qu'un instant. Dans le centre du Pays, ils n'ont ni Cités, ni Villes. Ils vivent dans les campagnes, sous des tentes, comme les Arabes. Ils fe font beaucoup d'honneur de la Reine de Saba, qui s'embarqua fuivant leur tradition, à Massua, & suivant d'autres à Suaquen, portant avec

CASTRO 1541.

elle de grandes richesses à Jérusalem, pour voir le Roi Salomon & lui faire des préfens. Ils prétendent qu'elle en reçut auffi beaucoup de ce Prince , & qu'elle revint grolle de lui dans ses Etars.

Tradition des Reme de Saba.

C'est encore une opinion fort établie chez les Abyssins, qu'un ancien Soudan de Babylone (a), ayant déclaré la guerre à l'Abyssinie, le Prete-Jean cours du Nil.

de ce rems-là (b) railembla un grand nombre de ses Sujets pour détourner le cours du Nil, & faire romber ce Fleuve dans la mer par un autre Canal. Le Soudan fur si effrayé de ce dessein, & si persuadé que son exécution causeroit la ruine de l'Egypre, qu'il envoya aussi-tôt des Ambassadeurs au Prete-Jean pour lui demander la paix & son amirié, en lui offrant, pour tous ses Sujets. la liberté de passer en Egypte sans y payer aucun tribut. En effet jusqu'à ce jour, les Abyilins ne payent rien lorsqu'ils visitent Jérusalem & le mont Sinai. Toutes ces circonstances furent confirmées à Dom Jean de Castro par les Mores & les Turcs.

### 6. I I I.

Taches blanches sur la mer. Me de Marate. Port de Schaback. Bancs & Canal de Suaquen. Diverses apparences de la mer. Observation fur la marée. Ville de Suaquen , fon Port , ses forces , son Commerce.

> Continuation de la route mari-

A Flotte Portugaise mit à la voile de Massua le 19, au sever du Soleil, en fuivant la Côte à la distance d'une demie lieue. Tour le jour fur sombre de la & pluvieux. Le vent qui avoit duré Nord-Ouest jusqu'au soir, sit place tout d'un coup à un perit vent d'Ouest. On jetta l'ancre au long du Rivage, & la pluie redoubla pendant toute la nuit.

Le 20 au foir, on ne se trouva pas plus loin qu'une rangée de petites Isles, firuées du côté du Nord, à quatorze lieues de Massua, & quarre de la Côte, qui dans cette distance s'étend au Nord-Nord-Ouest. On trouva de l'eau & des bestiaux à Harate, à Dabul & à Damanil, qui sont les plus avancées de ces Isles , avec un petit nombre de pauvres chaumines. Le terrain est environné de bancs & de bas-fonds.

Harate. Damanil.

A l'entrée de la nuit, on porta au Nord-Nord-Ouest, avec un fort bon vent d'Est. Vers minuit , la flotte se trouva entre certaines taches fort blanches , qui jetroient des flammes aussi vives que des éclairs. Ce spectacle surprenant tout le monde, on amena les voiles, dans l'opinion qu'on étoit sur

Phénoménes.

<sup>(</sup>a) Il faut entendre quelque Soudan du Cai- dinguel, qui est ici nommé Atil Tingil. Il com-12 , que les Arabes appellent Kabera. mença effectivement l'ouvrage. Voyez Pun-(6) C'étoit Ale Beale , prédécesseur d'Ona- chas , teme 2. page 1170.

CASTRO. 1541.

quelque banc de fable. Mais en jettant la fonde, on trouva vinet-fix braffes d'eau. D'ailleurs les Pilotes du Pays ne marquant aucun effroi , fans qu'ils donnassent néanmoins aucune explication du Phénomène, on prit le parti de remettre à la voile.

Le 21, le jour fit découvrir vers la mer une Isle fort basse, qui parut effrayer les Pilotes Mores. Le 22, on arriva vers midi sous une longue pointe de sable qui vient de la Côte. Le Pilote de Dom Jean observant la latitude, trouva 18 degrés 30 minutes. Après avoir doublé cetre pointe, on se vit dans une mer fort ouverte, & l'on fit voile au Nord-Ouest quart d'Ouest. Dans l'espace d'une heure, on arriva dans un Port nommé Marate, La Côte pendant ce jour , s'étoit étendue au Nord-Nord-Ouest. Elle est continuellement fort basse; mais les montagnes qui se présentent dans l'éloignement, pa-

Marate. cette Me.

roissent toucher aux nues. Marate (a) est une Isle basse & déserte, de figure ronde, à trois lieues de la terre, & soixante-six de Massua. Elle n'a pas plus d'une lieue & demie de tour. Du côté Sud-Ouest qui regarde la terre, elle à un fort bon Port, à couvert de toutes fortes de vents, fur-tout de celui d'Est, & formé par deux longues pointes qui s'étendent Nord par Est., & Sud par Est. L'entrée en est fort étroite, parce qu'elle est bouchée par une longue Isle fort platte, & par quelques banes de fable. Elle confifte en deux Canaux étroits, dont celui qui est du côré de l'Est, parut le plus sur à Dom Jean. Sa moindre profondeur est de trois brasfes; mais elle augmente à mesure qu'on s'avance vers le Port, où l'on trouve près du rivage quatre & jusqu'à cinq toises.

kefaller.

Le 23, ayant remis à la voile de grand matin, on arriva versonze heures Daratata, Dol- à la vûe de deux perires Isles fort avancées dans la mer, l'une nommée Daratata, l'autre Dolkefallar, dont Suaquen n'est éloigné que d'un jour de navigation, Après midi l'on porta au Nord-Ouest quart d'Ouest, jusques vers le soir qu'on entra dans le canal de Suaquen, qui s'étend au Nord-Ouest l'espace d'une lieue. La multitude des bancs oblige à de grandes précautions. On fuivir rantôt l'Ouest quart de Nord, rantôt l'Ouest, en variant ainsi pendant trois lieues, jusqu'à la vûe d'une grande Isle, d'où les bancs semblent partir; & de-là tournant vers la terre, on arriva avant le coucher du Soleil dans un fort beau Port, nommé Schabak, où l'on jetta l'ancre. Le Pilote trouva ce jour-là , par la hauteur méridienne , que la latitude étoit presque de 19 degrés.

Schabak. Baffes de Sua-

Les Basses de Suaquen sont en si grand nombre, & si bizartement entremêlées d'Isles, de rocs, & de canaux, que la description en est impossible. Il n'y a que des Pilotes exercés, tels que ceux de l'Isle de Robon, qui puissent conduire un Vailleau sans danger à travers tant d'écueils & de difficultés. Leur érendue est de sept ou huit lieues, après lesquelles on entre dans un autre Canal, qui est plus sur pour les grands Vaisseaux. Cependant on peut laisser tous ces bas-fonds & ces bancs à droite , pour cotoyer de fort près le rivage ; & c'est même la meilleure & la plus agréable route.

Le 24, au lever du Soleil, on quitta Schabak, & l'on entra dans un Ca-

(a) On doit se souvenir, pour tous ces noms, de l'avis général que j'ai donné dans ma Préface.

nal

nal si étroit, que deux Vaisseaux n'y purent passer de front. Il ne s'approche du rivage que de la portée d'une arbalête, & ne s'en éloigne pas plus aussi que d'une portée de canon. Tous les rocs, les bancs, & les bas-fonds qu'il a de chaque côté, font cachés fous l'eau, mais ne se découvrent pas moins aifément par la couleur de la mer, qui paroit ou rougeatre, ou toute verte audeffus, & qui est noirâtre au contraire dans tout l'espace qui ne manque point de profondeur.

CASTRO 1541.

Diverfes couleurs de l'eau.

Vers midi, l'on jetta l'ancre au - dessous d'une petite Isle, basse & ronde, qui est à quatre lieues de Schabak , à 19 dégrés. Ptolemée place à cette latitude la montagne des Satyres (a), dont les Pilores du Pays n'ont aucune connoissance. Dom Jean ayant marché l'espace de deux milles, apperçut des bêtes d'especes différentes, & de vastes troupeaux de chevres dont les traces étoient empreintes dans toute la plaine; ce qui lui fit juger que la fable des Origine de la fa-Satyres habitans de cette Isle, n'a point eu d'autre origine. De Schabak jusqu'ici, on ne trouve jamais moins de deux brasses & demie de fond, ni plus d'onze. La marce ne s'éleve point ici plus de dix pieds, & le flux commence aussi-tôr que le Soleil monte sur l'horison, à peu près comme je l'ai rapporté de la Lune, dans l'Isle de Socotra.

Le 26, au lever du Soleil, on partit de cette Isle, en laissant à gauche au long du Continent une chaîne de rocs, qui s'étend fort loin; mais la mer parut libre & ouverte fur la droite. A neuf heures on jetta l'ancre près d'une perite Isle, environnée de beaucoup de bancs & de bas-fonds, mais qui ne laisse pas d'avoir un bon Port. Elle n'est qu'à une lieue & demie de la précédente , & cinq lieues au-deffous de Suaquen. Le lendemain on n'alla mouiller l'ancre qu'à une lieue & demie plus loin, fur vingt-huir braffes de fond. Le 28, on jetta l'ancre deux fois, l'une à deux lieues de la Côte sur 23 brasfes de fond, après avoir remarqué du côté de la mer, à la couleur rouge ou verte de l'eau, qu'il s'y trouvoit quanrité de bas-fonds; & la seconde fois, le foir, fur un fond de 37 brasses, contre une petite Isle dont Suaquen n'est plus éloigné que d'une lieue & demie. La Côte du Continent s'érend au Nord-Nord-Ouest, & Sud-Sud-Est. Elle est bordée par un banc qui entre dans la mer l'espace de deux lieues. Le premier de Mars on doubla la pointe de ce banc, pour entrer dans un Canal intérieur, & l'on arriva au Port de Suaquen.

Environs &

Certe Ville étoit alors une des plus riches du Levant, sur la Côte des Abysfins. Elle égaloit, & peut-être furpaffoit-elle, les plus fameuses, par la bonté & la sûreté de fon Port, par la facilité d'y charger & décharger les Vaisseaux, Porté S par son trafic avec les Pays éloignés (b), par sa force & les avantages de sa

fituation. La nature a mis le Port à l'abri de tous les vents. L'eau y est conrinuellement si tranquille qu'on s'y apperçoit à peine des marées. Il peur contenir deux cens Vaisseaux & des Galeres sans nombre. Le fond est par-rour de cinq ou fix brasses, & de sept dans quelques endroits. Les Bâtimens peuvent s'ap-

( 4 ) Cela est fort vraisemblable, mais il (b) Depuis les conquêtes des Turcs, Mocne s'ensuit pas que la Montagne dont parle ka & plusieurs autres lieux ont enlevé le Com-Prolemée, fut ici, par la railon que j'ai déja merce de Suaquen. fait obsetver.

Tome I.

CASTRO. 1541.

procher autour de la Ville jusqu'au bord du rivage, & recevoir les marchandifes des Magafins par une fimple planche de communication. Pour le Commerce, Dom Jean ne trouva que Lisbonne à comparer avec Suaguen. Les deux Peninfules de l'Inde, mais particulièrement Cambaye, Tanafarin, Pegu. Malaca, les Golfes Persique & Arabique, le Caire, Alexandrie, tout le Pays des Abyilins, d'où il venoit à Suaquen de l'or & de l'yvoire en abondance, étoient les lieux de ses correspondances ordinaires. A l'égard de la force, certe multitude de bas-fonds, d'Ifles, de rocs, de bancs de fable, & de canaux qu'il faut paffer dans l'espace de seize lieues, sont comme un rempart naturel.

Valle,

La mer y est si terrible & si dangereuse, que les Habitans n'ont pas besoin d'autre secours pour leur désense. Voici d'ailleurs la situation de la Ville. Au Sinuation de la milieu d'un enfoncement de figure ronde, est une Isle de la même forme, plarte & presqu'à sleur d'eau, dont le circuit n'est que d'un mille. Tout cet espace est couvert de maisons; de sorte que la Ville est une Isle, ou l'Isle une Ville, La distance du Continent à l'Est-Sud-Est & au Sud-Ouest, n'est que d'une portée de mousquet. Le Canal est libre autour de la Ville, & n'a jamais moins de six ou sept brasses d'eau, de sorte que les Vaisseaux peuvent par-tout y mouiller fur un excellent fond.

Trois lifes dans la Baye.

Dans le même enfoncement, ou la même Baye, on trouve trois autres Isles, dont les deux plus éloignées sont fort petites; mais la troisième, qui est proche du Canal, n'a pas moins de grandeur que la Ville. Entre cette Isle & la Côte au Nord, est un autre Canal, assez grand pour contenir une flotte nombreuse, sur sept brasses d'eau, sans qu'elle puisse y recevoir aucun dommage de la Ville, ni même en être autrement apperçue que par ses mats. La marée est pleine dans la Baye au lever du Soleil : elle diminue par degrés jusqu'à midi; où l'eau est tout-à-fait basse. Ensuite remontant de même dans le cours de l'après-midi, elle se retrouve pleine au Soleil couchant. Sa plus grande élévation ne va pas à plus de quatre pieds au bord de la Ville, ni à plus de fix au long de la Côte. Mais elle étoit basse quand l'Auteur fit cette observation.

#### 6. I V.

Tourbillon, Mer pleine de rocs & de bancs. Marée, Ports de Dradate, de Doroo, de Fuschaa, d'Arecka, de Salaka, de Farate, de Kilfit, de Ras al Devaer, de Ras al Sidid. Tonnerre & grêle. Bas - fonds fans nombre.

N quirta Suaguen le 9 de Mars avant le coucher du Soleil, & l'on jetta l'ancre à la bouche du Canal, d'où l'on se mit en mer le lendemain, avec un tems obscut qui dura tout le jour, & la nuit suivante. Tandis qu'on étoit à l'ancre, il tomba une prodigieuse quantité de pluie. Le jour d'après, il Orage & bresili- vint du Nord un orage violent, en forme de tourbillon, qui élevant fort lard extraords haut le sable du rivage, & le dispersant ensuite dans les airs, le fit paroître long-tems comme un grand brouillard, ou comme une épaisse fumée. Le 12, on fortit du Canal, sans avoir fait encore plus de deux lieues, depuis Suaquen, & fans être à plus d'une lieue & demie de la Côte; mais on se trou-

CASTRO. 1541.

va au milieu de tant de rocs, de bancs de fable, de baffes, où la mer battoit avec violence, qu'on fut obligé de plier les voiles, & de tirer à la rame pendant trois heures, jusqu'à la fin de toutes ces difficultés. Vers le soir on mouilla l'ancre entre les bancs & la Côte, à trois lieues de Suaguen, dans un Canal fort étroit, mais à couvert de la violence des flots. Le 13, une heute avant le jour, on fortit du Canal, & les premiers rayons du Soleil firent découvrir fur la droite, à la portée du canon, une longue rangée de bancs & d'écueils, qui paroissoient s'étendte dans le même sens que la Côte. A onze heures le vent changea, & foufflant du Nord-Nord-Oueft, il devint si impossible d'avancer, qu'on fut forcé d'amarer contre les rocs. Mais vers deux heures après midi, le vent étant devenu Nord-Nord-Est, on porta au Nord-Ouest, & l'on s'approcha de la Côte, dans un Canal étroit, où l'on trouva facilement à mouîller l'ancre. On étoit à sept lieues de Suaquen, d'où la Côte porte Nord & Sud, & Nord quart d'Ouelt, & Sud quart d'Est.

Le 15, Dom Jean prit terre fur le Continent, où il observa que lorsque Observation su le Soleil étoit élevé de deux heures sur l'Horison, la marée étoit haute, & qu'à deux heures après midi, elle étoit basse. Sa hauteur est d'environ 22 coudées.

On fortit le 16, du Canal, le vent étant au Nord, & l'on jetta l'ancte une demie lieue plus loin. Le 17, on mouilla dans un fort bon Port, nommé Tradate, à dix lieues de distance. La terre est très-basse au long du rivage; mais à trois lieues elle a des montagnes fort élevées. Tradate mérite un rang entre les meilleurs Ports. Sa latitude est de 19 degrés 50 minutes. L'entrée n'a pas moins d'une portée de fauconneau de largeur; mais il va toujours en s'étrécissant; ce qui n'empêche point qu'il n'ait dans toute son étendue vingt brasfes d'eau, fur un fond de vafe. À peu de distance du rivage, on trouve plufieurs puits, de la meilleure eau qu'il y ait fut toutes ces Côtes.

Le 19 on fit voile l'espace d'environ trois lieues & demie, à la vûe d'un grand nombre de bancs. La Côte s'étend Nord & Sud. Le 20, au lever du Soleil, la mer étant fort agitée par un vent du Nord, on fut forcé de se mettre à couvert entre les bancs, où l'on s'engagea par un Canal fort étroit & fort difficile. A peine eut-on jetté l'ancre, que le vent devint Nord-Nord-Est. Le 21, on parrit avec un bon vent Ouest-Nord-Ouest. Une heure après, on se trouva à la hauteur d'une fort longue & fort belle pointe (a) derriere laquelle est la Baye de Doroo.

Doroo est une belle & grande Baye à quinze ou seize lieues de Suaquen. Elle a du côté du Sud cette longue pointe qui s'avance dans la mer, & sur laquelle on a bâti une tour ronde, qui a l'apparence d'une colomne. La Baye est remplie d'Isles, d'enfoncemens, de criques, où plusieurs Vaisseaux pourroient se retirer sans être apperçus. L'entrée de la Baye est fermée, dans sa plus grande partie, par un banc de sable, qui s'étend près d'un mille dans la mer. Mais à l'opposite du Cap, il reste un Canal étroit où l'ou trouve six brasses d'eau, qui diminuent en avançant, jusqu'à trois. Le fond est d'une terre glaise trèsdure. La direction du Canal est Est par Nord. Un puits qui n'est qu'à une portée de canon de la Baye, fournit de l'eau abondamment; mais elle fe fent du voifinage de la mer.

(a) Dom Jean prétend que cette pointe est celle que Ptolemée appelle le Promontoire de Diogene.

Le 22 à la pointe du jour, on partit à la rame, & traversant heuteuse-CASTRO. ment les rocs dont cette mer est remplie, on amara vers midi contre les der-1 (41. niers; après quoi, doublant vers le soir une pointe fort basse, on entra dans Baye de Ful- une Baye spacieuse, nommée Fuschaa, à rrois lieues & demie de Doroo. La

Ses propriétés.

Côte, depuis ce Port, s'étend Nord & Sud, inclinant un peu vers l'Ouest & l'Est. La Baye de Fuschaa est remarquable par un Pic fort haut & fort pointu. Sa latitude est vingt degrés quinze minutes. Deux pointes très-basses, éloignées d'une lieue, l'une de l'autre, forment son entrée. Comme la met n'y est point impétueuse, la rade en est fort bonne, depuis dix & douze brasses de profondeur jusqu'à cinq. Il ne se trouve point d'eau dans les terres voisines, tant elles font féches & stériles. Au long de la Côte méridionale de la Baye, on voit neuf petites Isles en cercle , & quelques autres dispersées; mais toutes fort baffes & environnées de bas-fonds.

Le 25, aptès avoit rangé la terre l'espace de quatre lieues, en voyant un grand nombre de tocs sur la droite, on arriva dans un fort grand Port, qui Port d'Arekea. se nomme Arecka. La Côte continue Nord & Sud, tournant un peu vers l'Ouest

& l'Eft.

Dom Jean parle d'Arekca comme du Port le mieux fortifié & le plus capable de défense (a) qu'il ait vû dans cette Met. Il est à vingt-deux lieues de Suaquen. Au milieu de l'entrée est une Isle longue de deux cens pas , & d'environ la même latgeur, qui a du côté du Sud un banc de fable qui ferme le pasfage. Du côté du Nord, le Canal est large d'une portée d'arbalête, & n'a pas moins de quinze brasses de fond. Sa longueur , Nord-Ouest & Sud-Est , est d'une portée de canon. Il faut suivre avec soin le milieu, parce que les deux rôtés sont parsemés de rocs. Après ce Canal, la Côte s'enfonce à droite & à gauche, & forme un Port large d'une lieue, fur une demie-lieue d'enfoncement. Le milieu est fort profond; mais il y a beaucoup de basses à l'entout. Lorfqu'on a le Pic à l'Ouest-Sud-Ouest on a passé le Port. Ce fut de-là que Gama renvoya la plus grande partie de sa florte à Massua, se réservant quinze

petites Galeres, avec lesquelles il continua sa navigation.

Le 30°, il alla jetter l'ancre à quatre licues d'Atecka, dans le Port de Sa-Port de Salaka. laka, vingt-fix lieues au-delà de Suaquen. La Côte potte Nord & Sud. Il est remarquable que jusqu'au Port d'Arekca, la terre au long de la Côte est fort basse & fort plate jusqu'aux pieds des montagnes; au lieu qu'ensuire. l'espace, entre les montagnes & se rivage, est rempli de collines, & conti-

nuellement inégal.

On fit sept lieues le 31, & l'on amara contre un banc qui n'est qu'à une lieue Rar al Devace, du rivage. Depuis Salaka, la Côte commence à tourner beaucoup. Elle est fort balle une lieue au-delà d'Al Devaer (b) , & se termine à une pointe de tetre où l'on voit treize petirs tertres, que les Pilotes Mores prennent pour des Tombeaux. Après cette pointe, qui se nomme Ras Doaer (c)., la Côte s'étend Nord-Nord-Ouest, jusqu'à des bancs de sable, auprès desquels on jetta l'ancre. La pointe de Ras Doaer est fort renommée dans cette Mer, parce

> (4) Dom Jean suppose que c'est le Distas- cur dans le Journal de Castro. (e) Ras fignifie site. Les Arabes employent

ron de Prolemée. (b) Ou Door. Au reste, les Aureurs An- ce mot pour signifier une pointe de terre. Ras glois reconnoissent que cet article est fort obs- al Sidid signifie la pointe neuve. que tout ce qui fait voile de Massua, de Suaquen, & des autres lieux, à Joddah, à Kossir & à Tor, doit nécessairement y passer. La mer, dans ces dixfept lieues, est si remplie de rochers & de sables, qu'on croiroit, dit l'Auteur, qu'il est plus facile de la passer à gué que dans les plus petites Barques. Ainsi, loin de pouvoir tracer la route, on est forcé de s'abandonner comme au hazard, ou du moins à la direction d'un fage Pilote.

CASTRO. 1541.

Entre Salaka & Ras Doaer, on trouve trois Isles qui forment un triangle; Triangle d'Isles. mais plus près du dernier de ces deux lieux que de l'autre. La plus grande, qui se nomme Magazarum, a deux lieues de longueur. La terre en est fort haute, & manque d'eau. Son éloignement de Ras Doact est de trois lieues au Sud. La seconde Isle s'appelle Almante, Elle est plus loin vers la mer, hau-

te & dépourvue d'eau comme l'autre. Mais la troisième qui est à quatre lieues de Salaka, est fort basse & route composée de sable.

Le 2 d'Avril, en s'éloignant des bancs, on se servit des tames pour se rapprocher de la Côte, & l'on découvrit, à quatre lieues, l'embouchure de la Farate, belle & large riviere. Elle est large d'une porrée de coulevrine, Farate. entre deux pointes fort basses, de chacune desquelles sort un banc de sable. C'est entre ces deux bancs qu'on trouve l'entrée du Canal. La profondeur de l'eau y est de trente brasses; mais elle diminue jusqu'à dix-huit. Cette riviete coule de l'Ouest à l'Est, & sa latitude est de vingt-un degrés quarante minutes. La rerre est fort basse des deux côtés, sans aucune apparence d'arbres ou de buissons. Une lieue plus loin, les Galeres trouverent Kilfit, beau Port. à l'abri de toutes fortes de venrs, avec douze brasses de fond dans toutes ses. parties. Il est formé par deux pointes, qui s'étendent Notd-Ouest par Notd, & qui font éloignées l'une de l'autre de près d'un mille. Toute la citconférence du Port est d'environ trois lieues. Cette Côte est fort pierreuse; & depuis la Riviere Farate on trouve une chaîne de montagnes, entre lesquelles on en distingue une fort haute. A deux lieues de Kilfit est un autre Port, qui s'appelle Moamaa. On trouve enfuite deux pointes de fable qui viennent du Continent; & depuis Kilfit jusqu'à Ras al Sidid, qui en est à neuf lieues, on a fur la droire quelques bas-fonds; quoique le nombte en foit moins grand qu'on ne l'a vù jusqu'ici. La Côte s'étend Nord par Ouest, &

Sud par Eft. Ras al Sidid, où l'on mouilla le foir, est un petit Port, mais fort commode & fort agréable, Il n'a que deux milles de tout. On y compte cinquantesept lieues de Suaquen. Sa forme est ronde. L'entrée est formée par deux pointes, dont l'une tourne au Nord & l'autre au Sud. Elle a dix-huit brafses d'eau; mais on n'en trouve que quinze dans l'intétieur du Port. Le fond en est fort net, & les Vaisseaux n'y ressentent point d'autre vent que celui d'Est. On trouve à moins d'une lieue dans les rerres, un puits d'eau qui n'est

pas des meilleures.

On doit observet que, dans cette partie de la Côte, les Rivieres & les Ports n'ont point de barre, ni de bancs de fable à leur entrée. On y trouve au contraire plus de fond que dans l'intérieur. Dom Jean remarqua fur la Côte de Ras al Sidid plusieurs arbres qui ressembloient au liege par le tronc & les branches, & qui lui parurent couverts de la même écorce. Cependant le reste y ressemble peu, car les seiilles sont fort larges, épaisses, ver-

CASTRO. 1541. Arine d'où le leit mateile.

maignes,

tes, & croifées pat de grandes veines. Le bourgeon est semblable à la mauve; mais il est d'une grande blancheur. Si l'on coupe la moindre branche de cer arbre, on en voir ruisseler du lait. Dans l'intérieur des terres, il croit des caprins, dont les Mores ne mangent que les feüilles. Dom Jean ne découvrit point d'autres arbres sur toure la Côte du Golfe, à la téserve d'un petit bois, un peu au-dessus de Massua, dans un terrain marécageux fort proche de la

mer. Encore prérendoir-on qu'il y avoit été planté.

Le 4, depuis le lever du Soleil jusqu'à onze heures du marin, on ressentit les violens effets d'un vent de Nord-Ouest : après quoi un tonnerre affreux se sit entendre, & sut suivi d'une grêle, la plus grosse que l'Aureut eût jamais vue. Pendant que le tonnerre dura , le vent ne fit que changer continuellement, & demeura enfin Nord. Ce même jour, Dom Jean trouva la variation d'un degré un quart au Nord-Est, & la latitude du Port de vingt-Effet du Soleil deux degrés. Cependant il confesse qu'avec quelque soin que cette observafur les initru tion ait été faite à terre, elle peut avoir été sujerre à quelque erreur, parce mens Altrono-

que la chaleur excessive du Soleil avoit causé quelque désordre dans l'instru-On partit du Port de Ras al Sidid le 6, une heure avant le jour, & l'on

ne fit te jour-là que trois lieues & demie. Le 7 au matin, on fit trois lieues à la rame, en cotoyant le rivage, & l'on jetta l'ancte près d'une longue (a) pointe de terre, Vers midi, on remit à la voile, mais avec beaucoup d'inquiétude, à cause de la multitude surptenante de petits rocs qu'on appercevoit des deux côrés. La crainte devint si vive qu'elle fit plier les voiles & reprendre les rames. Au Soleil couchant, on jetta l'ancre dans un fort bon Port, Part de Komol. nommé Komol, à onze lieues de Ras al Sidid.

#### v.

Qualité de la Mer & des Côtes. Port de Komol, de Schaak al Yadain, de Sial, de Gadenauhi, de Scharm al Kiman, de Schanna, de Qualibo. Caps de Ras al Nashef & de Ras al Anf. Isles de Zermojette, de Kornaqua, de Schoarts, de Konnaqua, de Babuto. Roc remarauable. Vents & arbres.

Deux lieues de Ras al Sidid on trouve une pointe de terte, entre laquelle & celle dont j'ai parlé, à fix lieues du même Port, est une grande & fameuse Baye, qui contient, vers la pointe Nord-Ouest, un Port extremement couvert, & défendu contre toutes fortes de vents. Cette derniere pointe est une Isse. On compte de-là cinq lieues Nord-Ouest quart de Nord, jusqu'à la pointe de Komol, entre laquelle & la derniere, est une autre Baye formée par ces deux pointes. C'est à celle-ci que finissent (b) les grandes montagnes qui regnent jusques-là au long de la Côte.

(a) L'Auteur affure, avec confiance, que (b) Dom Jean , par cette raison , prend cette Pointe pour le Promontoire de Prionoto , cette pointe doit être la Starta de Prolemée. Les preuves sont sa latitude & sa situation dans la troisième Table d'Afrique de Ptolelocale.

Komol, éloigné d'environ foixante-huit lieues de Suaquen, est au vingtdeuxième degre trente minutes de laritude. Son Port est à l'extrêmité de la Baye, fort proche de la pointe du Nord-Ouest. Il est très-sûr, quoique d'une très-petite étendue. Un banc de sable sert tout à la fois à d'fendre l'entrée, & Ponde Kamol, à rompre l'impétuofité de la mer. La terre qui l'environne forme une perspecrive agréable. Elle est habitée par les Badwis (a), peuple nombreux, qui differe peu des Arabes errans.

1541.

Du Port de Komol, d'où l'on partit à trois heures après minuit, on se fervit quelque tems des rames au long de la Côte, & l'on mit ensuite à la voile. Mais quelques Bâtimens ayant heurté contre les rocs , on replia les voiles pour reprendre la rame. Le 8, à la pointe du jour, on arriva dans une grande & belle Baye, à laquelle on ne vit point de fin, du côté du Nord & du Nord-Ouest. Les écueils continuoient d'être en si grand nombre de chaque côté, que vers le foir, on prit le parti d'amarer contre les rocs. Le 9, on Banc de Schark gagna un grand banc de fable, qui s'étend Nord-Est quart d'Est, & qui s'ap- al l'adain, pelle en Arabe Schaak (a) al Yadain, c'est-à-dire, Banc des mains, parce qu'il ressemble à deux bras ouverrs, avec leurs mains. Il est situé à l'extremité d'une grande Baye qui a un Port dans l'enfoncement, à quatre lieues de la pointe de Ras al Nashef, Eft-Sud-Eft. Les détours du banc mertent ce Port fort à couvert.

Depuis le Cap où finissent les montagnes jusqu'à la premiere pointe qui le fuit, le cours de la Côte est Nord-Ouest quart de Nord. Ensuite elle tourne beaucoup en s'enfonçant dans la grande Baye , & revient former un autre grand Cap, qui s'appelle Ras al (c) Nashef, ou le Cap Sec. L'Isle de Zer-mojere, que Dom Jean apperçut, est éloignée de cette pointe d'environ huit lieues, à l'Est. C'est le premier endroit d'où l'on peut voir les deux Côtes du Golfe; mais celle de l'Arabie en est la plus éloignée. Cette Isle, qui est fort haute & fort stérile, en a une petite à peu de distance.

Le 10, on porta dans la matinée au Nord-Nord-Est, avec un fort bon vent; & la mer parut libre & navigable. Une demie-lieue au-delà de la pointe, on crut découvrir un Vaisseau à la voile; mais en avançant on trouva que c'étoit un rocher blanc qui trompe ainsi tous les gens de mer. De-là tirant Nord par Eft, on arriva dans une Ille nommée Kornaqua. On passa entre cette Isle & 10e de Romaqua. la tetre, qui en est éloignée d'une lieue & demie. L'Isle de Kornaqua est petite & stérile. Dans une demie-lieue de circuit, sa forme est celle d'un lezard, qui a les pieds étendus. Elle est à six lieues de Zermojere, Nord-Ouest par Ouest. On arriva ensuite à la haureur d'une longue pointe de sable, qui se nomme (d) Ras al Anf, c'est-à-dire, Cap du Nez. On ne découvre point d'arbres, ni même d'herbe, dans une vaste plaine qui forme la Côte en cet endroit. Sur la pointe même, on apperçoit un grand Temple, qui n'est accom-

<sup>(</sup>a) Ce mot fignific Peuple du Defert. C'est ainsi qu'en distingue les Arabes vagabonds, de ceux qui vivent dans des Villes.

<sup>(</sup>b) Purchaff écrit Xaab al Iden ; mais e'est une erreur. Schaak al Yadain , fignise exactement le banc ou l'écueil des deux mains.

<sup>(</sup> e ) L'Auteur suppose que c'est ici le Pentadactylus de Prolemée. Il ajoure que cet ancien Geographe appelle la grande Zermojete Agathon; mais il ne parle point de la petite. Le Docteur Pocock place Pentadactylus un peu au Sud de Koffir.

<sup>(</sup>d) Ras figuifie Pointe ou Cap.

CASTRO. 1541. pagué d'aucun autre édifice. Ras al Anf, est un lieu célébre entre les gens de mer, parce qu'après l'avoir passé, on se croit délivré de toutes sortes d'embarras & de dangers.

Après avoir suivi la Côte jusqu'à midi, l'espace de trois lieues au-delà du pa, le Pilote de Dom Jean trouva vingt-quatre degrés dix minutes de latitude. Ains Ras al Ans (a) peut être au vinge-quartième deoré. Une demie

tude. Ainfi Ras ad Auf (a) peut être su vingt-quatriéme degré. Une demistie schaste, heure avant le coucher du Soieil, on palfa au lorge de séhonzis, petite iffic à deux milles de la Côre. A l'Eft, on apperçoit un grand roe, qu'on prendroit aufi pout une Ifle. On traverfi des écueils, un mille plus ion, sé l'on alla jetrer l'ancre dans un Port nommé Sial, à cent & trois lieues de Suaquen. Dom Jean remarqua, fur tous ces bancs & ces roec; beaucoup plus d'oisénax de

mer qu'il n'en avoit vû jusqu'alors dans le Golfe.

Depuis Ras al Nashef, l'espace d'environ seize ou dix-sept lieues jusqua'! Ille de Schouri, a la Côte tourne d'abord par divers ensonemens, s'à s'avance ensûte, comme je l'ai dit, par la longue pointe de Ras al Ans, qui est à fix lieues de l'aure, s'à qui s'étend Nord-Est quarte de Nord. Depuis Ràs al Ans, la Côte va directement Nord-Ouest jusqua' Schoaris, qui en est à dix ou onze lieues. La mer danc cet espace n'à este éscuelist, que n'ous endroits. Le premier ch'à l'Est de l'Isle de Kornaqua, où l'on trouve une belle chaîne de rocs qui s'elevera au-delits de l'eau, & qui s'étendent all'es, loin vert la Côte. Le fecond est l'Isle même de Schoaris, qui a des deux côtes des bancs & des basses, effendus du côte d'e la Côte, qu'ils paroidient boucher le passage. Le troisséme lieu est Sial; où la mer est si parsemée de rocs & de bancs, qu'on a peine à s'y figurer un endouri libre.

Pars habité par le, Badwis,

Le Pays, depuis Suaquen jusqu'à Rasal Anf, est habitépar des Badwis; se diqu'à Suez, qui appartient à l'Egypre, on net rouve point d'autres Habitans. Dom Jean obleve que Pomponius Mela & tous les anciens Géographes appellent les premiers Ediopiens, & les leautres Ardes, à l'exception de Prolemée, qui appelle ceux - ci Egyptiens Arabes; & dans l'opinion de Dom Jean, l'autorité de Tolemée doit l'emporter.

Baye de Gado-

Le 11, ayan quitté Sial, on avança pendant quatre liteues à la rame Nordouel quatre de Nord, & l'on entra dans une grande Baye qui fe nomme Gadenauhi, la Côte redevient ici fort montagneufe. Le Port de Cadensuhi est à cenfept lieuse de Suaquen, à vingel-quatre degrés quarante minutes de latitude. La marée y étoit ballé à une heure après-midi, & se trouva pleine le soit, une heure après que la Lune fut montée sur l'horiotie.

Isle de Baburo.

Le veix ciant devenu Nord-Oneft à deux heures après-minuir, on ne laiffa point de partit; mais en paffant, à la pointe Nord-Oueft de la Baye, entre un banc de fable & l'Iffe de Babuto, on heurta rudement contre le bane de fable. Cet accident n'eur point de fuite dangereufe. Cependant il obligea de tirer à la rame au long de la Côte, en llutrant tout le jour contre le vent,

(a) L'Auteur croit que c'est l'ancienne Berenice, parce que Prolemée la place sons le Tropique, & Pline dit qu'au Soltitee éEré le Gnomon n'y fait point d'ombre à midi ; ce qui revient à la même chose. Mais il est toujours à présumer que la situation que lui donne Pro-

lemée est purement accidentelle, c'est-à-dire, que ce n'est que le résultat du calcul des diretances, & Pine ne parte que sur l'autorité de Ptolemée. Suivant les plus fortes apparences, Al Kossir, dont on patiera bien-tôt, est l'ancienne Berenice.

On

On mouilla l'ancre le 12, une heure après le lever du Solcil, dans un petit Porr, extremement für & commode, nommé Scharm al Kiman, c'est-à-dire, ouverture des Montagnes. Il n'est pas à plus d'une lieue & demie de Gade- Post de Scharm nauhi. En remettant à la voile avec un vent d'Est-Sud-Est, on eut, vers midi, ai Kunsa. un tems si orageux, que le sable enlevé dans les airs, paroissoir comme une épaisse fumée. Vers le soir , le vent devint si bizarre , que tandis que plusieurs Barimens de la florte jouissoient d'une espece de calme , les autres qui n'étoient éloignés que d'un jet de pierre, effuvoient des secousses surjeuses qui les obligetent de baisser leurs voiles. Ensuite, la scene changeant presqu'austi-tôt, ceux qui avoient été tranquilles furent agités avec violence, & les autres ne sanse ressentirent pas du vent. Dom Jean répete que ce qui rendit cette avanture plus étrange, c'est que les Bâtimens étoient si proches, que ce jeu de la Narure lui parut presque incompréhensible. Dans cet intervalle, il vint de l'Est & l'Est-Nord-Est, des vapeurs si ardenres, qu'elles brûloient comme des flammes. Les nuces de fable & de pouffiere qui s'éroient élevées du rivage changeoient de place sans perdre leur forme, & sembloient se promener dans l'air. Quel-

quefois elles étoient pouffées & repouffées des mêmes côtés par plufieuts venrs contraires; & retombant enfin dans la mer, elles s'agitoient encore quelque-tems fur la furface. Cetre merveilleuse espece de tempête surprit la

florte près du Port de Schaona, & dura jusqu'au soir, qu'on se mit à couvert Ports de Schao dans le Port de Gualibo, après avoir fait environ treize lieues la nuit précé- & de Gualibo.

Depuis Gadenauhi jusqu'au Port de Schaona, qui est envitonné de monts rougeatres, la Côte s'étend Nord-Ouest quart Nord l'espace de dix lieues; & depuis ces monts jusqu'à une pointe qui est une lieue au-delà de Gualibo, on compte environ fix lieues Nord-Notd-Ouest. Dans cet espace de seize lieues, la mer, au long du rivage, n'a qu'un seul banc de sable, qui est une lieue audelà des monts rouges, & la moitié moins éloigné de la Côte. On trouve, dans la même étendue, un grand nombre de bons Ports, entre lesquels l'Auteur loue particuliérement celui de Schaona pour la grandeur & la commodité. Suivant le récit des Pilotes Motes, confirmé par les Habitans du lieu, il y avoit autrefois au fond de ce Port une fameuse Ville habirée pat des Gentils. La Côte est bordée de montagnes fort hautes, sur une double tangée. On en remarqua deux aufquelles l'Auteur n'avoit rien vû de femblable. L'une est extrêmement noire, & l'autre extrêmement jaune. Elles ne sont séparées que par des monceaux de fable. Derriere la montagne noire est une vaste plaine, rem- Promiers arbres plie d'arbres fort hauts & fort touffus. C'étoient les premiers que l'Aureur eut dans le Golde. vus dans le Golfe; du moins les premiers qui appartinssent naturellement au terroir. Ces deux montagnes, & la plaine remplie d'arbres, sont deux lieues au-desfous de Scharm al Kiman.

Le Port de Gualibo, qui est à cent vingt-deux lieues de Suaquen, ressemble beaucoup, par son entrée & par sa forme, au Port de Scharm al Kiman. Mais au lieu que la terre, aux environs de celui-ci, est fort monragneuse, le Pays de Gualibo n'est qu'une vaste plaine. Quoique l'entrée de ces deux Ports ait de chaque côté beaucoup de tocs, le Canal en est large & profond.

Tome I.

dente & le même jour.

Αa



#### 6. V I.

Port du Tuna. Observations sur ce Port. Ville d'Al Kossir. Son Port. Egypte connue sous le seul nom de Riffa. Isles de Safani al Bahr & de Scheduam, Ville de Tor, Corps & Monastere de Sainte-Catherine. Lieu où les Ifraelites pafferent la Mer Rouge.

CASTRO. 1541. Port de Tuna.

L E vent étant tourné au Nord-Ouest, on partit de Gualibo le 5 d'Avril au matin; mais la mer s'ensla si fort qu'on sur obligé de relâcher avant midi dans un petit Pott nommé Tuna, qui n'est qu'à une lieue & demie de l'autre. Tuna est au vingt-cinquième degré trente minutes de latitude. Son entrée est au milien de deux rangées de tocs , & dans l'intérieur il est si rempli de rocs & de fable qu'il devient extrêmement petit. Du côté du Nord, il a une pointe de fable, qui forme en se courbant, une fort bonne retraite contre les vents Nord-Ouelt, Le Pays aux environs est sec & stérile. Au Nord-Ouest sont trois montagnes pointues, aufquelles l'Auteur croit que l'art a donné cette forme, pour avertir qu'il y a un Pott à peu de distance. Vers le soir on partit de Tuna, pour aller passer la nuit à une lieue de ce Port , sous un banc de sable , contre lequel on amara. Depuis une pointe, qui est une lieue & demie au-delà de ce bane, la Côte va Nord-Nord-Ouest. Cette distance est de quatre lieues. Le 14, après avoir fait au long du rivage environ cinq lieues à la rame, contre vent & marée, ou entra vers midi dans une belle Baye, au fond de laquelle on jetta l'ancre aussi furement que dans un bon Port. La Côte, pendant ces cinq lieues, s'étend Nord-Oueft, & le terroir est moitié plaine, moitié montagne. Le 15. on fit fept lieues en tirant au Nord-Nord-Oueft, & l'on arriva au Port d'Al Koffir (a).

Port & Ville & A Koffir , lieu fort triffe.

Al Koffir (b) est à cent trente-fix lieues de Suaguen. Dom Jean trouva pour latitude vingt-fix dégrés quinze minutes, Cette Ville étoit autrefois fituée deux lieues plus loin sur la Côre; mais faure d'un Port capable de recevoir le grand nombre de Vailleaux qui y atrivojent, on lui a fait changer de situation. On voit encore quelques testes de l'ancienne Ville, qui portent le nom de vieux Koffir. La nouvelle est fort perite (e). Les maisons ressemblent aux étables où l'on tetire les troupeaux, quoiqu'il n'y ait aucune fotte de bestiaux dans la Ville. Elles sont bâties de cailloux & d'argile, ou simplement de terre, & couvertes d'une forte de nattes; plus, difenr les Habitans, pour se garantir du Soleil, que de la pluie, qui tombe fort rarement.

la Nebbesia de Prolemée, d'autant plus qu'elle est dans ses Tables vers le même parallele. Mais fi Kossir est Berenice, Nekhesia devoit être beaucoup plus haut, comme le Docteur Pocock l'a placée.

(b) Al Koffer, on Koffeyr, quoique Dom Jean éctive Alocer.

(c) Le Docteur Pocock place certe Ville deux degrés quarante minutes plus haut; & même.

(4) L'Auteur s'imagine, que ce peut être elle doit être en effet plus au Nord, si Kossir est Berenice, comme il est naturel de le eroire, pulsque c'est encore le Port de Kept (Coptos) ou de Kur, qui en est voilin, tous deux fur le Nil, auffi-bien que le Port du Golfe le plus voisin de cette Riviere, comme l'étoit Berenice, Le Docteur Pocock fuppose que l'angienne Kossir étoit Myor. Mais il y a plus d'apparence que c'étoit Berenice

15410

Le Port est le moins commode de la Côte. Il manque de poisson, quoique tous les autres lieux en aient une grande abondance; & s'il est fort spacieux, il n'en reçoit que plus d'incommodité du veut d'Est. Les Vaisseaux y sont à l'ancre, entre la Côte & quelques perits bancs de fable, contre lesquels la mer se brise. On a creuse, près de la Ville, trois puits qui fournitsent de l'eau aux Habitans, mais si mauvaise qu'à peine la distingue-t'on de celle de la mer. Al Kotfir est environné de monts pointus & stériles, que l'ardeur du Soleil rend noirs & difformes; ce qui, joint à la stérilité du terroir, re peut former une perspective fort agréable. Il ne croit sur la Côte, ni dans la plaine, ni sur les montagnes, aucune forte d'herbe, de plantes, d'arbres, & de buitfons. Le fond du terrain, entre les montagnes & la Ville, n'est que du fable mèlé

Une situation si triste porta Dom Jean à s'informer des Mores les plus fenfés, comment ils avoient pu choifir ce miférable lieu pour s'y établir. Rafon quiyat-Ils en apporterent une raison fort juste : c'est qu'il n'y a point d'endroit sur tire desthabitants la Côte du Golfe qui foit plus voifin du Nil. Cette Riviere n'en étant éloignée que de trois ou quatre (a) journées, on ne pouvoit prendre un lieu plus commode pour le transport des marchandiscs & des provisions. L'Egypte est une plaine continuelle, & la plus fertile du monde en vivres & en troupeaux. Toutes les commodités qu'elle produit peuvent remonter par le Nil jusqu'au lieu le plus proche de Koffir , & de-là fe transporter par terre à ce Port. A la vérité les Caravanes font expofées en chemin aux attaques des Badwis, qui infultent quelquefois Kossir même. C'est cette raison qui a fait prendre aux Habitans l'ufage de fe loger dans des maisons de terre. Ils affurerent auffi l'Auteur qu'ils ne connoissoient point le nom d'Egypte, & que tout le Pay s L'Egyptenem. qui est depuis Kossir jusqu'à Alexandrie n'avoit point paimi eux d'autre nom mec Rista,

que Riffa (b). Le 18 au matin, la flotte alla jetter l'ancre sous un bane de sable à qua-

Ife de S.he-

tre lieues de Kossir, & remit à la voile à midi. Le 19, un tourbillon du Nord-Nord-Oueft la força de relâcher dans une Isle nommée (e) Sofani al Isle de Safani al Bahr. Ce nom fignifie Eponge de Mer. L'Isle est treize lieues au-delà de Bahr. Kossir, au vingt-septiéme degré de latitude. Sa longueur est de deux lienes, mais elle n'a point un quart de lieue de largeur. Elle n'est composce que de fable, & l'on n'y trouve point d'arbres ni d'eau. Cependant elle a deux Ports commodes, I'un au Nord & l'autre au Sud, Celui du Nord est à couvert de toutes fortes de vents, & la plus profonde partie de son Canal est vers le Continent, qui ne manque pas non plus de Ports, de Bayes & d'enfoncemens sur toute cette Côte. Le 20 d'Avril , ayant porté directement au Nord-Nord-Ouest, on se trouva vers le soir à six lieues de Safani al Bahr; après avoir doublé à une lieue & demie de ce Port, une pointe de sable, au-dessus de laquelle la Côte s'enfonce & forme une grande Baye qui contient quantité d'Ifles, de Ports, & de Criques.

Le 21 on s'approcha d'une Isle nommée Scheduam; mais il fallut recou- diam,

(4) Dom Jean, ou son Traducteur, a mis dit que ce nom est celui d'une Province Marimal-à-propos quinze ou seize journées.

(b) Ou Al Rif. Renaudor, dans fon Hif-(e) C'est le vrai nom, quoique Dom Jean toire des Patriarches d'Alexandrie , page 457, mette Suffange al Babar.

CASTRO.

de For.

rir à la rame, pour cotoyer le rivage qui fait face à la Côte d'Arabie, & l'on n'arriva que le lendemain, une heure après le lever du Soleil, au Cap qui fair

1541. la pointe de l'Isle au Nord. 9a fination.

Schiduam (a) est une Isle fort élevée, & qui ne peut passer que pour un grand rocher. Elle est longue de trois lieues, & large de deux, à vingt lieues d'Al Koflir, On n'y trouve aucune apparence d'arbre ni d'eau. Elle est également éloignée de la Côte d'Egypte & de celle d'Arabie. A cinq lieues au Nord-Oueft, elle a trois petites liles fort balles, & dans cet intervalle plufieurs banes de fable. En la quittant, on se servit de la rame, dans le desfein de gagner la Côte d'Arabie; mais le vent de Sud-Est, qui s'éleva bientôt, fit mettre à la voile, & porter au Nord-Ouest. A onze heures du matin, on se trouva vis-à-vis les Côtes de l'Arabie Petrée. On continua d'avancer pendant l'après-midi; & deux heures avant le coucher du Soleil, on jetta

l'ancre à Tor, douze lieues au Nord-Ouest de Scheduam. Port & Ville

La Ville de Tor (b) est à vingt-huit degrés dix minutes de latitude, sur un fort bon rivage (c). Avant que d'y arriver, on trouve à la portée du canon de la Place, donze palmiers, après lesquels on voit une vaste plaine qui s'étend jusqu'aux pieds de plusieurs hautes montagnes, dont la chaîne commençant au Golfe d'Ormuz , s'étend au long de la Côte & domine sur la mer jusqu'il Tor. Ensuite, tournant au Nord-Est, elle divise l'Arabie Petrée de l'Arabie heureuse. Le sommet sert de retraite à quantité de pieux Chrétiens, qui menent une vie fort finguliere dans la folitude. Un peu au-delà de Tor, une autre montagne, qui s'éleve par degrés vers le rivage, va former une pointe fort avancée dans la mer. Ainfi l'on s'imagineroit dans le Port qu'il est impossible d'en sortir par terre, lorsqu'on s'y voit renfermé par trois mon-

tagnes de cette hauteur. La Ville est petite, mais agréablement située. Ses Habitans sont des Chrétiens qui parlent Arabe. Ils ont un Monastere de Religieux Grecs, qui honorent particulierement Sainte Catherine du Mont Sinai. Un banc de sable, situé vis-à-vis le rivage de Tor, forme le Port dans l'espace qu'il renferme. La largeur du Golfe est d'environ trois lieues. Dom Jean assure que cette Ville est l'ancienne Elana; & comme elle est sur un rivage fort droit , il rejette la supposition d'un Golfe Elanitique, au fond duquel les Anciens l'ont placée. (d). Les Moines de Tor apprirent aux Portugais de la flotte, que le

Come Ville eft prife pour l'anesenne Elana.

Pocock.

(b) Autrement Tur, ou Al Tur.

(c) Si cette observation est exacte, la grande Peninsule, où Tor est situé, est trop étendue au Sud dans la Carte du Docteut Pocock.

(d) Comme ee point est important dans la Géographie , il mérite d'être examiné-Observons qu'après avoir reconnu que Ptolemée & Strabon terminent la Mer Rouge par deux grands Golfes , l'un vers l'Egypte , l'autre vers l'Atabie , Dom Jean rejette l'autorité de ces deux Géographes, par la rai-fon que Tor étant titué fur une Côte longue & droite, ils doivent avoir été trompés dans bientor, & le place non-seulement à une

(a) Cette Isle n'est point dans la Carte de leurs informations. Il cite aussi la latitude de vingt-neuf degrés quinze minutes que Ptolemée donne à Elana, & ne s'arrêtant point à la différence de la propre observation pour Tor, il conclut que Tor ne peut erre qu'Elana, de ce que Prolemée ne place aucunc habitation entre Elana & la Ville des Heres, ou de Suez, an fond du Golfe Arabique, & de ce qu'en effet il n'y a présentement aucune habitation entre Suez & Tor, ni de possibilité qu'il y en ait, à cause de la sécheresse & de la sterilité du Pays. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'aptès toutes ces suppositions Dom Jean admet un Golfe d'Elana, comme on le verra

Mont Sinaï n'est qu'à peu de journées dans les terres ; mais s'imaginant qu'ils ne venoient avec une armée nombreuse que pour enlever le cotps de Sainte Catherine, ils feignirent de l'avoir transporté au Caire, quatre mois auparavant, dans un chatiot doré, à la priere des Chrétiens du Pays, & de l'avoit re Cathetine. mis en dépôt dans un Monastere de cette Ville, par la crainte des Arabes, qui les infultoient fouvent, & qui leur caufoient beaucoup de dommages. Ce recit n'étoit qu'une fiction. Ils raconterent aussi que les montagnes voilines étoient habitées par un grand nombre d'Hermites, & que dans les Plaines d'alentour il y avoit plusieurs Villes Chrétiennes.

CASTRO. 1541. Curps de vain-

Locu où les 16-

Ils ne purent fixet politivement le lieu où les Ifraclites passerent la Mer tiennes. Rouge; mais ils prérendirent que ce devoit être entre Tor & Suez. Un More, Leu ou les Ifqui avoit l'apparence d'un homme intelligent, affura que, fuivant la tradi- la Mer Rosge. tion, le pallage se fit à Tor. Dom lean panche pour cette opinion, parce que si les Israélires avoient passé à Suez , comme d'autres le prétendent , la Cavalerie Egyptienne n'autoit pas eu besoin de s'engager dans la mer , pour les poursuivre, & qu'en faisant le tour du fond du Golfe, elle autoit pu les joindre aisément. Le même More lui dit aussi qu'on ne laissoit entret à Suez que ceux qui venoient du Caire, avec l'ordre ou la permission du Gouverneur, qui s'appelle Mest, & qu'il étoit défendu, sous peine de mort, d'en approcher plus qu'à deux lieues. Ce recit s'accordoit avec celui des Moines de Tor, qui l'avoient assuré que depuis que les Galeres Turques étoient à Suez, la route du Caire, qui étoit ordinairement au travets de cette Ville, avoit été reculée de deux lieues.

grande distance, mais du côté de la mer oppose à celui où il suppose Elana. Il paroît certain que e'est Dom Jean, & non les Ancieus, à qui il faut reprocher d'avoir été mal informés; car non-seulemeot les Géographes Arabes foot une Description particuliere de ce Golfe, comme il paroît par la Description de la Mer Rouge d'Abulfeda, mais deux célébtes Voyageurs Aoglois, le Docteur Show & le Docteur Pocock oot vérifié le fair. Cette suire d'erreuts dans lesquelles Dom Jean est tombé vicot de ce qu'il o'avoit poiot affez examiné la Côte au long de l'Arabie. Jusqu'à l'Isle de Scheduam, la Flotte Portugaife avoit toujours suivi le rivage d'Afrique. Ce fut de cette Isle qu'elle passa pour la premiere fois sur celui d'Arabie, où l'oo peut présimer qu'elle tomba 110 peu au Nord de la Poinre Sud-Ouest de la grande qui forme les deux Golfes dont j'ay parlé. Cetne Pointe, oo ce Cap est nommé Cap de Mahamer, dans la Catte de M. de l'Isse & dans celle du Docteur Pocock. Au reste, il est

bien surprenant que la situation de Scheduam ne pouvant être que très-proche du Golfe Oriental en queslion, Dom Jean & toute sa Flotte ne l'ayent point découvert, oon plus que l'Auteut Vénisien du Journal précédent. Nous ne contesteroot point à Dom Jeanqu'Elana ne foit la même chofe qu'Ailan; & la restemblance de ces deux ooms, joints à l'aurorité de Strabon, qu'il allegue, oous paroir une affez forre preuve. Mais nous verrons à ce moment que les Arabes placent Ailan à l'extrêmité d'un grand Golfe ; & la distance de 1260 stades que Strabon met de Gaza à Ailan , prouve ausi qu'Ailao ne peut êrre la mê-me chose que Tor. Fioissons par observer que la maniere positive avec laquelle Dom Jean nie qu'il y ait aucun Golfe Elanirique du côté de l'Arabie, est peut-être la raison qui faie que ce Golfe ne se trouve point dans les Carres de Sanfon & des autres avant M. de



#### 6. V I I.

Arrivée de la Flotte Portugaise à Suez. Description de ce lieu. Canaux ouverts par les anciens Rois d'Egypte. Leur usage. Côtes de la Mer. Baye du côté de l'Egypte. Marécs. Vents. Air.

CASTRO. 1541.

Fontaine de

Es Portugais partirent de Tor le 22 d'Avril, & fuivant leurs observautions, ils se trouverent, le 24, à vingt-neuf degrés dix-sept minutes de latitude. Le 26, ils rangerent le rivage de fort près; & se se servant tantôt de leurs voiles, rantôt de leurs rames, ils allerent jetter l'ancre, vers le foir, fans avoir fait plus d'une lieue & demie, derriere une pointe de l'Arabie, qui est à une lieue de la pointe Nord-Ouest du Golfe dont on a parlé, Cette station, qui est à couvert des vents du Nord , n'est qu'à trois petites lieues de Suez. On trouve, à une demie-lieue dans les terres, la fontaine de Noyfe, dont on dit que l'eau est d'un goût fort agréable. Après avoir jetté l'ancre, on s'empressa de descendre sur le rivage, pour découvrir, de-là, le sond de la Mer Rouge

Moste. Environs de Sucz.

& les mats des Vaisseaux Turcs. Le 27, on partit à dix heures du matin, en se servant des rames, & l'on fuivit la Côte jusqu'à une lieue de Suez. Dom Jean reçut ordre de s'avancer avec deux Vaisseaux, pour observer la situation de la Ville, & choisir un lieu propre au débarquement.

Toute la flotte s'étant avancée immédiatement, on arriva devant le Port à trois heures après-midi. On découvrit un grand corps de Cavalerie dans la Campagne; & , près de la Ville, deux troupes d'Infanterie. La flotte Turque étoit composée de quarante & une Galeres, & de neuf grands Vaisseaux. Les Portugais entrerent dans la Baye, & jetterent l'ancre à l'Ouest de la Ville, fort près du rivage, sur un fond de einq brasses.

Ville de Soez, R ses differens

Il est certain que Sucz est la Ville des Heros, Heroopolis, qui fut nommée aussi Cleopaira, & Arsinoe. Sa latitude du moins est la même sous tous ces noms, comme il paroît par Ptolemée (a) & Strabon (b), qui placent cette Ville à l'extrêmité du Golfe Arabique, vers l'Egypte. Pline, au Livre VI. de fon Histoire Naturelle, lui donne le nom de Danao, à cause des Canaux & des tranchées qu'on avoit ouverts du Nil jusqu'à la mer. Elle est au vingt-neuvième degré quarante-einq minutes de latitude. C'est le Port le plus voisin du Caire dans la Mer Rouge, & celui où Cleopâtre, Reine d'Egypte , voulut qu'on fit passer ses Vaisseaux par terre , pour se rerirer dans l'Inde après la ruine de Marc Antoine. On prétend que Sefostris, Roi d'Egypte, & Darius, Empereur des Perses, entreprirent de joindre la Mediterrance au Golfe Arabique, en ouvrant un Caual de communication entre le Nil & le Port de (c) Suez ; mais ils laisserent tous deux leur (d) ouvrage

Ancien Canal e tre cette Vide A as Nice

(a) Table troisiéme d'Afrique.

est un nom trop usité dans les Langues de l'Europe pour le changer ici.

(d) Cette communication fut exécutée vers l'Empereut fidelle, 635, par Amra, qui conquit l'Egypte pour le

premier Calife Ommyan de Damas, & bou-(b) Geoge. 1. 17.

(c) Les Arabes écrivent Sivvz, mais Sucz Mansser. Elle fevit à transporter le blé qu'on envoyor en Arabie, & elle s'apelloit d'Al k'haenvoyor en Arabie, & elle s'apelloit Al k'halis al Amir al Momelin , c'est-a dire , Canal de

imparfait. Enfuite Ptolomée renouvella cette entreprise, & commença un Canal large de cent pieds fur trente de profondeur. Il renonca de même à fon projet, foit qu'il craignit que l'eau du Nil ne devint falée en communiquant avec celle de la mer, ou, comme d'autres le rapportent, que l'Egypte ne fut entierement fubmergée; car on a trouvé par le calcul des niveaux, que l'eau du Golfe Arabique cit plus haute de trois coudées que la terre d'Egypte : c'est du moins ce qu'on lit dans Diodore de Sicile, dans Pline, Pomponius Mela, Strabon & les autres.

Frat préfens ée

Suez n'est à présent qu'une fort petite Ville, & Dom Jean croit qu'elle seroit réduite à rien si les Turcs n'y avoient en continuellement quelques slottes. Voici fa fituation (a). Au fond du Golfe, c'est-à-dire, sur la Côte qui fait face au Sud, la terre s'ouvre & laille passage à un petit bras de mer qui tourne aussitôt & s'clargir à l'Ouest, jusqu'au pied d'une petire montagne, qui est la feule dans ce Canton; & d'où parr une pointe de fable longue & étro te, fur laquelle Sucz est située. Il y a dans la Ville un petit Château; & dehors, deux Tours fort hautes & fort anciennes, qui, fuivant l'opinion de Dom Jean, doivent être des restes de l'ancienne Heroopolis, Mais à l'extrêmité de la pointe de fable est un grand boulevard d'ouvrage moderne qui défend l'embouchure de la Riviere, & qui commande affez le rivage pour empêcher les débarquemens. Les Bâtimens Turcs avoient été tirés à terre; & pour les mettre mieux à couvert, on avoit fait entre eux & le rivage une trancliée fort profonde, dont'les bords avoient l'air d'une montagne; de forte que l'art avoit fecondé la Nature pour fortifier la Place. Dom Jean de Castro jugea qu'il éroit impossible de débarquer dans aucun autre lieu que du côté de l'Ouest, derriere la petite montagne, où l'on pouvoit être à couvert de l'artillerie, & profiter même de la hauteur qui commandoit la Ville pour s'en rendre maître plus facilement. Mais enfuite on trouva qu'à une portée d'arc du rivage, toute la Côte étoit parfemée de bancs de fable; fans compter que le fond étoit une forte de terre glaife, ou de fable gluant, qui étoit fort incommode pour l'ancrage. Dom Jean fut informé que près de la fontaine de Moyfe, à trois lieues

Ruines d'une ancienne Ville.

de Suez, vers Tor, il y avoit autrefois une grande Ville, dont il reste encore quelques édifices; mais dont il ne put apprendre le nom. Il sçut aufli que le Canal qui existoit autrefois du Caire julqu'à Suez, quoique rempli & fans ufage, peut encore être diftingué par ceux qui voyagent de ce côté-là. On l'affura que le dessein de ce Canal n'étoir pas de joindre la Mer Rouge au Nil, mais seulement de conduire de l'eau jusqu'à une Ville qui n'existoir plus; qu'il n'y avoit de-là que quinze lieues jufqu'au Caire, & que malgré les difficultés d'un Pays défert & couvert de fable, elles se faisoient aisement en trois jours; qu'aux environs de Suez il pleuvoit foit rarement; mais que Cambin de Suez. la pluie, quand elle y commençoit, duroit fort long-tems, & que pendant

Providents des

fort obscure dans l'Auteur, ne s'accorde point avee celle du Docteur Pocock, ni avec sa Carre, qui représente la Mer terminée en deux Bayes, divides par la pointe, ou l'Ifthme, fur laquelle Suez est firuée. La Baye du Nord-

( 4) Cette description , qui est d'ailleurs Ouest , suivant le Docteur , a l'entrée fort large, & fait proprement le fond du Golfe. Celle du Nord est étroite à l'entrée, & se trouve divifée aufli pat une pointe qui forme deux Ports.

enfuite en s'applanissant; mais c'est pour se relever à la même hauteur, & pour continuer jusqu'à une lieue de Suez, où elles se terminent, ou du moins

CASTRO. 1541.

Dom Jean, après avoir foigneusement examiné le flux & le reflux depuis Tor jusqu'à Suez, ne les trouva pas disferens de ce qu'ils sont dans les autres Just dans la Mer parties (b) de cette Mer. » D'où l'on doit juger, dit-il, quelle est la ma-Rouge. " lignité ou l'erreur de quelques Ecrivains, qui ont prétendu que les Juifs » n'avoient pas eu besoin d'un miracle pour leur ouvrir un passage au travers

Observations fur le paflage des

» des eaux, parce qu'il leur avoit suffi d'attendre le reflux de la mer pour tra-» verser à sec d'une Côte à l'autre.

d'où elles prennent un autre cours (a).

L'Auteur juge encore, sur les observations qu'il sit à la Côte d'Egypte, Conjedures sur les amisins Caqu'il n'y avoit que deux endroits où l'on pût former le Canal de communica- naux du Nil. tion dont j'ai parlé avec la Mer Rouge : le premier , à l'ouverture des montagnes, dix-sept lieues au - delà de Tor, & onze de Suez : l'autre à l'extrêmité du Golfe, dans le lieu même où Suez est située. De ces deux endroits, c'est Suez qui lui paroit le plus commode, parce que la terre y est fort basse, la distance du Nil moins grande, & que d'ailleurs il y a un fort bon Port, au lieu qu'il ne s'en trouve aucun dans l'espace que j'ai nommé. Ajoûtez que les montagnes de ce côté de la mer étant de roc très-dur, il seroit peut-être impossible de les percer. Ces mêmes raisons firent juger à Dom Jean que Suez doit être le Port où Cléopatre voulut faire passer ses Vaisseaux du Nil, pour fe fauver dans l'Inde.

Dans le passage de Tor à Suez, Dom Jean fit trois autres remarques. 10. Que Remarques fer contre ce qu'on a rapporté de l'Egypte , le Ciel y est fouvent couvert de nuées gypte. noires & épaisses. Cependant il avoue que si la mer de côté-là est accoutumée à produire beaucoup de vapeurs, le Ciel, qui cst au-dessus des terres, peut n'en être pas moins clair & ferain; comme il arrive à Lisbonne, où lorsque le tems est le plus beau du monde, il pleut à Sintra, qui n'en est qu'à quatre lieues. 20. Que cette même Mer est sujette à quantité d'orages soudains & fort violens; car au moindre fouffle du vent du Nord, qui regne ordinairement fur cette Côte, la mer s'enfle & s'agite beaucoup. On ne sçauroit s'en prendre au peu de profondeur de l'eau, puisqu'à l'exception du rivage d'Egypte, qui en a fort peu, tout le reste de la Côte est extrêmement profond. C'est aussi à la continuité des vents du Nord qu'il faut attribuer le froid perçant qu'il fait pendant la nuit depuis Tor jusqu'à Suez. L'Auteur rend témoignage qu'il n'en avoit jamais senti de plus vif. Mais quand le Soleil est élevé sur l'horison, la chaleur est insupportable. 30. Qu'il apperçut certaines écumes de mer, qu'on appelle autrement Evilwaters, les plus grandes qu'il eût jamais vûes. Leur couleur est d'un blanc obscur. Elles ne remontent pas plus haut que Tor; mais de l'autre côté elles sont en fort grand nombre.

(4) Cette peinture des Côtes de Tor & de cent dix pas depuis minuit jusqu'à six heures Suez s'accorde à merveille avec la Carte du du matin, au Couvent de Saint Paul, qui est presque à l'opposite de Tor. Voyez les obfervations du Docteur Pocock fur l'Egypte, (b) En 1716, le premier de Juin & le fe-

cond jour de la Lune, la marce monta de page 118.

#### VIII.

1541.

Les Portugais quittent Suez. Observation sur les Isles voisines de Scheduam. Port d'Azallaiche & de Bohalel Sohmeh. Remarques sur les Badwis, Farate, Massua, Dhalak. Nom de la Mer Rouge. Erreurs des Anciens, & des Modernes. Nom inconnu aux Arabes. Resour de la Flotte à Goa.

tugalie retourne vers l'entrée de la Mer Rouge,

N quitta Suez le 28 d'Avril au matin, pour retourner vers Massua. Après avoir fait vingt lieues dans le cours de cette première journée, on arriva le foir une lieue au-dessous d'un Mont rouge, en forme de pic, qui est sur le bord de la Côte. La nuit suivante on côtoya l'Arabie à petires voiles, avec un vent de Nord-Nord-Ouest assez fort, & l'on mouilla l'ancre à deux heures du matin fur trois brasses de fond. Le Ciel étoir fort obscur, & couvert de nuées véritablement noires. Le 29 au matin, on relâcha à Tor; mais ce fut pour lever l'ancre presqu'aussi-tôt, & gagner un Port nommé l'Aiguade de Solyman , qui n'en est éloigné que d'une lieue. On y trouva de l'eau, mais dans des puits qu'il fallut creufer au milieu des fables, affez

Diverses thes.

proche du Rivage, & qui se sentoient aussi du voisinage de la mer. Le 30, on arriva dans la premiere des trois Isles qui sont à deux lieues au Nord-Ouest de Scheduam. Dom Jean y prir terre avec son Pilote, & trouva par la hauteur du Soleil au Méridien, que la latitude étoit de vingt-fept degrés quarante minu.es (a). Le premier de Mai, on fit voile vers une grande Isle, où l'on n'arriva que le

foir. Elle a deux lieues de long, & dans cet espace elle jette une grande pointe qui s'avance fort près du Continent. Elle offre un excellent Port, où les Vaifseaux sont à couvert de toutes sortes de vents. Le 2 de Mai, on jetra l'ancre le Port de Guel- foir au Port de Guelma (b), qui fignifie Port de l'eau. A quelque distance dans les terres, on y trouve un Canal sec, qui sert à conduire ses caux qui descendent, en hyver, de plusieurs montagnes. Pour peu qu'on ouvre la rerre, on y rencontre aussi-tôt l'eau fraîche. Ce Port est sirué à quatre lieues au Nord-Nord-Ouest de Kossir; mais il ne peut recevoir que de petits Bârimens, qui y font fort bien à l'abri des vents du Nord & du Nord-Ouest. Le 4, on tut obligé de tirer à la rame au long de la Côte, & l'on mouilla le foir dans un Port &Azal- Port nommé Azallaiche, deux lieues au-delà de Schakara au Sud-Est. Il est bon , quoique fort petit. Sa situation est précisément entre Schakara & la

montagne noire. Le vent qui étoit au Nord-Nord-Ouest, obligea de demeurer à l'ancre toute la nuit.

Bohalel Schame.

Bohalel Schame est un Port spacieux, profond, & fort commode. Il tire fon nom d'un celébre Badwi, nommé Bohalel, qui étoit accoutumé à venir vendre des bestiaux aux Bârimens étrangers. Schame est un mot A:abe qui Son origine & fignifie terre. Les Portugais trouverent dans ce lieu une fort belle tombe, accompagnée d'une maison, & d'une petire chapelle. C'est la sépulture d'un

fes proprietes.

(#) La hauteur du Soleil étoit un peu moins dix - sept degrés trence - six minutes. de quatre-vinge degrés, & la déclinaifon de (b) Ou plutôt Kallama, ou Kalla'lma.

CASTRO. 1541.

Arabe de la famille de Mahomet, qui fut furptis par la mort en traverfant le Golfe. On voit autour de la tombe une enseigne militaire & plusieurs fléches. Les murs de la Chapelle sont ornés d'une sorte de tapisserie. On y lit sur une pierre quelque récit Arabe, en forme d'épitaphe. La maison a plusieurs puits, & quantité de plantes aromatiques dans un jardin qui l'environne : c'est un lieu de pelerinage , où les Mahometans viennent faire leurs prieres. Mais le respect & les offrandes qu'il reçut des Portugais, surent d'être pillé, & brûlé jusqu'aux fondemens. Ils observerent dans ce Port, des vestiges de tigres & d'autres bêtes fétoces, qui viennent y chercher de l'eau fraiche.

Offervation fut les Badwis.

A l'occasion du Badwi Bohalel , Dom Jean nous communique ses obsetvations fur cette espece d'Arabes (a). Badwi, dans cette langue, fignifie proprement un homme qui ne vit que du profit de ses troupeaux. Ces peuples font les Troglodites Ophiophages , dont parlent Ptolemée , Pline , Pomponius, Mela & d'autres Ecrivains, Ils habitent les Montagnes, & les Côtes de la mer depuis Melinde & Magadoxa en Afrique, autour du Cap de Guardafu & de la Côte d'Abyilinie, julqu'à Suez; & toute la Côte d'Arabie, julqu'aux Détroits d'Ormuz.

& leurs ufages.

Les Badwis sont une race d'hommes sauvages, entre lesquels il n'y a ni liaison, ni confiance, ni aucun principe de societé & de police. Ils honorent Mahomet, sans en être meilleurs Mahometans. Le vol & la rapine sont l'occupation du plus grand nombre. Ils se nourrissent de chair crue & de lait. Leur habillement est fale & grossier. Ils sont d'une agilité & d'une vitesse surprenante. Leurs armes sont le dard. Ils combattent à cheval & à pied, & jamais ils ne font en paix avec leurs voifins. Ceux qui vivent an long de la mer, depuis Zeyla jusqu'à Suaquen, font la guerre aux Abyssins. Ceux qui font depuis Suaquen jusqu'à Kossir, la font aux Nubiens : depuis Kossir jusqu'à Suez, aux Egyptiens; & sur la Côte d'Arabie, aux Arabes (b). Ils n'ont point de Roi , ou de Superieur , fous la domination duquel ils foient reunis: mais ils fonr divifes en Tribus, dont chacune a fon Schah, ou fon Seigneur particulier. N'ayant ni Villes , ni établissemens fixes , ils sont etrans avec leurs troupeaux. Leur aversion pour les loix & pour le bon ordre, fait que dans les differends mêmes qui s'élevent entre eux, ils n'ont aucune regle de justice. Ils s'adressent à leur Schah , qui termine leurs querelles & leurs procès suivant son caprice. Une partie d'entre eux vit dans des trous & des caves; mais la plûpart fe servent de tentes. Ils ont la peau fort noire, & l'Arabe est leur langue.

Dom Jean s'est crû dispense de marquer à son retour , tous les Ports qu'il Onarrive l'ina nommés en arrivant dans le Golfe, Sans avoir averti qu'on eût mouillé l'ancre au Port d'Al-Siddid : on en partit, dit-il, le 10 de Mai, & vets le coucher du Soleil, on arriva contre un banc, à quatre lieues au Sud de Fara-

(a) Les Pormgais écrivent Badoies. Plu-(b) Les Badwis sont austi Arabes; mais ficurs François Badouins, & même Baudouins, ceux qu'ils attaquent sont des Arabes policés, Cependant des que tout le monde s'accorde qui vivent dans les Villes. Il faut entendre de fur la fignification du mot , il semble qu'on même , ce qu'il dit ici des autres Pays ausquels devroit s'en tenir au terme Arabe Badwi, ils font la guerre. qui fignifie ce que tout le monde entend.

Bb ii

CASTRO. 1 (41.

te. Le 12, on arriva au Port de Massua, où l'on fut reçu avec une joie extrême du reste de la florte. Depuis ce jour jusqu'au 15 de Juin , le vent ne cessa point de souffler au Nord, au Nord-Nord-Est & au Nord-Nord-Ouest: mais enfuite, jusqu'au 7 de Juillet, il ne fut pas moins constant vers l'Est, l'Est-Sud-Est, & le Sud-Est. La nuit du dernier jour de Juin, on essuia un orage si violent du Sud-Est, qu'il mit les gallions en danger dans le Port, Certe tempête fut accompagnée d'une furieuse pluie, & d'un tonnerre terrible, qui causa beaucoup de désordre sur la flotte. On ressentit d'autres effets du mauvais tems jusqu'au 7 de Juillet. Enfin, le 9, on mit à la voile avec de meilleures espérances; & dans l'espace de neuf jours, on arriva heureusement à la bouche du Golse, où la stotte demeuta quelque tems à mats & à cordes, pour attendre les Bâtimens qui s'étoient avances avec plus de lenteur.

Le Golfe Ara-Figue, pourquoi remme la Mer rouge ?

Avant que de quitter la Mer rouge , Dom Jean examina quelles peuvent avoir été les raisons (a) qui ont fair donner ce nom au Golfe Arabique par les Anciens, & si cette Mer est en effet différente des autres par la couleur. Il observa que Pline (b) rapporte plusieurs sentimens sur l'origine de ce nom. Les uns le font venir d'un Roi nommé Erythros (c), qui regna dans ces canrons, & dont le nom en Grec fignifie rouge. D'autres se sont imaginés que la réflexion du Soleil produit une couleur rougeâtre fur la furface de l'eau; & d'autres que l'eau du Golfe a naturellement cette couleur. Les Portugais qui avoient déja fait plusieurs voyages à l'entour des Détroits , assuroient que toute la Côte d'Arabie étant fort rouge, le fable & la pouisière qui s'en détachoient & que le vent pouffoit dans la mer, teignoient les eaux de la même couleur.

Observations de Caltro fur In envieur de l'esu.

Dom Jean, qui pour vérifier ces opinions ne cessa point jour & nuit depuis fon départ de Socotra, d'obferver la nature de l'eau & les qualités des Côtes jusqu'à Suez, assure que loin d'être naturellement rouge, l'eau est de la couleur des autres Mers; & que le fable , ou la poussière , n'ayant rien de rouge non-plus, ne donnent point cette teinture à l'eau du Golfe. La terre fur les deux Côtes est généralement brune, & noire même en quelques endroits. Dans d'autres lieux elle est blanche. Ce n'est qu'au de-là de Suaquen, c'est-à-dire sur des Côtes où les Portugais n'avoient point encore penérré , qu'il vit en effet trois montagnes rayées de rouge; encore étoient-elles d'un roc fort dur; & le Pays voisin étoit de la couleur ordinaire.

La vérité donc, est que cette Mer depuis l'entrée jusqu'au fond du Golfe 🕫 est par tout de la même couleur; ce qu'il est facile de se démontrer à soi-même en puisant de l'eau à chaque lieu. Mais il faut avouet aussi que dans quelques endroits elle paroît rouge par accident, & dans d'autres, verte, & blan-

composé un Traité sur ce suiet. (b) Heft, nat. l. 6. c. 13.

(c) Plufieurs Sçavans ont supposé que ce mot étoit une traduction d'Edom, qui étoit le nom d'Esait , d'où ils conjecturent que la Mer rouge, aufli-bien qu'Idumée, avoit pris fa denomination. Mais cela cft peu ytailem-

(a) Faria ( vol. 2. p. 110 ) dit , qu'il a blable : 1° parce que les Juifs ne l'appellene point Mer touge, mais I am Suf, qui fignifie autre chofe. 1º. Parce que les Anciens comprenoient tout l'Océan entre les Côtes d'Atabie & de l'Inde , fous le nom d'Ervthreane, on de Mer rouge, & que le Golfe Perfique en étoit une branche, comme le Golfe Arabique.

che. Voici l'explication de ce Phénomène. Depuis Suaquen jusqu'à Kossir, c'est-à-dire pendant l'espace de 136 lieues, la Mer est remplie de bancs, & de rocs de Corail. On leur donne ce nom , parce que leur forme & leur couleur les rend si femblables au Corail, qu'il faut une certaine habileré se trouve rouge pour ne pas s'y tromper. Ils croiffent comme des arbres, & leurs branches dans le Golfe. fennent la forme de celles du Corail. On en distingue deux forres : l'une blanche . & l'autre fort rouge. Ils sont converts en plusieurs endroits d'une espéce de gomme, ou de glue verte, &, dans d'autres lieux, orange soncé. Or, l'eau de cette Mer étant plus claire & plus transparente qu'aucune autre eau du monde, de forte qu'à vingt bratles de profondeur l'œil pénétre jufqu'au fond, furtout depuis Suaquen jusqu'à l'extrêmité du Golfe, il arrive qu'elle paroît prendre la couleur des chofes qu'elle couvre. Par exemple, lorfque les rocs font comme enduits de glue verte, l'eau qui passe par defsus paroît d'un vert plus soncé que les rocs mêmes; & lorsque le fond est uniquement de fable, l'eau paroit blanche. De même, lorfque les rocs sont de Corail ; dans le fens que j'ai donné à ce terme , & que la glue qui les environne, est rouge, ou rougeatre, l'eau se teint, ou plûtôt semble se teindre en rouge. Ainfi, comme les rocs de cette couleur font plus fréquens que les blancs & les verds, Dom Jean conclut qu'on a dû donner au Golfe Arabique le nom de Mer rouge, plutôt que celui de Mer verte ou blanche. Il s'applaudit de cette découverte, avec d'autant plus de raifon, que la méthode par laquelle il s'en étoit affuré, ne pouvoir lui laisser aucun doute, il faifoir amarer une flutte contre les rocs, dans les lieux qui n'avoient point affez de profondeur pour permettre aux Vaitfeanx d'approcher; & fouvent les Matelots pouvoient exécuter fes ordres à leur aife, fans avoir la mer plus haure que l'estomac, à plus d'une demie lieue des rocs. La plus grande partie des pierres ou des cailloux qu'ils en tiroient, dans les lienx où l'ean paroissoir rouge, avoient austi cette couleur. Dans l'eau qui paroissoit verte, les pierres étoient vertes; & si l'eau paroissoit blanche, le fond étoit d'un sable blanc, où l'on n'appercevoit point d'autre mélange (a).

Pour farisfaire entiérement fa curiofité, Dom Jean s'adressa non-feulement anx Pilotes Mores les plus habiles, mais aux Habitans les plus fenfés de tous les lieux où la flotte relâchoit. Il leur demanda ce qu'ils penfoient , ou ce qu'ils avoient appris fur l'origine du nom de la Met ronge. Sa furprise fut extrême de leur entendre dire sans exception, que ce nom leur étoit entié- Le nom de Mer rement inconnu , & qu'ils ne connoissoient cette Mer que par le nom de Mer aux Habitant, de la Mecque (b). Il voulut sçavoir de même s'ils avoient jamais vû l'eau teinte de la pouffiere que le vent pouvoit y pouffer des montagnes de la Côte. Leur réponse fut qu'ils n'avoient jamais fait cette remarque, & Dom Jean proreste qu'avec toute l'attention possible, il n'apperçut rien lui-même qui

lui pariit propre à la confirmer. Le 9 d'Aoûr , on mouilla l'ancre dans le Port d'Anchedive , où l'on prit

(a) L'opinion de Dom Jean n'explique pas nomment la Mer rouge , Mer de Hejaz & comment les Anciens étendoient bien plus luin le nom de Mer rouge.

(6) Certe ignorance pouvoit se trouver par- Afron, p. 144. mi les Pilotes; mais les Géographes Arabes,

de Taman , Province d'Arabie , & Mer de Kolfum. Veyez, Gelsus in notis ad Alfergani

Bb iii

HISTOIRE GENERALE 200 douze jours de repos. Le 21 on remit à la voile pour Goa, & l'on y arriva

CASTRO 1541.

### heureusement. Table des latitudes observées dans ce voyage.

La Note \*, marque deux observations, & la Note †, plusieurs.

|            |                          |    |      | min. | 3.1                         | deg. | min |
|------------|--------------------------|----|------|------|-----------------------------|------|-----|
| Latitudes. | Socotra                  |    | 12   | 40   | Isle de Soarit              | 2.4  | 10  |
|            | Bab al Mandel *          |    | 12   | 15   | Porr de Gadenauhi           | 2.4  | 40  |
|            | Port de Sorbo            |    | 15   | 17   | Port de Tuna                | 25   | 10  |
|            | Port de Schaback         |    |      |      | Al Koffir *                 | 26   | 10  |
|            | Port de Dradate          |    | 19   | 50   | Isle de Safani al Bahr      | 27   | 40  |
|            | Baye de Fuschaa          |    | 10   | 15   | Isle au Nord-Ouest de Sche- |      |     |
|            | Riviere de l'arate       |    | 11   | 40   | duam                        | 27   | 40  |
|            | Port de Ras al Siddid †. | ٠. | 11   | 00   | Tor                         | 18   | 10  |
|            | Port de Kemol            |    | . 11 | 30   | Suez                        | 29   | 45  |
|            | Cap de Ras al Anf, .     |    | 24   | 00   |                             |      | .,  |
|            |                          |    |      |      |                             |      |     |

#### CHAPITRE XX.

Description de la Mer de Kolzum, autrement le Golfe Arabique, ou la Mer rouge, tirée de la Géographie d'Abulfeda.

ABULTEDA. for fon Autour.

ET Ouvrage fut composé l'an de l'Egire 721, & 1321 de Notre Sei-gneur. L'Auteur se nommoit Abu'lfeda Ismael, Prince de Hamah, qui est l'ancienne Epiphania. Il mourut l'an 733 de l'Egire, & de Notre Seigneur 1332 (a) après avoir vécu 61 ans, dont il avoir passe 22 sur le Trô-Remarques for ne. Pendant toure fa vie , il s'étoit fort appliqué à l'étude de la Géographie , & de l'Histoire, suivant l'usage des Princes Asiariques de son tems; & les livres qu'il composa dans ces deux genres , sont estimés dans l'Orient. Sa Géographie confiste en tables de latitude & de longitude, à l'imitation de Ptolemee, avec la description des lieux, sous le rirre de Takwim al Boldan, De cinq ou fix traductions qu'on a faites de cet Ouvrage, il n'y en a pas une seule qui ait été publiée. Il n'en a paru que les tables de Sead & de Hend, imprimées dans les voyages de Thevenot, & celles de Kowara;m, ou Karazm, de Mawara'lnahr, ou de la grande Bakharie, & de l'Arabie, dont les deux premieres furent publices en 1650, par le Docteur Greaves, avec une traduction larine; & toutes trois en 1712, par Hudson, dans le troifieme tome des petits Geographes Grees. Ma vue, en donnant ici l'extrait d'Abulfeda, est non-seulement d'illustrer les deux Journaux précédens, mais encore de faire voir, qu'il y a effectivement sur la Côre d'Arabie, un Golfe tel que les Anciens le representent , afin que l'erreur de Dom Jean de

> (a) Le Sçavant Greaves s'est trompé sur le la Préface de M. Gagnier sur la vie de Ma-tems de sa mort, & sur la durée de son re-homes par Abulseda, & la Préface de Schulgne, auquel il ne donne que treis ans. Veyer ten, fur la vie de Saladin.

Castro n'en introduise pas dans la Géographie de cette Côte,

L'Auteur commence sa description par Al Koltum (a), petite Ville à l'ex-trêmité Septentrionale de cette Mer, qui s'étend de-là vers le Midi, en tournant

ABULTEDA.

Vike générale de la Mer Rouge.

un peu à l'Est jusqu'à Al Kossir, Port de Kus (b). De-là elle continue de s'étendre au Sud, en inclinant un peu à l'Onest vers Aydah (e). Ensuite, elle va directement au Sud par Suaquen, petite Isle de la terre des Noirs. Elle continue jusqu'à l'Isle de Dahlak (d) qui n'est pas loin du rivage Occidental; après quoi avançant encore dans la niême direction, elle arrole les Côtes d'Ethiopie jusqu'au Cap de Mandub, ou Mandel, à l'embouchure du Golfe, où

Bahr al Hend . (la Mer de l'Inde ) joint ses flots avec les siens. Le Cap de Mandub, & les Déferts d'Aden s'approchent de fort près, n'étant

Dérroit de Bale

féparés que par un Détroit de si peu de largeur, que deux personnes peuvent fe voit d'une rive à l'autre. Ce Détroit s'appelle Bab al Mandub, L'Auteur fcavoit de quelques Voyageurs, que Bab al Mandub est fitué de ce côré-ci d'Aden, MMandub. à la diftance d'un jour & d'une nuit de navigation au Nord-Ouest. Les montagnes d'al Mandub sont dans le Pays des Noirs, & peuvent être vûes de celles d'Aden, dans un grand éloignement. C'est tout ce qu'Abulfeda raconte du côté Occidental de la Mer; mais passant au côté Oriental, il dit, que la Côte de Balir al Kolzum, (la Mer Rouge), s'étend au Nord d'Aden, & s'avance autour de la Côte d'al Yaman (e) jusqu'à son extrêmiré; que de-là elle va toujours au Nord, à Joddah, d'où elle décline un peu à l'Ouest, jusqu'à Jahafab, station du Peuple d'Egypte (f); que de-là s'avançant jusqu'au Nord, & fléchissant un peu à l'Ouest, la Mer lave les Côtes de Yanbaah (Yamboya): ici elle tourne au Nord-Ouest; & passant par Madian, elle arrive à Aylah, d'où elle descend vers le Sud à al Tur, (Tor), dont le mont la sépare en deux bras; qu'enfin retournant au Nord, elle passe à al Kolzum, où la description commence, & qui est situé à l'Ouest d'Aylah, presque dans la même latitude.

Al Kolzum & Aylah font fur deux bras de mer, entre lesquels la terre s'avance en se présentant au Sud. Cette terre est le mont de Tor, qui est presque dans la même latitude qu'Aylah. Aylah est à l'extrêmité de la langue orientale, & Kolzum à l'extrêmité de la langue occidentale; de forte qu'Aylah Al Kolzum. Aviab.

( 4) Ce nom fignifie l'adion d'avaller. Auffi Abu'lfeda, dans la description de l'Egypte, prétend-il que c'est le lieu où Pharaon fut abimé dans les flots, & que c'est de-la que les Arabes ont donné le nom de Kolzum à cette Mer. Mais il paroît certain que la Ville de Kolzum est l'ancienne Clyfma, qui étoit dans la route des Pélerios de la Meeque & qui ne subliste plus. Le Docteur Pocock, dans sa Carre, place Clyfma environ 13 minutes plus au Sud oue Sucz.

(b) Ville proche dn Nil, un peu au Sud de Kept, ou Coptos, ce qui prouve encore que Al Koffir doit être l'ancienne Berenice, comme on l'a déta fait observer.

(c) La lettre H à la fin des noms Arabes se prononce à peu près comme le the Anglois. Cetétoit un Port fameux, & d'un grand commerce. Mais le Roi de Bega, (ou Beya, partie de la Nubie) & le Soudan d'Egypte, y avoient des Otheiers pour recevoir les Droits, qui étoient partages entre eux. Il y avoit aufli nne Barque de pailage pour transporter les Pélerins à Joddali , Port de la Mecque , qui est à l'oppolite, & qui n'en est éloigné que d'un jout & une nuit de navigation. Voyez Geogr. Nubienf. PAS. 44. O 45. (d) Cest Dallaka dans le Journal de Dom

te Ville, au tems d'Al Edrin, vers l'an 1150.

Jean de Castro. ( e ) La partie méridionale de l'Arabie, que

ous nommons l'Arabie heureufe. (f) C'est-a-dire, un des lieux oil les Pélerint d'Egypte s'arrêtent dans leur marche.

#### HISTOIRE GENERALE

ABULFLDA.

101

— eft plus à l'Eft, & Tor plus au Sud que Kolzum. A ylah eft au front du Dromontor qui s'étend dans la mer. La nur palle entre Tor & la Côte de Môfs, (de l'Egypte), c'ell-à-dire, ec bras de mer, fui l'enviage duquel Kolzum eft à l'extrémité. De même la met passe entre Tor & Hejaz; c'est-à-dire, ce bras de mer fui le rivage duquel Aylah est à l'extraînisé (de).

Diffence entre Tor 66 Fautry co-

Depuis le mont de Tor jusqu'il l'une & l'autre des Côtes oppossées, la distance est fort perite par mer; in sais elle est allez longue en tournant par le Desent de Fakéyah, parce que ceux qui vont de Tor en Expres, sont obbien de faire le tour par Al Kolzum, & Qui eeux qui vont de Tor en Expres, sont obbien l'en à Al l'eigaz, doivent passer derrière hylah. Tor joint le Continent du côté du Al l'eigaz, doivent passer derrière hylah. Tor joint le Continent du côté du zum, après s'erre avancée un peu vest le Soud-Li, commence à Cétagir des deux côtes, jusqu'il ce qu'elle devienne large de 70 milles (b). Sa plus grande largeur s'appelle Barks'à st Gonnadat.

#### CHAPITRE XXI.

### Second Siege de Diu par Mahamud Roi de Cambaye, en 1545.

CASTRO.
1545.
Deffein de cette

QUAND l'ordre du tems & l'importance des faits, ne m'obligeroient pas de placer icil relation du fecond fiege de Diu, el le demanderoit nautrelte lement cette place, en faveur de Dom Jean de Caftro, dont on vient de litre le Journal, & qui fe trouvoit Gouverneur del l'Inde-pendance efameut vévénement, Après l'idée qu'on a dit prendre des talens de Caftro pour la navigation, il ne fera pas moins agréable de le comoitre par fes qualités militaires.

#### 6. I.

Khojah Zaffar attaque le Château de Diu. Mur extraordinaire qu'il yeut relever. Belle adion d'Anaya. Le Roi Mahamud vient au fiege, Courage des semmes. Divers assauts.

A VEC quelque ardeur que Kojah Zaffar eût pris parti contre les Portugais au premier fiege de Diu, il n'avoir pas laissé de se reconcilier

(A) Cet endroit est fort obleur dans l'Ori-

| ginal Arabe. Mais les Traducteurs Anglois dé-     |       |    |    |     | Bords d'Yaman.                             | 19    | 00       | 67         | 00.   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------|----|----|-----|--------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|--|--|--|--|
| clarent qu'ils n'y ont rien voulu changer. Ils se |       |    |    |     | Joddah.                                    | 21    | 00       | 66         | 00.   |  |  |  |  |
| font attachés feulement à rendre tous les mots    |       |    |    |     | Jabafah.                                   | 11    | 00       | 65         | 00.   |  |  |  |  |
| Arabes dans leur véritable fignification. Voici   |       |    |    |     | Yamboa.                                    | 19    | 00       | 55         | 00.   |  |  |  |  |
| la Table des fituations.                          |       |    |    |     | Aylah.                                     | 2.8   | 30       | 56         | 40.   |  |  |  |  |
|                                                   | Long. |    | L  | ar, | La longitude est comptée du rivage le plus |       |          |            |       |  |  |  |  |
| Kolzum.                                           | 18    | 20 | 54 | 15. | occidental de l'Oc                         | ean A | tlantiqu | e , qu'on  | fup-  |  |  |  |  |
| Koffir.                                           | 16    | 00 | 59 | 00. | pose à dix degrés                          |       | Isles Ca | naries à l | Eff , |  |  |  |  |
| Aydah.                                            | 2.2   | 00 | 58 | 00. | Jazair, Al Kaladar.                        |       |          |            |       |  |  |  |  |
| Suaquen.                                          | 27    | 00 | 18 | 00. |                                            |       |          |            |       |  |  |  |  |
| Dahlak,                                           | 14    | 00 | 61 | 00. |                                            |       |          |            |       |  |  |  |  |
| Aden.                                             | 21    | 99 | 66 | up, | milles géographiques.                      |       |          |            |       |  |  |  |  |

gycc

41 LUI DAG

CASTEO.

1545.

avec eux depuis la retraite du Bacha Solyman, & les apparences de l'amitié se sourenoient encore sans aucune altération. Mais ce n'étoit qu'un artifice, pour endormir des Ennemis qu'il ne craignoit pas moins qu'il ne les haissoit. Causeadus seconi Sa faveur n'ayant fait qu'augmenter auprès du Roi de Cambaye, il entre- sege de Din. tenoit ce Prince dans le dessein de secouer le joug à la premiere occasion. Il avoit déja tassemblé des troupes nombreuses, & ne se lassant point de la traitifon, qu'il vouloit toujouts joindre à la force, il gagna un infame Portugais, nommé Ruy Freire, pour empoisonner la citerne du Château, brûler le magafin, & faciliter l'accès aux Infidèles, lotfque les Chrétiens s'en défieroient le moins.

Cet affreux projet fur découvert par un Ethiopien, un Turc & une femme esclave. Zaffar, allarmé de ce contre-tems, eut recours encote à la dissimulation. Il fit complimenter Dom Jean de Mascarenhas, qui commandoit dans le Château; & feignant d'ignorer ses plaintes, il lui proposa de laisser tebâtit un mur, que le foible Garcie de Noronha avoit permis aux Indiens d'élever entre la Ville & le Château, & qu'Emmanuel de Souza avoit eu la fermeté d'abbatre. Zaffat ne se flattoit pas que le Gouverneur Portugais consensit à cette proposition : mais c'éroit un motif qu'il vouloit se préparer d'avance pour rompre ouvertement; & dans l'intervalle, il continua de soutenir les apparences de la paix, en apportant tous ses soins aux préparatifs

Mascarenhas ne s'aveugla point sur les dangers qui le menaçoient. Après en Mascarenhas de Commandant de avoir informé Dom Jean de Castro, qui venoit d'être nommé au Gouverne- Chiesa, le mument de l'Inde . & tous les Commandans des Places voisines, il tourna toute nit soigneuefon attention à se mettre en état de défense, comme s'il n'eût compté sur aucun secours. Tous les ouvrages du Château furent réparés avec une diligence furptenante, & l'on y fit entrer toutes les provisions qu'il pouvoit contenit. Les postes furent distribués. Chaque Bastion eut pour sa gatde trente hommes avec un Officier. La porte fut confiée au Lieutenant du Château avec vingt des plus braves Soldats. Un autre Officier fut placé avec le même nombre dans un petit ouvrage avancé; & Mascarenhas s'en réserva cinquante, dans le corps de la Place, pour être à portée de courir au plus grand danger, Telles étoient ses forces, c'est-à-dire, deux cens douze ou quinze hommes, divisés

dans la Place & dans les quatre Bastions.

Zaffar, informé des mouvemens qu'on faisoit pout le recevoir, résolut enfin de lever le masque, dans l'opinion que tous les délais lui devenoient nuisibles, en donnant à l'Ennemi le tems de se fortifiet. Il s'avanca bientôt avec toutes ses forces. Sa premiere attaque fut au Bastion de la Mer. Il avoit fait construire dans cette vue trois Châteaux sur un Vaisseau d'une prodigieuse grandeut, & monté d'une grosse artillerie, qui devoit battre le mur. Dans les Châteaux, trois cens Turcs, choisis de six cens que le Roi de Zabid lui avoit envoyés de Mocka, devoient écartet les Affiegés qui se présenteroient à la défense du Bastion, en faisant fondre sur eux une grêle de mousqueterie & de feux d'artifice. Mais le Commandant Portugais qui comprit l'usage de cette machine, envoya Jacques Leite pour y mettre le seu. Il ne pouvoir choisir un plus brave Officier. Leite prit vingt hommes dans deux courage de Jacq petits Vaisscaux montes de quelques pieces de canon; & quoiqu'il fût dé-ques Lehr.

Tome I.

CASTRO. 1545.

couvert, contre son espérance, car il étoir parti dans les ténébres, il s'avança avec tant de courage & de bonheur, qu'il embrasa les trois Châreaux, En se retirant, il vit sauter la machine en l'air avec une grande partie des Tutes, La flamme jettoit tant de clarté, qu'elle lui fit découvrir l'Armée ennemie. qui couroit par bataillons pour l'éteindre. Il ajusta son artillerie sur les corps les plus épais, dont il tua un fort grand nombre; sans avoir eu plus de sept hommes bleffes dans une action si dangereuse. Ensuite profitant du désordre des Infidéles, il gagna l'embouchure de la riviere, où il leur prit quelques Vaisseaux charges de provisions, avec lesquels il revint au Châreau couvert de gloire.

Kaffar rebleit par les l'orrugais.

Le Général de Cambaye entreprit de rebâtir, à la vûe des Portugais, le un mur abbatu mur que Souza avoir abbatu. Le canon du Château, qui lui tua un grand nombre d'Ouvriers, ne l'empêcha point de porter l'ouvrage à fa perfection. Il y planta foixante - fix groffes pieces d'artillerie , fans compter une infiniré de petites. On en vante une, dont la groffeur étoit si prodigieuse qu'elle fit trembler l'Isle entière, & fauter des parties considérables du Château. Dans cet intervalle, les Portugais virent arriver Dom Ferdinand de Caftro, fils du Gouverneur, avec quelques troupes qu'il amenoir à leur fecours. Mascarenhas sentoit le besoin d'être mieux informé de ce qui se pasfoir dans le camp ennemi. Sur le désir qu'il en marqua, Diegue de Anaya Coutino, Gentillionune d'une force extraordinaire, se couvrit la tête d'un casque, & sans autres armes qu'une épée au côté & sa lance à la main, se laitfa gliffer pendant la nuit au long de la muraille. Il demeura quelque Belle action de tems en embufcade, à quelque distance du Château. Enfin découvrant deux Mores, qui s'avançoient vers lui, il en rua un d'un coup de lance, prit

l'autre entre ses bras , & courut avec cette charge jusqu'à la porte du Château. Sa voix la fit ouvrir, & l'on fur extrêmement surpris de lui voit jetter son Prisonnier au milieu de ceux qui étoient venus le recevoir, en leur difant qu'il apportoir de quoi fatisfaire la curiofité du Commandant. Mais le reste de cette avanture a quelque chose encore de plus extraordinaire. Anaya s'égoit fervi d'un casque d'emprunt, qu'il avoit donné sa parole de rendre, & qu'il avoir perdu dans la chaleur de sa course, sans y avoir fait attention. Il ne s'en apperçut qu'à fon retour; & fans expliquer fon dessein, il fe laissa glisser une seconde fois au long du mur, il alla chercher le casque fur ses traces; & l'ayant trouvé, il le rapporta fidélement à celui de qui il

l'avoit reçu.

Mascarenhas observa le jour suivant, dans l'Armée ennemie, un mouvement extraordinaire dont il défira de sçavoir la cause. Six Portugais, excirés par l'exemple d'Anaya, fortirent dans l'obscurité, & tomberent entre foixante Mores, qui étoient endormis. Ils en tuerent plufieurs; mais le bruit ayant réveillé les autres, & s'étant même répandu dans les quartiers voifins, ils furent forces de se retirer, après avoir perdu deux hommes. Les quatre qui rentrerent au Château, ne laisserent pas d'y ramenet un Prisonnier, de qui le Commandant apprit que le Roi de Cambaye étoit arri-Le Roi de Cam- vé au camp avec dix mille chevaux, pour aflifter, fuivant la promesse de Zaffar , à la prise du Château. L'action des six Portugais les avoit si vivement irrités, que redoublant le feu de leur artillerie, ils causerent beau-

(a.np.

coup de mal aux Affiégés; mais un Renegat, qui conduifoit les plus groffes pieces ayant été tué d'un coup de hazard, le Canonier qui lui fuccéda n'eut point affez d'habileté pour se rendre aussi terrible. Cependant une si redoutable batterie faifoit retentir tous les Pays voitins , lorfqu'un boulet du Château rombant dans la tente du Roi , tua un de ses favoris en sa présence , & le couvrit de fang lui-même. Ce spectacle lui inspira tant de frayeur, qu'il partit à l'instant pour retourner dans sa Capitale, en laissant le commande- fait panir.

CASTRO. 1545.

ment de sa Cavalerie à Juzar Kam, vaillant Abyslin.

La peur l'en

Le siege n'en fut pas poussé avec moins de vigueut. On perdit beaucoup de monde de part & d'autre ; & quoique les Mores fullent infiniment plus maltraités, la proportion du grand nombre au petit rendoit la perte prefqu'égale. Mascarenhas étoit sans cesse aux postes les plus dangereux. Il se proposoit pour modéle Antoine de Silveyra, qui avoit acquis tant de gloire dans la même occasion. Les femmes du Château, qui n'avoient pas oublié non plus les exemples de leur fexe fous ce brave Commandant, encourageoient les hommes, & partageoient avec eux toutes les fatigues & tous les périls du siège. Une d'entre elles ayant été sutprise dans un lieu où les en-nemis avoient pénétré, combattir long-tems avec la lance, & soutint si entre. heureusement seurs efforts , qu'elle donna le tems à Mascarenhas d'arriver avec une troupe de Soldats choisis, qui passerent les Mores au fil de l'épée.

Le principal objet de Zaffat étoit de combler le fossé & d'abbatre le mur. Il ne se passoit pas de jour où ses travaux ne fussent assez avancés pour lui en donnet l'espérance. Mais les affiégés n'apportant pas moins d'ardeur pendant la nuit à remédier au mal, le fossé se trouvoit nettoyé & toutes les bréches du foit réparées le lendemain, Sa furprise & son chagrin se changerent en rage. Il donnoit des ordres furieux pour faite commencer brusquement une zafar ett toé nouvelle attaque, lotfqu'un boulet lui enleva la tête, & la main droite, fur d'un coup de calaquelle il tenoit fa tête appuyée. L'Historien Faria raconte que ce Renégat Oui il étoit. ayant fait le voyage d'Otrante, où il étoit né dans le fein du Christianisme, sa mere avoit fait des efforts inutiles pout le ramener à la Religion qu'il avoit abandonnée. Enfuite, lorfqu'il fut tetourné parmi les Infidéles, elle lui écrivit une Lettre, dont l'adresse étoit en ces termes : A mon Fils Khojah Zaf-

far , aux Portes de l'Enfer.

Rumi Kham, fils de Zaffar, fucceda au commandement, avec le desir son fin tui fucde venget son pere. Tandis que Mascarenhas envoyoit de tous côtés pour hâter les secours, ce nouveau Chef, de concert avec Juzar Kham, entreprit un affaut génétal, qui commença par les Bastions de Saint-Thomas & de Saint-Jean. La réfistance des Portugais dura long-tems, avec une valeur incroyable; mais étant forcés de céder au nombre, ils ne purent empêcher l'ennemi. de monter fur le Bastion de Saint-Thomas. Ce sur alors que le désespoir les conduisant plutôt que le courage, ils se rassemblerent dans le petit nombre auquel ils étoient réduits, ils fondirent fut cette multitude d'ennemis, qui croyoient toucher à la victoire, &, par des actions dont les Historiens n'ont pas crû que le récit fut possible, ils vintent à bout de précipiter du haut de leuts murs tous ceux qui échaperent à leuts coups. Il telta , fur Camage des leurs remparts, un si grand nombre de Mores, qu'ils jugerent à propos de attaque,

Ccij

les y enterrer; non-seulement afin que l'air n'en fût point infecté, mais dans CASTRO. la crainte qu'en les jertant dans le fossé ils ne servissent comme de pont pour 1545.

faciliter de nouvelles attaques.

Rumi Kham, qui avoit paffé toute la nuit en prieres & en procellions, donna ordre que l'affaut fut recommencé à la pointe du jour. Deux Bastions surent encore escaladés, sans qu'on pût s'opposer à tant de furieux qui montoient de tous côtés à la fois, avec une infinité d'échelles. Mais lorsqu'étant fur le haut du mur , ils s'y trouverent refferrés dans un lieu plus étroit , les Portugais, dont toute la ressource avoit été de se résinit pour les y attendre, en firent un si affreux carnage, qu'en un moment cet espace sut couvert de deux milles morts. Juzar Kham , Général de la Cavalerie , y fut tué , entre les plus ardens', & fon Oncle , qui portoit le même nom , lui fucceda. Les autres, forcés de se retirer en désordre, & trouvant les échelles remplies par ceux qui montoient après eux, se précipiterent dans le fosse, ou servi-

rent à précipiter leurs propres compagnons qui leur bouchoient le passage. Il ne périt que sept Portugais dans cette terrible atraque. L'embrasement des feux d'artifices & de la moufqueterie avoit été si extraordinaire, que plusieurs de ceux qui n'étoient vêtus que de coton, voyant la flamme attachée à leurs habits, avoient été obligés de se jettet dans l'eau pour l'éteindre; & quelques - uns , à demi brûles , n'en étoient pas moins retournés à leurs postes. Mascarenhas, pour prévenir le même accident, leur sit faire une forte d'habits, d'un grand nombre de cuirs dorés qui servoient de rapillerie Grandes actions dans ses appartemens. Un jour, ayant découvert le matin que les ennemis

avoient élevé pendant la nuit un mont, d'où ils pouvoient observer ce qui se passoit dans le Château, il se mit sur le champ à la tête de cent hommes, avec Dom Pierre d'Almeyde; il fortir brufquement, & non-feulement il détruifit cette nouvelle machine, mais il ne rentra dans le Château qu'après avoir fait mordre la poussière à plus de trois cens Mores. Un autre jour, Martin Botello fortit vers le foir, avec dix hommes, pour surprendre quelque Infidéle, de qui l'on pût tirer des informations. Il tomba au milien de dix-huit Mores, à qui la frayeur fit prendre aufli-tôt la fuite, excepté un Nubien fort hardi qui fit face aux Portugais. Botello, qui ne cherchoit point à lui ôter la vie, se contenta de le faitir au collet; mais voyant qu'il continuoit de réfister, il renouvella l'action d'Anaya; c'est-à-dire, qu'avant pris le Nubien entre ses bras, il courut vers le Château, où il rentra heureuse-

ment avec cette charge.

ergat.

Cependant le désordre que les feux d'artifice & l'artillerie des assiégeans avoient mis dans les provisions, commençoit à faire craindre la famine ; qui étoit encore un ennemi plus terrible. On étoit déja réduir à des alimens qui révoltoient les plus affamés. Un corbeau , pris sur les cadavres , étoit un mets friand pour les malades, & se vendoir quatre ou cinq écus. On n'étoir pas moins menacé de manquer de munitions. L'ennemi, qui avoit reçu un renfort de dix mille hommes d'Infanterie , préparoit de nouvelles atraques, & l'on s'apperçut bien-tôt que celles dont on découvroit les préparatifs n'étoient pas les plus redoutables. En effet , les Infidéles , érant revenus à l'affaut, escaladerent le Bastion de Saint-Jean, & se retirerent auslitôt; mais leur dessein n'avoir été que d'y attirer les Portugais. A peine su-

rent-ils descendus de leurs échelles, que le Bastion qu'ils avoient miné secrettement, fauta tout-d'un-coup avec un fraças épouvantable. Dix-fept Portugais farent enlevés dans l'air. Dix retomberent fans bleffure; & l'on admira beaucoup l'intrépidité de Diegue de Sotomayor, qui, fans avoir perdu fa fait • presence d'esprit , retomba la lance à la main. Mais un Soldat eut le malheur grand manhoa d'etre jetré parmi les ennemis, qui le massacrerent sur le champ. Masearenhas avoit en quelque pressentiment de cette disgrace, en vovant les Mores si prompts à se retirer. Il avoit même ordonné à ses gens de quitter le Bastion.

Mais ils avoient été retenus par un téméraire , nommé Reynofo , qui les avoit menacés d'accuser leur retraite de lâcheté.

La bréche se trouvoit si grande, après cet accident, que les Mores, au nombre de treize mille, se hâterent de retourner à l'artaque. Ce recit paroîtra fabuleux; mais qu'est-il permis d'opposer au témoignage de plusieurs graves Historiens? Cinq Soldats Portugais fourinrent feuls l'effort de cette multitude leur de la parties d'Infidéles, & donnerent le tems à Mafcarenhas de s'avancer avec le refle de hommes de la finance. fes gens. On ajoute, à la vérité, que les femmes, armées comme les hommes, fe présenterent avec le même courage, fans être arrêtées un moment par l'image de la mort qui les environnoit de toutes parts. Un Piêtre, le crucifix à la main, encourageoit les deux fexes à se sacrifier pour la Religion & pour la gloire. Le détail des actions est ici supprimé, par la seule raison qu'il paroitroit sans vrai-semblance; & les Historiens se sauvent à la tavent des ténéb es , qui obligerent l'ennemi de se retirer après avoir perdu trois cens honmes. Mascarenhas employa toute la nuit à téparer, autant qu'il étoit possible, le ravage des mines & de l'artillerie.

Chaque jour faisoit renaître une nouvelle attaque; & les pertes de l'ennem: étoient toujours si considérables, qu'il ne pouvoit y suppléer que par les renforts qui lui arrivoient continuellement. Rumi Kham prit la réfolution d'en revenir aux mines. Il perça dans quelques endroits jusqu'au roc. Mais cette entreprise n'eut pas le même succès que la premiere. Mascarenhas, qui avoit l'œil ouverr fur tous les monvemens des Mores, contremina si heureuicment qu'il en fit périr un grand nombre. On commençoit d'ailleurs à recevoir quelque secours, du moins par intervalles; & la nouvelle du départ d'une florte, que le Gouverneur des Indes amenoir de Goa, se confirmoit de jour en jour. Dom Alvare de Castro, son second fils; n'avoit pû jusqu'alors arriver à Diu, parce qu'il avoit essuyé une furieuse tempête, qui l'avoit forcé de relâcher Bafaim; mais Antoine Moniz Barretto, qui l'accompagnoit, s'étant détaché, avec huit Gentilshommes du même convoi, avoit eu le bonheur de gagner Diu dans une Barque, & de s'introduire dans le Château. L'arrivée imprévue de cette petite troupe de héros, n'avoit pas peu relevé le courage & l'espérance des Assiégés. On raconte qu'à leur départ de Basaim ils n'étoient valeur détermique fept, avec leur Chef; lorfqu'un autre Gentilhomme Portugais, nomme née d'un Portugais. Michel Darnide, demanda d'être reçu dans leur Barque. Ils le refuserent, dans la crainte de nuire à leur navigation par le nombre. Mais Darnide se jetta dans l'eau, son mousquet entre les dents; & les suivant à la nage, il obligea Barretto de le recevoir.

On vit arriver enfuite Louis de Melo & Mendoza, avec neuf hommes. Ils Pedishecomonia arrivent arx sie Airent fuivis de Dom George & de Dom Edouard de Menezès , avec dix-fept ingos. C c iii

Châreau.

CASTRO 15+5+

hommes. Dom Antoine d'Atavde . & François Guillermo , en amenetent treute; & Ruy Freyre, Facteur de Chaul, vingt-quatre. Tous ces braves guerriers cherchant à fignaler leur arrivée par quelque action d'éclat , tomberent fur l'ennemi, qui s'étoit faisi de plusieurs ouvrages. Le combat fut sanglant pour les Mores. Antoine Moniz Barretto fit des prodiges de hardieffe & de « valeur, & chacun fe distingua par quelque heureuse témérité. Il n'y eut qu'Antoine Correa qui fut plus maltraité de la fortune. Etant forti avec vingt hommes pour aller à la découverte, il appercut douze Mores, qui étoienr autout d'un feu. Il exhorra fes gens à fondre fur eux ; mais de quelque raifon que vint leur frayeur, ils ne penferent qu'à se retirer. Correa, désesperé, ne laif-Correa pris & sa pas de poursuivre les Mores, dans l'espérance d'en arrêtet un. Ils l'attaquetent auffi-rôt qu'ils le virent feul, & toute sa valeur ne put le sauver de leurs mains, Ils le menerent à Rumi Kham , qui l'interrogea beaucoup fur la situation des Affiégés. Quoique le Château fût dans un état miférable, Correa en fit une peinrure fi avantageuse, que le Général More, furieux de ses réponfes, le fir rraîner indignement dans fon quartier, & lui fit couper la

rère. Elle fut exposée le lendemain, sur la poinre d'une pique, à la vuc du

ment par les Mo-

ware de Cattro.

Les Portugais, ayant perdu jusqu'alors plus de deux cens hommes, il leur en restoit beaucoup moins; & de ce reste même, la plûpart étoient on bleffés ou malades; lorsqu'enfin Dom Alvare de Castro artiva dans le Port avec quatre cens hommes & quantité de munitions. Il avoit pris en chemin un Vaisseau de Cambaye richement chargé. La joie que les Assegés ressentirent de ce fecours fut temperée par un accident qui ne convenoit guéres aux circonstances. Les Soldars d'Alvare de Castro, appréhendant les mines, demandetent d'aller ouverrement à l'ennemi. Cette proposition sut rejettée pat Mascarenhas, qui la crut dangereuse; & son refus causa des plaintes & des mur-Les mustas for- mores, qui fc terminerent par une révolte ouverte. Le danger d'être accacen de periode blé dans le Château par fes proptes gens, força Mascarenhas de ceder aux un nauaniparti.

murins. Il fit une fortie, avec cinq cens hommes, divifés en prois corps. On se rendit maître d'abord des postes avancés de l'ennemi, qui se retira dans ses retranchemens. Mais lorsqu'on fut au bord de la tranchée, ceux qui avoient traité leut Général avec tant d'infolence furent les premiers qui s'effrayerent du péril. Mascatenhas leur fir des reproches qui réveillerent néanmoins leut courage. Ils entreprirent l'attaque avec beaucoup de fermeté. Mais toute l'armée des Mores s'érant rassemblée de ses divers quartiers , le Le malefteforei nombre l'emporta fur la valeur. Les Portugais se virent forcés de reculer en par Mascarenha: defordre 3 & le Château controit tisque d'être emporré , si la prudence de Mascarenhas, qui s'étendoit à tout, n'eût prévenu le passage d'un corps de cinq mille hommes, dont le dessein paroissoit être d'aller droit à la porte. Mojate Kham, qui le commandoir, toutna vers le Bastion de Saint-Thomas, où la rétifiance de Dom Louis de Souza, rendit ses efforts inutiles. Mascatenhas rallia ses gens , & regagna heureusement la porte du Château. Mais il perdit foixante hommes, dans cette action; & Dom Ferdinand de Caltro, un des fils du Gouverneur des Indes, y fut bleffe mortel-

Les Mores enleverent, quelques jours après, l'artillerie du Bastion de

CASTRO. 1545.

San-Jago; & leutre effectances, qui s'étoient tanimées par le malheuteux fuccis de la fortie, s'enfletent encore plus de ce nouvel avantage. Vafoc de Cunna & Louis d'Almeyde atriverent dans cette conjondure, avec un renfort confidérable. Almeyde, qui méditoit un autre delfein, partia auffi-tie avec trois Caravelles, & ne trada point à revenit, a accompagné de deux grands Vailleux de la Mecque, door il s'étoit fait, & dont il caragition fur eltimée cinquante mille ducats, il avoit fait pendre aux mâts quantité de Mores, après leut avoir fait couper la tére, aufili-bien qu'il leur Chef, qui étoit un Officier Janislaire, & qui avoit offert inutilement trois milles ducats pour fa rançon.

#### 6. I L

Dom Jean de Caffro arrive à Diu , force les retranchemens des Mores, attaque leur Armée, & la défait , tue leurs Généraux , & rétablit les Portugais. Il retourne en triomphe à Goa. Honneurs que fon Roi lui acconle , & dont la mort l'empéche de jouir.

I s'évoir patfe huir mois depuis le commenceme du fiege. Toute la diligence de Don Jean de Cafil. O, Gouvernaut des Indes, n'avoir pir affernbler , dans les premiers mois, une flotte ail-ze confidérable pour entreprendre de fecourir les Afflieges. Mais il ne s'évoir pas reflaché un moment, s'e tous les autres foirs, qui avoient roublé fon administration, n'avoient point été etautres foirs, qui avoient roublé fon administration, n'avoient point été etpubles de le réfordist. La mort même de Dom Ferdinand, so fils n'avoir point afteré sa constance. Quelque douleur qu'il en cût ressentie, il l'avoir foi distinuée, august prender un habit plas triche, le jour qu'il avoir requ cette ministration de l'avoir conferé Dui sous la domination des Porregass. Il avoir aississe d'avoir conferé Dui sous la domination des Porregass. Il avoir aississifié de-là aux jeux & aux réjouissances du peuple, qu'il avoir lui-même ordonnés dans

Caffro en apprenant la mora de

nant la mort de fontise.

Enfin la flotte s'étoit trouvée prête au commencement de Novembre 134,5. Elle étoit composée de plus de quarte-vingt dit Voiles, fans y comptendre trois Vaiffeaux qui étoient nouvellement artivés de Lilbonne. Caftor relâcha au Port de Bazian, pour attendre les Băimens qui étoient differés depais leur départ de Coa. Il prit plusfeaux Vaiffeaux, près de Damain, & failant coupter en jiecet les prifonniers Mores, il donns ordre que les membres & les trones mutilés fusient jettés à l'emboucharte des Rivieres, afin que reduction de la commentation de la commentati

Ses emploiredants la navigation.

Caftro étant arrivé devant Diu, les Mores furent faits d'étonnement, quoiqu'ils eussent reçu depuis peu du Roi de Cambaye un renfort de cinq.

Harrivo deva:

1545.

mille hommes. Il se rendit d'abord au Château; ensuite ayant fait débarquer fes troupes, il fe détermina, de l'avis du Confeil, à ne pas remettre le combat plus loin qu'an jour suivant. Les commandemens surent distribués. Dom Jean de Mafcarenhas, Commandant du Châreau, fur chargé de conduire l'avant-garde, qui consistoir en cinq cens hommes. Dom Alvare de Castro, & Dom Emmanuel de Lima, composerent le corps de bataille, avec chacun cinq cens hommes. Le Gouverneur des Indes s'en réferva mille, avec un corps d'Indiens. Quelques femmes Portugaifes, aguerries par les exetcices du siege, se mêlerent en habits d'hommes entre les bataillons , pout affifter les bleffes. On laiffa dans le Château, avec trois cens hommes, le Moche de les Lieutenant de Mascarenhas. Le 11 de Novembre, à la pointe du jour, cette petite Armée se mit en marche pour attaquer les forces nombreuses des Infi-

frouper. déles, qui étoient auffi-bien défendues par leurs retranchemens, que par leur arrilleric.

L'attaque fut commencée avec une bravoure extrême; mais elle coûta la Files attaquent tes Mores. vie à plusieurs Portugais. Deux Gentilshommes, qui s'étoient défiés mutuellement, & qui étoient convenus que le premier qui passeroit la tranchée seroit déclaré vainqueur de l'autre, périrent tous deux glorieusement dans l'entreprise. On franchir enfin le fosse, & le nombre de ceux qui s'y portoient avec la même ardent, fut si grand, qu'on ne put distinguer à qui l'honneur appartenoit. Cofine Payta, après avoit perdu une jambe, continua de combarrre à genoux jusqu'à ce qu'il eur reçu le coup mortel. Tanadas s'étant baille, pour ruer un Turc qu'il avoit terratlé d'un coup de lance, fut tué lui-meme par un aurre Turc, François d'Almeyde fuccomba aussi sous le nombre, après

avoir fait un grand carnage autour de lui.

Dales France Mascarenhas & Dom Alvare de Castro entrerent dans un boulevard, qui dans lette camp. formoit le coin du retranchement, Ils y planterent deux fois leurs Enseignes, qui furent autant de fois abbatues. L'arrivée du Gouverneur enflammant l'ardeur du combat, l'Ennemi fut poussé si vigoureusement qu'il abandonna cet ouvrage. Alors les Portugais entretent pêle-mêle avec les Turcs, & le carnage devint beaucoup plus fanglant. Rumi Kham s'avança avec le corps de son Armée; mais voyant ses retranchemens forcés, il en sortir, après une rude escat-

Dom Jean de Castro ne balança point à rassembler tous ses gens pour le

mouche, pour se rejoindre à Juzar Kham.

fuivre. L'action fut engagée plus réguliérement. Un Religieux Portugais, nommé Antoine del Cazal, parur à la rête des rangs, le Crucifix dans une main & la lance dans l'autre. Bien-tôt le champ de baraille fur couvert de morts & de blessés. Rumi Kham tourna le dos , mais ce fut pour rallier ses troupes débandées, & pour revenir à la charge avec tant de furie, qu'il mit à fon gnentl'avantage, tour les Chrétiens en défordre. Ici, Dom Jean de Castro, brayant mille fois la mort, & present de tous côtés par ses exhortarions & son exemple, fervit au gain de la victoire par la promptitude avec laquelle il rétablit zous fes rangs. Il arriva, pour le seconder, que le Crucifix de del Cazal eut le bras cassé d'une balle ou d'une pierre, Ce brave Prêrre demanda vengeance du facrilege aux Portugais rassemblés, & ce spectacle les sit romber avec tant de furie sur les Morcs, qu'ils les pousserent sans relâche jusqu'aux porres de la Ville. Mascarenhas, Dom Alvare, & Dom Emmanuel de Li-

ma,

ma, se melant avec les fuyards, eurent la hardiesse d'y entrer avec enx. I's furent suivis du Gouverneur même, qui s'assura de la porte avec toutes ses troupes; & se répandant chaçun de leur côté dans les rues, ils y firent couler le fang à grands flots. Les femmes & les enfans ne furent pas plus épar- prite par les Porgnés que les hommes. On ne s'arrêta point au pillage de ce qui pouvoit être tugais. embarratiant dans le combat; mais les pierres précieuses, l'er & l'argent compoferent un butin inestimable.

Cependant Rumi Kham, & ses principaux Officiers, avoient profité de cet intervalle pour tallier leurs troupes; & la grandeur de leur perte n'empêchoit pas qu'ils n'eussent encore huit mille hommes sons leurs Enseignes. Dom Jean de Castro & Mascarenhas résolurent ausli-tôt de les attaques. Cette nouvelle action fut très-fanglante. Dans la chaleur du combat , Gabriel Te- no remponent xeira ptit l'étendart de Cambaye, après avoir tué celui qui le portoit, & le une véhoue complanta au milieu du champ de bataille en proclamant la victoire. Elle étoir deja fort avancée, mais ce spectacle la fixa tout-d'un-coup. On apporta au Gouverneur la tête de Rumi Kham, qui s'étoit défendu jusqu'au dernier soupir. Juzar Kham, couvert de bletlures, se trouva du nombre des prisonniers. Les Portugais compterent les morts. Ils avoient perdu cent trente hommes; Pere des deut mais la perte des conemis montoit à plus de cinq mille, entre lesquels étoient paus. leurs principaux Officiers. On accorda aux Soldats la liberté du pillage. Il se trouva dans la Ville & dans le Camp des Infidelles, quarante pieces de canon d'une groffeur extraordinaire, & plus de deux cens de differentes grandents.

Pendant que le Gouverneur s'employoit à réparer toutes les pertes des Portugais, Dom Emmanuel de Lima fur charge, au commencement de l'année 1546, de nettoyer les Côtes de Cambave, avec une flotte de trente. Vaiifeaux. Il détruifit un grand nombre de Villes, particuliérement celle de Gogo, une des principales du Pays. Les Habitans ayant pris la fuite vers les montagnes, il les poursuivit avec tant de bonheur, que les ayant surpris des la premiere nuit , il les passa tous au fil de l'épée. Les champs futent ravagés, les troupeaux massacrés, & tous les Vaisseaux qui se trouverent au

long de cette Côte furent confumés par les flammes. Le succès de la storre Portugaise à Diu répandir une joie incroyable dans tous les Etablissemens de cette Nation , qui avoient crû lire leur sort dans celui de Mascarenhas & du Château. Mais elle éclara particuliérement à Goa, où Dom Jean de Castro s'étoit attiré l'affection de tous les Habitans. Il leur sit Gloire de Castro. demander une fomme confidérable, dont il avoit besoin pour le soutien de sa flotte & pont les réparations du Château de Diu; & comme il ne penfoit qu'à l'emprunter, il leur envoya ses moustaches pour caution. La Ville les lui renvoya fur le champ, avec de grands témoignages de respect, & la somme qu'il Confince qu'on avoit demandée. Les femmes s'empresserent d'y contribuer , & se défirent , à avoit à lui, l'envi , de leurs colliers & de leurs bracelets pour la grossir. Mais il eur bien-tôt l'occasion de s'acquitter avec usure, par les tichesses qui se trouverent fur un Vailleau de Cambaye, dont Moniz Barretto se saisit près de Mangalor.

Le Château de Diu fut rebâti, avec un grand nombre de nouvelles for-Tome I.

CASTRO. 1146. Il resourne à

tifications. On y mit une Garnison de cinq cens hommes , & Dom Georges de Menezés fut laissé fur la Côte, avec une bonne Escadre. Le pardon qui fut accordé aux Mores, & les marques de bonté qu'ils recurent du Gouverneur, servirent bien-tôt à leur faire repeupler la Ville, Enfin, Dom Jeande Castro partit pour Goa, où l'impatience de le revoir avoir porté les Habitans à lui faire une députation pour hâter fon retour. Il y fut reçu avec des

triomphante.

acclamations & des honneurs, par lesquels on s'efforca de retracer les anciens triomphes de Rome. Les portes & toutes les rues de la Ville furent tendues de riches tapitferies. Dans chaque quartier, le bruit des instrumens de musique fut mêlé à celui du canon ; & tous les Vaiileaux qui étoient dans le Port prirent part à la fête par des illuminations. Dom Jean entra fous un dais magnifique. A l'entrée de la porte, on lui ôta fon chapeau, pour lui mettre fur la tête une conronne de laurier , avec une branche dans la main. Devant lui marchoit le Pere Antoine Del Cazal, portant le même Crucifix qu'il avoit aucombat; & l'Etendart royal à fon côté, A fa fuite venoir Juzar Kham , les yeux baifles. Six cens prifonniers, converts de chaînes, fermoient le cortege. Mais il étoit précedé d'un nombre infini de chariots, fur lesquels on portoit le canon & les armes qui avoient été enlevés aux Mores. Les Dames de la Ville se présentant aux senêtres, jetterent des fleurs & des eaux parsumées sur le Vainqueur. Enfin, toutes les circonflances de cette fête durent être bien pompeufes, puisque la Reine Catherine de Portugal, lifant la Relation des combats & du rriomphe de Castro, dit, " qu'il avoit vaincu comme un Chrétien, & triomphé comme nn Paven.

er'al obucut de la Cour de Por-

Ce fut dans le cours de la même année que ces glorieufes nouvelles furent portées en Portugal. Le Roi voulnt distinguer Castro par des récompenses extraordinaires. Il commença par lui accorder la continuation de fon Gouvernement, fous le titre de Viceroi, Enfuite, il nomma Dom Alvare de Castro, fon fils, Amiral des Mers de l'Inde, Mais la mort de Dom Jean interrompit toutes ces faveurs. Il étoit mourant, lorsqu'il reçut la premiere ; & fa maladie, fi l'on en croit Faria, étoit d'une nature fort extraordinaire. Elle venoit du chagrin qu'il ressentoit, depuis long-tems, du misérable état où les affaires des Portugais tomboient de jour en jour dans les Indes, & de la mauvaise conduite que plusieurs. Officiers avoient tenue dans une certaine Sa mon Chré- expédition. En expirant , il demanda pardon à plusieurs d'entre eux de ce qu'il avoit écrit au Roi à leur défavantage, fans qu'on ait pû fçavoir s'il fe

mal.

reprochoit d'avoir poulle trop loin ses plaintes, ou si, par une délicatesse excessive, il avoit quelque regret d'avoir nui pent-être à leur fortune en leur rendant justice. Lorsqu'on lui avoit déclaré qu'il lui rettoit peu de tems à vivre, il avoit fait appeller son Conseil, pour declaret agréablement qu'il ne possedoit rien, & que dans le besoin où il étoit de toutes choses, il demandoit qu'on l'affiftat de quelque petite partie du revenu du Roi, afin qu'on

ne pûr pas dire qu'il fût mort de faim. Enfuire, faifant apporter le Livre des Evangiles , il avoir juré , en y portant la main , qu'il n'avoit jamais employé à fon ufage, ni le revenu du Roi, ni l'argent d'autrui, & qu'il ne s'étoit jamais melé du commerce dans la viie d'acquerir du bien. En effet, après fa mort, on trouva dans fes coffres, pour toutes richesses, trois Reaux. Son

quable.

corps fut apporté en Portugal en 176. § & dépofé dans l'Eglife de Benuica, qui appartent aux Religieux de Saint Dominique, fut une petite montage voifine de Lifbonne. On y conferve son portrait, vêtu de rouge, & couronné d'une branche de lauvier. Entre un grand nombre de connoillances dont i s'évoir onte l'éprit, il façvoir pussieurs. L'apparent son de manier de modernes, & son de trade principale avoit été celle des Mathématiques. Il gouverna fans haueurs & Anales différens éstat de fa fortune, il de conduit fans affectation. On le compte pour le XIVe. Gouverneur, & pour le IVe. Viceroi des Indes Orientales.

CASTRO. 1546. Son portrait 8 fon caractere,

#### Fin du Livre premier.



# HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE SECOND.

PREMIERS VOYAGES DES ANGLOIS EN GUINÉE ET AUX INDES ORIENTALES.

INTRODUCTION.

Observations eclammaines for voyages des Anglus,



UOIQUE les Portugais ayent été les premiers Peuples de l'Europe qui ont entrepris la découverte d'un nouveau Monde, & qu'ils y avent rétifi long-tems avant toutes les autres Nations, le succès de leurs voyages ne sur pas plutôt confirmé, que les Anglois afpirerent à la même gloire. La Guince avoit été (a) reconnue en 1471, par les Flortes du Portugal. Dix ans après, on vit pluficurs Vaisseaux équipes en Angleterre pour tenter la

fortune fur cette Core.

Ce fut Jean Tintam , secondé de Guillaume Fabian , qui forma ce projet en 1481, fous le regne d'Edouard. On est incertain s'ils en commencerent l'exécution à leurs propres frais, où si ce ne fut point aux dépens du Duc de Medina Sidonia, Seigneur Espagnol, qui dans un tems où la Cour de Portugal venoit d'obtenir de celle de Rome un privilege exclusif pour le Commerce des Indes Orientales, crut pouvoir éluder ce Traité en prenant des Anglois à on service. Quelque parti qu'on embrasse sur un fait si obscur, Jean II. Roi de Portugal, allarmé du bruit de ces préparatifs, fit partir aussitôt deux Ambassadeurs pour la Cour de Londres, dans le dessein en appa-

(4) Reconnue, & non découverte, puil- ils ererçoient le commerce fur la Côte de euc les François prouvent que des l'année 1364 Guinée.

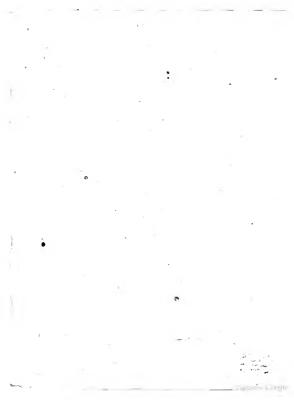







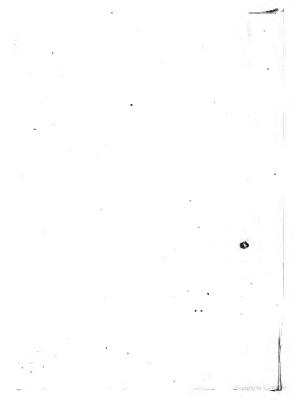

rence de renouveller les Trairés du Portugal avec l'Angleterre ; mais avec l'or- INTRODUGdre fecrer de ne rien négliger auprès d'Edouard, pour obtenir que les Vaifseaux de Tintam sussent arrêtés dans le Port. Ils l'obtinrent. Les raisons qui porterent Edouard à cette déference pour le Portugal ne font pas venues jusqu'à nous; mais elles eurent la force d'interrompte une si belle entreprise. Ce fait, qui est rapporté par Garcie de Resende, Historieu Portugais, dans la vie de Jean II. doit passer pour un témoignage irréprochable que les Anglois ont été des premiers & des plus ardens à former des vûes de navigation par des Mers éloignées. Peur-être fant-il attribuer à la même cause le long intervalle qu'ils mirent ensuite, entre cette tentative & leurs premiers voyages au

D'un autre côté , il paroît constant , par une Lettre dont l'extrait se trouve Lour commerce dans le Recueil (a) d'Hackluyt, que des l'année 1526, & peut-êrre plutôt, aux Canaries. certains Marchands Anglois, entre lesquels on nomme Nicolas Thorne, de Briflot, & Thomas Spacheford, avoient des relations de commette aux Isles Canaries, Par cette Lettre, que le hazard a fait conferver, Thorne donne avis à Thomas Midnal, fon Facteur, & à Guillaume Ballord, rétidans à San-Lucar en Andalousie, que le Saint-Crissophe, Vaisseau patri de Cadis pour les Indes Occidentales, portoit, fous fon nom, differentes (b) marchandifes, qui devoient être débarquées à Santa-Cruz, dans l'Isle de Tenerife. Il charge ces deux Agens de fe-rendre dans cette Isle, & d'y demeurer en qualité de Facteurs, non-feulement pour y vendre les marchandifes qu'il y envoyoir, mais encore pour lui renvoyer, du même lieu, une certaine quantité de fucre, des peaux & d'autres richeffes.

Enfin, vers le milieu du feizième fiécle, l'ardeur des Anglois, que d'autres esperances avoient fait tourner jusqu'alors du côté le plus opposé, prit bane, en Barfon effor vers le Sud. Il paroit qu'ils n'en durent l'occation qu'au hazard ; mais ce fur la prudence qui la leur fit faisir. En 1551, le Capitaine Thomas Windham fit voile à Maroc fur fon propre Vailfean, qui se nommoit le Lion. pour y conduire deux Princes Mores, dont on ignore les avantures. Les particularités de ce voyage ne font pas mieux connues, excepté qu'on trouve dans le Recueil de Hackluyt une Lettre de Jacques Alday , Domestique de Sebastien Cabot ou Cabota, dans laquelle il se représente comme le premier Auteur de ce commerce en Barbarie, avec quelques autres circonstances qui

ne regardent que sa propre fortune,

L'année suivante Windham entreprit un autre voyage à Zasia ou Sassi, Vosages de Windham à sossi-& à Santa-Cruz. Comme c'étoir s'écarter du Détroit, cette hardielle choqua & à Santa-Cruz. si vivement la Cour de Porrugal, qu'elle menaça de faire trairer en ennemis tous les Anglois qui reparoîtroient aux mêmes lieux, Certe menace n'empê- Premiers vovacha point que l'année d'après , le même Windham , accompagné d'un Por- get des Angois tugais, nommé Anes Pinicado, ne formar le dessein d'aller jusqu'en Guinée, avee trois Vaisseaux, monrés de cent quarante hommes. Ils firent le commerce de l'or au long de la Côre; après quoi ils prirent la réfolution de s'avancer jusqu'à Benin, pour y charger dit poivre. Mais la chaleur du climat caufa la mort aux deux Chefs de l'entreprife. Une partie de leurs gens périr après eux, de diverfes maladies; & le reste, qui étoit téduit à quarante, revint à

(4) Vol. 2. Part. 2. pag. 3.

(4) L'espece des marchandises y est en détail.

INVAODUC-Voyagede Lok. Plymouth avec peu de richesses, & un seul Vaisseau, après avoir été fotcés de bruler les deux autres, faute de Matelots pour la manœuvre.

En 1554, Jean Lok fit le voyage de Guinée avec trois Vailleaux, & s'étant borné au commerce des Côtes, il en rapporta une quantité confidérable d'or & d'ivoite. Ces entreprises furent renouvellées presque tous les ans par d'autres Avanturiers; & ce ne fut qu'en 1585, que certains Marchands ayant communiqué des vues plus régulieres à la Reine Elifabeth, obtinrent de cette Princette des Lettres patentes pour le commerce de Barbarie, Certe premiere faveur fut fuivie, en 1588, d'une autre permission (a) de la Cour pour le commerce de Guinée, entre les Rivieres de Sanaga & de Gambra. Enfin, dans le cours de l'année 1602, d'autres Marchands obtinrent aussi des Lettres, qui leur accordoient la liberté de commercer depuis la Riviere de Nonnia, ou Nugnez, jusqu'au Sud de Sierra Leona, c'est-à-dire, l'espace d'environ cent lieues; & ce fut cette nouvelle Société qui prit le nom de Compagnie d'Afrique. Les voyages qui s'étoient faits sur cette Côte n'avoient

C umpagaie d'Ahigher

pas manqué d'exciter les plaintes des Portugais. Hackluyt nous a confervé l'histoire de tous ces différens; & je ne rejetterai point l'occasion d'en rappellet une partie, lorfqu'elle s'offrira,

Les vûes des Anglois s'étendant avec le succès de leurs entreprises, ils réfolurent, fur-tout après avoir inutilement tenté de découvrir un passage au Nord-Eit & au Nord-Ouest, de pousser leurs voyages autour de l'Afrique, Tentilires & par les voyes qui étoient devenues familieres aux Portugais. En 1591, trois préparaits des grands Vaisseaux exécuterent pour la premiere fois ce dessein, sous le com-nogus pour le mandement du Capitaine Raymond. Une autre Escadre, commandée par

Omentales.

le Capitaine Wood, fuivit cet exemple en 1596, mais avec moins de fuccès. On ne manquoit point, dans l'intervalle de ces navigations, d'employet des Espions fort habiles, qui partoient souvent avec les flottes mêmes du Portugal, pour observer la disposition des Mers & l'état des Pottugais dans toutes ces Régions. En 1600, un Corps de Marchands, de Gentilhommes, & de gens riches de toutes fortes de conditions, au nombre de cent feize, avec le Comte Georges de Cumberland à leut tête, obtinrent de la Reine Elifabeth une Charte qui leur accordoit la permission d'exetcet le commerce aux Indes Orientales, sous le titre de Compagnie de Marchands Avanturiers. Depuis ce tems-là il ne s'est point passe deux années sans qu'on ait vu parrir, des Ports de l'Angleterre, plusieurs Vaisseaux pour cette riche Partie du monde. Telle est l'origine du Commerce Oriental que les Anglois cultivent aujourd'hui.

excaling,

J'ai remarqué que long-tems avant qu'ils eussent passé le Cap de Bonnetier le font par Esperance dans leurs propres Vaisseaux, divers Particuliers de leur Nation avoient fait le voyage de l'Inde, ou par terre, ou fur les flottes mêmes du Portugal, foit pour observer ce qui se passoit dans ces nouveaux Etablisse-

personnes d'Excelter , de Londres & d'autres p. 114 6 113.

(a) Ces Patentes ont été recucillies par lieux. Il paroît , par ces Patentes , qu'on ne Hackluyt. La premiere fut accordée pour faifoit que fuivre le Confeil des Portugais douze ans aux Comtes de Warwick & de qui rélidoient à Londres , & qu'on avoit dé-Leicester, & à trente-deux Marchaods de ja fait un voyage avant qu'elles eussent été Londres. La seconde, pour dix ans, à huit accordées. Voyez Hackbuyt, Vol. 1. pars. 1. mens, foit pour y prendre quelque part au commerce. Il nous reste quantité de Lettres, & plusieurs Relations de ceux qui firent le voyage par terre; & ces piéces font trop curieuses pour n'en pas faire entrer quelques extraits dans cet Ouvrage. Mais, de ceux qui passerent sur les slottes Portugaises, il ne s'est conservé, ou du moins l'on n'a publié que le Voyage de Thomas Stephens, qui a pris la peine d'écrire ses propres avantures. Cependant on y peut joindre la Relation du Capitaine Davis , qui fervit , en 1598 , de Pilote aux Marchands de Midelbourg, pour découvrir la route des Indes & la fituation des Portugais. Ces deux Journaux, qui font remplis d'utiles observations, méritent auffi de n'être pas négligés.

INTRODUC-TION-

Quoique les premiers voyages des Anglois dans les Indes offrent beaucoup prendre des Votade variére, il ne faut pas s'attendre à cette suite continuelle de nouvelles de- ges & des Relaconvertes, d'actions extraordinaires, de batailles, de fieges, & de conquê-tions des Angelia tes, qui composent l'Histoire des Expéditions Porrugaises, Il ne restoit presque rien à découvrir pour les Anglois. Leurs voyages n'avoient guéres d'autre but que le commerce. Leurs Etablissemens se sont formés du consentement des Nations dont ils ont recherché l'amitié. En un mor, ils n'ont point entrepris de conquêres, & toutes leurs expéditions n'ont été que des entreprises de Marchands. C'est peut-être par cette raison qu'il n'a jamais paru d'Histoire réguliere des voyages & des déconvertes de la Nation Angloife, comme les Portugais & les Espagnols ont pris soin d'en publier un grand nombre. Cependant les Mémoires de la Compagnie des Indes, les Lettres de fes Agens, & les Comptes de ses Facteurs, qu'on ne peut soupçonner d'infidélité, les Relations particulieres qui ont paiu par intervalles, enfin les remarques que divers Capitaines de Vaiifeaux & d'habiles Pilotes ont publiées fur leurs navigations, me mettront en état de rendre un compte affez exact des principaux Voyages & de l'Etabliffement des Anglois au Sud & à l'Est,

## CHAPITRE

# Voyage en Barbarie par le Capitaine Windham.

E Pere (a) de la Navigation & du Commerce des Anglois dans les Windham.

Mers éloignées de leur Isle, étoit un Gentilhomme de Norsolk, qui demeuroit à Marshfield Park, dans la Province de Sommerset. Il n'étoir point affez riche pour se charger seul des frais d'une grande entreprise; mais ayant pris le goût de la mer & des voyages en conduifant à Maroc les deux Princes Mores (b) dont j'ai parlé dans l'introduction, il fit entrer dans fes vues, par les mêmes esperances, plusieurs personnes riches, qui n'étoient pas moins paffionnées que lui pour augmenter leurs richesses. On nomme Sir John York, Sir William Gerard, Sir Thomas Wroth, & deux Marchands de Londres, nommés Cole & Lambert.

1552.

Ses premiers

(a) On doit cette courte Relation au Se-(b) J'ai remarqué qu'il ne refte aucune aueretaire, ou fi l'on veut, à l'Ecrivain du Vail- tre trace de ce premier voyage. feat de Windham, qui se nommoit Jones.

SINDHAM. 1552.

Windham fut choisi pour commander trois Vaisseaux, qui mirent à la voile le premier de Mai 1552, à King's road, près de Brittol. Celui qu'il montoit, & dont il étoit le principal Propriétaire, étoir d'environ cenr cinquante ronneaux. Les deux autres étoient moins confidérables, & le troisiéme n'étoir même qu'une Caravelle, achetée, par hazard, d'un Portugais qui s'étoit établi à Newport, dans le Pays de Galles; mais il n'étoit pas furprenant que ceux qui les avoient équipes cussent voulu risquer peu, pour leur coup d'effai.

Le tems fut si favorable , qu'après une navigation de quinze jours on ar-El arrive à Afafi. riva au Port de Zafia ou d'Afafi , fur la Côte de Barbarie , au trente-deuxiéme dégré de latitude. Une partie des matchandifes y fut déchargée, pour être

transportée, par terre, à Maroc. Après y avoir renouvellé les provisions, on De-123 Santa- gagna un autre Porr, nommé Santa-Cruz, où l'on acheva de se défaire de la cargaison. Elle consistoit en diverses étotses de laine, en plusieurs parties de corail, d'ambre, de jais, & d'autres marchandifes estimées des Mores. Les Anglois trouverent à Santa-Cruz un Vaisseau François, qui n'étant point informé si l'Angleterre étoit en guerte ou en paix avec la France, se retira d'abord fort près de la Ville, pour se mettre à convert. On y prit ses intérêts jusqu'à tirer, des murs, une volce de canon, qui passa entre les mats de l'Escadre Angloife. Windham n'en avant pas moins jetté l'ancre, il lui vint une Pinace, pour s'informer qui il étoit. Mais ausli-tôt que les Mores eurent appris n en bien traité la permission de leur Roi, toutes les défiances se changerent en amirié. Peu per les Mores.

qu'il avoit fait le même voyage l'année précedente, & qu'il étoit venu avec de jours après son arrivée, le Viceroi, qui se nommoit Sthill Manache, vint le visiter avec beaucoup de politesse. Cependant divers obstacles retarderent fi long-tems la cargaifon, qu'il fe passa trois mois avant qu'on pût rassembler le fucre, les dates, les amandes, & les autres marchandifes qu'il devoit recevoir en échange. On étoit alors dans la plus grande chaleur de l'Eté, & pluseurs de ses gens s'en ressentirent par diverses maladies ; mais il eut le bonheur de ne perdue personne.

Il eft jette aur Caparies & malgrane par les Efpagouls.

Les rrois Vailleaux ayant quitté le Port , pour attendre un vent favorable, celui de Windham fit bien-tôt une voie d'eau, qui l'obligea de relâcher à Lancerota , du côté de Forte Ventura. Les Habitans s'imaginerent , à la vûe de la Caravelle, qu'elle avoit été prise sur leur Nation. Ils fondirent sur quinze ou feize Anglois qui étoient defeendus au rivage, & fur foixante-dix caisses de fucre dont on avoit foulagé le Vaisscau de Windham. Le sucre sur pillé, & les Anglois arrêtés. Windham fit avancet ausli-tôt ses trois Chaloupes, remplies de Soldats, qui tuerent dix-huit Espagnols, mirent le reste en fuite, & leur enleverent leur Gouverneur, vieillard de soixante-dix ans. Mais la chaleur de l'action leur ayant fait oublier qu'ils étoient mal pourvûs de minitions, ils se virent poursuivis, à leur tour, par des ennemis mieux armés, qui leur tuerent six hommes dans leur retraite. On prit enfin le parti de s'expliquer, & l'on convint que les prifonniers Anglois seroient échangés pour le vieux Gouverneur. Ainfi la paix & l'amitié fuccederent à la guerre; ce qui n'empécha point les Anglois d'exiger un certificat par écrit , du dommage qu'ils avoient fouffert; & l'on ne manqua point, à leur retour, de les en faire dédommager par les Marchands Espagnols qui se trouverent à Londres.

En s'éloignant de l'Isle, ils apperçurent le Cacafuego, & d'autres Vaisseaux de l'Armée Portugaife, qui venoient jerret l'ancre dans le même lieu. C'étoit une raison de précipirer leur course avec toures leurs voiles; car ils n'ignoroient pas combien les Portugais étoient offensés de leur nouveau commerce avec la Londres. Barbarie. Ils employerent plus de fept femaines à regagner les Côtes d'Angleterre; & le vent les ayant forcés de relâcher à Plymouth, ils n'arriverent à Londres que vers la fin du mois d'Octobre.

WINDHAM. 1552. Son retour 4

### CHAPITRE IL

# Voyage en Guinée & à Benin, en 1553.

ES Anglois (a) applaudirent si généralement au second essai de Wind-L ham, que l'honneur de rendre fon nom immortel dans sa Parrie devint pour lui un motif aussi pressant que l'intérêt. D'ailleurs, il se lia d'une amitié fort étroite avec un Voyageur exercé, qui confirma fon penchant, en lui faifant naître de nouvelles vues. Il fe nommoit Antoine Anes Pinteado. C'éroit Anes Pinteado. un Portugais difgracié de son Roi, qui étoit venu chercher un azile en Angleterre. Il étoit né à Oporto, & fon habileré dans tout ce qui appartient à la navigation l'ayant fait distinguer à la Cour de Lisbonne, on lui avoit confié la garde des Côtes du Bresil & de la Guinée contre les entreprises des François. Il avoit éré revêtu, en même-tems, d'une Charge de Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi. Mais la jalousse de quelque concurrent lui avoit fait perdre les fruirs de fon mérite & de fon travail. Cer illustre Etranger, digne d'un ami plus vertueux que Windham, confulta moins, pour se lier avec lui, la ressemblance de leurs principes & de leur caractere que le goût qu'ils avoient Windham. tous deux pour les voyages. Il lui proposa celui de Gninee, dont il sçavoit mieux que personne qu'il y avoir de grands avantages à recueillit. Deux Vaisscaux, qu'ils firent équiper à Portsmouth, se trouverent en état de partit au mois d'Août 1553. Ils y mirent une bonne artillerie, & cent-quarante Soldars. Enfin, chacun prenant le commandement du sien, ils mirent à la voile le 12 du

1553.

Il fe lie arec

En passant près de Madere, ils ne purent résister à l'envie de prendre du riz de l'Isle pour leur usage; & cette diversion leur fit rencontrer un grand Rencontre un ils Gallion du Roi de Portugal, bien monté d'hommes & d'artillerie, qui étoit font à Madere. envoyé précisément pour empêcher les Vaisseaux des autres Nations d'exercer le commerce sur les Côtes Occidentales d'Afrique. Il y a même assez d'apparence que la Cour de Lisbonne avoit été secrettement informée que les deux

( 4) La Relation de ce voyage a été publiée reçu les matériaux de gens connus & respectés, pour la premiere fois, avec celle du précedent, par Richard Eden , dans un petit Recueil , qui fut réimprimé en 1577 , avec plusieurs ad-dicions , par les soins de Richard Willes. Hackluit les a inférées toutes deux dans sa collec- L'Ouvrage est précedé d'une descripcion de sion. M. Eden avertit dans fa Préface qu'il a l'Afrique.

Tome I.

qui avoient pris la peine de les rassembler. Le titre de Willes est en langage de ce tens-là: Historye of Travayle in the West and Enst Indies, &c. by Eden and. Willes, in-quarto, p. 236.

WINDHAM. 1553-

Batimens Anglois méditoient quelque projet nuisible au Portugal, quoique rien ne fut plus cloigné de l'intention des deux Capitaines; & le Gallion, qui n'étoit parri vraisemblablement que pour les observer, auroit peut-être profité de l'occasion d'arrêter leur course à Madere, s'ils n'eussent parus assez forts &

aflez réfolus pour se faire redouter.

Win-lbam en informat avec Pinteado.

 Jufques-la, Windham s'éroit conduit avec Pinteado d'une manière qui n'avoit pu diminuer l'opinion qu'il lui avoit fait prendre de son caractere. Mais aufli-tôt qu'ils eurent pafié Madere, il changea de conduite & de langage. Non-feulement il prit le commandement fur lui feul, mais s'expliquant dans des termes durs & groffiers, & ne craignant point d'abuser de l'ascendant qu'il avoit sur un Equipage composé d'Anglois, pour ôter tous ses droits à ce vertueux Etranger, il le réduitt presqu'à l'état d'un simple Matelot. Rien n'étoit plus capable de mortifier un Portugais, dont on connoît la fentibilité

pour l'honneut. Les deux Vaisseaux relâcherent à Saint-Nicolas, une des Isles du Cap-Verd,

pour y prendre des provisions de chair, qui ne purent être que de chevres fauvages; cat cette Isle en est remplie, & n'a presque point d'autres animaux. Ils pourfuivirent leur course dans la saison des plus grandes chaleurs; & , pour attendre le tems qu'elles diminuent en Guinée, ils s'artéterent dans plufieurs Isles

Windham,

Préfemption de défertes. Mais l'ignorance de Windham, qui ne prenoit plus conscil que de son orgaeil & de son caprice, les y fit demeurer trop long tems. Enfin ils tomberent à l'embouchure de la grande Riviere de Sellos, sur la Côte de Guince, où ils auroient pû faire leur cargaifon du fruit de cette Contrée, qui est une espece de poivre fort chaud, & dont la figure ressemble à celle de la figue (a). Cette forte d'épice est fort estimée dans les Pays froids, & peut s'acheter en Guinée par des echanges fort avantageux. Mais rous les Anglois de l'Equipage, entrainés par leur imprudent Capitaine, dédaignerent un bien si méprisable, en comparation de l'or dont ils étoient altérés, & demanderent de pouffer plus loin leur navigation. On avança l'espace d'environ cent lieues vers la Côte d'Or, où, fans s'approchet rrop d'un Fort Portugais, firué fur la Riviere de Mina, on fe procura, pour des marchandifes de peu de valeur, le poids de cent cinquante livres d'or. Et toute la cargaifon qu'on avoit apportée d'Europe auroit pû être changée pout ce précieux métal, îi les avis de Pinteado eussent été fuivis; mais Windham, incapable de raison, voulut pousser jusqu'à Benin, qui est cent cinquante licues au-delà, & directement sous la Ligne. En vain Pinteado lui en représenta le danger. Il n'obtint, pour réponse, que des in-

Il erend un mauvars parti en Afrique.

> jures & des menaces. Son intention étoit de ménager l'Equipage, parce qu'étant informé des qualités du climat, il sçavoit qu'il étoit également dangereux d'y arriver trop tard ou trop tôt. Si l'on arrivoit trop tard, on s'y trouvoit au tems du Rofsia, c'est-à-dire, de l'Hyver du Pays, qui n'est pas dangereux par le froid, mais par une espece de chaleur étousfante, qui produit un air si corrompu,

> que les habits y pourrillent sur le dos. Si l'on arrivoit trop tôt, il falloit s'at-(a) L'arbriffeau qui le porte, ne s'éleve coffe remplie de grains. Les Médecins les appas pius d'un pied & demie ou deux pieds au- pellent Grana Paradifi. On verra dans la sui-

du fang, lorfqu'il est recucilli. Ce n'est qu'une Guinée.

dessus de la terre. Le fruit est rouge comme te, ce qui a fait donner ce nom au poivre de

tendre aux plus terribles ardeurs du Soleil; feule raifon qui avoit retardé leur course. Mais Pinteado n'étant point écouté, on gagna la Riviere de Benin,

où l'on ietta l'ancre.

Pinteado, un autre Portugais, nommé Francisco, Lambert, Gentilhomme Anglois, & d'autres particuliers des deux Vailleaux, se mirent dans leur Pinace, pour remonter la Riviere. Ils en fuivirent les bords pendant cinquante ou foixante lieues, dans le desfein d'allet jusqu'à la Ville Capirale. Mais étant descendus sur le rivage, pour y lier quelque commerce avec les Négres, ils furent conduits, par terre, à la Cour, qui n'étoit plus qu'à douze

lieues. En arrivant, ils furent présentés au Roi, dans un cercle fort nombreux de Roi de Brail Spectateurs, qui s'empressoient pour les voir. Ce Prince leur parut moins noir Viage du Pays. que le reste de ses Sujets. Il étoit aissi dans une grande salle, dont les murs etoient de terre, & qui n'avoit aucune fenêtre; mais à la voute, qui étoit de planches legeres, il y avoit des ouvertures, en forme d'entonnoirs, pour la communication de l'air. Le Roi est servi avec beaucoup de respect. Ses Courtisans n'osent le regarder au visage. Ils sont assis à plate terre , les coudes appuyés sur leurs genoux, & la tête panchée sur leurs mains, dont ils se cachent le vifage. Ils ne levent jamais les yeux que lorsqu'ils sont appellés pat leur nom. Alors, s'approchant du Roi, ils reprennent la même posture pour l'écouter; & lorfqu'ils le retirent, ils rampent en arriere avec le même respect, par-

ce que c'est un crime de lui rourner le dos.

Les Anglois eurent la permittion de fe tenir debout, & les careffes du Monarque Afriquain leut inspirerent de la consiance. Il leur demanda, en Portu-Prince. gais, qu'il avoit appris dès son enfance, ce qui les amenoit dans ses Etats, Pinteado répondit qu'ils étoient Marchands, & qu'ils venoient pour faire l'échange des richesses de leur Pays contre les siennes. Cette proposition fut si agréable au Roi qu'il leur offrit sur le champ de leur faire voir ce qu'il y avoit de poivre dans ses magasins, à condition qu'ils sissent apporter aussi quelques essais de leurs marchandises. Pinteado fit autli-tôt venir quelques Anglois de la Pinace, avec diverses fortes de petite bijonterie. Le Roi en parut fatisfait. Il promit que la cargaifon de poivre setoit prête dans l'espace de trente jours; & si les deux Vaiifeaux Anglois n'avoient point affez de marchandifes pour rendre la valeur égale, il offrit de leur faire crédit jusqu'à leur retour. En même tems il donna des ordres pour faire rassembler tout le poivre qui éroit aux envitons. Il ne s'en trouva que trente ou quarante quintaux dans ses magasins; mais dans le cours du mois, la Ville & les lieux voifins en fournirent une

quantité suffisante.

Dans cet intervalle, les Anglois des deux Vaisseaux, s'abandonnant à leurs 11s se sivrent à appetits déréglés, mangeren poutes fortes de fruits à l'excès, & n'userent pas du temperance. vin de palmiet avec plus de ménagement. Abbatus par la chaleur, qui se fai soit fentir sa nuit comme le jour, ils ne se refusoient pas non plus le plaisir d'être fans cesse dans l'eau, qu'ils croyoient propre à les rafraîchir. Mais, loin d'y trouver du foulagement, ils s'apperçurent trop tard que le reméde étoit plus dangereux que le mal. Ils fe trouverent attaqués de fiévres aigues , & d'une enflure si mortelle, que ceux qui en étoient saiss périssoient sans ressource. Il en mouroit réguliérement trois ou quatre, & jusqu'à cinq, par jour. Wind-Ee ii

WINDHAM.

Il arrive à Benin.

Audience du

Maladies enl

WINDHAM.

ham voyant disparoître ses gens avec cette rapidité, envoya promptement avertir Pinteado & ses Compagnons qu'il falloit quitter cette pernicieuse Côtes Les lui firent répondre qu'il dépendoir de lui de rendre ses gens plus modérés, en leur faisant observer une discipline exacte; qu'ils avoient déja rasfemblé une riche provision de poivre, & qu'ils en espéroient beaucoup davantage; qu'il falloit confiderer de quelle importance il étoit de tirer tout l'avantage possible de ce premier voyage, & ne pas ruiner les espérances communes par un excès de précipitation. Mais Windham, choqué de la résistance qu'on apportoit à ses ordres, leur fit protester que s'ils tardoient à revenir . il mettroit à la voile fans les atrendre. Pinteado fe flatta de le perfuader par de bonnes raifons . & retourna fenl aux Vaisseaux , dans cette esperance, Avant qu'il fut arrivé, le furieux Windham brifa de rage sa caisse de remédes & tous les instrumens qu'il avoit apportés pour la navigation, sans lui rien laisfer de ce qui pouvoit fervir à la fanté & à son retour. Cet emportement venoit de la crainte où il étoit lui-même de ne jamais quitrer cette Côre. En effet, la maladie, dont il commençoit à se ressentir, l'emporta peu de jours après. Pinteado, le trouvant mort à fon arrivée, n'en pleura pas moins un

Emportemens des Anglois contre Pinicado.

homme qu'il avoit regardé long-tems comme fon ami. Cependant le défordre ne cessa point par la mort de son premier auteut. Plusieurs Matelors, & même quelques Officiers, s'emporterent contre le Capitaine Portugais jusqu'à le traiter de Juif & lui reprocher de ne les avoir amenés dans un Pays si dangereux que pour les y faire tous périr. D'autres tirerent l'épée, en offrant de lui ôter la vie. Comme ils insistoient toujours. à partit, il se réduisit à leur demander le tems de faire revenit les Matchands qui étoient demeurés auprès du Roi. Cette priere fut rejettée, Enfin il les conjura de lui laisser du moins une Chaloupe, avec quelques vicilles pieces de voile, en leur promettant de ramener leurs Compagnons en Angleterre, Rien n'ayant pû les toucher, il se servit d'un Négre du Pays pour ecrire aux Marchands à quelles violences il étoit expose, & leur promettre que si l'on ménageoit du moins sa vie , il viendroit incessamment les chercher, Les Mutins ne tarderent point à le faire monter à botd malgré lui. Il fut relegué dans la cabane des Valets, & traité si indignement qu'il ne recevoit sa nourriture que de la pitié de cette vile canaille. Les maladies ayant tellement diminué l'équipage qu'il ne restoit plus assez de Marelots pour la manœuvre, ceux mi avoient confervé leur fanté brûlerent un des deux Vaiffeaux, & partirent fix ou fept jours après. Pinteado, pénétré jusqu'au fond du cœur du cruel traitement qu'il recevoit, mourur de chagrin & de langueur. Ses Bourreaux arriverent enfin à Plymouth; mais d'environ cent quarante qu'ils étoient à leur départ pour l'Afrique, il n'en restoit pas plus detrente-neuf.

grim.

Eclareiffement honorable pour is sommoure. Elan, Hiltorien de ce Voyage, touché d'une vive compassion pour le sort de Pinteado, raconte, à la sin de sa Ratistion, ec qui s'étoit passie entre la Cour de Lisbonne & ce verteuxs Portugais. Après avoit été long-emes emprisonne fur de faussies accustitons, il avoit obtenu la liberté, à la folliciration du Conselleur du Roi, qui avoit fait connoixe manifeltement son innocence. Le Roi, se repenant de sa sevitire, lui avoit accordé un Brevet de Centilhomme ordinaire de sa Nation, avec une persion, se d'autter savours.

1553-

Ce fait est vérifié par le Brevet même, qui se trouve inseré dans Eden & WINDHAM. dans la Collection d'Hackluyt, & par des Lertres autentiques de Dom Louis Infant de Portugal, dattées le 8 Décembre 1552, par lesquelles ce Prince avoit la bonté d'affuter Pinteado, qui s'étoit alors refugié en Angleterre, que le Roi lui pardonnoit fincérement, & que non-seulement il avoit eu tort de fortir du Royaume après sa prison, mais qu'il pouvoit y revenir, avec cerritude d'y être glorieusement employé. Eden rend témoignage qu'il a vû l'original du Brevet & des Lettres, entre les mains de son ami Nicolas Liese, à qui Pinteado les avoit laissés en pattant pour le voyage de Guinée. Il ajoûte que malgré des invitations si avantageuses, Proreado n'avoit pû se dérerminer à retourner dans sa Patrie, ni même à se trouver sans témoins dans la compagnie d'un Portugais, parce qu'il avoit reçu des avis fecrets qu'on en vouloit à fa vie.

#### CHAPITRE III.

Second voyage en Guinée, par le Capitaine Jean Lok (a), en 1554.

DEN observe que comme il s'est moins attaché, dans le Voyage pré-cédent, au cours de la navigation qu'aux circonstances historiques, son dessein, dans celui-ci, est de suivre exactement les remarques d'un Pilore fort habile, qui eur la principale direction de la flotte, & qui rédigea toutes les observations par écrit. Les Avanturiers furent le Chevalier Georges Burne, le Chevalier Jean York, Thomas Lok, Antoine Hickman, & Edouard Castelin. Eden prend soin d'avertir que les hauteurs furent prises avec de les hauteurs. bons instrumens; mais il patoit néanmoins qu'il s'y est glissé plus d'une crreur.

LOK

1554-

Décort de la

Le 11 d'Octobre 1554, on fortit de la Tamife, avec trois Vaisseaux, la Fiote Angiore, Trinité, de 104 tonneaux, le Barthelemy, de 90, & le Saint-Jean l'Evangeliste de 140. Il y avoit aussi deux Pinaces, dont l'une fit naufrage sur les Côres d'Angleterre. On s'arrêta quatorze jours à Douvre, & trois ou quatre à Rye. On toucha encore à Darmouth; après quoi l'on mit à la voile en haute mer.

On se trouva, le 17 de Novembre, à la vue de l'Isle de Madere, qui parroit fort haure du côté Nord-Nord-Est, & qui est au contraire très-basse du dese. côté Sud-Sud-Est, où elle jette une longue pointe. A l'Ouest, on apperçut quantité de ruisseaux qui descendent des montagnes, & des campagnes d'une grande blancheur. On vit aussi quelques maisons blanches au Sud-Est. Le sommet de la montagne paroifsoit fort escarpé. Au Nord-Est, on découvrit une petite Baye, qui a l'apparence d'un Port, & quelques ouvertures dans

Observation a

(a) En attribuant le fond de cette Rela- Ouvrage portoit le nom de Robert Gainth , tion à Jean Lok , on fuit le témoignage de Pulote de Saint-Jean l'Evangeliste. Eden n'ess Hackluyt; mais la premiere Edition de cez étoit que l'Editeur. Ec iii

Lox. 1554. Er aux Canaries la montagne qui est au-desfus de la Baye. On vit encore un grand rocher à peu de distance du rivage.

Le 19, à midi, on eur la vûe des Isles Canaries, dont la premiere, qui est celle de Palma, est au 18 degré. Elle s'éleve en rondeur, & s'étend au Sud-Est & au Nord-Ouest. La parrie Nord-Ouest est la plus basse. Dans celle du Sud, elle a deux montagnes rondes qui se suivent. On compte cinquante-sept lieues, entre la partie Sud-Est de l'Isle de Madere, & le Nord-Ouest de l'Isle de Palma. La flotte , portant au Sud & au Sud quart d'Ouest, découvroit librement Tenerife & les autres Canaries. La partie Sud-Est de l'Isle de Palma est éloignée d'environ vingt-lieues du Nord-Nord-Est de Tenerise, qui est située, comme la Grande Canarie, & la partie Quest de Force Ventura, à vingt-fept degrés & demi, Gomera est une fort belle Isle, mais remplie de monts escarpés. Sa fituation est à l'Ouest-Sud-Ouest de Tenerife, & le cours de la navigation, en passant entre les deux, est Sud quart d'Est. Dans la partie méridionale de Gomera, on decouvre une Ville. Tenerife est une Isle fort élevée, dont le nom est célébre par son Pic, c'est-à-dire, par une montagne d'une prodigieuse hauteur, qui a la forme d'un pain de sucre, & dont le sommet, pendant toute l'année, est continuellement couvert de neige. La flotte fut arretée ici par un calme, qui dura depuis six heures du matin jusqu'à quatre heures après midi.

Cop de las Bar-

Consiedes An-

gagmer le Cap de las Bubas 3 qui cell à vinig-deux degre & demi. La Côice de fort plate aux environs du Cap. On y trouve feize & din-fep brafles d'eas. Tour l'efpace qui est pisqu'à fept on huit lieues de la Riviere del Oro, est fréquence par les Espagnols & les Potrugais, qui y font le commerce du position pendant le mois de Novembre. De-là, on porta au Sud-Sud-Ouelt, & 8 ad-Ouelt quart d'Ouelt, jusqu'à au vinigieme dégré & domi, fais s'écarer de plus de fept lieues du trivage. On fuivre enfuire directement au Sud jusqu'an treisieme degré, fains fe coirce à plus de vingre-inq lieues de la Côre. Le 1 de Décembre, etant atrevale degré, on continua Sud par Eti, jusqu'au 4 aprèsimité, qu'on fe trouva à neut degré ving minures, & par etimatoria à treme lieues, Ouell-Sud-Ouelt, des banes de Rio Grande, qu'on treme lieues le le Cêl-Sud-Ett, de fe trouvant le 14, et inq degrés treme minures, on jusçea par le calcul, qu'on pouvoir être à trene-fai lieues des Côres de Guinée. Le 19, on un trif Et par Nord, à la difilance d'environ dis-fert lieues des Côres de Guinée. Le 19, on trif Et par Nord, à la difilance d'environ dis-fert lieues des Côres de Guinée. Le 19, on

Des Canaries on remit à la voile Sud par Est, & l'on fit cent lieues pour

Cap de Melurada.

qui fait face à l'Eth-Nord-Eth, & la Riviere Selhoi à l'Eth.
Le 21, on tomba au Sud-Eth du Cap Mefiardso, à deux lieues de distance. Ce Cap, qui s'éleve par la pointe avec la figure d'une tète de Marsoin, fe découvre aifement. Il elt précluy la fix degrés. On voir du même obée trois
grands arbres, qui foit net selais fur une Côre uniquement composée de Entre Le 21, voir le 18 de 18 de

Rivieres de Sef-

On compte de l'une de ces Rivieres à l'autre, vingt-cinq lieues. Celle de Sestos est aisée à reconnoître par une multitude de rocs qui se présentent au Sud-Est. On trouve aussi, à l'entrée de la Rade, six arbres qui n'ont aucunes feuilles, Cette entrée, qui est fort étroite, a ses dangers, par un roc qui demande des précautions. Toute la Côte, entre le Cap de Monte & le Cap de las Palmas, s'étend Sud-Est quart d'Est, & Nord-Ouest quart d'Ouest. Il s'y rencontre des tocs qui en font éloignés jufqu'à deux lieues, fur-tout depuis la Riviere de Sestos jusqu'au Cap de las Palmas.

Lok. 1554-

L'espace de vingt-cinq lieues, qui sont entre les Rivieres Sestoce & Dolce, s'appelle Cakeado, On y trouve au Sud-Est, deux endroits, l'un nommé Chagro, l'autre Chae, où l'eau fraîche est en abondance. Il y a aussi une fort bonne Rade, qui se nomme Saint-Vincent, vis-à-vis de laquelle est un roc, caché fous l'eau, à deux lieues & demie du rivage. Au Sud-Est de ce roc, on voit Vincentune Isle qui en est à trois ou quatre lieues, mais qui n'est pas à plus d'une lieue de la Côte; & vers l'Est-Sud-Est de cette Isle on découvre, tout à la fois, un autre roc qui s'éleve au-desfins de l'eau, à l'embouchure de la Riviere Dolce, Le côté Nord-Ouest de cette Riviere est un Pays plat & couvert de sable. Le côté Sud-Est a l'apparence d'une Isle, mais ne présente aucun arbre. Le fond est excellent dans ce lieu, & n'a pas moins de treize ou quatorze brasses. On v jetta l'ancre le 31 de Décembre. Il faut remarquer que le Cap de las Palmas est la partie la plus méridionale de toute la Côte de Guinée, & qu'il cst à quatre degrés un tiers.

Rade de Saint+

On remit à la voile le 3 de Janvier. Depuis le Cap de las Palmas jusqu'à selui de Tres Puntas, la Côte est belle, & la navigation sans danger. A vinetsing lieues du premier, on s'apperçoit que la terre s'éleve par degrès jusqu'à fons danger poi Santra, & lorfqu'on avance vers celui-ci, on découvre au Nord-Ouest, deux la navigation. grands rocs, entre lesquels on trouve, dans une petite Baye, le Château d'Arra, qui appartient au Roi de Portugal, & qu'on reconnoît d'autant plus facilement, qu'il n'y a point d'autres rocs depuis le Cap de las Palmas jusqu'à celui de Tres Puntas. Cette Côte s'étend Est par Nord & Ouest par Sud. On compte depuis un Cap à l'autre quatre-vingt-quinze licues. La pointe la plus occidentale du dernier s'étend en terre baile, l'espace d'un mille dans la mer.

1555. Belle Côte . &

La flotte y arriva le 11 de Janvier.

Le 12, on se trouva vis-à-vis d'une Ville nommée Schamma, à huit lieues Ville de Schamma Est-Nord-Est du Cap de Tres Puntas. On s'y arrêta quatre jours. Le Gouver- ma. Les Anglois neut Portugais ne permit de débarquer qu'après avoir reçu des Otages. On lui envoya le neveu de Sir Jean York; mais faifant naître enfuite d'autres difficultés, il ne vonlut fouffrir aucune forre de commerce avec les Anglois, Son injustice alla jusqu'à retenir l'Orage qu'on lui avoit confié, & à faire tirer quelques volées de canon fur la flotte. On leva l'ancre le 16, pour gagner le Cap de Correa, où demeuroit un Gentilhomme Portugais, que les Anglois Capde Corra. ne connurent que par le nom de Dom Jean, mais qui les reçut avec beau- Dom Jean, Gencoup de civilité. Ce Cap n'est qu'à quatre lienes à l'Est du Château de Mina, ulbanane Patre où ils arriverent le 18. Ils y vendirent tous leurs draps, à l'exception de deux pair.

on trois ballots.

Le 16, ils firent voile vers la Trinité, qui cft à sept lieues de Mina, La Trinité. où ils vendirent une partie de leurs merceries comme à Perekow, & à Perekow Grande, qui font deux autres Places, huit ou neuf lieues plus loin. La derniere se reconnoît aisement à quantité de palmiers, qu'on apperçoit sur

le rivage. Elle a aussi une grande montagne à l'Ouest, qui se nomme Monte Rotondo.

1555. Retour des Anglois.

Comme les Anglois ne s'étoient proposés que la vente de leurs marchandifes, ils ne penferent, après l'exécution de ce dessein, qu'à retourner directement en Angleterre. Ils partirent le 13 de Février, en suivant les Côres jusqu'à sept ou huir lieues du Cap de Tres Punras. Le 15, à huit heures du soir, ils Variété des Conmirent en pleine mer; mais dans la faison où l'on étoit, ils eurenr l'occasion sans & des vents. de temarquet (a) combien les Courans & la variété continuelle des vents

rendent la navigation difficile & dangereuse,

Avant que d'arriver au Cap de Tres Puntas, on avoit envoyé la Pinace au long de la Côte, pour achever de vendre quelques merceries qui testoient, Les Negres, d'un Canton qui n'est pas nommé, offrirent aux Anglois de les conduire dans un lieu où ils trouveroient de l'or en abondance. Mais la vûe d'un Brigantin Portugais, qui croifoit sur cette Côte, leur fir prendre le parti de rejoindre promptement les deux Vaisseaux.

Amres objects gc.

Il paroîtra fort érrange, qu'après avoir fait, en sept semaines, le voyage rions far ce voya- d'Angleterre en Guinée, on employa cinq mois enriers pour le retour. Le mal fut attribué à la force du vent, qui éroit continuellement à l'Est, sut-tout vers le Cap-Verd. De forte qu'on fut obligé de faite un tour immense pour trouver un vent Queit, dont on avoit besoin. On petdit, dans tout le cours du voyage, vingt-quatre hommes, aufquels on avoit substitué, pout la manœuvre, des Esclaves Négres d'une très-belle taille, & qui s'accommoderent fort bien de l'air & des alimens de l'Europe. Aussi l'Auteur établit-il pout principe, que les Habitans naturels des Pays chauds se font plus facilement au froid, que ceux des Pays froids à l'excès de la chaleur; & , quand l'expérience ne le prouveroit pas, il suffir, dir-il, pour se le persuader, de faire réslexion que la chaleur excessive dissipe l'humide radical, & que le froid au contraire le resferre & le conserve. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'au lieu qu'en Afrique, sous la Ligne, & dans les Régions voisines, l'air est d'une chaleur extrême, & les Peuples fort noirs, avec des cheveux courts & frises, qui ressemblent à de la laine; au contraire, dans les Pays de l'Amérique dont la siruation est la même, l'air est temperé, & les Habitans ne sont qu'olivâtres, avec des cheveux plats & fort longs.

Profits que les rent,

La perite flotte Angloise rapporta, au Port de Londres, plus de quatre Angleis en rett- cens livres pefant d'or, à vingr-deux carats; trente-fix barils de poivre de Guinée, & deux cens cinquante dents d'éléphans de différentes grandeurs. Eden rend témoignage qu'il en mesura plusieuts, ausquelles on trouva neuf pieds de longueur. D'autres avoient l'épaisseur de la cuisse d'un homme, & quelques-unes pesoient quarre-vingt-dix livres. On prétend qu'il s'en trouve en Afrique, qui pesent jusqu'à cent vingt-cinq livres. Il y en avoit d'une autre sorte; c'étoient des dents de jeunes éléphans, d'un, de deux & de trois ans, dont les unes avoient un pied & demi de longueur, d'autres deux pieds, fuivant l'âge de l'animal. Les plus grosses denrs de l'éléphant croissent à la machoire d'en-haut, & non à celle d'en-bas, comme la plupart des Peintres les représentent.

> (a) L'Auteur de la Relation, entre ici dans un grand détail d'observations, qui ne couviennent absolument qu'aux gens de Mer-

Les

Les Voyageurs Anglois rapportetent aussi de Guinée la tête entiere d'un éléphant, que M. Eden vit chez un Marchand nommé le Chevalier Juddes. Elle eroit si grosse que les os seuls & le crâne, sans y comprendre les dents, pesoient Profigiruse tere environ deux cens livres; de forte qu'au jugement de l'Auteur, elle en auroit d'un étéphine.

dû pefer cinq cens dans la totalité de fes parties.

Les remarques que le Capitaine Lok fit fur les qualités du Pays & fur les Observations de Habirans ne méritent pas d'être ici fort étendues. Les Négres , dit-il , poffe- l'Auteur for l'Adent une grande partie de l'Afrique. Cette observation pouvoit alors être fort nouvelle en Angleterre. Ils s'étendent, ajoûte-t'il, juiqu'à l'Océan du côté de l'Ouest; & du côté du Sud, jusqu'au Fleuve Nigritis, ou Niger, qui s'accroîr & diminue dans les mêmes tems que le Nil, & qui produit les mêmes especes d'animaux, tels que des crocodiles. M. Eden s'imagine que l'Auteur parle ici de la Riviere du Senegal, que les Portugais appellent Sanaga; d'autant plus que ce qu'il rapporte des l'abitans s'accorde avec d'autres témoignages. D'un coté de la Riviere, ils sont, dit-il, grands & noirs; de l'autre, ils sont bruns & petits.

Pendant la nuit, il arrive fouvent dans ces régions, que la Lune répand une chaleur fensible, & qui vient d'elle si directement qu'on ne peut s'y méprendre. On connoît si bien, aujourd'hui, ces especes de jets-d'eau qui se forment quelquefois dans ces Mers, & qui peuvent foulever un Vaisseau jusqu'à le mettre en danger, qu'il seroit inutile de s'arrêter ici à cette observation. Ils étoient connus d'Aristote , qui les attribuoir à l'attraction de la Lune. Mais à l'occasion de ce phénomène, l'Auteur raconte, d'après Richard Chancellor, qui le renoit de Sebastien Cabot, que vers la Côte du Bresil, Cabot avoit été enlevé, dans son Bâtiment, par une de ces colonnes d'eau, & jetté

affez loin dans les terres.

Tome I.

Les propriétés & les usages de la Guinée, s'attirerent aussi l'attention des Vage des Prin-Matchands Anglois. Lok raconte que les Princes se piquent la peau & la font ces Atriqua. 17). élever en diverses figures, qui lui donnent assez de ressemblance à nos damas à fleurs. Quoiqu'ils foient nuds, les principaux, & fur-tout les femmes, font si chargés de colliers, de bracelets, de plaques, & de chaînes, d'or, de cuivre & d'ivoire, que ces ornemens leur convrent une grande partie du corps, Eden avoit un de ces bracelets d'ivoire, qui pesoit trente-huit onces. Il étoit d'une seule piece, & travaillé assez curieusement, avec un trou, creusé au milieu pour y passet la main. Quelques Négres en portent aux deux jambes, de si pesans qu'ils en sont gênés dans leur marche. Entre plusieurs instrumens d'or, que les Anglois reçurent d'eux en échange, il y avoit des chaînes & des colliers pour des chiens. Leur maniere de commercer est prompte & fidelle. Ils ont des mesures & des poids pour les marchandises qui en demandent. La politesse, ou du moins la douceur, est si nécessaire avec des peuples si barbares, que s'ils s'apperçoivent qu'on en manque, ils refusent toutes les offres de commerce. Un Anglois prit un jour fans leur permission, une civette, dont il ne s'imaginoit point qu'ils fissent beaucoup de cas, se persuadant encore moins qu'une incivilité, ou, si l'on veut, une violence commise dans un Canton put nuire au commerce dans un autre endroit. Mais quoiqu'on n'eût pas perdu de tems pour se rendre dans un autre Port assez éloigné, on y trouva déja les Négres informés de cette injure. Ils refuserent constamment d'en-

vover leurs marchandises au bord de la mer, jusqu'à ce que l'Offenseur eût Los. restitué la civette.

1555.

Cyces.

Leurs maisons sont composees de quatre piliers ou de quatre troncs d'arbres, couverts de branches. Ils ne se nourrissent communément que de racines & de poissons. Leur mer est si féconde qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'habi-leté pour la pêche. Le poisson volant s'y trouve comme dans les Indes Occidentales. Quelques Anglois ayant entrepris de faler du poisson de la Côte, eurent l'occasion de faire une autre remarque; ils trouverent qu'il ne prenoit point le fel. Cependant l'Auteur affure, qu'avant fait la même épreuve, il s'en trouva qui le prenoit pour huit ou dix jours. Mais ce qui paroîtra plus admirable, c'est que le possson qu'on avoit apporté d'Europe se corrompit à mefure qu'on approchoit de cette Côte; & qu'au retour, il redevint fort bon,

lorsqu'on arriva dans les Climats tempérés.

Le pain du même Pays est d'assez bon froment, car on peut donner ce nom à leur bled, qui est rond comme nos pois, mais blanc & brillant comme des perles qui ont perdu leur lustre. L'épi est long deux fois comme la main, & n'a pas moins de cinq pouces de grosseur. Le tuyau est de la grosseur du petit doigt. Leur manière de le préparer est fort bizarre. Ils écrasent avec les mains, entre deux pierres, autant de bled qu'ils croient en avoir besoin pour leur famille, & l'ayant ainsi réduit en farine, ils en font une pâte fort mince, qu'ils merrent cuire au Soleil. Toute la fubstance de ce bled, tourne presqu'entiérement en farine, sans qu'il reste de son. M. Eden compta dans un seul épi, deux cens foixante grains. Leur boisson est de l'eau, ou le jus qui distile des branches coupées de leurs fécriles palmiers, car ces arbres ne portent là aucun fruit. Ils suspendent le soir sous ces branches de grandes gourdes pour recevoir la liqueur qui distile pendant la nuit. Le gout en est doux & agréable. Ils ont aufli des féves aufli groffes que des châtaignes, & fort dures, qui font convertes d'écailles, au lieu de cosses,

Vaiifeaux, & qui changent en Oifeaux.

Lorfque les trois Bâtimens Anglois arriverent au Port de Londres, on trouva les quilles toutes couvertes de certains coquillages longs de deux pouces, & affez gros pour y faire entrer le doigt. Plusieurs Matelots assurerent, mais avec peu de vraisemblance, que d'une certaine substance glaireuse qui se trouve dans ces coquilles, se formoient les oiseaux de mer, qu'on appelle Barnaques. On a vu quelquefois des coquilles de la même espece, mais qui n'ont qu'un quart de cette longueur, attachées aux Vaisseaux qui reviennent d'Irlande. L'Auteur remarque encore que les trois Bâtimens étoient manges en plusieurs endroits par des vets qui s'appellent Bromas & Brissas , & qui se glissant entre les planches, les dévorent entiérement, sans alterer la superficie.

Table des latitudes observées dans ce voyage.

|                  |  | a | leg. | mip. |                       |  | deg. | mig. |
|------------------|--|---|------|------|-----------------------|--|------|------|
|                  |  |   |      |      | Cap Menfurado .       |  |      |      |
| Isle de Palma.   |  |   | 28   | 0    | Riviere Seftos        |  | 5    | 40   |
| Tenerife         |  |   | 27   | 30   | Cap de las Palmas     |  | 4    | 20   |
| Grande Canarie   |  |   | 27   | 30   | Riviere de los Portos |  | 4    | 40   |
| Cap de las Barba |  |   |      |      |                       |  | •    |      |

## Variations de l'Aiguille aimantée.

1555.

Latitude .

Variation, 45 15 40 30 30

#### CHAPITRE IV.

## Premier Voyage de Guillaume Towtson à la Côte de Guinée, en 1555 (a).

A crainte des Portugais, ou la difficulté des préparatifs, arrêtoit encore Les Marchands d'Angleterre, puisqu'on ne trouve point d'autre voyage au Sud en 1555, que celui du Capitaine Towtson. Il patrit de Newport Haven dans l'Isle de Wight, le lundi 30 de Septembre, avec deux excellens Vaisfeaux , le Hart & le Hind , dont les Pilotes se nommoient John Ralph & William Carter. Le projet du voyage étoit d'allet commetcer aux environs de la Fiote de la voyage étoit d'allet commetcer aux environs de la Fiote de la voyage et de la voyage e riviere Seftos; & Towtson, qui avoit accompagné l'année précédente le Capiraine Lok en qualiré de simple Passager, se promettoir beaucoup de fruit de son expérience. Il eut d'abord à combattre les vents, qui lui firent employer plus d'un mois à gagner Darmourh. Enfin il y remit à la voile le 20 d'Octobre, & potrant au Sud-Ouest, il se trouva le troisième jour de Novembre à la vue de Porto Santo, perite Isle à trente-trois degrés de latitude, porto Santo & qui est possedée par les Portugais. Elle n'a que trois lieues de long sur une sa situation. de largeur. En venant du Nord-Nord-Ouest, elle a l'apparence de deux petires montagnes, qui font près l'une de l'autre. Le côté de l'Est, est une tetre haure, sépatée de l'autre partie par une vallée. Porto Santo n'est qu'à douze lieues de Madere.

Il n'arriva rien de plus remarquable jusqu'au huit, qu'un calme qui retarda la navigation de deux jours. Après avoir passe les Isles Canaties entre Palma & Gomera, on vir l'Isle de Ferro, qui est à treize lieues au Sud des autres. La nécessité de porter le plus près du vent qu'il étoit possible, sit prendre au Sud-Est, pour gagner la Côte de Barbarie. Le 12 on apperçut un Reneontre ins-Bâtiment qu'on prit pour un Pêcheur, & dont on étoit fort impatient de tile d'une Charecevoir des informations; mais il s'éleva un brouillatd si épais, que ne pouvant voir leurs propres voiles, les deux Vaisseaux Anglois perdirent entièrement la vûe l'un de l'autre. Ils rirerent plusieurs coups de canon qui ne furent pas même entendus d'un botd à l'autre, Cependant le Hind tita dans l'après-midi un autre coup, auquel le Hart répondit. Une demie-heure après, le brouillard se dissipa, & rous deux se trouverent à quarre lieues de la Côte de Barbarie, sur un fond de quarorze brasses. Ils jetterent l'ancre dans le même lieu, fans sçavoir précisément quel étoit l'en-

TOWTSON. 1555.

Départ de la

(a) Ce Voyage est tiré de la Collection d'Hackluyt. Il fut écrit par le Capitaine même.

Townson. 1555.

droit de la Côte qu'ils avoient devant eux. Cette terre est si basse qu'elle n'a aucune marque qui puisse la faire reconnoître. Cependant par les calculs du Pilote, on se crut à seize ou dix-sept lieues à l'Est de la riviere del Oro. Le 13 après midi, on découvrit un Bâtiment, qu'on prit pour le même qui avoit paru la veille, & dont on espéroit encore d'approcher; mais le brouillard recommença aufli-tôt avec tant d'épaiffeur, qu'il fut impossible de le distinguer long - tems.

Autres Caravelles qui pren-nant la fuite,

Le tems s'étant éclairei le lendemain , on découvrit vers midi une Caravelle de 60 tonneaux, qui paros bit être à la pêche. Towtfon mit cinq Anglois dans fa Chaloupe, fans armes, & fans autre dessein que de prendre langue; mais la Caravelle lathan couler fes cables pour faire plus de diligence, abandonna fes ancres & prit la fuite. On la joignit en moins d'une heute. Elle portoit quinze hommes, à qui l'on ne fit point d'autre mal que de leur prendre quelques provisions de vin & de viande fraîche, qui seur furent payées le double de leur valeur. On apprit d'eux que Rio del Oro n'étoit plus qu'à douze lieues, & l'on remit aussi-tôt à la voile. Cinq autres Caravelles, qu'on découvrit vers la Côte, prirent autli-tôt la fuite à la vue des Vaisseaux

Core de Guinec.

Le vent fut si peu favorable jusqu'au seize, qu'on ne sit que quarante lieues pendant ces deux jours. Suivant le calcul des Pilotes, on passa ce jour-là le Tropique du Cancer. Le dix-sept on fit 26 lieues, presque toujours à la vûe de la Côte de Barbarie. Le dix-huit on en fit trente, & , suivant les Pilotes, on se trouva au milieu du jour vis-à vis le Cap Blanco. Le 22, les Pilotes se crurent à la hauteur du Cap verd. Enfin continuant avec un vent médiocre,

on arriva le 12 de Décembre à la vûe des Côtes de Guinée. On tourna aufli-tôt vers la terre; & vers minuit, on jetta l'ancre à deux lieues du rivage, sur un sond de 18 brasses. Towtson apperçut vers la Côte une lumiere, qu'il prit pour celle de quelque Vaisseau, & ne doutant point que ce ne fut un Bâtiment Portugais, il employa le rette de la nuit à se mettre en état de combattre. Mais il ne vit le matin aucun Vailleau ; ce qui lui fit croire que la lumiere étoit venue du rivage. A deux milles de son bord il remarqua quatre rocs, un grand & trois petits. Quoiqu'il cût fait le même voyage l'année précédente, il ne reconnut aucune marque qui put lui faire juger du lieu où il étoit; mais il ne se crut point assez avancé pour avoir passé la ri-

viere Schos. Toute la Côte est basse & couverte de fort grands arbres, de sotse qu'il n'y avoit point d'autre regle que la latitude.

Le 13 on avança Est-Sud-Est, sans s'écarter plus de deux freues de la Côte. Elle n'offroit continuellement que des bois, & de grands rochers au long du rivage, contre lesquels la mer se brise avec beaucoup d'écume, & tant de violence, qu'il n'y a point de Barques qui ofent aborder. Par la hauteur du Soleil à midi, on se crut à vingt-quatre lieues à l'Est de la riviere Sestos. La Côte paroiffant plus douce, on jetta l'ancre à deux milles du rivage, sur un fond de quinze brasses. Dans l'après midi, & le jour suivant, les Chalonpes chercherent de l'eau fraîche au long de la Côte, sans en pouvoir trouver jusqu'au foir, qu'elles vinrent annoncer l'embouchute d'une riviere.

Le 15 on employa tout le jour à fonder, en s'approchant du tivage. Tantôt on rrouvoit le roc, tantôt un fort bon fond, & jamais moins que sept

Deferienium de la Cote.

braffes. On mouilla l'ancre sur sept braffes & demie , derriete les rocs qui sont à l'embouchure même de la riviere. Quantité de petits Bateaux du Pays, conduits chacun par un homme seul , s'approcherent hardiment de la flotte. On Riviere de Saint donna du biscuit aux Negres qui parurent demander quelque chose; & ce pré- vincentfent, ou cette aumône, les fatisfit beaucoup.

Cette riviete qui se nomme Saint-Vincent, est à quatre degrés & demi, &, fuivant le calcul des Pilotes , huit lieues au-delà de Sestos. Mais elle est si difficile à découvrir, qu'on ne peut la distinguet d'un demi-mille; parce qu'ayant vis-à-vis d'elle une chaîne de rocs qui surpasse la largeur de son embouchure. il faut avancer long-tems entre ces rocs & le rivage, avant qu'on puisse l'appercevoir. Elle est d'ailleurs fort grande, & elle reçoit quantité d'autres rivieres. L'entrée n'en est pas commode, parce que la mer est assez agitée entre le rivage & les rocs; mais lorique cette difficulté est vaincue, on y est aussi tranquillement que dans le meilleur Port.

Ses bords font habites par une nombreuse Nation de Négres, qui sont nuds, Ses Habitans & excepté vers le milieu du corps, où ils se couvrent d'un morceau d'étoffe, composé d'une sorte d'écorce qui se file comme le chanvre. Plusieurs d'entre eux en portent, sur la tête, une piece teinte de diverses couleurs; mais la plûpart ont la tête nue comme le corps , & les cheveux coupés en différentes formes. Les femmes n'ayant pas d'autre parure , il seroit fort difficile de les distinguer, si elles n'avoient le sein fort dissorme, & les mamelles si longues

qu'elles leur pendent jusqu'aux genoux.

Dès le même jout , les Anglois entterent dans la riviere avec leurs Chaloupes, chargées de bassins, de haches, de coureaux & d'autres ustencilles à l'usage de ces Barbates. Ils rapporterent pour essai deux barils de poivre, & deux dents d'élephans, à fort juste prix. Mais les Négres, qui étoient déja Fnesse des N. fort exercés au commerce, n'avoient fait apparemment si bonne composition perla premiere fois, que pour engager les Anglois à la faire à leur tour. Les difficultés devinrent plus grandes les jours fuivans; & rejettant la plupart des marchandises Angloises, ils offrirent si peu pour celles qu'ils vouloient acherer, que Towtfon réfolut de chercher une Nation plus traitable. Il ne les prévint pas néanmoins, car ils affecterent de se retirer les premiers, dans l'espérance apparemment d'êrre rappellés; mais cet artifice leur réuflit mal, & les Anglois prirent aussi-tôt le parti de levet l'ancte.

Ils aborderent deux jours après, dans un autre lieu, où ne voyant paroître personne sur le rivage, ils descendirent hardiment pour observer le Pays. Ils rencontrerent bientôt soixante Négres, qui parurent d'abord effraiés de les voir, mais qui s'appercevant qu'on ne cherchoit point à leur nuire, devinrent tout d'un coup familiers & caressans. Les Anglois ne firent pas difficulcé de les suivre dans leur Ville. Elle constitoit en trente ou quarante sours. couverts de branches & de feuillage. Le dessus est ouvert de tons côtés, & c'est là qu'ils passent le jour à faire d'assez jolis ouvrages d'écorce, Mais le dessous, que l'Auteur appelle four , parce qu'il en a l'apparence , est le lieu où ils passent la nuit. Ils forgent aussi des dards & divers instrumens de fer; mais n'ayant pas l'arr de fondre ce métal, ils ne peuvent lui donner de forme, qu'en le pliant au feu. Les femmes travaillent comme les hommes. Elles entreprirent d'amuser leurs i lôtes pat des chansons & des danses, qui ne

Ff iii

l'ow TSON. 1555. Ductours mote de leur tangue.

flatterent pas beaucoup les Anglois. Leur chanson consistoit dans les mêmes mots, qu'ils repetoient fans ceffe. L'Auteur nous les a confervés; fakere, fakere, ho, ho, fakere, fakere, ho, ho. Il ne vit parmi eux aucune autre fotte d'ani-

maux que deux chevres, avec quelques petits chiens & quelques poules. Les Anglois n'ayant penfé qu'à fatisfaire leur curiolité, retournerent le foit à leurs Vaisseaux : mais le Chef de la Ville se hâta d'envoyer à leur suite deux Négres, qui patoissoient être à son service, & qui portoient deux petits paniers templis de poivte. Ils firent connoître par leur signe que ce n'étoit que pour la montre, & que si l'on vouloit entrer dans la riviere, après qu'on auroit dormi, on y en trouveroit une grande abondance. Towtfon ne manqua point le jour suivant d'y envoyer ses deux Chaloupes. Les Négres, qui s'attendoient à cette visite, s'étoient déja rendus sut les bords avec tout le poivre qu'ils avoient. Mais ils le tintent si cher, qu'on se contenta.

Les Anglois achitent d'oux du potent.

d'en prendre cinquante livres. Quelques Anglois ne laisserent point de retourner à leur Ville, où l'un d'entre eux eut l'indiscrétion de prendre une gourde. Les Négres offenses, s'armerent aufli-tôt de datds & de boucliers, Lis fe querellent. en leur faisant signe de se retirer. On rendit la gourde ; ce qui n'empêcha point que les témoignages de mécontentement ne fussent continués, comme pour faire entendre que la confiance étoit ruinée par une action de cette nature. Mais il y a beaucoup d'apparence que leur chagrin venoit de ce qu'on n'avoit pas voulu prendre le poivre à leur prix.

Marée de Saint Viscent.

Le vent n'ayant pas permis aux Anglois de lever l'ancte le même jour, ils eurent l'occasion d'observer que la riviere de Saint-Vincent a son siux & son reflux dans l'espace de douze heures, mais qu'il n'est pas considérable. Ils ne virent pas l'eau remontée de plus d'une braile & demie. Aussi loin que leurs yeux purent s'étendre , le Pays leur parut couvert de grands arbres , qui n'ont point de ressemblance avec ceux de l'Europe; mais qu'ils n'étoient point capables de distinguer autrement. Il y a du côté de la mer une espece de pois dont la tice est si haute, que Towtson en trouva une de vingt-sept pieds de longueur. Ils croissent sur le sable, comme les arbres, & si proche du rivage, que sur une Côte fort basse, la mer les arrose souvent, comme on s'en appercut aux traces de l'eau. Dans cette Partie de l'Afrique , les arbres & tous les autres végetaux font continuellement verds. Le vent y est de mer pendant le jour, & de terre pendant la nuit. Quoique cet ordre change quelquefois , il est si

44.50

régulier que l'Auteur en marque beaucoup d'étonnement. On n'observa rien qui put faire juger, s'il y avoit, aux environs, de l'or In lolence des ou d'autres choses précieuses. La Nation est si paresseuse, ou du moins si

Neget pour le éloignée des entreprises pénibles, qu'elle se borne aux occupations que j'ai representées. Elle pourroit même recueillit plus de poivre, si elle étoit capable de ce travail; mais tout ce qu'elle avoit apporté fur le bord de la Riviere, n'alloit pas à plus de trois ou quatre tonneaux. Elle ne se donne pas même la peine de chaffer, quoique les bois ne manquent point de bêtes fauves & d'oiseaux. Elle vit de la pêche, qui est un exercice plus doux. Towtfon a conservé quelques mots de leur langue. Bezau, Bezau, est leur salutation. Menagate à faye signifie, assez de poivre. Krakan à faye, assez de poules. Zeramme à faye? en avez-vous affez? Beg Sakk, donnez-moi un coureau. Beg Kome, donnez-moi du pain. Borke, patience, ou attendez. Kon-

d. deur langage.

treke. Vous mentez. Diago , Capitaine , ou Chef. Ils patlent fort vite ; & jugeant ; peut-être qu'on a de la peine à distinguer leur articulation, ils répetent plulicurs fois les mêmes mots, en les allongeant davantage.

1555.

Le 18, ayant remis à la voile, on apperçut en suivant la Côte quelques Négres, dans de petits Bateaux longs & étroits, & l'on apprit par leurs fignes, que dans une riviere voisine, il y avoit beaucoup de poivre à vendre. En effet, après avoir passé trois grands rocs, & cinq petits qui en cathent l'embouchure, on apperçut un fott beau Canal entre deux bords qui n'étoient pas fans verdure. On n'avoit pas fait plus de vingt lieues depuis qu'on avoir levé l'ancre, Le lendemain quelques Négres s'approchetent avec des montres de poivre, en marquant par leuts fignes qu'il falloit se hâtet. Comme le fond ou l'on avoit tions, & chiemouillé étoit si mauvais, que le Hind y avoit perdu une de ses ancres, on passa une partie du jour la sonde à la main. Les Négres allumerent pendant la nuit des feux fur la Côte, pout servir de direction aux deux Vaisseaux. On avoit reçu le même fervice dans quelques autres lieux où l'on avoit jetté l'ancre. Cependant la multitude des petits rocs qui étoient presqu'à sleur d'eau, & la difficulté de trouver un meilleur fond pour l'ancrage, fit prendre le parti de passer sans avoir accepté l'offre des Négres.

On continua de naviguer jusqu'au 23, au long d'une Côte bordée de tochers . & l'on doubla le même jour la pointe das Palmas. La partie cociden- Peinte das Paltale de ce Cap a vis-à-vis d'elle une chaîne de rocs qui est à deux ou trois lieues mas. dans la mer; mais la Côte orientale, qui est à quatre lieues de l'autre, préfente une perspective fort agréable; & deux ou trois lieues au-delà, la Côte s'enfonce en forme de Baye. Comme cet enfoncement ressemble assez à l'embouchure d'une Riviere, on prit le parti d'y jetter l'ancre, à l'entrée de la nuit, dans la crainte de manquer la Riviere, où l'on avoit eu l'année précé-

dente une si grande quantité de dents d'éléphans. Entre le Cap de Palmas, qui est à quarte degrés & demi, & la Riviere Ot l'en ceste

passe le Cap. On fit ce jour-là seize lieues, & l'on remarqua pendant la nuit, que la marée, qui couloit jusqu'alors à l'Ouest, prend son cours, après le Cap, vers l'Est. Le 14, étant à la voile, vers huit heures du matin, on rencontra de petits Bateaux de Négres, qui portoient des œufs mous & fans écailles. Les Négres différent Negres. firent figne que dans leur Canton, ils avoient de l'eau fraîche & des chevres, Le Capitaine croyant qu'ils étoient à l'embouchure de la Riviete, fit jetter l'ancre, & mit dans la Chaloupe un Matelot qui la connoissoit, avec ordre de les fuivre : mais le Matelot jugea que ce n'étoit pas celle qu'on cherchoit. La Chaloupe étant revenue, fut renvoyée à rames & à voiles, pour continuer

sés recherches au long de la Côte. Elle revint encore, & ceux qui la conduifrient, affurerent qu'il ne s'y ttouvoit pas de Riviere. Enfin le Capitaine impatient, descendit lui-même dans la Chaloupe, & s'étant fait conduire à la Riviere où les Négres étoient entrés, il la reconnut pout celle qu'il desiroit & dont le Matelot avoit oublié la fituation depuis l'année précédente. L'agitation

Seftos, le poivre est en abondance; mais il ne s'en trouve pas quand on a vic.

extraordinaire des flots en rendit l'entrée difficile. Mais aufli-tôt qu'on fut entre les rives, plusieurs Négres se présenterent dans leurs Bateaux, avec des achetent deux de dents d'éléphans. On les acheta sur le champ, tandis que d'autres Négres en Prodec

224

1555.

montroient encore sur le rivage, & faisoient entendre par leurs signes, que le lendemain ils en auroient beaucoup plus.

Towtion fie quelques petits prefien à deux de leurs Chefs; & remerant est efferience al lendemain, il ennoya fa Chaloupe dans un autre lieu, où quelques Pareaux venus du rivage, lui avoient fait figne qu'on trouveroit de l'eau fraishe & des deuxs d'éléphant. Les gens de Chaloupe étant debarqués dans ce lieu, y trouveent une Ville fains riviere; mais rous les Habitans dans ce lieu, y trouveent une Ville fains riviere; mais rous les Habitans de éconperfierent de leur approtre de l'eau fraiche. Ils leur montreent aufil une dent d'éléphant; & par leurs fignes, ils leur en fireut especer d'autres pour le iour fuivant.

Observation g'ographique. Les Cartes placent la Riviere où l'on écuit entré, à treixe licues du Cap de Palmas. Elle 3, ver l'Ouêlt, un roc qui n'elt pas à moins d'une lieue dans la mer, & une pointe qui part de fa propre tive, fur laquelle on découvre d'aifez une que l'entre l'en

D'flance de quelques lieux.

Du Cap das Palmas, au Cap Tres Puntas, il a cent lieues, & du Cap Tres Puntas, au Port où l'on le proposoit de vendre les étoffes, il y en a quarante. Towtson crut s'appercevoir que le langage de ce licu ne diffete pas beaucoup de celui dont J'ai rapporté quelques mots; mais les Négres font de plus belle taille & plus civilisés, quoique leur parure soit à peu près la mème. Il en vint l'après-midi de deux Villes différentes, avec des dents d'éléphans. Après avoir fait jurer le Capitaine Anglois par l'eau de la mer, qu'il ne leur feroit aucun mal, ils monterent hardiment fur fon Vaisseau. On leur préfenta de la viande, qu'ils mangerent avidement. De quatorze dents qu'ils vendirent, dix étoient peu confidérables pour la grandeur; mais en se retirant, ils firent entendre qu'il falloit aller le jour fujvant à leurs Villes. Comme elles n'étoient qu'à trois milles, Towtson, pour ménager le tems, envoya quelques - uns de ses gens à l'une, tandis qu'il se rendit lui - même à l'autre. On rapporta vingr dents de ces deux endroirs. Mais pendant l'absence de Towtfon, d'autres Négres en apporterent dix au Lieutenant, avec une petite chevre & quelques poules. Enfin, levant l'ancre, on se remit à suivre

la Côte.

Le vent changea le 28, & 8

Le vent changea le 28, & força les deux Vaiffeaux de prendre le large, pendant deux jours. Enfuire changeant encore, il les rapprocha de la Côte, fans qu'ils euflent fait plus de quarre lieues dans l'efpace de quatame-huit heures. On découvrit, à l'Eft & à l'Ouett des monts rouges, fur lesquels on diffinguoir quelques arbres; mais on ne put juger de ce qui donnoit cette.

Mopragnes ougos.

nactive Cincish

couleur au fable ou à la terre. Le Pays paroissant trop desert pour donner la curiofité de s'y arrêter, on fit douze lieues pendant le refte du jour, & l'on fit une remarque qui s'accorde avec toutes les Relations de ceux qui ont fair le même voyage; c'est que depuis ce lieu, c'est-à-dire, trente ou quarante lieues avant Observation sur le le Cap de Tres Puntas, le cours ordinaire du vent change sur cette Côte, & qu'il cours du vent. est communément Nord-Ouest pendant la nuit, & Sud-Ouest pendant le jour. La Côte qu'on suivir pendant trois jours, est basse & couverte de bois, sans au-

TOWISON. 1555.

cune apparence de rochers. Le 31, on vit venir plusieurs Négres, dans des Bateaux plus grands qu'on ne leur en avoir encore vus, quoique de la même forme. Ils étoient cinq ou fix dans chaque Bareau. On découvrit aussi, fort près du rivage, une Ville plus crendue que les précedentes; ce qui fit juger aux Pilotes, villefur la Côte. qu'on n'étoit qu'à vinet-fix lieues de Tres Puntas.

Cap de Tres

Le matin du quatriéme jour, on apperçut le Cap, après avoir passé devant un Château Portugais, qui en est à huit lieues. L'Auteur ne le nomme point; mais il y a beaucoup d'apparence que c'est le Fort San-Antonio, qui est à l'embouchure de la Riviere Axim. Le Cap, à la premiere vûe, ne paroît qu'une Antonio. terre fort haure, couverte d'arbres; mais lorsqu'on en est plus près, on distingue deux aurres pointes, & deux Bayes entre les trois. Elles font directement face à l'Ouest. Le Cap du milieu n'est pas à plus d'une lieue de celui qui est le plus à l'Ouest, quoique les Cartes fassent cette distance de trois lieues. Il a , vis-à-vis , & contre le rivage , un roc qu'on ne distingue point , si l'on n'en est fort près. Le troisième Cap n'est guéres aussi qu'à une lieue de celui-ci; mais, entre les deux, s'avance une perite pointe de terre avec plu-

Fort de San-

figurs rocs. Huit lieues au-dessus du Cap, la Côte s'étend Sud-Est quart-d'Est; mais, audeflous, elle reprend fon cours Est-Nord-Est.

Le même jour, après avoir doublé le Cap, on prit le parti de jetter l'ancre, dans la crainte de manquer une Ville, que les Anglois nomment Dom Jean. Il cherchent la Vide Dom Jean, de Dom Jean, se présenta, pendant l'après-midi, un Bateau chargé de cinq hommes; mais qui n'ayant pas voulu s'approcher, donna lieu de croire qu'il ne cherchoit qu'à observer les pavillons. Towtson le fit suivre inutilement par sa Chaloupe. Deux collines vertes, jointes par une terre plus baile, qui leur donne l'apparence d'une felle, firent croire que la Ville n'en devoit pas être éloignée, & qu'elle pouvoit être cachée par une chaîne de rocs qui font un peu plus loin, & qui s'étendent près de deux milles dans la mer. Cependant les recherches se trouvant encore inutiles, on continua d'avancer jusqu'à une grande Baye, au-delà de laquelle on apperçur un mont fort rouge, que Towtson prit pour la Ville de Dom Jean. Il y envoya austi-tôt sa Chaloupe. On rrouva effectivement une Ville, & une fort belle Baye à l'Est du mont. Les Habitans ayant découvert la Chaloupe, éleverent un drap pour lui faire signe de s'approcher. Les Anglois jugerent à propos d'attendre, & virent bien-tôt, en effet, un Bateau qui venoit à eux. Quelques Négres, qui le conduifoient, leur montrerent une piece 116 font le comd'or , du poids d'un demi écu , & demanderent les poids & les mesures dont les merce de l'or, Anglois se servoient, pour les faire voir à leur Chef. On leur donna une mefure de deux aunes, & le poids d'un angelot, qui étoit alors la monnoye d'or d'Anglererre. Ils revinrent immédiarement, avec une mesure de deux aunes & trois demi-quarts, & une piece d'or du poids d'une cruzade, en faifant

Tome 1.

TOUTSON.

entendre que c'étoit l'or qu'ils donneroient pour une mesure d'étoffe de cette grandeur, & qu'ils ne vouloient pas donner davantage. Les Anglois, voyant leur obstination, & persuades d'ailleurs que les meilleures Villes pour le commerce étoient plus loin, partirent fans rien conclure avec eux. Ils firent deux lieues au long du rivage, en se faisant toujours précéder d'une Chalonpe, Après avoir doublé une pointe de rocs qu'ils voyoient depuis long-tems, les gens de la Chaloupe découvrirent une Ville, qu'on crut reconnoître enfin pour celle de Dom Jean. La nuit approchoit. On jetta l'ancre le plus près qu'on

lis croyent arriver à la Ville de Don Jean.

put du rivage. Le lendemain, on se confirma dans l'opinion que cette Ville étoit celle de Dom Jean. Mais les Chaloupes s'en étant approchées, on fut surpris de ne voir aucun Négre empressé à se présenter. Ils étoient retenus par la crainte. Les Portugais, sur quelque mécontentement, avoient détruit, l'année précedenre, une partie de leut Ville à coups de canon . & leur avoient enlevé pluficurs de leurs gens. On fut obligé de faire entret une des Chaloupes dans la Riviere, pour leur inspiter de la confiance. Alors ils firent signe, avec un drap, qu'on pouvoit s'avancer sans crainte. Ils vinrent eux-mêmes sur le bord de la riviere en assez grand nombre, & plusieurs fitent voir de l'or. Mais il ne parut aucun Bareau, ce qui fit croite que les Portugais pouvoient les avoir détruits. Les Anglois, érant bien atmés, ne firent pas difficulté de s'approcher de la rive.

Roi Negre que les Anglois viti-

Le Chef des Négres, homme de fort bonne mine, parut aussi-tôt, un dard à la main, & suivi de cinq ou six autres Négres armés de dards & de boucliers. Un autre, qui étoit sans armes, portoit une sorte de felle, ou d'escabeau, pour le Chef', qui étoit apparemment son Maître. Les Anglois le faluerent, en ôtant leur chapeau. Il reçut cette civilité, comme un Roi la recevroit de fes Sujets, sans se découvrir la tête, & presque sans la remuer; mais les gens de sa suite ôterent, à l'imitation des Anglois, une espece de bonnet Sa figure & fes dont ils étoient couverts. Le Chef s'affit gravement fur la felle. Son habillement, depuis la ceinture juiqu'aux genoux, étoit d'une étoffe du Pays, qui l'enveloppoit sans aucune forme. Elle étoit soutenue à la ceinture par une corde

Wages. Armes & pagetra de ses gena.

fort serrée. Son bonnet étoit de la même étoffe. Il avoit le refte du corps & les jambes nuds. Quelques-uns de ses gens étojent verus comme lui. D'autres n'avoient qu'un morceau d'étoife entre les jambes, qui tenoit des deux côtés à leur ceinture, & leurs bonnets étoient de peau, avec la forme d'une grande bourfe. Leurs étoffes, leurs cordes, leurs filers pour la pêche, & leurs autres commodités de certe nature, font fairs de l'écorce de certains arbres, qu'ils travaillent affez curieufement. Ils n'ont pas moins d'adreffe à travailler l'or & le fer. Ils font des dards, des hameçons, des crochets de toute espece. & des poignards tranchans qui ressemblent assez à ceux de Turquie, & qu'ils portent fulpendus au côté gauche. Leurs boucliers font auffi d'écorce, & la forme en est fort belle. Ils font affez grands pour leur couvrir tout le corps lorfqu'ils mettent le genouil à terre. Leurs ares font courts, mais si roides qu'ils demandent de la force pour les plier. La corde en est plate. Pour leurs fléches, comme elles étolent cachées dans une espece de carquois, l'Auteur, qui n'étoit occupé que de fon commerce, n'eut pas la curionté de les examiner.

On commença par offrir au Chef deux aunes d'étoffe , & deux bassins de cuivre. Il donna de son côté, au Capitaine Anglois, un poids d'or qui surpastoit la valeur de ce préfent. Mais ne paroiffant faire cas que du drap & des Détailde combaffins, il ne permir point à ses Negres d'acheter d'autres marchandises. On mente entre les vendit, à cette premiere entrevûe, foixante-quatorze bassins, chacun pour le Anguar poids d'environ un demi-angelot. Le Chef revint après-midi , & présenta au Capitaine Anglois une poule, avec deux grandes racines, dont les Négres font leur principal aliment. Il fit entendre qu'avant la fin du jour on apporteroit beaucoup d'or à sa Ville, des différences parties du Canton. En effet, vers le foir, on vit arriver cent hommes, divifes en trois bandes, fous autant de Chefs, tous armés d'arcs & de dards. Lorsqu'ils furent au bord de la riviere, ils enfoncerent, auprès d'eux, la pointe de leurs dards dans la rerte. Les Capitaines s'étant assis sur des selles, envoyerent à bord un jeune Négre, avec une mesure de deux aunes, un quart & un sixième, pour laquelle ils offrirent le poids d'un angelot & de douze grains. Towtfon demanda le poids d'un angelot pour chaque aune. Comme la nuit s'avançoit, on se separa sans avoir

Le matin, ce même jeune homme, qui sçavoit quelques mots Portugais, & qui connoissoit fort bien les poids & les mesures, revint à bord, dans la

rien conclu.

angelot & douze grains pour la mefure qu'il avoit propofée, en faifant figne que si l'on ne s'accommodoit pas de ce marché on étoit libre de partir. Towtson prit en effet le parti de lever l'ancre. Lorsqu'il fut éloigné d'une lieue, il retourna vers l'entrée de la riviere, pour charger quelques pierres en forme de leste, ou plutôt pour donner aux Négres l'occasion de le voir encore. Cet artifice réuffit. Le Chef des Négres ne s'appercevant pas qu'on lui renvoyat les Chaloupes, fit figne aux Vailleaux de se rapprocher. On convint à des conditions plus raifonnables. Les deux Chaloupes rapporterent foixante onces d'or; & le Chef Négre, en les voyant partir, fit entendre que l'année fuivante la Ville feroit mieux fournie de ce précieux métal, & feroit encore meilleure . composition. Les Anglois différerent jusqu'au lendemain à lever l'ancre, quoiqu'ils n'attendissent plus rien sur cetté Côte; mais ils surent agréablement surpris de se voir offrir le marin trois livres dix-neuf onces d'or , qu'ils achieterent Richelles que les fur le champ au même prix. Dans le cours de la journée, ils en reçurent en- Anglois recueilcore vingt-deux onces, sans pouvoir s'imaginer où les Négres trouvoient toutes ces richesses, à moins qu'elles ne vinssent des parties les plus éloignées du Canton, d'où l'on n'avoit pas eu le tems de les apporter pendant les premiers jours. Il leur vint aussi un Négre, qu'ils n'avoient pas encore vu, & qui sçavoit affez de Portugais pour se faire entendre. Il avoit été pris par cette Nation, & mis au cachot dans un Château donr il s'étoit échappé. Il raconta que les Portugais traitoient cruellement leurs Prisonniers, & qu'ils étoient

réfolus de faire pendre tous les François & les Anglois qu'ils pourroient prendre sur cette Côte. Ils étoient au nombre de soixante dans le Château dont il parloir; &, tous les ans, il leur venoit du Portugal un grand Vaisscau avec une Caravelle. Towtson, sur ce récit, prir la résolution d'aller droit à ce Château, ne doutant point que ce ne fût le même où les Voyageurs de l'année

Les Négres le Chaloupe qu'on avoit fait avancer exprès à la rive, & renouvella l'offre d'un laiffent t par les Anglois.

238

fous le nom de Dom Jean , & qui les avoit reçus avec beaucoup de civilité. TOWTSON. Mais il réfolut aufli de passer par cette autre Ville, où les mêmes Anglois Les Negres redemandent aux A relois quelques Preomniers.

avoient été maltraités. Comme le Capitaine Lok, qui commandoit la flotte précedente, avoit enlevé quelques Negres qu'il avoit conduits en Angletetre, celui qui patloit à Towtfon eur la hardiesse de lui demander ce qu'étoient devenus ces Captifs. On lui répondit, avec douceur, qu'ils étoient dans un Pays beaucoup plus beau que l'Afrique, où ils étoient bien traités, & où ils fe trouvoient eux-mêmés si bien qu'ils n'avoient pas voulu retourner dans leur

On se mir en mer, pour suivre les Côtes; mais en abordant à la plûpart des lieux dont l'approche éroit facile, & où l'on voyoit quelques traces d'Habitation, on trouva, le jour suivant, sept livres & cinq onces d'or. La nuit, on apperçut des flammes, à la lueur desquelles on découvrit quelque chose de blanc, qu'on prit pour la Ville de Dom Jean. On mouilla, austi-rôr, à deux milles du rivage; car la disposition de la Côte faisoit craindre que si l'on pasfoit la Ville, il ne fut très-difficile de la rettouver. Ce n'étoit point encore la Ville de Dom Jean; mais le jour fit appetecvoit, à l'entrée d'une Baye fort profonde, une perite Ville dont les Habitans s'empresserent d'accourir fur le tivage, ou de s'approcher dans leurs Bateaux. La plûpart demanderent des bassins & du drap. Cependant quelques-uns prirent aussi des coureaux. des chapeaux & d'aurres petites marchandifes. Ils firent voir à Toyrtfon une forte de drap groffier, qui lui parut venir de France. Comme fes orcilles commençoient à fe faire à leur langage, il en diffingua quelques mots, qu'il eut vous temercie. Schike, de l'ot. Kaurte, couper. Krakka, couteau. Bajfina,

Negres.

Divers mots des foin de nous confervet. Mattea, Mattea, étoit leur fituation. Daffi, Daffi, je batlin. Foko, drap ou étoffe. Enfin l'on arriva le même jour à la viie de la Ville de Dom Jean, que le brouil-

Les Anglois ar-Ville de Dom Jean.

givent entin à la lard néanmoins ne permit pas de diffinguer tout-d'un-coup. L'air s'erant éclairci. Towrfon la reconnut, à une maifon blanche fituée fur une petite colline, qui a la forme d'une petite Chapelle. Il fit jetter l'ancre, à la distance d'un mille ou deux, sur sept bratles de fond. Là, comme dans les lieux précedens, il remarqua que les Courans prenoient la direction du vent. La terre est inégale, c'est-ldire, tantôt haute & tantôt baffe, mais couverte d'arbres. La Ville qui s'appelle Elese nomme autrement Equi, & qui n'a pris, dans les Ectivains Anglois, le nom ou de

sotrement Equi. Dom Jean ou de Saint-Jean, que du Gentilhomme Portugais qui s'y étoit établi, n'est composce que de vingt ou vingt-cinq maisons, environnées d'un mur de pierres, dont la hauteur ne surpasse point la portée de la main. Towtfon, après avoir attendu deux ou trois heures sans voir paroître personne, envoya ses Chaloupes au rivage avec des marchandises. Il vint aussi-tôr un Négre, qui fit entendre, par ses signes, que Dom Jean étoit dans le Pays, & seroit le foir dans la Ville. Le Négre demanda d'être récompensé de cet avis, suivant l'usage établi de faire quelque présent au premier qui vient à bord; & Towtson lui donna une anne d'etoffe.

Le lendemain on renvoya les Chaloupes au rivage, d'où il vint un Bateau, qui fit figne que Dom Jean n'étoit point encore artivé, mais qu'il viendroit Commerce der infailliblement dans le jour. Un autre Bateau, venu d'une Ville voifine nom-Angiuis. mée Vifo ou de Vifo, préfenta aux Anglois de l'or pour montre, en indiquant

de quel côté étoit cetre Ville, Towtfon s'avança de ce côté-là avec le Hind, 11 se présenta plusieurs Eureaux, qui apporterent une mesure de quatre aunes & deinie, & le poids d'un angelor & douze grains; mais le jour se pailla fans rien conclure.

Tourson.

Le 10, Towtson retourna à la même Ville, & trouva sur le rivage pluficurs Negres, avec une bonne quantité d'or. Apres quelques difficultés, il convint d'une mefure de trois aunes, pour le poids d'un angelot & vingt grains; & dans l'espace d'un quart-d'house il reçut une livre & un quart d'or. Les Négres lui firent figne d'attendre qu'ils euflent fait entre eux le partage du drap, & se rerirant a quelque distance du rivage ils avoient commence à le couper par pieces sur le sable; lorsqu'un autre Negre sorti de la Ville, vint en courant leur donner un avis, qui leur fir prendre la fuite avec leur drap, vers les bois & les montagnes. Ils firent figne de la main aux Anglois prendre la Aude les fuivre; mais Towtfon, craignant quelque perfidie, retourna fur fon giosa-Vailleau. Il n'y fut pas long-tems fans appercevoir trente hommes, qui fe montrerent fur une émineuce, avec un étendart, & qu'il prit pour des Portugais.

La curiofité d'apprendre ce qui s'étoit passé à l'autre Ville le fit retournes autli-tor vers fon aurre Vaitlean. Il fut furpris en approchant, de lui enrendre tirer deux coups de canon; & son empressement augmentant pour le joindre, commencent il vit la Chaloupe & l'Efquif qui revenoient du rivage avec beaucoup de précipitation. On l'informa de ce qui venoit d'arriver. Les Anglois du Hard avoient été pendant tout le jour en commerce avec la Ville. Ils avoient envoyé, aux deux fils de Dom Jean, un préfent de trois aunes & demie de drap, & de trois bassins. Ils n'avoient pas été moins généreux à l'égard du pere; mais, tandis qu'ils attendoient sa réponse, une troupe de Portugais s'éroit avancée pour fondre fur eax. Ce n'éroit pas fans difficulté qu'ils avoieut regagné la Chaloupe & l'Esquis; on les avoit même falué de quelques coups de

coulevrine, & les gens du Vailleau, qui avoient vit leur embarcas, avoient

là hé deux coups de canon fur l'Ennemi. Towtfon, irrité de cette infulte, qu'il traitoit de trahifon, mit toute fon artillerie dans les deux Chaloupes, & retourna au rivage avec le deslein d'en Tombon. tirer vengeance. Mais le vent ne lui ayant pas permis d'approcher autant qu'il fe l'étoit propose, il fit sa décharge à quelque distance sur les Portugais, qui étoient défendus par les rocs, d'où ils firent aufli grand feu de leurs coulevrines. La crainte força les Négres de se joindre à eux. Enfin , jugeant qu'il n'y avoit plus de commerce à esperer dans ce lieu, Towtson leva l'ancre & conti-

nua de fuivre la Côte.

Il ne lui fur pas difficile de juger que ce détachement de Portugais, qui étoit venu si brusquement l'interrompre, avoit été envoyé d'un Château voisin, qu'il n'avoit point apperçu dans fa navigation, mais qu'il se souvenoir d'avoir

vù l'année précedente.

La Ville de Viso est située sur une éminence, comme celle de Dom Jean ou d'Equi; mais elle n'a pas plus de fix maifons qui foient entieres; le reste paroît avoir été détruit par le canon & par le feu. L'or qui s'y trouve, vient de divers endroits du Pays; & l'on se slatteroit, avec raison, d'v en recueillir beaucoup, si les Habitans n'étoient retenus par la terreur des Portugais. On

Visit de Visas

Gg inj

140

Toorson.

doit admirer ici le génie des Marchands Anglois, qui, ne s'occupant que de leur commerce, négligent les objets de imple curionte jufqu'à n'avoir pu rendre aucun compre de Dom Jean, & des deux Villes qui portent fon nour; car fi la premiere s'appelle Dom Jean dans les Reiations des Anglois, la feconde Ploneurs Viltes. fe nomme ausii Dom Jean de Vijo. A quatre lieues de celle-ci, on appereur,

au long de la Côte, une autre petite Ville, & une autre encore, deux milles plus loin. Une lieue au-delà, on en vit une affez grande für le rivage même, où l'on réfolut de faire quelque essai de commerce, pour retourner ensuite à Viso, Moningues rou- dans l'esperance que les s'orrugais se seroient retirés. Toure cette Côre offre de grandes montagnes, qui se font voir de loin au-dessus de toutes les autres. Elles font convertes de bois, & dans les endroits nuds elles paroiffent fort rouges. Les Bareaux des Négres font beaucoup plus grands que dans les aurres lieux, & portent jusqu'à douze hommes, quoiqu'ils soient de la même forme. On trouve peu de Rivieres aux environs de toutes ces Villes. Le langage y est le

> même qu'à la Ville de Dom Jean, avec un mélange de quelques niots Portugais, que les Négres employoient pour parler aux Anglois. On se disposoit à relacher dans la grande Ville, lorsqu'à cinq heures du foir, on découvrir, à l'Ouest, au long du rivage, vingt-deux Bateaux, chargés d'hommes qu'il fut impossible de distinguer. Towtson qui n'étoit pas venu pour se battre, se crut menacé de quelque nouvelle attaque, & prir le large ausli-tôr. Ensuire, s'étant rapproché de la Côre, il découvrit plus loin d'autres Villes, qui lui parurent plus grandes à mesure qu'il avançoit. Il jerra l'an-

Villes on grand nombre.

cre le lendemain, à dix heures, Quantité de Bateaux se firent voir au long du rivage, sans avoir la hardiesse d'approcher. Towtson, à qui ce lieu n'étoit point inconnu, & qui s'étoit déterminé, par cette raison, à s'y arrêter, ne douta point que la cause de leur frayeur ne sût le souvenir de quelques hommes qu'on leur avoit enlevés l'année précedente. Il doutoit s'ils n'en confervoient pas autant de reffentiment que de crainre. Mais ils lui firent figne enfin de s'approcher du rivage, & leur Chef paroissant, avec une suire nombreuse, s'assit à leur maniere pour l'attendre. Les Anglois, effrayés du nombre, balançoient Les Anglols font encore. Mais ils prirent le parti d'envoyer au Chef Négre, un présent de deux aunes de drap, deux bassins, une boureille de liqueur & une grande piece de bœuf. Ces marques d'amirié furent reçues avec de vives acclamations. Les Négres firent entendre, par leurs signes, que leur Chef étoit puissant. Ils montrerent leurs dards & leurs boucliers, pour faire connoître qu'ils étoient capables de se défendre, & par d'autres signes ils remirent le commerce au

un commerce avantageux.

> lendemain. Leur Ville est grande, & située sur une colline, au milieu d'un grand nombre d'arbres, qui en cachent une partie. Au pied de la colline, est une autre éminence, contre laquelle les flots de la mer viennent se briser. La Côte s'enfonce enfuite, & forme une petite Baye, qui a fur ses bords une autre Ville.

> Le 13 au matin, Towtfon envoya sa Chaloupe au rivage, où elle sur jusqu'à dix heures, sans voir paroître un seul Negre. Elle étoit prête à revenir , lor qu'il en parut plusieurs , qui lui firent signe de s'arrêter. Il passa dans cet intervalle un Bâtiment, auquel on fit peu d'attention à cause de sa petitelle.

> > The Total Action

Cinq Négres, entrant dans un de leurs Bateaux, vintent à la Chaloupe, avec une poule, dont ils firent présent aux Anglois, en attestant le Soleil que dans l'espace de deux heures les Marchands du Pays se présenterojent au rivage. On leur donna quelques bagatelles pour leur Capitaine & pout eux-mêmes. Ils demanderent, par leurs tignes, un Anglois pour ôtage, en offrant d'en donner un de leur Nation. Cependant ils se retirerent sans avoir insisté sut cette demande. A peine furent-ils rerournés au rivage, dont la Chaloupe n'étoit éloignée que de vingt pas, que leur Chef parut avec un grand cortege & falua fort civilement les Anglois. Enfuite il alla s'affeoir fous un grand arbre, où Towtson se ressouvint que le commerce s'étoit fair l'année d'aupa- vontent s ravant. Mais quelques Anglois découvrirent alors un nombre confiderable de hiéra des Peres-Négres armés, qui s'efforçoient de se cacher dans un chemin creux; & les Portugais, qui se trouvoient dans ce lieu, sans qu'on sçache par quel hazard, avoient planté derriere l'arbre une piece de canon qu'ils tirerent tout-d'uncoup. La Chaloupe n'en reçut aucun mal, quoiqu'elle en fût si proche. Avant qu'elle pût se retitet, elle elluya deux aurres coups, qui ne lui furent pas plus nuifibles. Tous les Négres paroiffant armés, on ne put douter qu'ils n'eufent autant de part à cette trahifon que les Portugais. Towtfon, dans le premier mouvement de sa colere, fit plusicurs décharges de son artillerie; mais les coups ne pouvoient atteindre à la Ville, & les Négres du rivage étoient defendus par les rocs.

Townson

1555.

Let Nortes Co.

Le Hind avoit réuffi plus heureusement dans la Baye, où il avoit trouvé dix-huit onces d'or, fans aucune matque de défiance & de rell'enriment. Les deux Vaisseaux fe rejoignirent, pour chercher une Ville où le Vaisseau la Trinité avoit éré bien recu l'année précedente. En fuivant les Côtes, ils rencontrerent plusieurs Bateaux, avec lesquels ils profiterent de sept ou huit onces d'or-Quelques Négres leur en ayant fait esperet beaucoup plus dans un autre lieu, le Hind se détacha pour les suivre, tandis que Towrson alloit continuer ses recherches; mais les Negres, le voyant partir, & s'imaginant que l'autre Vaiffeau prendroit la même route, s'efforcerent de les retenir tous deux par de nouvelles instances. Ils offrirent en ôtage deux de leurs gens pour un seul Anglois. Un Domestique de la flotte jugea si bien de leur bonne-foi, qu'il ne fit pas difficulté de se livret volontairement. Deux Négres demeurerent à sa place. On leur donna des vivres en abondance, & le plaifir qu'ils prirent à manger leur rendit leur captiviré fort agreable.

Pendant la nuit les Négres allumerent des feux fur le rivage, vis-à-vis des deux Vaisseux. On fut surpris d'entendre tirer trois coups de canon, dans la plus épaisse obscurité; & ce ne sut pas tout d'un-coup qu'on apprit de qui ils politaire. venoient. Le petir Bâriment qu'on avoit vû paffet la veille, étoit un Brigantin Portugais, qui avoit fuivi depuis long-tems la flotte Angloife, pour donner des avis au long de la Côte & prevenir contre eux tous les Negres. Dans le chagrin de les voir si bien recus, & n'étant point affez fort pour les attaquer ouverrement, il avoit lâché fur eux . on fur les Negres du rivage , les rtois feules pieces d'arrillerie qu'il eut à bord. On s'arrendoit le lendemain à quelque rencontre plus dangereuse; mais on sont des Négres mêmes qu'il ne portoit pas plus de douze hommes , & la foiblesse l'avoit fait disparoitre.

On vit arriver, au matin, le Chef des Négres, accompagné de cent hom-

mes armés. Mais pour témoigner fa confiance, il avoit amené sa femme; & plufieurs de ses gens avoient suivi son exemple. Leur Ville étoit à huit milles dans les terres, ce qui leur fit prendre le parti de coucher fur le rivage jusqu'à la fin du marché. Le Chef, fans chercher d'autres précautions, se rendit à bord avec fa femme & ses meilleurs amis. Il fit présent d'une chévre & de deux grandes racines au Capitaine Anglois, qui lui donna, de fon côté, deux Les Anglois elle parut fort fatisfaite. On convint enfuite du poids & des melures. La quan-

copdur,

ballins, avec une bouteille de liqueur, & à sa femme diverses bagatelles, dont tité d'or que Towtfou tira de ce feul endroit, dans l'espace de peu de jours, doit paroitre furprenante. Elle commença par huit livres & une once. Le jour fuivant produifit quatre livres quatre onces & demie. Le troifieme, cinq livres & cinq onces. Le quatrieme, quatre livres quatre onces & un quart. Le cinquieme, quatre livres fix onces & un quart. Le fixieme, huit livres fept onces & un quart, Le septiéme, trois livres & huit onces. La malvoisse ayant paru si bonne au Chef qu'il offrit une piece d'or pour en obtenir une autre, Towtfon lui en fit un fecond préfent, & voulut même qu'on en distribuat quelques verres aux principaux Négres de sa fuite. Ils partirent fort contens des Anglois, qui l'étoient encore plus d'eux.

Pendant ce rems-là, le Hind, dont la présence n'avoit pas éré nécessaire fur le même rivage, s'étoit montré si heureusement dans d'autres lieux, qu'il y avoit recueilli quarante-huit livres & quatre onces d'or. Les deux Vaisseaux fe rejoignirent avec de grands témoignages de joie pour le fuccès de leur commerce, & pendant quelques jours qu'ils continuerent de visiter la même Côte, ils en tirerent encore de divers lieux plus de trente livres. Enfin, la boiffon commençant à leur manquer, & le peu qui leur en restoir, se corrompant de jour en jour, ils résolurent de ne pas s'arrêter plus long-tems sur cette Côte,

Leur recour en Europe.

Le 4 de Février, ils profiterent du vent pour tourner à l'Oueft; & le 6, portant au Sud-Ouest, ils avancerent fort heureusement jusqu'au 13, qu'ils crurent avoir passe, suivant leurs calculs, le Cap das Palmas. Le 22, ils étoient à la hauteur du Cap de Monte, environ trente lieues à l'Ouest de la Riviere Sestos, Le 5 de Mars, ayant perdu le Hind de vue dans un orage, Towtfon fit allumer des flambeaux pendant la nuit, & tira un coup de canon qui ne fut point entendu, mais le lendemain au matin, ce Vaiifeau, dont on auguroit déja fort mal, reparut sans avoir rien souffert de la tempête. Le 22, on se trouva vis-àvis du Cap-Verd , qui est à quatorze degrés & demi. Le 29 , on étoit au vingtdeuxième degré, & le 30 fous le Tropique. On vit les Açores le 20 d'Avril : & le 7 de Maion tomba fur la Côre méridionale de l'Irlande, où l'on se pourvut de quelques rafraîchissemens dont on ne pouvoir plus se passer pour le reste du voyage. Enfin, le 14 au foir on vint jetter l'ancre, à l'heure de la marée, dans le Port de Briftol.

# Latitudes observées.

|                        |   | min. |                 |   |   | deg. min. |    |    |  |
|------------------------|---|------|-----------------|---|---|-----------|----|----|--|
| Isle de Porto-Santo    |   | 8    | Cap das Palmas. |   | ٠ |           | 4  | 30 |  |
| Riviere Saint-Vincent. | 4 | 30   | Cap-Verd ,      | ٠ | ٠ | ٠         | 14 | 30 |  |

CHAPITRE

### CHAPITRE

Second Voyage de M. Towtson sur les Côtes de Guinée & au Château de Mina, en 1556.

E Capitaine Towtson avoit tite trop d'avantage de sa derniere entreprise L pour demeurer long-tems dans l'inaction; & quoique la vûe des tréfors qu'il avoit tapportés dut inspirer beaucoup d'atdeur à toute la Nation, pour les mêmes voyages, il étoit natutel que sa propre impatience sut toujours la plus vive. Auth ne prir-il que le tems nécessaire pour équiper deux nouveaux Batimens; le Tygre, de cent vingt tonneaux, dont il fe réferva le nouveile Flotte. commandement, & le Hart, de foixante ronneaux, dont il donna la conduite au Capiraine Shire. Il y joignir une Pinace de feize tonneaux, commandee pat le Capitaine John Davis. Les reproches qu'il avoit effuyés pour l'enlevement des Négres qui avoient été amenés en Angleterte deux ans auparavant, & l'esperance qu'un si long séjout à Londres leur auroit fait prendre quelque attachement pour la Nation Angloife, le porterent à s'en faire accompagner

dans le nouveau voyage qu'il alloit faire en Guinée. Le 14 de Septembre 1556, le Tygre parrit de Harwich pour l'Isle de Sonderatt.

Scilly, où il devoit rencontrer le Hart & la Pinace, qui avoient été équipés à Bristol. Ils ne se joignirent néanmoins que le 15 de Novembre, qu'ils mirent à la voile ensemble. Ils arriverent des le 11 à la vûe de Potto-Santo, & le jour suivant à celle de Madere. Le 3 Décembre, ils doublerent les Canaries, & six jours après ils se trouverent devant le Cap Blanco, où ils virent quantité de Caravelles occupées à la pêche. Le 19, ils étoient à la hauteur de Sierra Leona; & certains Courans de l'Ouest au Sud - Ouest, qui fembloient n'être qu'un débordement de fable, tant l'eau de la mer en étoit chargée, leur causerent beaucoup d'embarras. Il leur fut impossible de trouver un fond où l'ancre pût s'arrêter. Le 30, ils tomberent fur la Côte de Guinée, qu'ils découvrirent à quatre lieues de la terre. Certe perspective, qui leur étoit affez connue, consistoit en trois monts, entre deux desquels, au Nord, on voit deux grands arbres, & un peu plus loin, au Nord-Ouest, un

Ayant vogué quelque tems avec peu d'attention, fans autre guide que la Côte, ils se crurent au-delà de la Riviere Sestos. Tandis qu'ils la cherchoient, ils découvrirent trois Vaisseaux & deux Pinaces, qui s'avançoient vers eux avec toutes leurs voiles; mais le vent étant fort bas, leur vîtesse ne répondoit point à leurs efforts. Dans l'incertitude de leur dessein, les Anglois se préparerent au combat. On s'approcha bien-tôr parce qu'on ne pensoit point à s'éviter; & ce qui paroît fingulier dans la Relation, aucune des deux flottes ne s'étoit fair reconnoître à fon pavillon. Cependant Towtfon, qui ne crut pas voir la fabrique des Vaiiseaux Espagnols ou Portugais, dépêcha sa Chaloupe pour s'informer quels Ennemis il avoit à combattre. L'explication fut courte. C'étoient grois Vaisseaux François, qui n'ayant rien alors à démêlet avec l'Angleterre,

Tome I.

TOWTSON. II. Voyage. 1556.

Il rencontre

Towrson. II. V syage. 1556. Information

apprirent avec joie qu'ils avoient à faire à des Anglois. Ils demanderent aux gens de la Chaloupe quels Portugais ils avoient rencontrés. On leur répondit qu'on n'avoit vû que des Pècheurs. Ils assurerent qu'il étoit passé certains Vaisfeaux Portugais, qui alloient au fecouts de Mina; qu'ils en avoient rencontré q 12 en repnit. un de deux cens tonneaux à la Riviere Sestos, qu'ils l'avoient brûlé, sans qu'il en fut échappé plus de cinq ou fix hommes, fort maltraités par les flammes, qui éroient restés dans le même lieu sur le rivage. Les noms des rrois Vaisseaux François étoient l'Espoir, commandé par le Capitaine Denis Blondel, le Laurier de Rouen , commandé par Jerome Baudes , & le Honfleur , commande par Jean d'Orleans.

Le Capitaine de l'Espoir passa sut le Vaisseau de Towtson, avec plusieurs Déflerations de ses gens, & l'on s'entretinravec beaucoup d'amirié. Ils proposerent à Towtto les accompagner pour donner la chasse aux Porrugais, & d'aller enfemble à Mina. Il leur répondit qu'il manquoit d'eau, & qu'il ne faisoit qu'atriver fur la Côte. Les François infifterent. Quoiqu'on fur cinquante lieues audelà de la Riviere Sestos, ils assurerent qu'il n'étoit point impossible de trouver de l'eau, & qu'ils aideroient Towtfon avec leurs propres Chaloupes. Enfin l'ayant presse par toutes fortes de raisons, ils ajouterent qu'ils étoient depuis six femaines fur la Côre, & qu'ils n'avoient pas rassemblé plus de trois tonneaux de poivre.

Towrson pesa leur proposition. Il considera que si la Côte de Mina étoit nettoyée par les feuls François, ils nuiroient au profit de fon voyage, en allant avant lui; & que si loin de nettoyer la Côre ils étoient pris par les Portugais, ceux-ci deviendroient plus redourables pour les Anglois, d'autant plus qu'apprenant qu'ils étoient en met, ils ne manqueroient pas de les attendre : d'un autre côté, que s'il alloit avec les François, & qu'ils rtouvassent la Côte libre, le pis-allet étoit que chacun feroit ses affaires le plus avantageusement qu'il pourroit; mais que si la Côte n'éroit pas libre, il setoit heureux pour lui d'avoir trouvé un secours assez puissant pour se délivrer de la crainte des Portugais. Sur toutes ces reflexions, qui le tenoient en suspens, il demanda jusqu'au jour suivant pour se déterminer. Le Capitaine François le pria d'aller dîner le lendemain fur fon Bord, & d'amener avec lui M. Shire, avec les Marchands de sa flotte dont il voudroir se faite accompagner. Il offrir aussi de lui fournir

Civiliada muse

de l'eau de ses propres Vaisseaux, ou de l'aider, comme il l'avoit déja promis, à s'en procurer sur la Côre, Les François envoyerent le lendemain une Chaloupe pour leurs convives,

qui profiterent volonriers de cette politesse. Ils se rendirent à bord de l'Espoir. Le festin fut somprueux pour des gens de mer, & fut prolongé long-tems avec toute l'amitié possible. Le Capitaine François renouvella sa demande, en offrant à Towrson tout ce qu'il pouvoit avoir sur ses trois Vaisseaux d'utile

Les deux Florers

aux Anglois, & lui promettant même d'être foumis à ses ordres. A la fin, on convint de jetter l'ancre, & d'envoyer au rivage pour chercher de l'eau, une des deux Pinaces Angloifes, avec deux Chaloupes, une de chaque Nation. Elles revintent, le premier de Janvier, sans avoir pû trouver le moindre ruisseau d'ean fraîche. Les deux slottes leverent l'ancre; & , suivant assez long-tems la Côte, elles déconvrirent enfin une Riviere, où les Chaloupes des deux Nations entrerent aisément. Chacun chetcha à se procurer des dents

II. Voyage. 1556.

Leur courfe.

d'elephans. Towton en acheta einq. Les François en trouverent aussi. Trente liomnies bien armés, des deux Nations, entreprirent de tuer eux-mêmes des éléphans à la chasse. Ils en trouverent deux, qu'ils presserent long-tems à coups d'arquebuses & de piques; mais qui s'échaperent néanmoins après avoir blesse un des Chasseurs. On remit à la voile le 5, pour suivre la Côte. Le 6, on atriva à la Riviete de Sainte-Anne, qui a une fort belle Baye à l'Ouest. Les deux flortes entretent dans la Baye, mais elles n'y trouverent que des Négres fauvages, qui n'étoient point accourumés au Commerce. On continua d'avancer les jouis fuivans. Le 10, il y eut une conférence entre les Capitaines des deux flottes. On se promit de s'entre-aider dans toutes fortes d'entreprifes, de vivre en bonne intelligence, & de faire le Commerce, sans nuire au marché les uns des autres. On régla même, que pout éviter toute occasion de jalousie, deux Chaloupes de chaque Narion ferojent le prix des marchandifes, & qu'enfuite chaque Vaisseau acheteroit par sa propre Chaloupe. On rencontra, le même jour, quelques Négres, de qui l'on apptit que cette Côte avoir de l'ot, & l'on y jerra l'ancre autli-tôt,

Le lendemain on ne recueillit, pendant tout le jour, que le poids de Elles commenquelques angelots. Le jour suivant, les Chaloupes qui parcouroient le ri- cent leur comvage, appercurent une perite Ville, dont la violence des flors ne leur permit pas d'approcher. On cut les mêmes difficultés à vaincre pendant les trois jours fuivans, parce que la mer ne cessa point d'être fort agitée. Le quatorze, on fut furpris de se trouver à la portée du canon de Mina, Une Elles arrivent Aimadie, qui fut envoyée aussi - tôt du Château, reconnoissant que ce n'é- à Mana. roit point des Portugais, se retira fort promptement vers la Ville; car le Château Portugais est voifin d'une grande Ville, que les Négres appellent Dondou. Il est titué sur la pointe d'un des deux grands rocs, qui s'avancent avec l'apparence de deux Isles. Cinq ou six lieues avant que d'y arriver, on trouve une Côte affez haute. Il n'est qu'à cinq lieues à l'Est du Cap de Tres Puntas, Towtfon fe mit dans fa Chaloupe, avec les Négres Towtfon vifite qu'il avoit amenés d'Angleterre, & visita la Côte jusqu'au Cap. Il y trouva les Côtes. deux perites Villes, mais fans Bateaux & fans Commerce. Ses Negres lui fervoient d'Interprétes, & quoiqu'ils fussent d'un Pays beaucoup plus éloigné, ils furent aufli - bien recus que s'ils euflient été du même Canton, Un d'entre eux, que les Anglois avoient nommé Georges, descendoit à chaque lieu, & rapportoit des informations.

Le jour suivant, Towtson entra dans une belle Baye, à deux lieues du côté Oriental du Cap, & découvrit une petite Ville, avec quelques Bateaux qui rodoient autour du rivage. Il ne réuflit point à les faire approchet par ses signes; mais il leur envoya ses Négres, qui se firent écouter. Il fir présent au Chef d'un bassin. Cette liberalité les disposa si bien, qu'ils lui monrerent le poids d'environ cinq ducats d'or. Cependant ils mirent Difficultes pour leur or à si haut prix, qu'on ne put s'accordet avec eux, d'aurant plus que le commence de c'eût été violer le Traité par lequel on étoit convenu avec les François, que le prix seroit réglé de l'avis commun des deux Nations. La perire Ville so nomme Bulle. On y apprit qu'un mois auparavant deux Vaisseaux en avoient attaqué un autre, qu'ils avoient mis en fuite; & que, vers le même tems, un feul Vaisseau François avoit battu quatre Portugais. Le François avoit

IIh ij

TOWTSON. II. Voyage. 1556.

éré suivi peu de tems après, par deux autres Vaisseaux de sa Nation, l'un de deux cens quarante ronneaux, nommé le Chaudet, l'autre de quatre-vingt: & la flotte devoit être beaucoup plus nombreuse, puisque les mêmes Négres assurerent qu'il en étoit resté un Vaisseau au Cap-Verd, & un autre à la

Riviere Seftos. Le 16, M. Towtson recommençant à visiter la Côte avec deux des Pinaces Françoifes, découvrit une autre Baye & une Riviere. Enfuite doublant le

reconnoulline.

meleres.

Cap, il trouva, douze lienes au-delà, une Ville nommée Hanta, où fes Négres furent reconnus. Les Habitans pleurerent de joie en les revoyant, & leur demanderent des nouvelles de deux autres Négres qui étoient restés en Angleterre. Le récit qu'on leur fit de l'abondance où ils vivoient, & du goût qu'ils avoient pris pour l'Europe, inspira beaucoup d'affection pour les Anglois à toute la Ville. Cependant les Habitans n'en furent pas plus traitables dans le Commerce; & le poids qu'ils présenterent étoit si petit, qu'on ne put convenir de rien avec eux. Ils apprisent à Towtson que les Portugais avoient cinq Vaisseaux & une Pinace dans le Port du Château, & qu'ils tenoient tous les Négres voifins dans un rude esclavage. Leur joie sut extrême à la promesse qu'on leur fit de les délivret de ces Tyrans.

les pords & les

Toutes les recherches des deux Narions réunies ne leur produifirent pref-Discoloto pour qu'aucun fruit fur certe Côre. Les Négres étoient devenus si difficiles pour les poids & les mefures, que leuts prétentions révoltoient les Marchands. On avança deux lieues plus loin, jufqu'à Schamma; & dans la crainte qu'il ne s'y trouvât des Portugais, on ne fit entrer les Chaloupes dans la Riviere qu'après les avoir armées pour toutes fortes d'évenemens. Il ne s'y présenta rien qui pût passer pour un obstacle. Les Habitans furent transportés de joie, à la vue de quelques Négres de Towtfon, qui étoient du même lieu. On ne s'imagineroit pas combien la tendrelle du fang a de force parmi ces Barbares. Towtfon les fortifia contre la crainte des Portugais, en leur promettant la protection de l'Angleterre. Il s'attendoit bien que ces Ennemis communs seroient informés rôt ou tard de son arrivée sur cette Côte, & que les Vaisseaux de Mina ou des autres Places entreprendroient de lui causer quelque embarras, mais loin de craindre leur rencontre, il fouhaitoir, autant que les François, de ttouver l'occasion de les attaquer, & de leur faire payer les peines qu'ils lui avoient caufées dans fon dernier voyage. Il ne comprit pas bien ce que les Négres lui apprirent d'un Vaisseau Anglois, qui étoit à Mina, où il avoit ramené un Negre que les Anglois avoient pris l'année derniere. On fit dès le même jour quelque commerce à Schamma. La part des François fut de qua-

rante angelots, c'est-à-dire, du même poids en or; & celle des Anglois, de trente. Le 19, on descendit librement au rivage, & chacun eut la liberté de commercer pour fon propte avantage. L'ot parut avec assez d'abondance, Towtson, fans scavoir quel avoit été le profit des François, se rrouva le soir quatre livres

& deux onces d'ot. Shire, Capitaine du Hart, ne s'en trouva que trenre-deux onces. Le prix étant réglé en commun, c'étoit le bonheur ou l'adresse qui décidoit de l'avantage, Mais vers le foit, on fut averti par les Négres qu'il avoit paru des Portugais du côté des Bois, & qu'apparemment ils se seroient voir le lendemain sut mer ou sur tetre. En effet, lotsque les Chaloupes se disposoient à rejoindre la flotte, on enrendit rirer quelques coups de susil à l'entrée des Bois. Ce ne pouvoit être que les Portugais; mais ils n'oferent s'approcher de la Riviere, & leur espérance étoit sans doute, d'effrayer les Négtes, & de leur faire interrompre le commerce.

TOWTSON. IL Voyage, 1556. Craintes de la part des Portu-Les François

Les Officiers des deux Nations réfolurent d'éclaireir cet incident & de faifir l'occasion pour braver les Portugais. Ils mirent dans les cinq Chaloupes & dans une grande Barque Françoile tout ce qu'ils avoient de gens aguerris, Mies Ar avec quelques pieces de canon, quatre Trompettes, une paire de timbales & un Fifre. Enrre les Soldars, il y en avoir douze qui auroient servi d'Officiers au befoin, & les autres brûloient de se faire la même réputation, Ils étoient tous parfaitement armés. Les Chaloupes & les Barques éroient parées de petites voiles de foie & d'autres ornemens. Dans cer équipage on remonta la Riviere an bruit des instrumens, tandis que la flotte se tint à l'embouchure, & l'on recommença le commerce avec une contenance ferme & tranquille, Il ne parut aucun Portugais; mais les Négres affurerent qu'il étoit arrivé quelques Vaisseaux à Hanta. On ne laissa point de visiter d'autres parties du même Canton, fans s'éloigner beaucoup à la vérité, & toujours à portée de retourner à la flotte. Towtson jusqu'au 23, recueillit encore neuf livres & plufieurs onces d'or; mais le même jour au foir, les Négres vinrent l'avertir que les Vaisseaux du Porrugal étoient sortis du Port de Mina, dans le dessein de le venir attaquer. Il répondir qu'il attendroir avec joie ces Ennemis publics; & pour témoignage de sa fermeté, il sit sonner aussi-tôt les trompettes, & tirer plusieurs coups de canon. Les Négres encouragés par ces marques de réfolution, le prierent de ne faire aucun quarrier à leurs Tyrans. & lui promirent que s'ils venoient par terre, les informations ne lui manqueroient pas.

Le commerce fut continué le 24, avec la même affectation de joie & de tranquillité. Towtfon traita le Chef des Négres à dîner, & le fon des trom- du commerce. pettes accompagna la bonne chere. Les Chaloupes étoient déja parties le lendemain pour rentrer dans la Riviere, lorsqu'on apperçut de la sotte cinq Vailleaux, qui ne ponvoienr être que des Portugais. On tira ausii-tôt un coup de canon, qui rappella les Chaloupes. Le jour fut employé aux préparatifs du combat; & le foir on mit à la voile, dans l'esperance de gagner le vent, s'il étoit possible. Le Tygre s'étant avancé dans les rénébres, assez proche de l'Ennemi, entendit tirer un coup de canon, qu'il regarda comme un fignal de

l'Amiral Portugais pour donner quelques ordres à la flotte. Le 26, les Vailleaux des deux Nations n'ayant rien vû patoître autour Combat en d'eux, se rapprocherent du rivage. Ils découvrirent alors les Portugais, reinies, & les ce qui ne les empêcha poinr de jetter l'ancre. Towtson fit prendre à tous Fottugals. ses gens une sorre d'écharpe blanche, afin que les François pussent roujours les distinguer, si l'on en venoir à l'abordage. Mais le jour se passa encore sans que l'Ennemi se sur approché; quoique depuis le matin il eur été presqu'à la portée du canon. Le matin du jour suivant, on remit à la voile, & les Portugais y mirent aufli. Les deux flottes chercherent à gagner le vent. Celle des deux Nations y réuffit. Les Portugais à cette vûe se rapprocherent du rivage; & les Alliés ne balancerent point à profiter de l'avantage du vent pour les suivre; mais lorsqu'on croyoit le combat prêt à s'engager, les

H h iii

II. Voyage.

Portugais après avoir fuivi pendant quelque tems la Côte, profirerent du vent qui changea tout d'un coup , pour reprendre le large. Towtion & les François, las de cetre manœuvre, pritent le parti de caller leurs grandes voiles, & de les attendre. En effet, un perir Vailfeau, bien monté d'arrillerie & bon voilier, qu'on distinguoit à les moindres mouvemens, s'avança d'abord seul & lácha sa bordée sur le Tygre. Cetre décharge n'ayant frappé que l'air, le Portugais revira de bord, & facha fon autre bordée fur l'Espoir, qui fut percé en deux ou trois endroits. Une Caravelle Portugaife, qui s'avanca dans le même tems, fir auffi fa décharge for le Tygre, & lui rua deux hommes. Elle sur suivie de l'Amiral, grand Vaisseau de guerre, mais que cette raifon même rendoit moins redoutable que les petits, parce que fon artillerie étoit montée trop haut. Aufli la décharge de toute fa botdée n'eut-elle rien de rerrible que le bruit. Les deux autres Bâtimens Portugais n'avancerent point, foit qu'ils fussent sans canon, ou que par l'ordre de leur Amiral, ils se réservaillent pour quelque dessein, qu'ils n'eurent pas l'occasion d'exécuter.

La flotte combinée rendit avec usure leur canonade aux Portugais, sans pouvoir juger fi elle avoit caufé quelque tort à l'Amiral, fur qui les bordées du Tygre & de l'Espoir avoient porré particulierement. Mais par un mouvement de prudence, qui doit paroître étrange dans la chaleur d'un combat, les Commandans des deux Nations voyant que l'Ennemi s'en tenoit à quelques volces d'artillerie, & se retiroit même pour évitet un combat plus serre, resolurent de fe bornet aufli au feu de leur canon, fans faire aucun mouvement pour s'approcher davantage. La principale raifon qui les arrêta fut qu'une partie de leurs gens étoient malades; & qu'érant moins venus pour la guerre que pour le commerce, ils devoient se contenter qu'on leur laislat l'avantage de cette action, comme il leur demeuroit effectivement, lorsqu'on paroissoit Les Portugais renoncer à les éloigner de cette Mer. Ils admirerent même que les Portugais se retirassent si tranquillement, après avoir marqué rant d'ardeur pour les joindre; & Towtson n'attribue leur retraite qu'à la fausse opinion qu'ils prirent de ses forces, en lui vovant des apparences de courage, qui étoient fort audessus de sa situation & de celle même des François.

se rentent.

Quelque explication qu'on puisse donner à cet évenement, la flotte des deux Nations demestra maitreffe de la Mer, & si libre sur cette Côte, qu'elle y continua pendant plus d'un mois son commerce. Cependant outre les maladies qui commençoient à fe répandre dans les Equipages, les Vailleaux mêmes étoient en si mauvais état, que deux des François n'avoient plus la force de foutenir toutes leurs voiles. Le Maître d'une des Pinaces Angloifes avertit Towtfon qu'il ne ponvoit plus répondre de son Bâtiment, parce que les cordages, & tous les ouvrages de fer commençoient à manquer. On examina le mal, qui se trouva si grand, au jugement de tout le monde, qu'on prit le parti de la mettre en pieces, pour fauver ce qui ponvoit être encore utile, & de faire passer les Marelots dans le Hart. On rencontra le 30 plusieurs Negres, qui avoient vu depuis peu quelques Vaisseaux François, avec lesquels ils n'avoient pû convenir du prix des marchandifes; mais ils ignoroient la route que les François avoient prife.

Le 3 de Février, Towtson prit terre à quelque distance d'une Ville,

qu'il crut reconnoître du rivage. Il tira deux coups de canon, & le Chef des Négres ne tarda point à paroître. Un Matelot, nommé Thomas Rippon, qui avoit été du dernier voyage, fat envoyé à terre, & reconnu aufli-tôt par le Chef, & par d'autres Négres, qui lui demanderent des nouvelles de Towtson. Ayant appris qu'il étoit à bord, ils se hâterent d'entrer dans connu de oxi un de leurs Bateaux; & le Chef, en s'approchant du Vaisseau, appella Towtion à haute voix. Sa joie parut fort vive de le revoir & de l'embraffer. Les Anglois lui firent un présent , & les François y en joignirent un autre. On convint du poids & des mesures. L'or n'étoit point en abondance dans cette Ville, parce que les difficultés du prix n'avoient point empêché que les François dont j'ai parlé, n'en eussent ensevé une partie; mais les deux flottes en tirerent vingt-deux onces. Il vint le 6 une Almadie, ou un Bateau, dont les Negres prierent Towtson d'aller à leur Ville. Ils se ressouvenoient aussi de l'avoir vu l'année précédente; & leurs instances firent juger qu'ils avoient beaucoup d'or. On ne balança point à les suivre. Leur ancien Chef étoit mort; mais fon Succelleur ne marqua pas moins d'inclination pour en tire per les Anglois. Il demanda néanmoins un Otage, pout lequel il en donna deux. Le Negre George ayant rejoint Towtson dans ce lieu, servit beaucoup à la conclution du marché, & dès le même jour Towtson tira cinq livres une once d'or. George lui dit que s'étant trouvé à Schamma pendant le combat avec les Portugais, il avoit vû du rivage tout ce qui s'étoit passé dans l'action; que les Portugais s'étoient retires dans la Riviere de Schamma; & Su'rédetent qu'ils s'étoient plaints d'avoir perdu qu'elques hommes par le canon de leurs sais Ennemis; qu'ils avoient demandé aux Negres de Schamma la liberté de se radouber dans leur Riviere, & qu'elle leur avoit été refusée. Les Officiers des deux flottes conclurent de ce récit, que l'Amiral Portugais avoit été plus maltraité qu'on ne s'en étoit apperçu. Dans l'espace de trois jours on recueillit vingt-quatre livres d'or.

TOTT. II. Voyage. ques Sauvages.

Le 10, Jerôme Baudet, Capitaine du Vaisseau François le Laurier de Rouen, vint avec son Vaisseau & sa Pinace, faire des plaintes ameres de ce qu'on l'avoit adresse dans des lieux , d'où il ne tiroit aucun avanrage. Il déclara que sa réfolution étoit de faire voile à l'Est. Les Anglois & les autres Vaisseaux de sa Nation lui représentement inutilement le danger qu'il alloit courir à s'écarter, · furtout dans l'état où il voyoit son propre Bâtiment. Rien n'ayant été capable de l'arrêrer, il prit la haute mer avec sa Pinace. L'Espoir & le Honsseur se Angiore

Plainte des

Ils quittent les

déterminerent à le fuivre.

Les Vaisseaux Anglois n'étoient point en meilleur état. Mais la vûe de l'or leur faifoir oublier le danger; & se croyant délivrés des Potrugais pour longtems, ils mépriferent des périls qui leur paroiffoient bien moins redoutables. Ils trouverent encote dans le même endroit six livres neuf onces d'or. S'étant avancés dans un aurre lieu, ils apprirent des Négres, que trois des cinq Vaifseaux Portugais étoient retournés au Port du Château, & que les deux autres étoient entres dans une Riviere si voisine, qu'elle n'étoit point à plus de trois heures de navigation. Ce nombre d'Ennemis ne leur parut point affez terrible pour les réfroidir par la crainre. Le Chef des Négres étoit allé à la Capitale du Pays, pour y prendre les ordres du Roi sut les poids & les mesures. Il en rapporta qui fatisfirent les Marchands Anglois; mais on s'apperçut bien-tôt qu'il y

TOWTSON. II. Voyege. 1557.

se vers le Roi Dispatitions & re; on a du Roi.

avoit peu d'or dans ce Canron. Cependant Towtson apprenant qu'il n'étoit pas éloigné de la demeure d'un Roi fort puillant, députa quelques-uns de les gens à la Cour de ce Prince. Il recueillit pendant leur voyage onze livres d'ot; & pour la premiere fois, il rrouva les Négres fort difficiles fur la qualité du drap, qui ne leur paroissoit pas assez fin.

Les Députés revinrent après cinq jours d'absence. Ils avoient vû le Rot Abaam, qui les avoir reçus fort civilement, mais qui ne leur avoit pas monrré beaucoup d'or. Cependant il leur avoit promis, s'ils vouloient s'arrêrer dans fes Etats, d'en faire chercher par fes Sujets. Il fouhaitoit qu'à leur rerour ils amenaffent des Ouvriers pour bâtir un Château près de fa Ville, avec des Tailleurs pour faire des habirs; mais il n'avoir pas besoin de draps, s'ils

n'étoient beaucoup plus fins que ceux qu'il avoit achetés des François , dont il étoit pourvû pour long-tems,

Situation de fa Ville.

Sa Ville est à cinq ou fix lieues de la Côre, & les Anglois ne la trouverent pas moins grande que Londres. Mais les maifons ne valent pas mieux que les edifices ordinaires des Sauvages. Le bled & le miller croiffenr en abondance aux environs. Il ne feroir pas aifé d'y arriver fans guide, parce que le chemin est coupé par un grand nombre de bois & de ravines. A mesure qu'on avance, on trouve les dentes gardés par des Négres; à moins qu'on n'aime mieux penfer que la commodité de ces lieux les y raffemble sans aucun dessein. Il y a néanmoins beaucoup d'apparence qu'ils y font pour défendre les avenues de la Capirale, parce qu'ils n'ont point de Fortifications qui puitsent les garantit d'une furprise, ils y suppléent par des cordes, qui traversent ces chemins étroits, & Comment elle qui font garnies de fonnetes. Au moindre fon qu'ils entendent, ils se présentent

git defendac.

pour arrêter les Voyageurs. La Ville est environnée aussi de ces cordes, qui font sourenues par des troncs d'arbres, mais dont les Anglois ne comprirent pas l'ufage. Ils y étoient arrivés à cinq heures du matin, après avoir marché la nuit

ess. Angloss.

Accretiqu'il fat pour se garantir de la chaleur. Le Roi les avoit fait appeller à neuf heures; car on ne se présente point devant lui sans ordre. Ils vouloient porter d'abord leur présent; mais on leur dit qu'il falloit paroître trois fois devant le Prince avant que de lui rien présenter. Il les reçut avec un visage forr ouvert. Il s'entrerinr avec eux l'espace d'une demie-heure; & quoiqu'ils euffent un Négre qui leur servoit d'Interpréte, il prenoit plaisir à se servir de divers fignes, pour se faire entendre directement. Il les fir venir deux autres fois, après lesquelles il recur volontiers leur présent. On apporta un vase rempli de vin de palmier, dont il leur fit boire; mais ce fitt avec des cérémonies (a) fort lingulieres. On fit un perit trou dans la terre, où l'on versa quelques gouttes de cette liqueur. On reboucha le trou, & l'on mit le vafe dessus. Ensuite, avec une perite rasse qu'on remplit de vin, on arrosa divers fagots d'écorce de palmiers qui se trouvoient dans la salle, & que les Négres respectent beaucoup, Alors le Roi prit une coupe d'or, dans laquelle Ulages Afri- on lui verfa du vin. Il but , tandis que les Affiftans crioient : Abnam Abnam , & prononçoienr quelques autres mots. Lorsque le Roi eut cessé de boire, on presenta du vin aux Anglois dans la même coupe. Ce Prince avoir près de

lui neuf ou dix Courrifans, qui avoient tous la barbe grife. En forrant de

gezins.

( a ) Elles se trouveront expliquées dans la suite.

l'Audiance,

Og Birth Louis

l'Audiance, on le falue trois fois par une profonde inclination, pendant la-

quelle on leve les bras & l'on joint les mains fur la tête. Towrson, avec l'indifférence ordinaire aux Marchands Anglois, a négligé de nous apprendre le nom du Pays & de la Ville du Roi Abaam. Peut-être cette Ville est-elle le grand Commendo, ou Guaffo, qui est siruée sur une éminence, la Ville du Ron près de la Riviere qui passe à Mina, & qui est encore la demeure d'un Roi, Dans cette supposition, le Port où les Anglois avoient abordé, seroir le petit Commendo. Mais il s'en faut beaucoup que la Ville Royale soit aussi grande que Londres l'éroir en 1556. Elle n'a pas plus de quatre cens maisons, qui sont à la vériré féparées les unes des autres; ce qui peur faire paroître l'étendue plus confiderable. Towtfon, dans quelques jours qu'il passa encore sur cette Côte, joignit treize livres d'or à ce qu'il avoit déja recueilli. Le premier de Mars, il aborda près d'une Ville, qu'il nomme Mawri, où il ne trouva point de Bateaux ni même de Négres. Mais à son départ il arriva deux Almadies , d'une Mauri. autre Ville, avec lesquelles il profira de quelques onces d'or. Les Négres lui apprirent que tous les l'labitans de Mawri s'étoient retirés depuis peu à Laguy, ou Lagova, qui est neuf lieues à l'Est de Mawri, comme Mawri est à quatorze

II. Voyage.

lieues à l'Est de Mina.

Le 2, on se trouva vis-à-vis du Château de Mina, à deux lieues en Rencontre de mer, d'où l'on apperçut les cinq Vaisseaux Portugais, qui étoient à l'an-cinq Vai cre dans le Port. Le foir on jetta l'ancre près de Schamma, dans la réfolution d'abandonner enfin les Côtes de Guinée, pour retourner en Europe par les plus courtes voies. Ce dessein, que l'état de la flotte commençoit à rendre affez pressant, le parut encore plus le lendemain, à la vûe d'un gros Vaisseau, qui n'étoit pas à plus de quatre milles, & qui fur bien-tôt fuivi d'un autre, plus gros encore, & d'une Pinace. C'étoir une nouvelle flotte, qui arrivoit de Portugal. On tendit aufli-tôt toutes les voiles pour s'éloigner. Les Portugais reconnurent leurs Ennemis, & leur donnerent la tent de les estchaîle jusqu'au soir. Towrson s'appercevant que leur Amiral étoir fort éloigné de l'autre Vaisseau, pensoir à faire face, avec d'aurant plus de raison, qu'il croyoir pouvoir gagner le vent. Mais Shire s'excusa sur le mauvais état de son Bâriment, & sur les maladies qui étoient augmentées dans son Equipage. Comme on commençoir à s'éloigner des lieux où l'on connoissoit de l'eau, les deux Capitaines commencerent aussi à faire cuire la viande dans de l'eau falée, & à diminuer la part ordinaire de la boisson, pour se précautionner contre les nécessités d'un long voyage. Ils porterent au Nord-Ouest de ressument avec un vent favorable, & le 12 de Mars ils se trouverent à la hauteur du Cap en Europe. das Palmas. Le 16, ayant été poussés, malgré eux, plus près des Côres, ils crurent appercevoir le Cap Mefurado, aux environs duquel les terres sont fort hautes. Le 18, Towtson perdit de vûe le Hart; & quelques reproches de lâcheté qu'il avoit faits indiferetement au Capitaine, lui firent craindre que dans son ressentiment il ne se sur approché exprès du rivage pour se brifer contre les rocs; mais l'ayant rejoint vers le foir, ils continuerent leur navigarion jusqu'au 27, qu'ils eurent la vûe de deux petites Isles, qui ne font qu'à six lieues de Sierra-Leona, quoique suivant leurs calculs, ils s'en eruffent à trente ou quatante lieues: d'où Towrson prend dtoir de recom- Commi den-

Les Anglois sil-

mander à cenx qui doivent naviguer dans ces Mers, de se désier beaucoup geneux,

Tome I.

des coutans, qui toutnent au Nord & au Nord-Ouest, sans quoi l'on est su-TOWISON. jet à des erreurs dangereufes.

H. Voyage.

Le 14 d'Avril , ils tencontrerent deux Vaisseaux Pottugais , qui ne marquetent aucune envie de les attaquet, quoiqu'ils euffent l'avantage du vent; ce qui fit juger à Towtson qu'ils éroient charges pour Calecut. Le 18, ils se virent Mya Berdere- a la hauteur du Cap-Verd; & le 24, ils passerent le Tropique du Cancet. Ils per-3 spage Anglois, ditent dans les premiers jouts de May plusieurs personnes de l'Equipage, qui fouffroient depuis long-tems de violentes douleurs.

feata François,

Le 23, ils découvrirent près d'eux, à la fin d'un brouillard fott épais, un !Tomtoneflatts- Corfaire François de 90 tonneaux, qui s'avança tout d'un coup en reconnoif-5 - par un Vaif- fant que les deux Anglois avoient foutfert d'un long voyage, & qui vint fans balancer à l'abordage. Il avoit peu d'arrillerie. & sa comiance paroissoit êrre dans le contage de ses gens, qui étoient bien atmés. Mais le Tygre, qu'ils menaçoient le premier, leur lâcha si heureusement sa bordée, qu'ils se trouverent forcés de tenoncer au combat pour se gatantit de l'eau qui les gagnoit de toutes parts. On leur vit baiffer aufli-tôt leuts voiles; & Towtfon, en s'éloignant, les falua encore de quelques coups qui augmenterent peut-être leur embarras. Un Trompette François qu'il avoit à bord, & qui étoit presque expirant de la maladie commune, ne laissa pas de sonner dans cette occasion avec tant d'ardeur, qu'il mourut la trompetre à la bouche.

Il artise en Angleverre.

Le 28, les deux Capitaines réfolurent dans une conférence, de gagner la Severn, pour debarquer à Bristol. Mais ils atriverent avant la nuit à la vue du Lezard; & ne se ctoyant pas en état de doubler la pointe de Sand's end, parce qu'ils avoient le vent à combattre, ils prirent le parti de relacher le lendemain à Plymouth.

# CHAPITRE VI.

# Dernier Voyage du Capitaine Towtson aux Côtes de Guinée.

TOWTSON. III. Voyage. ISSS. fur Toution,

POUR diminuet l'étonnement de voir trois voyages fous le nom du même Capitaine, tandis que le reste de la Nation paroit êtte dans la langueut, je dois observet, comme je l'ai déja fait dans l'Introduction, qu'il s'étoir Echiteiflemens formé à Londres une Compagnie, dont le nombre croiffoir tous les jours, & dont Towtfon n'étoit que l'Agent, sans qu'on fache même s'il y avoit le principal interet. On ne concevroit point auttement que l'avidité d'un Particulier n'eût pas été fatisfaite pat les richesses qu'il avoit déja rapportées, & qu'il ne pensar point à jouit tranquillement de ce qu'il avoit acquis avec tant de peines & de dangers.

Ses nonvenue preparatifs.

Il équipa dès l'année de fon retour, une nouvelle flotte, pour recommencer le même voyage; mais il tendit fes Vaisseaux plus capables d'une longue navigation, il les monta d'une meilleure artillerie, & les Capitaines dont il se fit accompagner, furent mieux choifis. Au lieu de montet se Tygre, qu'il avoit commandé dans le dernier voyage, il n'en fit que le troisiéme Vaisseau de sa flotte. Le sien fut un Batiment neuf de 500 tonneaux, qu'il nomma le Mignon ;

& le fecond, où le Vice-Amiral, fe nommoit le Christophe. Il y joignit une -Pinace, qui s'appelloit la Licorne, On ne nous a point appris à quel nombre III. Voyage, montoient les trois Equipages; mais il devoit être affez confiderable, si on

en juge par les divers tucces de l'expédirion. On mit à la voile au Port de Plymouth le 30 Janvier 1558. Dès le jour figurarectrois fuivant, Towtfon rencontra deux Batimens de Flambourg, l'un de 400 ton- Vanicant. neaux qui se nommoit la Roje, l'autre de 150 tonneaux, nommée la Licotne; tous deux partis de Boutdeaux, avec leur cargaifon de vins. Il envoya ordre aux deux Maîtres de se rendre à son Bord; & les ayant sépatés pour Pris qu'il fait ordre aux deux Maitres de le rendre a loit boad, se les ajant quelques de les interroger, il leur demanda d'un air menagant, s'ils avoient quelques de leures Hambourgost. marchandiles qui appartinifent aux l'rançois. Ils protefterent d'abord que tout étoit à divers Marchands de Fiambourg 3 mais étant presses avec plus d'instances, ils confesserent qu'une partie de leur charge appartenoit à quelques Particuliers de Bourdeaux. Les Officiers Anglois, qui ne se crurent point obligés de gardet beaucoup de mesures en partant pour un long voyage, conclurent que les deux Bâtimens étoient de bonne prise. La seule disficulté regardoit l'usage qu'ils en devoient faite. Retoutner en Angleterre pour y vendre les vins, s'étoit s'exposer à n'y pas voir approuver leur conduité. Ils autoient été moins éclaités en Irlande; mais ils craignoient, dans cette faison, d'y être retenus par le vent. D'autres craintes ne leur permettoient pas de faire cette vente en Espagne, sans compter le risque qu'ils couroient avec leur prife de rencontrer quelque flotte Françoife. Enfin ils se déter- na recommo le minerent à profitet sur le champ des droits de la force, en prenant, du bien de leur ucomiles. d'autrui, ce que chaque Vaisseau Anglois trouveroit de plus utile à ses besoins, Towtson en prit pour le sien trente tonneaux de vin, deux batils d'eau-de-vie, fix caques de raifin, & quelques facs de châtaignes. Il mit deux tonneaux de vin dans la Pinace. Le Christophe eut pour sa part dix tonneaux de vin, & deux batils d'eau-de-vie. Le Tygre prit à peu près la même quantité de l'un & de l'autre, avec quelques planches & d'autres commodités. Mais les Matelots Anglois abuferent de cette espece de pillage, en brisant les cosfres, les Bouffoles, les verres de toutes fortes d'especes, & tout ce qu'ils regrete-

relâcher. Il y fut bien reçu du Gouverneut Espagnol, qui étoit alors intertessé à ménaget l'Angletetre. Cependant ayant remis à la voile le 14, il ne trouva pas les mêmes dispositions dans la flotte Espagnole, qu'il rencontra le jour suivant. Elle à son tour par eroit composce de dix-neuf Vailleaux, qui alloient aux Indes Occidentales, une Floric Espales uns de cinq ou six cens tonneaux, d'autres de deux cens, de cent cinquante & de cent. L'Amiral ne se contentant point du falut des Anglois, exigea qu'ils baiffaffent leur pavillon devant le fien, sous prétexte que com-

rent de ne pouvoir emporter. La pitié toucha Towtson jusqu'à sui faire donner de fon propre Bâtiment, aux malheureux Hambourgeois, une Bouffole, des verres , du pain & des chandelles. Il fit restituer aussi au Pilote François , qu'ils avoient pris à Bourdeaux, l'argent qu'on avoir exigé de lui pour sa rançon. Enfuire il congedia honnétement les miférables qu'il avoit dépouillés. Le vent lui étant plus favorable qu'il ne le métitoit après cette violence, il se ttouva le 10 de Février à la vue des Canaries. Diverses commissions dont il s'étoit chargé pour la Ville même de Canarie, l'obligerent d'y

111. Voyage. 1555.

mandant au nom de Charles-Quint, il représentoit un Empereur. Sur le refus qu'ils en firent, il leur fit tirer quelques volces de canon, qui cauferent un grand défordre dans leur petite florre. Towrfon vivement piqué de cette insulte, se mit dans sa Chaloupe, & porra lui-même ses plaintes à l'Amiral. Elles furent écoutées; mais les politelles qu'il reçut ne le dédommagerent pas de sa perte, & peur-êrre les dût-il regarder comme un nouvel

II arrive à la Core de Barbarie.

Il s cloigna le 17, avec le chagrin de ne pouvoir tirer d'autre fatisfaction. Le jour fuivant il cut la vue des Cores de Barbarie, & fe mettant à cotoyer aussitôt le rivage, il alla jerrer l'ancre à l'embouchure de Rio del Oro, qui est prefque sous le Tropique. Le 21, il se trouva à vingt degres & demi, c'est-à-dire, à la hauteur du Cap-Bianco, & le 25 il découvrit la terre dans la Baye, au Nord

Mes du Cap- du Cap-Verd. Après avoir doublé ce Cap, il apperçur le lendemain une forc belle Iste, accompagnée de plutieurs autres, qui ne paroissoient qu'autant de rochers, mais si couvertes de pigeons, & d'autres oiseaux de terre & de mer, que la fiente de ces animaux les rendoient auffi blanches que de la craie. Entre les Isles il découvrit une fort belle Baye; & le fond, contre les rocs, se trouva par-tout de dix-fept braffes. Il n'ignoroient pas que les François y avoient établi leur Commerce. La curiotité de l'approfondir lui fit jetter l'ancre dans la Baye. Il envoya la Pinace au-delà d'un autre Cap, pour chercher les lieux qui lui paroîtroient les plus fréquentés. Pour lui , prenant fa Chaloupe & l'Éfquit du Tyere, il alla droir à la grande Isle, où il fit d'abord provision de certains oiseaux qui ressemblent à des canards. Ensuite il voulut faire l'essai du caractere des Habitans. Il s'en préfenta quelques-uns, qui apporterent des dents d'éléphans & du muse, & qui offrirent de faire venir leur Capitaine, fi les Anglois vouloient recevoir d'eux un Otage, & leur en donner un, On

Commercedes leur demanda depuis quand il leur étoit venu des Vaisseaux d'Europe, Les uns répondirent depuis fix mois, d'autres depuis quatre; & tous affurerent que c'étoient des François, dont ils prononçoient fort bien le nom. Le penchant de Towtfon l'auroit porté à s'arrêter, pour tirer de l'Isle rour ce qu'on y destinoir peut-être aux François; mais Crompton, Commandant du Christophe, lui représenta que c'étoit négliger la Fortune, qui les attendoir dans d'autres lieux avec des richelles plus précieuses.

Torrion arribitmer.

Ils arriverent aux Côtes de Guinée le 10 de Mars, environ six lieues à ve aux Cotes de l'Ouest du Cap de Monte, près de Rio das Palmas. Dès le lendemain ils trouverent sur le rivage, quelques Négres qui sembloient attendre le passage d'un Vaisseau. On en tira dix-neuf dents d'éléphans, & deux onces & un quart d'or, ils apprirent à Towtson qu'il étoit passe trois Vaisseaux François; l'un, il y avoit deux mois, & les deux autres, trois semaines après. On arriva le 13 à la Riviere de Sestos; d'où Towrson sit avancer le Tygre vers une autre Riviere, pour râcher d'y recueillir du poivre. Il s'arrêta dans la même vue à celle de Seftos, où il trouva un Négre né à Lisbonne, qui avoit été abandonné dans ce lieu par le Vaisseau Portugais, que les François avoient brùlé l'année précedenre. On feur de lui que trois Vaisseaux François avoient abordé deux mois auparavant dans le même lieu; qu'il en étoit passé deux autres depuis fix femaines, & un depuis quinze jours. Towtfon trouva du poivre, mais dans une quantité médiocre. Considerant que les François avoient

pris le devant, & que la maladie avoit déja commence à se répandre dans Towtson. fon Equipage, il réfolur de gagner promptement Mina. Cependant, à mesure III. Voyage, qu'il avançoit au long des Cotes , il ne manqua point l'occasion d'acheter du poivre & des dents d'eléphans. Les Rivieres de Potos & Hanta lui en fournirent affez abondamment.

Il découvrit, le premier d'Avril, cinq Bâtimens Portugais, dont il s'efforça d'abord d'éviter la rencontre, en portant à la mer avec toutes fes voiles. Le par cinq Van-Mais le vent, qui de Sud-Ouest & d'Ouest-Sud-Ouest qu'il est ordinairement dans cette mer, fut pendant tout le jour Eit, ou Est-Sud-Est, se trouva si favorable aux Portugais, qu'ils s'apptocherent bien-tôt à la portée du canon. Towtfon leur envoya fa Chaloupe, dans l'espérance de quelque bonne compolition. Mais ils refuferent de s'expliquer, & pour toute réponse ils faluerent les Anglois d'une décharge de leur artillerie. Le Mignon eut un mât brifé & toutes ses voiles percées, mais sans petdre un seul homme. La Chaloupe fur submergée. Le Christophe, & le Tygre, qui avoir rejoint la flotte, en furent quitres pour quelques boulets, qu'ils reçurent aufli dans leurs voiles. Heureusement l'obscurité de la nuit vint interrompre le combat, Towrfon profita du vent, qui changea tout-d'un-coup, pour tirer au Sud-Quest, après avoir recommandé à ses deux autres Capitaines de mesurer si bien leur course, que malgré les ténébres, ils pussent se rapprocher de la terre ensemble à la pointe du jour. Ils se rejoignirent en esset à la vûe de la terre. & trouvant la mer libre, ils s'approcherent fans crainte de la ptemiere Côte, qui étoit celle de Laguy. Towtfon se rendit au rivage, où il apprit qu'il y avoit achiellement quarte Vailleaux François fur la même Core, quare Villeaux l'un à Perinnen, six lieues à l'Ouest; l'aurre à Wamba (a), quarre lieues François. à l'Est; le troisième à Perikau (b), quatre lieues à l'Est de Wamba, & le quatrième à Egrand (c), quatre lieues à l'Est de Perikan. Sur cette informarion, il réfolut d'attaquer les François disperses, & d'interrompre dumoins pour cette année leur trafic. Une heure après il découvrir un de leurs quatre Vaisscaux, qui sortoit de Wamba, Les trois Anglois lui donnerent la chasse pendant tout le jour. A l'entrée de la nuit ils prirent le parti de jetter un. l'ancre, chacun à la distance de trois lienes l'un de l'antre, dans l'esperance qu'il ne leur échaperoit point le jour suivant. Mais à la pointe du jour ils déconvrirent les trois autres François qui avoient mouillé fans défiance entre

Il en pourfais

eux & la Côte. L'un fe nommoit la Foy de Honfleur, de deux cens vingt tonneaux; l'autre le Ventru, de cent tonneaux, & le troisième, le Mul;t de Bateville, de cent vingt ronneaux La fupérioriré des forces faifant négliger les précaurions, les Anglois ré-nie prent, &

folurent d'aller droit à l'abordage; mais ils ne furent point attendus. La Foy tal moire bena-& le Ventru, qui étoient excellens voiliers, se déroberent bientôt à leur pourfuite. Le Mulet fut le feul que sa pesanteur fit tomber entre les mains de Towrson. Il y tronva trente livres d'or, & c'étoit le moins riche des trois Bâtimens. On feut de l'Equipage que la Foy en emportoit plus de quatre-vingt.

<sup>( 4 )</sup> Les Anglois y ont un Port. (c) C'est peut - être Akkara, où les An-(b) C'est apparemment Barakau, ou Be- glois, les Hollandois & les Danois ont chacun un Fort.

TOWTSON.

On apprit encore que trois autres Vaisseaux François, qui avoient été environ deux mois fur la Côte de Mina, étoient partis chargés de plus de fept cens 111. Voyage. livres d'or. Towrson laissa quelques-uns de ses gens pour garder sa prise, & 1558. continua de poursuivre les deux autres Vaiiseaux pendant tout le jour ; mais il

perdit l'esperance de les joindre.

Le 12 d'Avril, il gagna la rade d'Egrand, où il fit transporter sur ses trois Vaisseaux toute la cargasson du Muler, & dans cet état il offrit aux François la 11 mont PE. liberté de le racheter. Mais com ne il avoit plusieurs voies d'eau, loin d'accepquipage fur fon ter cette offre, ils demanderent d'être reçus fur les Vaisseaux Anglois; ce qui Bord. leur fut accordé. On les distribua sur les trois Vaisseaux, à la réserve de quarre, qui étoient fort malades, & que perfonne ne vouloit recevoir. Ils furent laiffés dans leur Bariment, avec peu d'esperance d'erre secourus; cependant

Towtion, fenfible à la pitié, les fit enfin passer sur le sien.

mais le plus grand nombre étant d'un avis différent, on prit le parti de s'arrèter le plus long-tems qu'il seroit possible sur la même Côte, & de se divifer entre Egrand, Perikau & Wamba. Towtfon prit Egrand pour fon partage; & l'on convint, que s'il paroiffoit quelque flotte, dont on eût quelque chose à redouter, les deux autres se hateroient aussi tôt de le joindre. Ajust le Vaisseau de Towtson demeura dans la rade d'Egrand jusqu'au dernier d'Avril. Mais il se repentit d'avoir choisi ce poste. Tous ses gens y tomberent malades. Il en perdit fix; & les Négres effrayés de leur maladie, n'ofant approcher de son bord, il sur réduit à ne pouvoir commercer que trois fois la semaine avec eux. Enfin, rebuté de cette situation, il ne pensa qu'à rejoindre les deux autres Vaitleaux, dont il n'avoit rien apptis dans cet intervalle. La fortune ne les ayant pas mieux traités, ils réfolurent ensemble de gagner la Ville de Dom Jean, ou d'Equi, dans l'esperance d'y êrre

Quelques Anglois propoferent de pouffer leur navigation jusqu'à Benin;

plus heureux.

Ils partirent le 10 d'Avril. Dans les visites qu'ils firent en divers endroits de la Côte, ils recueillirent douze livres & quelques onces d'or. Le 19, ils jetterent l'ancre à Mawri, où ils passerent deux jours, sans en pouvoir tirer La ront dia vice plus d'une once d'or. Enfin, le 21, ils arriverent à la Ville de Dom Jean : de Dom Jean. mais leurs Chaloupes s'étant présentées au rivage, il ne parut point un seul Négre pour les recevoir. Towtson, & le Capitaine du Christophe, se mirent dans un Efquif, avec huit hommes, & chercherent eux-mêmes à rencontrer quelques Négres. Ils en trouverent enfin deux, qui leut promirent d'aller à la grande Ville, pour averrir Dom Jean de leur arrivée. Le 23, les Chaloupes retournerent au tiyage, & les Négres affurerent que les Marchands de Dom Jean arriveroient le même jour. Cependant on les attendit inutilement jusqu'au soir, & quelques Négres firent même entendre aux Anglois. par des signes, qu'ils feroient bien de se retirer. C'étoit assez pour ne laisser aucun doute que les Portugais ne fussent proche de la Ville. On dut s'en croire encore plus furs le lendemain, lorsqu'à l'approche du rivage les Nógres firent tomber une grêle de pierres sur les Chaloupes. Towtson s'obstina néanmoins à tentet de nouvelles instances. Il se rendit lui-même au rivage,

avec un pavillon blanc, & n'y voyant paroître personne, il s'avança jusqu'à la Ville. Sa surprise sur extrême d'en voir sorrir tous les Négres, pour

Maladies des Angluis.

évirer de le voir. Il envoya jusques dans les bois après eux, & rien ne fut capable de les arrêter. Ses gens , irrités de cer excès de crainte ou de mépris, 111. Voyage. pritent dans la Ville une douzaine de chevres & quelques poules; fans y caufer néanmoins d'autre défordre. En retoutnant à botd, ils trouverent leur Pinace qui revenoit de Cormantin, d'où elle rapportoit deux livres & cinq onces d'or. Towtson prit le parti de se rendre au même lieu. Le Christophe retourna à Mawri, où il fut si mal reçu, que dans un transport de colere il attaqua les Négres, qu'il mit en fuite; il brûla leur Ville, & brifa toutes

1558.

leurs Barques,

Towtfon fut plus fatisfait de Cormantin. Cette Ville étoit accourumée à ménager fort peu les Portugais, parce que la facilité que les Habitans avoient manun. à se retirer dans les montagnes, dont elle est envitonnée, les mettoit à couvert de leur ressentiment. Il s'y trouvoit quantité de Négres, qui s'étoient fauvés de l'esclavage, & qui n'avoient pas trouvé d'azile plus sûr. La plûpart de ces Fugitifs sçavoient affez le Portugais pour se faire entendre facilement, & Towtson apprit d'eux que la plus grande partie de l'or qui se trouvoit fur cette Côte, venoit de plusieurs ruisseaux qui serpentoient entre les montagnes. L'ardeur du gain lui fit fouhaiter, antant que la curiofité, de vificer quelques-uns de ces lieux deferts. Il communiqua cette penfée à fes gens, entre lesquels il s'en troava plutieurs qui lui offrirent de partager le péril avec lui. Il en prit fix des plus réfolus, & s'armant pour toutes fortes de rencontres, il entra dans les montagnes, fous la conduite de deux Négres. C'étoit for. proprement y entrer, pailque, sans être obligé de monter beaucoup, il s'engagea dans des vallées fort étroites, ou plutot dans de longues ravines, où pinsulté avise fouvent il falloit marcher dans l'eau, faure de rives. Après avoir fait cinq ou y trouvent fix lieues, fans avoir rien découvert qui ressemblat à l'or, il arriva dans un endroit plus ouvert, où le ruisseau qu'il avoit suivi, disparoissoit dans le fable. Ses Négres l'affurerent que c'étoit un des lieux où les Habitans de Cormantin & de pluficurs autres Villes trouvoient quelquefois les plus grandes richesses. L'eau, qui étoit chargée de petites patrics d'or, les laissoit dans le fable en y pénétrant, & même fur la superficie, qui en portoit effectivement la couleur en plusieurs endroits. Mais cette teintute étoit si legere, que Towtson n'en put faire un corps de la moindre consistance. Il entreptit de remuer le fable, qui étoit fort humide; & les deux Négres, plus exercés que lui à cette opération , lui firent découvrir un affez grand nombre de paillettes d'or, dont il recueillit une ou deux onces. Il y prit tant de goût qu'il y palla la mit, au tisque de rencontrer quelque bête féroce, qui lui auroit dierespie. donné de l'embarras à se défendre. Mais ses gens, accontumés à voir apporter, par les Nègres, de l'or qu'ils recevoient fans peine & fans danger, le ptefferent si vivement d'abandonner une recherche stérile, qu'il fut obligé de se rendre à leurs instances. Ce ne fut pas néanmoins sans avoir employé, le lendedemain, une partie du jour au même exercice. Il rapporta de son voyage trois onces & demie d'or, qui lui firent porter envie aux Barbates, à qui la nature avoit fait un si précieux présent.

A moi for ave

artivoient appatemment de l'Europe , & qui étotent allés jetter l'ance au fire différence. Chircau. Son inquiétude fut vive pour le l'rere & le Christonde 7 a lorde fis Angolis.

TOWTSON. 111. Voyage. 1558.

main; il fe mir dans la Pinace, avec fes plus habiles Matelots, pour aller reconnoître cette nouvelle flotte. Elle étoit composée d'un Vaisseau d'environ trois cens tonneaux, & de quatre Caravelles. En revenant, il eut la fatisfaction de rencontrer le Christophe & le Tygre. Il monta fur le Christophe pour attendre fon Vaisseau, vers lequel il envoya la Pinace. Le vent devint si violent qu'ils se virent forcés de jetter l'ancre à moins d'une lieue du Châtean. Mais c'étoit moins la crainte, qui les agitoit, que le besoin de provifions. Elles manquoient si absolument sur les deux Vaisseaux, que, dans l'impatience de cette lituation, l'Equipage parloir déja de s'adresser aux Portugais pour en obtenir. Il n'y avoit que le Mignon, qui en fût affez bien fourni. Il arriva heureusement le lendemain. On mit douze François sur la Pinace, pour diminuer les bouches fur le Christophe & le Tygre, & l'ordre qu'ils recurent fut de se rendre à Schamma. Towtson, après avoir distribué les vivres avec beaucoup d'éparene, fuivit immédiatement la Pinace, dans l'espoir d'obtenir à Schamma, du Chef des Négres, les fecours dont il avoit besoin. On lui répondit qu'il n'y avoit plus rien à esperer de cette Ville pour les Anglois, parce qu'elle venoit de se lier avec les Portugais par des conventions, qu'elle étoit réfolue d'observer. La nécessité augmentant de jour en jour, Towtson mit vingt-cinq François

Es manquent Ac tivites

dans la Pinace, avec le peu de vivres qu'il pût fe dérober à lui-même; & les ayant obligés de lui payer chacun six écus pout leur rançon, il leur laissa la libetté de chercher un meilleur fort dans les lieux qu'ils voudroient choifir pour retraite. Ensuite, ne pensant lui-même qu'à retourner en Angleterre, il réfolut de faire une tentative à Schamma, qui étoit le feul endroit de la Côte d'où il put esperer quelques provisions. Le Chef des Négres lui fit la même Its brilent la réponfe. Un mouvement de fureur contre une Ville, qui venoit de s'allier fi étroitement avec les Portugais, fit prendre aux Anglois le parti de la brûler. Ils trouverent, dans les ruines, le coffre d'un Portugais, qui contenoit ses habits, avec des poids, & une lettre du Château; ce qui leur fit juger qu'il avoit fait un long sejour à Schamma, & que les Portugais avoient ainsi, dans toutes les Villes de la Côte, des Emissaires, de qui ils recevoient continuellement des informations.

Ville de Scham-

Le 25, on mit à la voile vers la haute met pour retourner en Europe. Errour dans Quatre jours après on se trouva à la vue des Côtes, surpris de n'être suiteu nassention. vant les Calculs, qu'à feize ou dix-fept lieues de Schamma. Cette erreur fur attribuée à la violence des Courans. On réfolnt de porter le plus près du vent qu'il feroit possible, pour gagner la Ligne. Le 7 de Juillet, on appercut l'Isle de Saint-Thomas, & l'on se disposoit à mouiller l'ancre, lorsque le vent devint si favorable qu'on résolut de continuer la navigation. Le 9, par une autre erreur, qui fur attribuée à différentes causes, on se retrouva à la vûe de la même Isse. Tandis qu'on cherchoit le moyen d'y abordet, on fur furpris par un calme; & les Courans poullerent seuls les trois Vaisseaux fur la Côte. Mais on n'y trouva point de fond pour jetter l'ancre. Towtfon fe mit dans l'Esquif, & cherchoit quelque Baye ou quelque Rade autour de Dangers malls la Côte, lorfque le vent pouffa le Christophe & le Tygre à deux lieues en mer. Les gens de Towtfon, dont le Vaisseau étoit demeuré tranquille, s'imaginerent que les deux autres étoient à la chasse de quelque Bâtiment qu'ils

content a l'isie de Same-Thomas-

avoient

avoient découvert; mais Towtson, qui en jugea mieux, & qui craignoit, en Towtson, allant à leur fuite, d'être repoussé par le veut contre l'Isle, avec un danger ma- III. Voyage, nifeste de s'y brifer, attendit la nuit, pendant laquelle il tira un coup de canon & fit allumer deux feux. Les deux Vaisseaux lui répondirent par les mêmes fignaux. Il ne balança point alors à profiter d'un vent Nord-Ouest pour quitter une starion incommode, dans la pensée que les autres ne manqueroient pas de venir à sa suite. Mais ne les découvrant pas le lendemain, il aima mieux se perfuader qu'ils s'étoient écarrés volontairement que de retourner pour les fuivre. Il changea néanmoins d'idée vers midi & retournant sur ses traces, il les ren-

contra, quelques heures après, dans la même inquiérude pour lui. L'Ille de Saint-Thomas est directement sous la Ligne. On y voit, du côté de Signation de cese l'Ouest, une montagne en forme de pic, qui est si étroite & si élevée qu'on la

prend pour un clocher. Elle a, du côté du Sud, une autre Isle de fort petite

étendue, qui n'en est qu'à deux milles. Le 12, on se trouva à la hauteur du Cap-Verd; & le 22, ayant découvert che dans l'ife de les Isles du même nom, on relacha dans celle de Sal, par le Conseil d'un Ecos- su. fois, qu'on avoit pris avec les François dans le Mulet de Bateville, & qui affura qu'on trouveroit des vivres dans cette Ille. Towtson fit avancer, vers le rivage, une Chaloupe, qui ne découvrit ni maisons, ni bestiaux. Il ne parur que quatre Négres, qui s'obîtinerent à ne pas s'approcher, & qui prirent lafuire, lorsqu'ils virent ses gens de la Chaloupe à terre. Cependant on vit quelques chevres fauvages; mais fans pouvoir en tuer une feule. La resfource des Auglois, presqu'attamés, fut le poisson, dont ils prirent une quantité prodigieuse. Ils trouverent aussi, dans quelques petites Isles, une prodigieuse abondance de ces oiseaux de mer, qu'ils avoient remarqués à leut passage, & dont ils des ratiatelaires tuerent un grand nombre. La nuit suivante, le Christophe rompit son cable, & perdit une ancre.Il fallut remettre à la voile. Towtfon se disposoit à le suivre; mais on s'apperçut que l'Ecossois avoit disparu, sans que personne eût remar- Ecossois qui difqué ce qui l'avoit séparé des Chasseurs. On s'imagina qu'il pouvoit s'être en paroit de la Flotdormi dans une des perites Isles, & Towtson descendit lui-même pour le chercher. Mais tous ses soins étant inutiles, il jugea que l'esperance de voir arriver quelque Vaisseau François lui avoit fait prendre le parti de se fier aux Habitans

de l'Isle & de s'enfoncer avec eux dans les bois. To wtfon alloit lever l'ancre, lorsque le Capitaine du Tygre vint lui reptésenter qu'il avoit découvert dans son Vaisseau, des marques si infaillibles de ruine, qu'il ne le croyoit point en état de supporter la mer si l'on ne s'arrêtoit quelque tems pour y remédiet. D'ailleurs, son Equipage étoit réduit au plus triste état par les maladies. A peine lui restoit-il assez de Matelots pour la manœuvre. C'étoit le cas de toute la flotte, où l'on ne comptoit pas plus de trente hommes fains fur les trois Vaisseaux : mais les Malades ne laissoient pas de se rendre utiles, suivant la mesure de leurs forces; au lieu que le Tygre ayant perdu la plûpart des siens par la mort, ne recevoit plus que la moitié des secours les plus nécessaires pour la navigation. To wrion fut forcé de s'arrêter. Un Charpentier Ftançois qu'il avoit à bord, fit la visite du Vaisseau, & finit en peu de jours les réparations les plus pressantes.

Le 25, on vit l'Isle de Saint-Nicolas, & le jour suivant, celles de Sainte- Différentes l'e Lucie, de Saint-Vincent & de Saint-Antoine. Le 16, le Pilote du Tygre vint Tome I.

déclarer à Towtfon qu'il étoit impossible que ce Vaisseau allat plus loin , & qu'il TOWTSON. ne restoit point d'autre parti que de le décharger, si l'on vouloir conserver les 111. Voyage. hommes & la cargaifon. Les trois Capitaines en firent une nouvelle vitire; & 1558.

dès le même jour on transporta l'artilierie & l'or sur les deux autres Bâtimens, Le lendemain on acheva de le délivrer de sa cargaison; & percé comme il 1 et Angleis aban étoit dans une infinité d'endroits, on fe détermina, de l'avis de tout le monde, donnent un de l'abandonner. Il n'avoit plus que six hommes capables de travail. Ou eur. le 17, la vue des deux Açores, Sainte-Marie & Saint-Michel; & le 4 d'Oc-

tobre on se trouva à quarante & un degrés & demi de la Ligne. Les deux Vaisseaux qui restoient à Towtson s'étoient affoiblis de jour en jour

di ax autres.

par la perte ou la maladie de leurs gens, jusqu'à manquer aussi de bras pour le travail, Ceux du Cristophe demanderent en grace qu'on relâchât au Cap de Finistere, Towrson, qui n'avoir gueres plus de fond à faire sur les siens, aima niieux s'arrêter à Vigo, parce que ce lieu est fréquenté par les Anglois. Cependant le vent se trouva si favorable pour l'Angleterre, qu'ignorant d'ailleurs comment cette Couronne étoit alors avec l'Espagne, il doubla le Cap de Finistere, dans le dessein de ne plus mouiller l'ancre qu'au rerme de son voyage. Il tira deux coups de canon, pour avertir le Christophe de sa résolution; mais quoiqu'il eût foin, la nuit suivante, de faire allumer deux feux, le brouillard rendit l'obscurité si épaisse que le Christophe n'ayant pû les appercevoir, ni entendre le bruit de l'artillerie, suivir son premier projet,

Ainsi Towtson, demeuré seul à cent vingt lieues d'Anglererre, s'aida de

son courage & de l'esperance d'arriver au Porr, pour achever sa périlleuse na-Les Anglois ar- vigation, il falloit que la perte de ses hommes fut beaucoup augmentée depuis rivent su Port l'ille de Saint-Thomas, puisqu'il assure, dans sa Relation, qu'il ne lui en restoir pas huir, la plupart trop foibles pour le service d'un Vaisseau rel que le sien. Ausli perdit-il routes ses voiles le 16, par un orage de l'Ouest-Sud-Ouest; &, jusqu'au 18, il fur obligé d'aller à mâts & à cordes. Enfin, son adresse lui ayant fait rejoindre, à force de travail, quelques vieilles pieces de voiles, it trouva le moyen, à l'entrée de la Manche, de les attacher au grand mât. Avec ce secours, il porta vers les Côtes. Mais un coup de vent ruina son ouvrage, & le réduisit au même état jusqu'au lendemain, qu'il suspendit à son mât un vieux bonner, avec lequel il fe conduisir à l'Isle de Wight, où il arriva

le 10 d'Octobre après midi.

## CHAPITRE VII.

Divers Voyages en Guinée depuis 1561 jusqu'en 1566.

1561. Projet d'un vor ge manqué.

N trouve, en 1561, les préparatifs d'un voyage qui semble êrre demeuré Jans exécurion. Le dessein en avoit été formé par une Compagnie puisfante composée du Chevalier Gerard , de Messieurs William Winter , Benjamin Gonfon, Antony Hickman, & Edouard Castalin, qui avoient choisi pour Commandant M. John Lok, le même apparemment qui avoir fait le même voyage en 1554. On lui envoya ses instructions à Bristol. Elles sont darrees le 8 Sep-

tembre 1561. Mais de fortes raifons, dont il rendit compte à la Compagnie au mois de Décembre fuivant, lui firent fuspendre son départ. Hackluyt nous a conservé ses instructions & cette lettre, qui contiennent quelques détails importans,

La Compagnie recommandoit d'abord à M. Lok de se procurer, avec plus de Détaits alors imfoin qu'ou n'avoit fait jusqu'alors, la connoilsance des Rivieres, des Rades & Com des Ports, & de faire une Carte où le nom de tous ces lieux fût marqué fuivant leur véritable position. Par le second article, on le chargeoit de remarquer foigneusement quelles fortes de marchandises convenoient le mieux dans les endroits où il feroit quelque commerce. La troisième instruction, étoit de chercher fur la Côte de Mina, dans le Pays du Roi Abaam, un lieu propre à la construction d'un Fort; & sur cet article, on lui recommandoir de considerer fept choses: 1º. Que le lieu qu'il choisiroit fut proche de la mer, & qu'il fût facile d'y charger & décharger des marchandifes. 20. Que le terrain fut propre à recevoir quelque culture. 3º. Quelle forte de bois il conviendroit d'employer aux édifices. 4º. Quelles provisions on pouvoit se promettre du Pays, & quelles étoient celles de l'Europe qui pouvoient s'y conserver le plus long-tems, 50. Que la situation du lieu sut naturellement capable de désense, ou qu'il pût être fortifié à peu de frais, & gardé enfuite par un petit nombre de gens 60. Comment on pourrroit s'y procurer de l'eau, supposé qu'il ne s'en trouvât point dans le Fort ou dans les lieux voifins. 7º. Quels fecours on pourroit esperer des Habitans du Pays, soit pour bâtir ou pour se défendre. Après ces instructions, on chargeoit M. Lok de fonder les dispositions du Roi Abaam, mais si adroitement qu'il ne put soupçonner les intentions des Anglois en bâtissant un Fort ; de pénétrer autant qu'il pourroit dans l'interieur du Pays , pour découvrir mieux qu'on n'avoit fait jusqu'alors, de quels lieux & par quels moyens les Négres recueilloient l'or; & de s'informer du fort des Anglois que le Capitaine Windham avoit laisses à Benin en 1553. On lui accordoit, sur tous ces articles, le pouvoir de prendre les réfolutions qui conviendroient aux circonstances.

M. Lok expose dans sa letttre plusieurs raisons qui ne lui permettoient point Raisons qui fid'entreprendre si-tôt le voyage, telles que la qualité des Vaisseaux qu'on y voyage. destinoit, & que l'expérience lui faisoit juger trop foibles pour une navigation dont on ne pouvoir plus ignorer les difficultés. Il cite l'exemple du Mignon, qui avoit été fi soigneusement équipé par les plus habiles Ouvriers d'Harwich, & qui n'étoit pas revenu dans un meilleur état, quoiqu'il n'eût essuyé que les fatigues ordinaires. Il ajoute qu'il avoit appris, par un Bâtiment arrivé de Lifbonne, que les Portugais avoient en mer quatre gros Vaiffeaux, dont l'unique but étoit d'arrêter les Marchands Anglois, & qu'avec tout le courage possible il étoit désagréable d'aller faire la guerre, lorsqu'on n'étoit équipé que pour le commerce.

#### 6. I I.

## Voyage de William Rutter en 1562.

RUTTER. 1562. Eclaireisemens für les Relations de ce voyage,

glois.

O Na deux Relazions de ce voyage en Anglois I 'une en Vers, par Robert Baker, un des Facheurs du Vailfeau le Mijonn s' l'autre en Profe, par Rutter même. La première n'est qu'une description poétique des Mers & des vents, mêtée de quelques fairs, dont il y a peu d'utilité à rure pour l'Histoine. Aus l'i 1 a-von retranchée du Recueil d'Hackluye dans la feconde delition, pour lai fubliturer celle de Rutter, qui el un ouvrage férieux. Le voyage sur entrepris, au nom de la même Compagnie qui avoit fonhaité d'employer M. Lok. Les malleurs dont il s'ut accompagné justifierent les raisons qui avoient fait abandonner celui de l'année précédente.

Départ de deux Le Mi

Le Mignon, ce même Vaiisseau, qui avoit fait le voyage de Guinée, sous le commandement de Towtson, & le Primrose, à peu près de la même grandeur, quitterent le Port de Darmouth le 25 de Fevrier 1562. Ils étoient au Cap-Verd dès le 20 de Mars; & fans s'y arrêter, ils continuerent leur navigation au long de la Côte, jusqu'au Port de la Riviere Sestos, où ils arriverent le 3 d'Avril au matin. Ils y rrouverent un Bâtiment François, qui mit à la voile aussi-tôt qu'il les eût apperçus. Rutter ne perdit pas un moment pour commencer le commerce au long de la Riviere; mais ayant apptis de quelques Négres, que les François, qui n'étoient arrivés que depuis trois jours, avoient déja fait leurs conventions avec les Habitans, il réfolut, s'ils renvoyoient leur Pinace, de ne pas fouffrir qu'ils conclussent leurs marchés, fans qu'il se fût du moins expliqué avec leur Capitaine & leurs Marchands. La Pinace Françoise revint effectivement dans le cours de l'après-midi , & Rutter lui déclara qu'ayant à parler au Capitaine , il l'attendroit le soir sur fon bord. C'étoir une loi pour les plus foibles. Le Capitaine François se rendie à bord du Mignon, où les Officiers Anglois lui déclarerent que l'avantage d'être arrivé le premier ne devant pas l'emporter fur celui du plus grand nomnombre, il falloit qu'il se reposar pendant huit jours, & qu'il leur laissat la liberté du commerce,

Ils profitent de leur impériorité, pour contraindre un Bitiment François.

> Cette déclaration , qui étoit un ordre dans les circonflances préfintes, porta les François quitres la Côte de Seltos pour aller commerces vers la Riviere de de Poss, Après leur départ, les Commandans Anglois , le trouvant fans obftacle à Seltos, s'éfolueren de faite avancer le Primor Ga ulong de la Côte, afin de n'être pas prévenus de tous côtes par les François. Ce Vailfau les trouva occupés de leur commerce, à l'Ouest de Potos , & pasliant plus loin fans sie les troubler, il arriva ainfi devant eux à la Riviere, où il s'employa utilement de jusqu'au s 15 d'Avril. Il fe rendie le 17 à celle de Saint-Andrés &, fuivant le tems dont on étoit convenu, le Mignon y atriva le même jour; mais il passa s'arrière.

Ils rencontrene d.s Portuguis. Il rencontra, à la hauteur du Cap das Palmas, un grand Vaisseau & une Caravelle du Roi de Portugal, qui étoient chargés pour Mina, & qui lui donnetent la chasse avec quielques volées de canon, dont il ne reçut aucun mal. Il se hâta de gagner se Cap de Tres-Puntas, où il demeura une nuit &

deux jours à mâts & à cordes, dans l'esperance que les Portugais passéroient entre eux & le Château. En effet, il les crut passes, & s'approchant du rivage il envoya ses Facteurs à Hanta, Mais le lendemain, à la pointe du jour, il revit le Vaisseau & la Caravelle, qui ptenoient un grand tour pour l'enfermer entre eux & le Château. Ils eurent le chagrin de voir leur esperance trompée; & quelques volces de leur artillerie qu'ils envoyerent encore aux Anglois, ne réutirent pas mieux.

1562.

Le 21 après midi, Rutter alla jetter l'ancre à la Ville de Dom Jean. On 18 absertent à a déja fait remarquer que cette Ville s'appelle Equi, & que le nom de la Ville de Donn-Dom Jean, qu'elle potre dans les Relations Angloifes, étoit celui d'un Por- Equi. tugais qui y faifoit fa demeute depuis leur premier voyage. Ruttet envoya le lendemain sa Chaloupe au rivage. On apprit des Négres, que Dom Jean étoit mort, & qu'ils ne pouvoient recevoir aucune proposition de commerce fans la participation de Dom Louis, qui lui avoit succedé. Le 23, Antoine, fils de Dom Louis, se présenta, avec un autre Portugais, nommé Pacheco, dans le desfein, en apparence, de commercer avec les Anglois. Mais on vit en même-tems deux Galeres, qui venoient du Château à force de rames. Rutter se mit en érat de les recevoir; & sa contenance sut si ferme, que perdant la hardiesse d'approcher, elles retournerent tranquillement au Château. Les Négres, charmes du courage des Anglois, les prierent de se rendre à Mawri, qui n'est qu'à trois ou quatre lieues, en promettant de les y aller joindre avec plus de liberté, parce qu'ils y auroient moins à redouter les Portugais. Rutter se rendit à leurs instances, accompagné du fils de Dom Louis & de Pacheco, qu'il avoit tous deux à bord. Il fut rejoint, dans cet intervalle,

par le Primrole. On attendoit, à Mawri, les Matchands du Pays avec leur or, lorfque, traites par les le 25 après-midi, on vit revenir du Château les deux Galeres. Le tems Portugai étoit calme. Les Portugais firent voler d'abord une décharge de leur artillerie contre le Primrose, qui recut trois coups dangereux. Ce n'étoit point affez pour étonner les Anglois, s'ils n'euffent vû patoître au même moment le grand Vaisseau Portugais & la Caravelle. Le calme, qui continuoit, donna le tems à la nuit de les délivrer de cet embarras. Ils réfolurent de profitet de l'obscurité pour gagner Cormantin, dont ils sçavoient que la situation leur offroit une espece d'azile. Mais le calme ayant duré pendant toute la nuir, ils furent extremement furpris, le lendemain au matin, de revoir à peu de distance les deux Galetes, qui revinrent à eux futiensement, tandis que, faute de vent, le Vaisseau & la Caravelle demeuroient immobiles Diversaccident contre le rivage. Le Mignon fut attaqué avec la derniere chalcur, & fe dé- qu'ils effiquent. fendit de même une partie du jour. Pendant le combat, le feu prit à un baril de poudre, & blessa une partie des gens de Rutter. Les Portugais en prirent occasion de le presser encore plus vivement, & le mirent dans un si triste état, qu'il n'y avoit point d'apparence qu'il pûr redevenir propre à la navigation. Comme l'affaire s'étoit passée à coups de canons, une Chaloupe, qui fut envoyée du grand Vaitfeau, apporta aux deux Galeres l'ordre de se retirer. La nuit s'approchoit; & le vent s'étant levé assez favotable, Rutter s'éloigna triftement, avec ses deux Vaisseaux, qui avoient presque également besoin de réparation. Ils eurent beaucoup d'embatras à gagner Cor-Kkin

manrin, où tous les efforts de l'art ne réuffirent qu'à peine à les remettre en RUTTER. étar de supporrer la mer.

1562. Autres difgraces les chi gent aure-

Rutter, s'appercevant que les Négres n'oferoient exercer le commerce des Auglois, qui aufli long-tems que les Galeres Portugaifes feroient fur leurs Côtes, prit la réfolution de retourner à la Riviere de Sestos. Le 14 de Mai, il se rapprocha de la rerre, après rrois jours de navigation, autant pour les réparations, qui étoient continuellement nécessaires aux deux Vaisseaux, que pour essayer les dispositions des Négres. Il entra dans la Riviete de Barbas. qui est à l'Est de Saint - André; & jusqu'au 21, il n'y fut occupé qu'à radouber ses Vaisseaux. Le Primrose eut le malheur de perdre cinq hommes dans sa Chaloupe, qui fut submergée pat un coup de vent. On partit le 21, pour Rio de Settos, où l'on n'arriva que le 2 de Juin; & le mauvais étar des deux Vaisseaux ne permetrant point d'y faire un long séjour, on mit à la voile le 4, pour retourner droir en Angletetre. Ce retour fut accompagné d'une infinité de peines & de maladies, qui réduisirent les deux Equipages à vingt hommes. Cependant on arriva au Port le 6 d'Août; &, d'un fi malheureux voyage, la Compagnie ne laissa pas de rirer cent soixanre-six dents d'éléphans, qui pefoient enfemble mil fept cent cinquante-huit livres, & deux tonneaux de poivre.

Combass qu'ils fentisment conme les Negres.

Rutter, moins occupé de fon Journal, que de l'excès de fon embarras, ne dir rien du combat qu'il eut à foutenir contre les Négres. On en rrouve le récir dans Baker; & quoique le nom du lieu n'y foir pas marqué clairement, il y a beauconp d'apparence que ce fut fur les bords de la Riviere de Sestos, où l'on ne concevroir point autrement, pourquoi, dans le dessein qu'il avoir de s'y arrêtet à son retour de Cormantin, il n'y passa que rrois jours.

Origine de Jeu differend.

Baker, qui éroir du voyage, raconte que son Vaisseau étant à l'ancre fur la Côre de Guinée, il en fortit avec neuf hommes, dans une petite Pinace, pour aller commercer fur le rivage. Il entra dans la riviere, où il rrouva un grand nombre de Négres. Le Chef de ces Barbares vinr à lui dans un Bareau, qu'il compare aux auges, dans lesquels on donne leur nourriture aux pourceaux; mais s'arrêrant à quelque distance, il mouilla sa barbe, fans vouloir s'avancer plus que Baker. Les Anglois répondirent à ce figne, & lui montrerent quelques marchandises capables de le tenter. Alors il s'approcha d'eux, en seut faisant enrendre que s'ils vouloient lui en donner une partie, il seroit leur ami. On lui sit quelques présens. Le commerce commença; &, vers le foir, Baker ayanr conduir le Capitaine Négre aux Vaiffeaux, le traita civilement, & le sir revêrir d'un habit. Il ptomit aux Anglois, en les quittant, que dans un jour ou deux ils feroient contens de ses services. Tandis qu'il fut à bord, Baker remarqua qu'il observoir curieusement la Chaloupe, qui étoir arrachée à la quille du Vaisseau, & dans laquelle on avoit laisse quanriré de marchandises; mais ne le soupçonnant d'aucun deffein, il n'y fir pas beaucoup d'attention. Le lendemain on retourna au rivage, où le commerce fur continué. Au retour, la Chaloupe fut attachée au Perfidie des Nés- même endroir, & les marchandises y resterent encore. Pendant la nuir, le Matelot de garde découvrir le Capitaine Négre, avec deux ou rrois de ses gens,

gres.

qui paroiffoit fort empresse autour de la Chaloupe. L'allarme fut donnée, &

RUTTIE. 1562.

les Négres prirent la fuire; mais lorsqu'on voulut retiret la Chaloupe, on s'appercut, avec étonnement, que toutes les marchandises avoient disparu, Les Anglois, piqués de se voir dupés par des Barbares, retournerent le lendemain à la Riviere, pour se faire restituer leur bien. Tous leurs signes furent inutiles; & le Capitaine, loin de convenir du vol, se plaignit d'un foupçon qui l'outrageoit. Il avoit déja pris des mesures pout soutenit son effronterie par la violence; car fur quelques marques de ressentiment que les Anglois laitlerent échapper, cent Bareaux, qui se firent voir tout-d'un-coup, fe dispoterent à leur couper le passage. Chaque Bareau étoit monté de deux Négres, atmés de dards & de boucliers. La plûpart avoient une corde attachée à leurs dards, pour les retiret après les avoir lancés.

Les Anglois, prelles par une attaque si peu prévue, déchargerent leurs défendent ance arquebuses sur cette multitude d'Ennemis; & tandis que la frayeur fir plon-courage. ger les Négres dans la riviere pour éviter les coups, ils s'efforcerent de regagner la flotte à force de rames. Mais le Capitaine & ses gens, revenus de leur crainte, les poursuivirent ardemment, & firent pleuvoir sur eux une grêle de dards. Baker & ses Compagnons les écarterent de la Chaloupe avec leurs piques & par une nouvelle décharge de leur artillerie. Mais ils revinrent avec un redoublement de futeut. Le Capitaine, qui étoit d'une taille fort haute, s'avança, couvert de fon bouelier, avec un dard empoisonné à la main. Le Pilote lui allongea un coup de pique qui le tua fut le champ; mais tandis qu'il s'agitoir pour dégager sa pique, il fut blessé d'un dard. Il l'arracha de sa plaie, & de la même arme il tua le Négre qui l'avoit

Le combat fut pouffé, faus se rallentir, jusqu'à ce que les Sauvages eurent épuité leurs dards, qu'ils jettoient fans corde depuis que la mort de leur mainsinés. Chef leur avoit ôré la hardielle de s'approcher. Les Anglois en avoient tué un grand nombre; mais ils étoient tous blesses, & si fatigués qu'ils eurent beaucoup de peine à reconduire leur Chaloupe à la flotte. Ils étoient douze, en y comprenant les quatre Rameurs. On mit en délibération, sur les deux-Vailleaux, fil'on ne devoit pas tirer une vengeance éclatante de la perfidie des Négres. Mais, après les malheurs qu'on avoit essuyés, il convenoir si peu de penier à la guerre, que l'ardeur du ressentiment sut sacrifiée à des nécessités plus pressantes.

### 6. III.

# Voyage de Baker en Guinée.

E voyage porte le nom de Baker, quoiqu'il n'eût point de commandement sur la flotte, & qu'il ne sût parti de Londres qu'avec la qualité de Facteur. Mais ayant pris foin d'écrire les malheureuses avantures des deux Vaisseaux le Jean-Baptiste, & le Merlin, avec lesquels il entreprit de visiter, voyage. pour la seconde fois, les Côres de Guinée, & son mérite personnel le distinguant plus que ses emplois, son nom a prévalu sur ceux des deux Capitaines, Lawrence Rondel & Robert Revel.

Après les défastres du voyage précédent, Baker s'étoit engagé, par une

1563.

forte de vœu, à ne jamais approchet des Côtes de Guinée. Cependant quelques mois de repos lui faifant oublier fes peines passes, il se rendit aux inftances de la Compagnie qui l'avoit déja employé, & qui se louoit de sa prudence & de fon zele. Les deux Batimens partitent dans la meilleure condition. Le troisième jour de leur course, on découvrit deux Vaisseaux. Baker, à qui l'estime de son mérite saisoit laisser autant d'autorité qu'aux Capitaines, s'avança vers le plus grand, qu'il reconnut pour un François. La guerre, qui étoit allumée entre les deux Nations, rendoit son attaque plus

timent François.

Les Anglois Juste que celle de Towtson. On se battit vaillamment; mais les François, qui rennent un Bi- avoient peu d'artillerie, ne purent foutenir long-tems celle des Anglois. Ils n'étoient pas non plus en affez grand nombre pour s'exposer à l'abordage. & le vent ne pouvant servir à leur fuite, ils prirent le parti de se rendre. On conduisit cette prise au premier Port d'Espagne, où elle sut vendue sort audeslous de son prix. On arriva, sans autre obstacle, aux Côres de Guinée. Baker ne tarda point

à se mettre dans une Chaloupe, avec huit personnes, qui avoient fait, comme lui, le même voyage, & qui n'avoient pas moins d'impatience de commencer le commerce. Leur esperance étoit de revenir à botd avant la nuit. Mais à peine se furent-ils approchés du rivage, qu'il s'éleva un vent furieux, accompagné de pluie & de tonnerre , qui arracha les Vaisseaux de dessus leurs ancres. & qui les pouffa vers la haute mer. Baker ne penfant qu'à se mettre en sureté contre l'orage, fuivit la Côte pour chercher quelque lieu commode. Il n'en trouva point; & pendant toute la nuit il demeura exposé dans la Chaloupe au tonnerre, au vent & à la pluie, qui durcrent fans interruption. Le iour fuivant, les deux Vaisseaux retournerent vers le rivage, dans l'opinion que la Chaloupe s'étoit arrêrée; & Baker, se persuadant au contraire qu'ils s'étoient avancés au long de la Côte, continua de remonter pour les joindre. Le tems demeura si obscur, pendant tout le jour, que de part & d'autre on ne put s'appercevoir. On se chercha ainsi trois jours entiers. Il ne resta pas le moindre doute, aux Anglois des deux Vaitleaux, que la Chaloupe n'eût été fubmergée par la tempête; & dans cette trifte idee, ils prirent la réfolution de retourner en Angleterre.

1) devices esinconnuct.

Baker, aussi pressé de la faim que de son inquiétude, se vit sorcé, dès le entuirées Coies même jour, de prendre terre au premier rivage où il découvrit des Négres. Il obtint d'eux des racines, en échange de quelques marchandifes; & n'ofant se fier, pendant la nuit, à ces Barbares, il sa passa encore dans sa Chaloupe. Sa penfee, & celle de fes gens, étoit roujours que les Vailleaux devoient être devant lui; & c'étoit la feule en effet à laquelle ils puisent s'arrêter. puifqu'en les fuppofant derriere, il n'y avoit pas d'apparence qu'ils eussent eté si long-tems à les tejoindre. Ainsi, continuant d'avancer à la rame, les efforts mêmes qu'il faisoit pour les trouver, l'en éloignoient de plus en plus. La faim & la foif, qui commençoient à devenir le plus terrible de ses maux. l'obligerent encore, vers le foir, de descendte sur le rivage. Il n'eut pas le bonheur d'y rencontrer, comme la premiere fois, des Négres prèts à le recevoir. Une Côte affreuse, des sables arides, & , pour perspective, de hautes montagnes, qui étoient trop éloignées pour lui offrir un azile fous les arbres, dont elles étoient couvertes. En cherchant du moins de l'eau pour se rafraîchir,

fraîchir, ses gens découvrirent un ruisseau qui venoit se jettet dans la mer entre les rocs. Ils n'eurent point d'autre foulagement jusqu'au lendemain. Mais cette foible douceur fut troublée par les craintes aufquelles ils futent exposes, pendant toure la nuit. L'obscurité n'étoit pas si épaisse, qu'ils ne soit de ses crainvillent descendre, au long du ruisseau, une multitude de bêtes téroces, tesqui s'y venoient abreuver. Ils distinguerent un grand nombre d'éléphans, des cerfs, & plusieurs autres animaux connus; mais le plus grand nombre fut de ceux qu'ils croyoient voir pour la premiete fois, & qui les épouvanterent par leur forme autant que par leuts cris. Dans un événement de cette nature, on fent qu'il faut pardonner quelque chose à des imaginations troublées par la crainte; mais on se persuade aussi, sans peine, qu'un Défert de la Guinée peut préfenter, pendant la nuit, de fort horribles fpectacles.

L'Auteur remarque que la frayeur est un remede contre la faim. Il l'éprouva, comme tous ses gens, par la patience avec laquelle ils souffrirent jusqu'au lendemain un jeune qui avoit duré depuis la nuit précédente. Ils rentrerent dans leur Chaloupe à la pointe du jour; & se soulageant tour à tour, en prenant successivement la rame, ils avancerent encote jusqu'à midi, sans avoit d'autre objet devant les yeux que de l'eau & du fable. Enfin , ils apperçurent un Bateau, conduit par deux Négres, qui voulurent fuir en les découvrant. Mais leurs signes les arrêterent. Ils en firent passer un dans leur Chaloupe, pour ôter à l'autre l'envie de s'échapper; & s'efforçant de les gagner par leurs careffes, ils suivirent le Bateau jusques dans une petite Baye, que Baker n'avoit pas vûe dans fon premier voyage. Ils y furent reçus par Il trouve du leun grand nombre d'Habitans, qui furent surpris de leur voir refuser des deuts Negret. d'éléphans, & de l'or même, qu'ils leur offritent pout leurs Marchandises. Le langage de la nécessité est expressif. Baker se fit assez entendre pour faire concevoir aux Négres une partie de fon infortune. Ils se hâterent de lui offrir des racines, & divers fruits fauvages, que la faim lui fit trouver délicieux. Ils lui présenterent aussi du vin de palmier & du miel. Ce secours suffisoir pour sauver la vie à des gens affamés; mais il ne leur rendit pas la force, qu'ils avoient perdue par la fatigue, l'infomnie & la crainte. Ils se trouvoient si affoiblis, qu'aucun d'entre eux ne se crut capable, pendant plus de quatre jours, de remettre la main à la rame.

Cependant, les Négres ayant pris pour falaire la petite quantité de marchandifes, qui restoit dans la Chaloupe, Baker comprit bientôt qu'il y avoit peu de fond à faire sur leurs services, lorsqu'ils n'écoient plus soutenus par le motif de l'interêt. Ce ne sur pas sans peine qu'il obtint d'eux, par les fignes les plus touchans, quelques racines, & une petite quantité de miel, commissionne, comme une espece de provision pour un jour ou deux. Il lui fur impossible d'en obtenir du vin de palmier. Avec cette feule ressource il tentra dans la Chaloupe. Quoiqu'il ne sui fut point encore tombé dans l'esprit que les deux Vailleaux eussent remis à la voile pour l'Europe, il commençoit à perdre l'esperance de les rejoindre ; ou du moins il comprenoit qu'il avoit besoin de quelque secours plus prompt, & qu'il ne pouvoit l'attendre de leur rencontre. Avant la fin du jour, il crut reconnoitte qu'il avoit passé la Côte de Malagheta, & qu'il n'étoit pas éloigné de celle de Mina. C'étoit un fujet de Tome I.

Set peines ree

1563.

confolation, parce que les Négres de cette Côte étoient plus accoutumés au commerce des Européens; mais il se souvint des violences que les dernieres Il s'adresse à flottes Angloises avoient exercées à Mawi & à Schamma. Dans le doute s'il Jauric Negres. devoit s'y préfenter, il vir paroître, fut le rivage, une troupe de Négres, qui lui firent figne d'aller vers eux, & qui paroifloient armes avec plus de foin qu'ils ne le font ordinairement lorsqu'ils n'ont rien à craindre de leurs Ennemis. La défiance de leurs intentions le tint plus d'une heure en suspens; mais un Négre, s'étant apptoché feul dans un Batteau, le ptessa par divers fignes, qui marquoient autant d'amirié que d'impatience. Le nom d'Anglois, que le Négre répetoit continuellement, sembloit marquer non-seulement qu'il reconnoissoit leur Nation, mais que la sienne en attendoir quelque Bles prouve en fervice. Baker ne douta point qu'elle ne fut en guerre , foit avec les Portugais , guerre, & fe re- fair avec quelque Narion voiline. Sa fituation ne lui permettoit pas d'y mettre de la différence. Il regarda, au contraire cetre occation comme une faveur du Ciel, qui vouloit le rendre utile à ces Barbares pour lui donner quelque

fout à combattre pour eux contre les Portugais.

> n'étoit point acheter quelques alimens trop cher que de les payer de son sang. Ses idées se confirmerent en arrivant au rivage. Il y trouva plus de deuxcens Négres armés de leurs boucliers & de leurs dards. Leur Ville, donr il vit encore fortir des tourbillons de fumée, paroiffoit avoir été brûlée depuis peu de jours. Ils s'expliquerent affez par leurs fignes entremêlés de quelques mots Portugais, pour lui faire entendre que c'étoit des Portugais mêmes qu'ils avoient reçu ce traitement, & qu'ils lui demandoient son secours pour se venger. Il comprit, qu'à la vûe de sa Chaloupe, ils avoient supposé qu'elle étoit fuivie de quelques Vaisseaux. Loin de leur ôter cette idée, il crut qu'elle pouvoit servir à lui attirer plus de considération. Mais ne voyant paroître aucun Vaisseau Portugais sur leur Côte, il ne pénétroit pas quels étoient leurs projets de vengeance. Ce qu'il apprir de plus clair fut qu'il étoit moins proche de Mina qu'il ne se l'étoit imaginé, & qu'il y avoit quatre jours que les Portugais

> droit à leur reconnoissance; & dans une nécetlité si pressante, il crur que ce

Secours qu'il rewort des Negres,

La joie des Négres se signala d'abord par quelques présens qui convenoient aux besoins de leurs Défenseurs. Ils leur offrirent quelques poules, qui furent dévorées sur le champ, avec des racines & du vin de palmier. Cette liqueur, fans être ausii forte que le vin même, est ce qu'il y a de plus propre dans ces

climats barbares, à fortifier un corps épuilé de farigues. Le mouvement des Négres , & leur ardeur à prendre les armes , n'a-

voient aucune vûe déterminée. Ces Malheureux, après s'être attirés le refsentiment des Portugais par quelque insulte ou quelque trahison, avoient pris la fuire pendant que leur Ville étoit en feu; & depuis le départ de leurs Ennemis, ils s'éroient raffemblés avec des idées confuses de vengeance, It les amusic par qu'ils n'avoient aucun moyen d'exécuter. Baker s'apperçur bien-tôt de leur impuissance, mais il crut pouvoir tirer parti de leurs dispositions. En effet, pendant plusieurs jouts, en faisant briller son sabre à leurs veux. & leur montrant fon arquebufe, il leur perfuada si bien qu'ils alloient être secourus par les Anglois, qu'il en obtint affez de provisions pour remplir sa Chaloupe. Enfuire, profitant de l'obscurité pour les quitter, il se remit en mer avec

des esperances.

Il les quitte pendant famut,

tous fcs gens.

avoient quitré la Côte.

Aussi long-tems que les provisions durerent, ils n'eurent point d'autre crainte que de tomber entre les mains des Portugais; & l'esperance qu'ils avoient encore de retrouver leur flotte, les soutenoit contre les difficultés de leur fituation. Mais après s'être avancés pendant plufieurs jours, tantôt fe fervant de leurs rames, tantôt fe livrant au cours du vent, lorsqu'il ne pouvoit les éloigner de la Côte; ils retomberent dans le cruel embairas de manquer de nourriture. Il fallut recommencer les délibérations fur un danger si pressant. Ils ne pouvoient esperer de trouver dans tous les Négres du Pays des secours qu'ils n'avoient dus jusqu'alors qu'au hazard. D'ailleurs, qui les assuroit même que les premiers qu'ils alloient rencontrer, ne feroient pas leurs Ennemis? Les relations qu'on avoit eues avec les Sauvages n'avoient point encore fait connoître leur caractere. On n'avoir jamais lié de commerce avec eux fans Otages. L'intérêt avoit paru leur unique patlion; &, sans marchandises pour adoucir leur férocité, on n'en pouvoit attendre que de la barbarie. D'un aurre côté, les Portugais n'étoient pas moins redoutables; car, tomber entre la part des Ponuleurs mains, c'étoit rencontrer d'impitoyables Ennemis, qui ne manqueroient pas de traiter un si petit nombre d'Anglois comme une troupe de Vo-

1563.

leurs, & de les condamner au supplice. S'y livrer volontairement, c'étoit courir les rifques d'une longue prifon, qui feroit accompagnée de toutes fortes d'indignités. Cependant, entre deux partis si terribles, Baker auroir choisi le dernier; mais il restoit encore l'incertitude de l'éloignement, dont il ne pouvoir juger que fur des fouvenirs mal affurés.

II tombe dan≇

A l'entrée de la nuit, ils apperçurent, fur le rivage, une lumiere qui leur fit conclure que c'étoit un lieu de Commerce. Ils ne purent réfister à l'envie de s'en approcher. Cependant ils réfolurent d'attendre le jour pour se un de leurs Euxprocurer d'autres éclairciffemens. Le marin, ils déconvrirent, sur un roc, une maifon de Garde, fur laquelle ils crurent diftinguer une Croix. Cette vue les fit frémit, parce qu'ils commencerent à juger que ce ne pouvoit être qu'un Etablissement Portugais. En observant les environs, ils apperçurent un Château, qui augmenta beaucoup leurs allarmes. Mais il ne pur leur rester aucun doute à la vûe de deux Portugais & d'une enseigne blanche, avec laquelle on leur faifoit figne de venir descendre au rivage. Quoiqu'ils se fussent déterminés à chercher les Portugais, ils ne purent les voir si près d'eux fans éprouver de nouvelles craintes, & dans ce premier mouvement ils ne penferent qu'à s'éloigner; mais aussi-rôt qu'ils commencerent à fuir, on leur tira quelques coups de canon, qui faillirent de les fubmerger. Ils fe virent contraints de retourner au rivage; ce qui n'empêcha point qu'on ne continuât de leur tirer plusieurs coups, ausquels ils n'échaperent que par un miracle du Ciel.

Ils aborderent dans un trouble qui ne leur permettoit pas de confiderer s'ils arrivoient parmi leurs Ennemis. L'excès de leur infortune étoit leur meilleur titre pour obtenir de la compassion. Cependant, au rivage même, ils Trattement qu'à furent recus par une volce de pierres, que les Négres firent voler sur la Cha- y repoit, loupe, & qui blellerent deux de leurs gens. Cette nouvelle infulte ne les auroit point empêchés de descendre, & de se faire jour au travers des Négres, s'ils n'avoient apperçu en même-tems les Portugais qui fortoient armés du Château, & prêts à fondre sur eux. Dans le désespoir de leur situation, ils

Ll ii

BAALR. 1564. la fuse.

firent plusieurs décharges de leurs arquebuses, sans examinet combien ils avoient abbatu d'Ennemis, & confervant affez de fang-froid pour remarquer 11 fe faure par qu'il n'y avoit aucun Vaitseau dont ils putsent craindre la poursuite, ils prirent le parti de retourner vers la mer, au risque de tous les coups qu'ils de-

voient craindre de l'artillerie. Il faut supposer une protection particuliere de la Providence pour les Malheureux. Baker, qui étoit la feule tessource des Anglois, prit lui-même la

rame, & les animant par son exemple autant que par ses discours, il les conduifit à deux milles du Château, dans une petite rade dont il se rappella le fouvenir aufli-tôt qu'il eût reconnu la Côte, & que cet Etablissement des Pottugais étoit celui qu'ils ont à l'Oucît du Cap de Tres-Puntas. Dans le lieu où il arriva, le rivage étoit fi tranquille qu'il y trouva du repos; mais il n'étoit pas moins pressé par la faim. Ses Compagnons se disposoient à pénétrer dans les Forêts, après l'avoir prié de demeurer dans la Chaloupe pour ménager fa vie & Rusquedesref. ses forces, dont ils faisoient dépendre toutes leurs esperances. Au même mo-

fources chez les Negret,

ment, ils virent paroître plusieurs Négres, qui les avoient suivis dans leurs Bateaux. Ils fe croyoient menacés d'une nouvelle attaque; mais quelques fignes de paix leur avant annoncé de meilleures intentions, ils prirent le parti d'attendre. Les Négtes leur demanderent, en fort bon Portugais, qui ils étoient, & ce qu'ils cherchoient, sur la Côte. Leur réponse sur qu'ils étoient Anglois, & qu'ils avoient apporté d'excellentes marchandifes sur deux Vaisseaux, dont ils seroient bientôt suivis; mais qu'ayant été si maltraités, ils iroient offrir à des Négres plus humains leurs richesses & leur amitic. Ce discouts, prononcé noblement par Baket, qui parloit la Langue Portugaife, lui attira des préfens qui servirent à soulager sa faim. Il en distribua la meilleure partic à ses gens. Mais ayant trop appris à regarder les Portugais comme les plus dangereux ennemis, il téfolut de quitter un lieu où ils alloient sçavoir qu'il s'étoit arrêté. En vain les Négres s'efforcerent de le tetenir par leurs instances. N'esperant plus rien des deux Vaisfeaux, il jugea que c'étoit s'exposer à de nouveaux embarras que de les tromper par de faufles promeffes.

Ti ocend encore de parti de fuir.

Il y avoit deux jours & une nuit que les provisions manquoient absolument fur la Chaloupe. La foible esperance que les Anglois avoient eue de trouver quelque ressource à la chasse, ceda, par le confeil de Baker, à la crainte d'essuyer quelque nouvelle insulte des l'ortugais. Ils se remirent en mer, à la vue même des Sauvages, qui les pressoient encore de se sier à leur bonne foi , & qui leur offrirent même des Otages. Mais , après une expérience si técente, Baker étoit réfolu de périr plutôt dans sa Chaloupe que de retomber entre les mains des Portugais. Le Ciel, qui ne l'avoit point abandonné, petmit que le reste du jour, & toute la nuit suivante, il sut pousse par un vent d'Ouest qui lui fit faire environ trente lieues au long des Côtes; sansautre embarras, dans une nuit fort claite, que de remuer quelquefois le gouvernail pour éviter les rocs. Il se trouva, le lendemain, à l'entrée d'une Baye, d'où il vit fortir deux Bateaux, conduits chacun par deux Négres. Cette rencontre lui rendant l'esperance, il sit comprendre à les Anglois, qu'il étoit important de gagner ces Barbares par quelque témoignage extraordinaire d'amitié. Ce n'étoit pas de l'or qu'il falloit à des miférables qui le fournissent à

BAKER. 1564. Autres Negres

l'Europe faus en connoître le prix. Mais quoique des gens de met n'ayent rien de fuperflu dans leurs habits, il crut que lui-même, qui étoit le mieux vêtu. & ceux qui l'étoient aussi-bien que lui , pouvoient se retrancher quelque chose de leur habillement, & l'offrit aux Negres. Il se déponilla le premier, pour qu'ils concile, en donnet l'exemple. Sa veste fut le premier sacrifice qu'il fit à la fureré commune. Elle étoir d'un drap fin d'Angleterre. C'étoir un riche présent pour un Négre, Trois de ses Compagnons l'imiterent ausli-tôt. On arrêta les Négres par des signes de paix & d'amirié. Baker leur fit toutes les carelles, aufquelles il les connoitsoit sensibles, & les combla de joie en leur présentant a chacun une veste, sans aucune marque d'interêt. Il les pressa sur le champ de s'en revêtir. Leut plus grand empressement fut de retourner dans leur Ville, ornés de cette parure. La Chaloupe les fuivit à quelque distance, pour leur laisser le tems de se louer de leur rencontre. Tout ce que les flottes Angloises avoient apporté jusqu'alors en Guinée, n'avoit pas fait tant d'imprestion fur l'esprit des Négres.

L'effet en fut si prompt, que le Chef même de la Nation envoya son Fils audevant de ces génereux Etrangers. Baker, le voyant paroître, profita du pre- de l'affiltance. mier moment pour lui faire connoître, par des fignes, le miferable état auquel il étoit réduit. Ses lamentations & ses larmes furent d'autant plus naturelles, qu'elles étoient produites par le sentiment actuel de son infortune. Il offrit en même-tems, & le reste de ses habits, & ceux de tous ses gens, pout obtenir un secours d'où leur vie dépendoit. Il fut entendu. Le jeune Negre, touché de leur mifere jusqu'à verser aussi des pleurs, refusa leurs présens & les consola par ses carelles. Il se hâta de retournet vers son pere, pour lui inspiter apparemment les mêmes dispositions, & revenant bientôt à la Chaloupe, il pressa les Anglois d'approcher du rivage. C'éroireleur ouvrir le Ciel. Ils fe hâterent avec si peu de mesures, que la nier étant fort agitée, un flor renversa la Chaloupe. Aussi-tôt quantité de Négres, qui étoient sur le sable.

se nitrent à la nage pour fauver les Anglois. Il n'en perit pas un seul, & la

Chaloupe même fut fauvée fort heureutement,

Baker loue beaucoup le caractère & la figure du jeune Prince Négre, en assurant qu'il ne donne presque rien à la reconnoissance. Le premier service qu'il en recut fut une grande abondance de vivres. Comme c'étoit le plus pressant besoin des Anglois, ils s'occuperent long rems à rassairer leur faim, sans faire la moindre attention à ce qu'ils pouvoient craindre de la légereté naturelle. ou plûtôt de la barbare stupidité des Négres. Mais lorsque passant la nuit au milieu d'eux, ils leur virent prendre leurs armes, pour les observer d'abord pendanta nuit. avec attention, mais enfuite pour les écarter fubrilement, fans faire connoître que leur dessein fut de les rendre; ils commencerent à former des soupcons qui ne leur permirent point de passer une nuit tranquile. Baker s'emporta beaucoup contre ceux qui avoienr eu la facilité de prêter leurs arquebuses; non qu'il en appréhendat quelque effet facheux, puisque les Négres éroient fans poudre, mais parce que c'étoit perdre le seul moyen de les contenir. Cependant il se passa deux jours, pendant lesquels il n'eur que des sujets continuels d'admirer leur humanité. Ses gens trouverent même le moyen de reprendre leurs armes, fans que la Nation en parût offenfée. Ils allerent à la chaffe, exetcice presque inconnu aux Négres de ces Cantons; & le gibier qu'ils rappor-

Son embarrag'

BARER. 1563. Trate feiout qu'il tart parmi les Neglet.

toient, quoiqu'avec peu d'abondance, servit encore à leur faire obtenir du vin de palmier, qui croit le feul des biens du Pays auquel ils euffent pris goût. Mais leur poudre ne fut pas long-tems à s'épuifer. D'un autre côté, les Négres. qui avoient toujours compté de voir arriver après eux quelques Vaisseaux, & dont l'interêr étoir au fond l'unique motif, se lasserent de partager avec eux des alimens, dont ils étoient eux-mêmes fort mal pourvus. Le fils du Chef fur le seul dont les sentimens parurent se soutenir. Il continua de sournir à Baker rout ce qu'il pouvoit retrancher à ses propres commodités, ou se procurer des autres Négres, par le crédit qu'il avoit dans sa Nation. Loin de mettre les Anglois en état de vivre, ce secours leur devint funeite, parce que les faifant balancer s'il ne valoit pas mieux fouffrir la privation d'une partie du nécessaire que de s'expofer encore à manquer de tout; ils n'entreprenoient rien pour fe delivrer d'une si miserable situation. Ainsi leur fanté & leurs forces s'alreroient de jour en jour. Il en petit cinq, que leurs Compagnons ne purent enterrer fans verfer des larmes, & fans s'avertir mutuellement qu'ils devoient s'attendre au même fort.

Bestramend en Empe par des François.

Ils éprouverent néanmoins la bonté du Ciel, lot squ'ils furent à l'extrêmité du désespoir. Deux Vaisseaux François s'étant présentés au rivage, la guerre. qui étoit entre les deux Nations, n'empêcha point que les Capitaines ne fuffent fensibles à la pitié. Ils reçurent les Anglois à bord ; & Baker , qui parloit fort bien leur Langue, s'attira même de la confidération & de l'amirié par son niérite. Mais étant arrivé en France, il ne subit pas moins les loix de la guerre avec ses Compagnons; c'est-à-dire, qu'il demeura prisonnier pendant quelques années, & qu'il ne retourna dans sa Parrie qu'après avoir payé sa rançon. Ce fut dans le tems niême de sa captivité qu'il composa l'Histoire de fes malheurs. Son génie poétique s'y fait quelquefois reconnoître dans les defcriptions; mais en retranchant ces ornemens superflus, il reste une Relation fidele, qu'on n'a pas fait difficulté de placer dans les Recueils les plus autentiques.

### 6. I V.

# Voyage du Capitaine Carlet en Guinée.

CARLET. 1564. faccès des voyages précedens,

L'E mauvais fuccès du dernier Voyage de Guinée, & le prompt retour de deux Capitaines qui sembloient embartassés à justifier lent conduite, Réflexions sur le apprit mieux que jamais, à la Compagnie de Guinée, qu'elle ne pouvoit apporter trop de foins au choix de ses Ministres. Il ne suffisoit pas, pour ces grandes entreprises, d'entendre le Commerce, & d'avoir une vive pailion de s'enrichir. Le courage & la prudence n'étoient pas moins nécessaires que l'habileté. Cependant, après s'être efforcé de réunir toutes ces qualités dans les Capitaines, & n'avoir même épargné aucune dépense pour équiper une florre plus nombreuse que les précedentes, on reconnut encore qu'avec l'habileré, la prudence & le courage, il falloit ce qu'il a plû aux hommes de nom-Flotte de cling mer du bonheur. De cinq Vaisseaux qui partirent en 1564, aux frais de la mêvanicaux, et les diverses digra. me Compagnie, & fous la conduite de David Carlet, un des plus braves & des plus fages Officiers de son tems , l'un nommé le Merlin , perit avec tout

Vaitleaux . & fes cct.

l'Equipage, par la faute d'un Canonier qui mit imprudemment le feu aux poudres. Les autres furent ensuite dispersés par une affreuse tempère. Le Jean-Baptifle, pouffe jufqu'aux Indes Occidentales, artiva au Port de Burboraota, fur la Côte de Tierra Firma, d'où il ne tevint en Angleterre qu'après une infinité de malheureufes avantutes. Il rapporta des nouvelles encore plus triftes du teste de la florte, quoique ce ne sut pas de ce côté - là qu'on dur les attendre. Il avoit rencontré dans ses courses un Vaisseau François. nommé le Dragon Verd , commandé pat le Capitaine Bontems , qui revenoit de Guinée. La paix étant conclue entre les deux Nations , les François lui avoient appris que le Capitaine Carlet, après avoir petdu pat la tempête un des trois Vaisseaux qui lui testoient, étoit tombé, avec le Mignon & le Star , dans une flotte Pottugaife , vers la Côte de Mina , & qu'il n'avoit pû fe dégaget avec le Mignon qu'il montoit lui-même, qu'en perdant le Star. De-là il étoit allé se radouber sur la Côte, où les Négres l'ayant surpris avec une douzaine de Matelots, l'avoient livré aux Portugais. Son Vaisseau, fott maltraité dans le combat, & réduit presqu'à la moitié de l'Equipage, n'avoit pas laissé de s'échaper plus heuteusement; mais suivant le récit des François, il y avoit peu d'apparence qu'il eût pu tromper longrems les recherches de l'Ennemi, ou qu'il fût en état de soutenit les dishcultes de la navigation pour revenir en Anglererre. En effet, comme il ne patoît point qu'on air jamais été mieux instruit de son sort, il faut le compter aunombre de ceux qui perirent dans ce fatal voyage.

#### CHAPITRE VIII.

## Voyage du Capitaine Georges Fenner aux Isles du Cap Verd en 1566.

ES (a) observations que plusieurs flottes Angloises avoient faites en Finnes. L'divers tems fur la fituation & les propriétés des Isles du Cap-Verd, inspirerent à quelques riches Marchands la curiosité de les reconnoître avec plus de foin. Ils n'ignoroient pas que les François y avoient depuis longtems quelque commetce; mais la paix ne laissoit rien à craindre de cette voyage. Nation; & jusqu'alots il ne patoissoit point qu'elle s'attribuât des dtoits ex→ clusifs, sut un lieu où elle n'avoit pas forme le moindte Etablissement. Les Portugais étoient les seuls Ennemis qu'une flotte Angloise eût à redouter, non-leulement parce que le Portugal ne pouvoit manquer de renfermer le Cap-Verd dans le Privilége qu'il avoit obtenu du Saint-Siege, mais plus encore par cette vieille haine, que tant de combats & d'outrages mutuels avoient

Cette crainte n'empêcha point la Compagnie qui s'étoit formée à Londres d'équiper trois Vaisseaux; le Cafile, le Mayflower, & le Georges, dont elle donna le commandement à trois Capitaines experimentés; Georges Fenner,

rendue comme natutelle entre les deux Nations.

( 4 ) Cette Relation fe trouve dans le Voyage of M; Georges Fenner, quoiqu'édeuxième Tome d'Hackluyt, fous le titre de crite par Walter Wreen.

FENNER. 1566. Départ de trois Vanicant.

Amiral , Edouard Fenner , Vice-Amiral , & Jean Haywood. Elle y joignir une Pinace. La flotte parrit le 10 de Décembre, & des le 15 au matin, elle découvrit le Cap de Finisterre. Mais dans la mênie nuit elle avoit perdu la vûe de son Amiral; ce qui l'obligea de suivre la Côte de Portugal, où le cours du vent fit juger qu'il pouvoit avoir été poussé. On rencontra le 18 un Vaisseau Ils perdent de François, qui n'avoit point apperçu l'Amiral. Après quelque incertitude on

vue leur Amiral.

prit le parti de s'avancet jusqu'aux Canaries. Le 25 on eut la vûe de Porto-Santo; &, trois jours après celle de Madere, qui n'en est qu'à six (a) lieues. la jettent l'an- Enfin l'on arriva le 28 à l'Isle de Tenerife, où l'on jetta l'ancre du côté de l'Est.

ere à Tenerife & ere a acuerite co dre langue.

L'inquiétude où l'on éroit pour l'Amiral , avoit fait prendre le parti de l'attendre pendant quelques jours. Les Anglois ne découvrirent autour d'eux que trois ou quatre petites maifons, Ils y apprirent qu'au fonds de la Baye ils trouveroient toutes fortes de rafraichillemens dans une petite Ville nommée Santa - Cruz, dont ils n'étoient éloignés que d'une lieue. Le Vice - Amiral n'ayant aucune défiance des Espagnols, avec qui l'Angleterre n'avoit rien alors à démêler, prit le parti de s'avancer feul, en laissant le Georges à l'entrée de la Baye. Mais à peine fut-il à la portée du canon, qu'on lui en tita plusieuts coups, sans qu'il vît paroître personne à qui il pût demander la raifon d'un procédé si brusque. Il se retira austi-tôt vers l'autre Vaisseau, d'où les deux Capitaines écrivitent une lettre fort civile au Commandant Espagnol, pour se plaindre, & lui demander des explications. Walter Wreen & Courtife furent chargés de cette commission, avec six hommes qui les accompagnerent dans la Chaloupe. Ils s'approcherent du rivage, quoique les flots futient extrêmement agités. Il s'y trouva trente Espagnols, à qui Wreen déclara qu'il

Défince des Eipagnuls.

apportoit une lettre pour le Gouverneur, & qu'il fouhaitoit qu'elle lui fût remife austi-tôt. Un Espagnol lui répondit qu'il pouvoit descendre, & que les Anglois scroient reçus volontiers. Wreen, averti par une injure si récente, protestà qu'il attendroit la réponse du Gouverneur à sa lettre. Alors le même Espagnol s'approchant de la Chaloupe à la nage, tendit la main pour y être recu. On lui remit la lettre enfermée dans une veille. Il retourna au rivage, comme il en étoit venu, & Wreen lui vit prendre en effet le chemin de la Ville, Cependant le nombre des Espagnols paroissant groffir, & quelques-uns même étant armés d'arquebuses, il crut que la prudence devoit lui saire éviter des périls inutiles. Il retourna vers la flotte, après avoir déclaré qu'il attendroit la réponse à bord.

Le teste du jour & la nuit suivante se passerent inutilement à l'attendre. Mais le lendemain on vit arriver une Barque, avec cinq ou fix perfonnes, qui avoient à leur tête le frete du Gouverneur. Il se présenta civilement ; & , pour donner plus de poids à ses excuses, il accorda d'abord aux Anglois, non-feulement la liberté de descendre, mais celles de trafiquer dans l'Isle; en leur offrant même des Orages, s'ils faifoient difficulré de prendre confiance Apparences d'a- à sa patole. On n'épargna rien pour le bien traiter. Mais quoiqu'il eût renouvellé sa promesse au sujet des Otages, on ne vit paroître personne après fon départ; ce qui fit naître aux Anglois des foupçons fort justes. Cepen-

musé mal foutetauer,

dant comme il n'étoit pas question d'en venir aux hostilités, le Vice-Amiral

( #) A douze.

¢nvoya•







envoya le lendemain à la Ville deux des principaux Anglois, qui furent reçus fort galamment avec leur fuite, fans qu'on leur dit un feul mot des Otages. Cette conduite des Espagnols parut si difficile à comptendte, que pour éviter des explications délicates, on ptit le parti de lever l'ancre. Mais Wreen, Auteur de cette Relation, proteste, qu'avec moins de pa- Les Anglois portience que le Vice-Amiral, il auroit exigé l'exécution de leurs promefles, tent meconicias. Tous les Anglois des deux Vaisseaux partirent dans les mêmes fentimens, & ce levain de vengeance ne fit que fermenter, jusqu'à d'autres occasions qui le firent éclater.

A deux lieues de Santa-Cruz on découvrit une autre Ville qui se nomme Anagona. Comme l'inquiétude n'étoit pas diminuée pout l'Amital, on alla mouillet dans une autre Baye de la même Isle à douze ou treize lieues de

apprit que l'Amiral s'étoit arrêté au même lieu six jours auparavant, & qu'il

Tome I.

avoit remis à la voile pour Gomera. On se hâta de le suivre. Il avoit jetté l'ancte à Gometa, pour attendre à leur Anuiral. fon tout les deux Vailleaux qui le cherchoient, Ils acheterent ensemble dans cette Isle une provision de vin, qu'ils trouverent beaucoup plus cher qu'à Tenerife, où le ressentiment du Vice-Amiral l'avoit empêché de s'en foutnit. Le 10 ils tournetent leurs voiles vers l'Afrique, pour ne plus s'arrêter qu'au

Santa-Cruz, vis-à-vis la maison d'un Espagnol nommé Petro de Souçès, où l'on

terme de leur voyage. Malgré l'habileté des Pilotes, ils allerent tomber contre leur intention au

Cap Blanco fur la Côte de Guinée. Pour répater leur etreur ils fuivitent les Côtes jufqu'au Cap Verd, où ils jetterent l'ancre à un mille du rivage. Quoiqu'ils n'afpirassent qu'à gagner les Isles du même nom , l'Amiral Fenner & les deux autres Capitaines, qui faifoient ce voyage pour la ptemiere fois, ne rélisterent point à l'envie de voir de plus près la belle perspective qu'ils avoient devant les yeux. Le Cap Verd est formé par deux petites montagnes rondes, qui s'avancent à une lieue l'une de l'autre; & l'espace qui les separe est couvert d'une multitude d'arbres, dont la verdure a fait donner à cette pointe le nom de Cap Verd. Tous les Officiers de la flotte avoient 11s abordent au dîné le même jour à botd de l'Amiral. Ce fut apparemment dans la chaleur Cap-Verd. du vin de Gomera, dont ils avoient fait ptovision, qu'ils se déterminerent à descendre sur le rivage. Un Particuliet, qui connoissoit cette Côte, les avoit assurés que les Habitans, quoique nuds & de couleur noire, ne manquoient pas d'intelligence & d'humanité. Vingt des principaux Anglois, Officiers & Marchands, fe mirent dans deux Chaloupes, avec l'Amiral à leur tête. En touchant au rivage, ils y trouverent une centaine de Négres, qui fembloient s'y être rendus pour les y attendre. Ils étoient sans atcs & sans fléches. Les Marchands s'en approcherent sans défiance, & suivant la coutume du Pays, ils leur propoferent d'abord de se donner mutuellement des ôtages. Cette offre fut acceptée, mais à condition que les Anglois en donneroient cinq, & les Négres trois feulement. L'échange s'étant fait de bonne foi, on parla auffi-tôt de commerce. Les Anglois déclarerent qu'ils avoient apporté des éroffes de laine, du linge, du fer, du fromage & d'autres marchandifes. Les Négres à leur tour promirent du muse, de l'or & du poivre.

La satisfaction parut mutuelle. Du côté des Anglois on ne refusa point de

FLNNIR.

PENNER. 1566.

faire venir, à la priere des Négres, divers essais des marchandises d'Eutope. Dans cet intervalle les cinq ôtages Anglois se promenerent sur le rivage avec les Négres qui les gardoient; & l'Amiral, avec le reste de sa suite, étant entré dans sa Chaloupe, y avoit fair entret les trois ôtages de ces Bar-L'autre Chaloupe étant revenue avec les marchandises, on fit présent aux Négres de quelques flacons de vin & de quelques morceaux de bifcuit &

de fromage qu'elle avoit apportés. Alors deux de leurs ôtages demanderent d'etre remis à terre fous pretexte de maladie, en promettant que leur place feroit austi-tôt remplie par deux autres Negres. On ne leur refusa point Défance des cette grace. Mais un des ótages Anglois les voyant approcher du rivage,

A - sluis qui prodans seille de Ne-

parur fort allarmé de leur retour. Il courut au bord de la mer, pour s'en plaindre. Les Négres qui le gardoient voulurent l'arrêter. Il n'en fut que plus ardent à fautet dans la Chaloupe, tandis que les deux ôtages Négres saurerent de leur côté sur la terre. Le troisième, qui étoit encore avee l'Amiral, fur porté par ce spectacle à se jerrer audi-tôt à la nage, sans qu'on pût l'empêcher aussi de rejoindre ses Compagnons. Tous ces mouvemens se tirent avec une extrême promptirude. Mais à peine les Négres virent-ils leurs Orages hors de danger, qu'ils se jetterent sur les quatre Anglois qui se trouvoient parmi eux : ils les dépouillerent de leurs habits , & les laisserent nuds fur le rivage, Enfuite paroillant armés de leurs arcs, qui n'étoient point apparemment fort éloignés, ils lancerent fut les Chaloupes une prodigieuse quantité de fléches. Elles font empoisonnées, & la bleffure en est incurable si elle n'est aussi-tôt succée, ou si l'on ne se hâte de couper la partie. Trois heures après le coup, on fent que le poison gagne le cœur. Il ôte l'appétir, il cause des vomissemens; & jusqu'à la mort on se sent de l'aversion pour toutes sortes d'alimens & de liqueurs. Ce fut par l'exemple de quelques Anglois blesses

chire.

Les Mileres ens Irrent ics drages Angleia

qu'on acquit cette trifte connoissance. Après cette déclaration de guerre, les Négres emmenerent leurs Otages à leur Ville, qui est éloignée d'un mille du rivage. Le jour suivant, on renvoya la Chaloupe au rivage, avec huir hommes conduits par un interprére François, parce qu'il se trouvoit un Négre qui parloit assez bien cette langue. Ils porterent deux arquebufes, deux bouchers & un manteau, préfent si considérable pour les Négres, qu'on se promettoit de les engager tout d'un coup par cette galanterie à traiter de la rançon des quatre Prisonniers. Ces Barbares apprenant dans quel deffein on retournoir vers eux, parurent au nombre de cinquante ou foixante, avec les Otages. William Batz, qui en éroit un, ne se vit pas plutôt à un jet de pierre de la mer, que s'échappant d'entre ceux qui le conduisoient, il courur de toutes ses forces vers la Chaloupe. Mais ils furent plus prompts que lui pour l'arrêter. Ils le maltraiterent beaucoup, & le firent reconduire à leur Ville avec ses Compagnons, par un détachement de Négres armés. Ceux qui resterent au rivage, recommencerent à rirer sur la Chaloupe, & blefferent à la jambe un Matelot à qui les Chirurgiens eurent beaucoup de peine à fauver la vie.

Ils refasene de les rendre.

L'Amiral ne laissa pas de renvoyer encore, & de faire offrir aux Negres tout ce qu'ils pourroient défirer pour la rançon des quatre Anglois; mais ils gefuserent nettement de les rendre. Leur réponse sur que six semaines aupa-

ravant, un Vaisseau Anglois, passant sur certe Côte, avoit enlevé trois Négres, & que la Nation demandoit qu'ils fussent rendus; sans quoi l'on offriroit inutilement la cargaifon entiere des trois Vaisfeaux pour la restitution des Orages,

FLNNER. 1566.

Le 21 il arriva un Vaisseau François de 80 tonneaux, qui venoit trafiquer au Cap. Les Anglois raconterent leur malheureuse avanture au Capitaine, & le voyant fort bien avec les Négres , ils le prierent de négocier la rancon de leurs gens. L'Amital lui promit même cent livres sterling, s'il obtenoit leur liberté; & se reposant sur sa parole, il résolut de lever l'ancre. Entre les Anglois blesses, il en mourur quatre : un cinquiéme fut obligé de se faire couper une jambe pour fauver la vie, un autre demeura boiteux, &c si foible qu'on n'en put titer déformais aucun secouts.

Un Vaiffeau

On partit du Cap-Verd le 26, pour se rendre directement aux Isles qui Les Arrelois se portent le même nom. Ce n'est point à cause du voilinage, puisque la pre- rendent aut lais miere où l'on tomba est à quatre-vingt-six lieues du Cap. Elle se nomme Buona Vista. Du côté du Nord elle est templie de collines de sable qui la Vista tont paroitte fort blanche. On vit dans le paifage quantité de poissons volans. Ils ne furpaffent point les harengs en grofleur. Il en tomba deux dans une Chaloupe, qui étoit atrachée à la queue de son Vaisseau. Le même jour on jetta l'ancre à une lieue de la pointe la plus occidentale de l'Isle; & l'on trouva un excellent fond de fable à dix braffes ; mais on peut s'approchet presque infou'au rivage, avec certifude de trouver le même fond.

L'Amiral' y envoya aufli-rôt la Pinace. Wreen, qui s'offrit pour la conduire, ne découvrit que cinq ou fix perites maifons fans aucun Habitant. Tous Les Habitane les Négres s'étoient fauvés dans les montagnes, à la vûe d'une flotte Angloi- d'éffaient, fe; trompés par les Portugais, qui leur avoient fait prendre les plus horribles idées de cette Nation. Wreen desesperoit de les joindre, lorsqu'il apperçut deux Portugais qui s'approchoient volontairement de lui. Ils paroiffoient si pauvres, qu'ils le toucherent de compassion. Après leur avoir fait un présent, pour en tirer quelque explication, il apprit d'eux que l'Isle n'avoit point d'autres richeffes que des boucs, & des chévres fauvages, dont la chasse étoit fort difficile; & que les Négres étoient extrêmement féroces. Ce récit pouvoit paroître suspect, mais il étoit confirmé par les apparences, qui ne présentoient que de la stérilité. Les Portugais ajouterent , qu'ils attendoient de Lisbonne, une flotte de dix Vaisseaux bien armes, qui devoient arriver incessamment, pour allurer le Commerce du Portugal.

Ce ne fut pas la crainte qui porta l'Amiral à faire lever l'ancre après ces informations; car il ne les prit au contraire que pour un artifice. Mais il voulut reconnoître les autres Isles, pour régler sa conduite sur ces observations. Il alla mouiller le 30, dans la Baye d'une petite Isle, qui n'est qu'à une lieue de Buona Vista, où il fit d'abord une peche fort abondante. On y est en sûreié, sur quatre ou cinq bratles de fond, du côté du Sud; mais il faut se désier du milieu de la Baye, qui est parsemée de rocs, quoiqu'ils foient affez couverts d'eau pour en dérober la vûe. L'Amiral descendit sur le rivage, avec une troupe d'Anglois bien armés. Il alla droit à quelques maifons, où il trouva douze Portugais. Il n'y en a pas plus de trente dans Par eni elle en soure l'étendue de l'Isle, sans aucun mélange de Négres. Ce sont des cri- habuée. M m ii

Autre Ific da

FENNER. 1566.

minels, bannis pour un certain rems, qui fonr commandés par un feul Officier. Ils n'ont pour nourvirure que des chévres, & des poules, avec de l'eau fraiche. Le poisson, qui est en abondance autour de l'isle, les tente si peu qu'ils n'ont pas un feul Bateau pour la pêche. Ils raconterenr à l'Amiral que cette Isle avoir été donnée par le Roi du Portugal à un Gentilhomme de sa Maison, qui se faisoir cent ducars de revenu des seules peaux de boucs, dont ils envoyoient une quantité prodigieuse en Portugal. A ce récit, ils ajoûterent un grand nombre d'exegérations fur la pussance du Roi leur maître, & fur la jalousie qui ne lui permettoit pas de foussirir les visites des Anglois dans ces Isles. Ils parlerent de la flotte qu'ils attendoient, mais avec des circonstances si différentes du premier récir de Buona Vista, qu'elles confirmerent l'Amiral dans l'opinion qu'il s'en étoit déja formée. L'indignation que les gens de fa fuite en conçarent les auroit portés à quelques violence, s'il ne les eut contenus par un ordre formel. Il n'avoit rien à redouter des Infulaires, & rien à prétendre dans un lieu si pauvre, Cependant il se fit montret toutes les parties de l'Ifle, où les l'ortugais le conduifirent civilement fur des ânes, qui font leurs feules montures. Ils lui donnerent le plaisir de la chasic aux boucs, & ce n'étoit pas sans peine qu'ils trouvoient le moyen de les forcer dans leurs montagnes. Des biens de cette nature ne répondant point aux espérances des Anglois, ils ne tarderent point à lever l'ancre. Wreen observe qu'il ne pleut dans cette Isle que pendant trois mois de l'année; depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu d'Octobre; & que

P'uies prodigienics.

l'air y est roujours fort chaud. Les Bustiaux de l'Europe y meurent en peu de rems, malgré les foins qu'on prend pour les couferver. On palla de cette Isle, le 3 de Février, dans celle de Mayo, qui en est à quatorze lieues. Il fallut quelques précautions pour éviter un grand rocher

qui est entre les deux Isles; quoiqu'il ne soit pas fort dangereux, parce

Lie de Mayo.

qu'on l'apperçoit fans cesse. On jetta l'ancre au Nord-Ouest de Mayo , dans une fort belle Baye, où l'on trouve par tout huit brailes d'eau fur un excelleut fond. Mais l'Isle étant tout-à-fair déserre, on gagna dès le lende-10e de San-Jago, main celle de San-Jago, qui n'en est qu'à cinq lieues, Est quart de Sud. En arrivant à la pointe de l'Ouest, les Anglois découvrirent un Port fort commode; &, fur le rivage, une perite Ville, avec un Fort, & une plate-forme. Ils réfolurent d'y jetter l'ancre, dans l'espérance d'y commencer ouclque trafic : mais avant que la flotte fur à la portée du canon, elle en entendit deux coups, qui lui firent reprendre son tour au long de la Côte extérieure, pour aller mouiller dans la premiere Baye. On y trouva un fort bon fond, & l'on n'apperçut dans les terres qu'un petit nombre de maisons dispersées. L'Amiral se rappelloit avec étonnement , que pendant plufieurs jours qu'il avoit passés avec les Portugais, dans l'Isle dont Wreen n'a pas marqué le nom, ils ne lui avoient pas parlé de l'établissement qu'il de-Ce opt les An- voit trouver à San - Jago. Avant la nuit , il observa sur la Côte , qui est giois y apperson- baile & unie , plusieurs personnes à cheval & à pied , dont l'agitation sem-

Le lendeniain on vit paroîrre, au rivage même, une compagnie beaucoup plus nombreuse. L'Amiral envoya aussi-tôt la Chalonpe , pour demander si l'on étoit disposé à recevoir quelques propositions de commerce. On

bloit marquer beaucoup d'inquiétude.

lui fit dire que s'il ne venoit qu'en qualité de Marchand , non-seulement il feroir recu avec joie, mais qu'on lui offroit tous les rafraîchissemens dont il auroit befoin, & qu'on defiroit feulement d'avoir là-deffus une conférence avec lui. Certe réponse lui causa beaucoup de satisfaction. Il sir préparer aussitôt les Chaloupes, pour se rendre au rivage; mais dans la crainte de quelque trahifon, il les fit mettre en état de défenfe.

FENNER. 1566. Ils prennent

En approchant de la terre , il fut furpris de voir que le nombre des Portugais ne montoit pas à moins de trois cens chevaux & de deux cens hommes d'infanterie. Ce spectacle étoit capable de lui inspirer quelque défiance. Il se sit précéder de son Esquif, avec un Pavillon de paix, pour leur demander encore une fois quelles étoient leurs intentions. Ils répondirent , Amilier et en avec beaucoup de protestations & de sermens, qu'elles étoient sinceres, & employe pour res qu'ils ne penfoient qu'à commercer de bonne-foi. Ils ajoûterent que leur Commandant étant avec eux fur le rivage, ils prioient l'Amiral Anglois de descendic, pour conférer avec lui. La Pinace cut ordre de s'approcher. Les Portugais étendirent les bras & firent divers fignes d'amitié à mesure qu'elle avançoit. Cependant, Wreen, qui étoit chargé des ordres de l'Amiral, leur déclara qu'il ne toucheroit point au rivage fans avoir obtenu des furctés convenal·les. On promit de lui envoyer deux Otages dont il feroit fatisfait; & remettant le commerce au lendemain, parce que la nuit commençoit à s'approcher, on lui annonça que les Habitans avoient de l'or, des vivres, des Négres, & d'autres biens à donner en échange pour les Marchandifes d'Augleterre. L'Amiral reçut toutes ces offres avec tant de fatisfaction, qu'en le rerirant pour aller patter la muit fur fon bord, il fit faire une décharge de toutes les arquebuses, & de cinq ou fix pieces de canon qu'il avoit sur

Cependant toutes ces apparences de fincérité & d'amitié n'étoient, de la part des Portugais, qu'un noir artifice, pont affurer l'exécution du plan qu'ils avoient déta concerté. Ils avoient, à trois lieues du rivage, derrière une les attaquer. pointe qui bornoit les yeux à l'Ouest, une Ville sur le bord de la mer, où ils faifoient armer, avec la derniere diligence, quatre Caravelles & deux Brigantins, 11s y mirent tous les hommes & tout le canon que ces six Bâtimens pouvoient porter; & dès que la nuit fut arrivée , il les firent avancer à la rame, en suivant de fort près les Côtes; de forte que la terre étant fort haute & la nuit affez obscure, ils ne furent apperçus des Anglois que lorsqu'ils furent vis-à-vis du Mayflower. Encore la confiance avoit-elle répandu tant de joie dans l'Equipage, & même parmi les Marclots de garde, qu'on y faifoit trop de bruit pour être capable d'entendre celui des cunemis. Il n'y avoit point d'artillerie préparée, & tout le reste étoit dans le même défordre.

fes Chaloupes.

Les Portugais s'étoient donc approchés à la portée du canon, lorsqu'un Matelot du Mayflower, appercevant quelque lumiere à fi peu de diffiance; jetta les yeux par hazard, & découvrit les six Batimens. Il donna aussi-tôt l'allarme. Mais, dans la premiere furprise, on essuya la premiere décharge des ennem's, fans avoir rien à leur oppofer. Elle n'eut point d'effer dangereux. Deux pieces de canon, qu'on eut bien-tôt mis en état de tirer, leur firent perdre l'espérance de mettre le seu au Vaisseau avant qu'on put se te-Mm iii

FENNE R. 1565.

connoîtte. Cependant ils eurent le tems de faite une seconde décharge, tandis qu'on disposoit le reste de l'artillerie; & les Anglois, fort incommodés de plufieurs coups, prirent le parri de couper leurs cables pour se retirer vers l'Amiral. Ils furent poursuivis quelques momens; mais l'Amiral avant fait entendre qu'il n'étoit pas cloigne, les Portugais se retirerent, avec le chagrin

Les Anglois les vent l'angre-

d'avoir manqué leur entreprife. Quoique les ténébres n'eussent pas permis de reconnoître la grosseur de leurs Vaisseaux, leur haine demeuroit si bien prouvée, malgré l'incertirude de leurs fotces, qu'on ne balança point à s'cloigner avant le jout. Ce ne fur pas néanmoins pour prendre la fuire; car on alla mouiller dès le lendemain à douze lieues de San-Jago, dans une autre Isle qui se nomme Fuego. La prudence obligea feulement de demeurer à la distance d'une lieue, vis-àvis une Chapelle blanche, qui est à la poinre de l'Ouest. Il ne falloit pas d'autre marque que l'Isle étoit habitée par des Portugais; mais on décou-Ils troutent des vrit en même-tems une perire Ville à une demie-lieue de la Chapelle. Le

pine autre Me,

Portugais plus nom de cette Isle lui vient d'une montagne extrêmement haute, qui brûle continuellement. Trois Habitans se présenterent sur le rivage, sans paroître effrayés d'appercevoir si près d'eux une florte érrangere. L'Amiral fut assoz maîrre de ses ressentimens pour ne pas sousfrir qu'ils sussent insultés. Il sit avancet la Chaloupe; & Wreen, qui se chargeoit volonriers de ces commissions, apprit d'eux qu'il y avoir près de la Chapelle une source d'eau fraîche, où l'on ne fir pas difficulte de tenouveller la provision des rrois Vaisfeaux. Les trois Portugais, que le feul hazard fembloit avoir amenés dans ce lieu désert, marquerent beaucoup de regret à l'Amiral de l'insulte qu'il avoit reçu à San-Jago; mais il douta que ce sentiment sut sincere, lorsqu'ils eurent ajoûté qu'il éroir défendu aux Habitans de Fuego, d'entretenir le moindre commerce avec les François & les Anglois , & de leur fournir même des vivres, lorsqu'ils pourroient s'en défendre par la force. C'étoit un avis dont il étoit facile de pénétter le fens. Aussi l'Amiral ne s'arrêtat'il que pour leur faire des questions fort indifférentes, tandis que les Cha-Propriétés de loupes alloient & venoient de la flotte à la fonraine. Il apprit encore que,

serve like.

trois ans auparavant , l'Isle entiere avoit failli d'erre abimée par les étuptions de la montagne; qu'elle produifoit une grande abondance de millet, qui tenoir lieu de blé aux Habitans, & des pois semblables à ceux de Guinée; qu'elle avoit différentes fortes de bestiaux, & quantité de chévres; que l'unique marchandise du Pays étoit le coton, qu'on y culrivoir avec beaucoup de foin; enfin, qu'il y avoit peu de sureté pour les Anglois à demeurer long-tems à l'ancre si près de la Côre, parce qu'outre plusieurs Vaisseaux qui étoient dans le Port, on attendoit à tous momens la grande flotte de Lisbonne, dont la commission principale étoit d'éloigner les Etrangers des Etablisfemens Portugais.

Vue des Portugais " & reiolu-sion des Anglois-

La fin de ce discours fit ouvrir les yeux aux Anglois. Ce n'étoit point apparemment sans dessein que ces trois hommes s'éroient trouvés sur le rivage à l'arrivée de la Chaloupe. L'Amiral crut, avec beaucoup de vraisemblance, que les Porrugais de l'Isle, pour éviter l'occasion d'en venir aux armes, avoient voulu tenter l'artifice, en faisant insinuer à des Etrangers, dont ils sedoutoient les approches, tout ce qu'ils avoient crû propre à leur faire prendre la réfolution de s'éloigner sans violence. Si cette ruse leur réussir, ce sur par des raifons fort différentes. L'Amiral confidéra que ses ordres n'étoient pas de porter la guerre aux Isles du Cap Verd , & que la Compagnie de Londres l'avant envoyé dans la fausse supposition que les Portugais n'y avoient aucun Etablissement régulier qui pût s'opposer à la liberté du commerce , il y auroit de l'imprudence à risquer trois bons Vailleaux , dans une occasion dont il ne voyoit point de fruit à recueillir. Quand l'arrivée de cette redoutable florte, dont les Portugais de chaque Isle l'avoient menacé comme de concert. n'auroit été qu'une fable inventée pour l'effrayer, il conçut que les forces réunies de toutes les Isles l'emporteroient sur les siennes. Cependant , pour ne rien donner à la crainte, il patfa dans une autre Isle nommée Brava, qui est à lie de Prava, deux lieues de Fnego. Il n'y trouva que trois ou quatre Portugais; mais la fente. multitude des chévres fauvages, & l'abondance des beaux arbres que la terre y produifoit naturellement, lui perfuaderent qu'elle pouvoit être facilement peuplée.

FENNER. 1566.

Le 25 de Février, il résolut d'abandonner entiérement les Isles du Cap Verd; & einglant en pleine mer, fans que l'Aureur de la Relation faille counoitre quelles étoient ses vues, il arriva, après vingt-huit jours de navigation, à la vûe des Isles Açores. Si c'étoit la feule force du vent qui lui Les Anglole e avoit fait tenir cette courfe, il devoit admirer la bizarrerie de sa tortune, Açous, qui le ramenoit toujours au milien des Portugais. Mais , quoique Wreen n'explique pas nettement le but de ce voyage; il femble que le commerce n'étoit qu'un voile qui couvroir d'autres delleins. Les Anglois apprenoient, depuis long-tems, que diverses Nations se faisoient des Etablissemens avantagenx dans des Isles défertes, qui leur servoient comme d'entrepôt pour des entreprises plus éloignées. Il y a beaucoup d'appareuce qu'ils cherchoient à se procurer quelque avantage de la même nature entre l'Afrique & l'An-

glererre. Ils fe trottverent, le 22 de Mars, devant les Isles de Flores & de Cuervo, qui ne font éloignées entr'elles que de deux lienes. Ils jetterent l'ancre con- & de Cuerto. rre celle de Cuervo, vis-à-vis un Village d'environ douze maifons. Mais le venr y devint si furieux, pendant la nuit, qu'ils furenr jettés sur la Côte de l'Isle de Flores, après avoir perdu une de leurs ancres. Ils en perdirent deux autres, en voulant réfifter à la tempète, qui dura pendant près de trois jours, Enfin, ils fe livrerent au vent, qui les poulla vers l'Isle de Faial . ou de Fval, Elle a , près d'elle , trois autres Illes , Pico , Saint - Georges , & Graciofa. Dans le défordre de la flotte, ils ne jugerent point à propos de s'v arrêter, d'autant plus qu'en passant au Sud-Ouest de Fyal, vis-à-vis d'une belle Baye, ils crurent appercevoir plusieurs mâts, qui leur firent douter si ce n'étoir pas la grande flotre Portugaise dont on les avoir menacés, Ils conrinuerent de fuivre le cours du vent jusqu'à l'Isse de Tercere, où ils arriverent le 8 de Mai. Un Vaideau Portugais, qu'ils y rencontretent, les allarma si peu, que se trouvant presque sans cables & sans ancres, ils réfolurent de le joinure, dans l'espérance qu'il en auroit quelqu'un de super-Au dont ils pourroient s'accommoder. Mais le jour suivant, ils le virent ac- ne rencontrete compagné d'un autre Vailleau & de deux Caravelles. Alors ne dourant point deux Vailleaux que ce ne fut une patrie de la grande flotte, qui pouvoit avoir été disper-

FENNER. bat. Un des

C-webat des Portiens & des Aug. sts. fée par la tempêre, ils se crutent dans la nécessité de se préparer au combat. Un des deux Vaisseaux Portugais étoit une Galeasse toyale de quarre cens tonueaux, montée de trois cens hommes, & d'une bonne artillerie de

Il fut le premier qui se mit en mouvement à la vûe dex Anglois. Sa bordes, qu'il lacha sulfi-tôt, suit st terrible qu'elle causs un déforter affreux sur le Vaisseu de l'Amiral. Cependant le Mayslowet lui rendit une partie du mal, tandis que l'Amiral, s cementant du premier trouble, s'étorça aussi de venger sa propre disprace. On continua de se canonner pendant le reste du jour, mais l'ans s'ret tenté de s'approcher davantages eç qui fri juger aux Anglois que les ennemis strendoirel leurs autres Vaisseux, pour s'allurer de victoire avec moirs de danger. L'Amiral, rorp maltratie pour s'obliner en victoire de venories de danger. L'Amiral, rorp maltratie pour s'obliner moyen de s'éloigner. Les trois Valiseux se regionne du pour, s'e le Capitaine du Mayslower sit passer la les s'ense sur l'Amiral, s'e le Capitaine du Mayslower sit passer la la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'Amiral, s'e la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'Amiral, s'e la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'Amiral, s'e la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral, s'e la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral, s'e la place d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral, s'e la passe d'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral, s'e la capitaine de l'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral partier sur l'amiral passer l'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral passer l'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral passer l'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'amiral passer l'aurant de blesse, qui s'urent transportés sur l'aurant de l'aurant de

Retarion An III ne reftoit plus qu'à retourner promptement en Angleterre, où la flotte arriva le 6 de Juin. L'Auteut n'explique pas mieux les fuires que les motifs de ce voyage.

### CHAPITRE IX.

Voyage de Thomas Stephens à Goa, sur la Flotte Portugaise en 1579.

STEPHENS. I \$79. Remarques préliminaires.

Le S navigations qu'on a lues jusqu'ici n'ayant été que l'elfai des Anglois, on n'a pui s' dispensér de leur donner place dans ce Recueil, au risque de causfer un peu d'ennui par la Rénilité des vériements. Mais la s'eme va s'ouvrit à des entreprisés plus importantes. Le voyage dont je commence l'hidroite palis pout le premier que les Anglois ayent stat aux Index. Il meirie cette diltinction, quoiqu'il n'ait cét fair que par un particulites puisqu'il devint la foutre de tout ce que la même Nation a fait de plus cétant dans actre partie du monde. Ce fut au retout de Stephens que les Anglois, comprenant, par for recies & se so observations, combien la sovient neglige leurs avantages, depuis que le Portugal accumuloit des réfors, ausquels toutes les Nations de l'Europe avoient les mêmes doits d'alpiter, s'enfammerent des doux puis-s'anten et mêmes doits d'alpiter, s'enfammerent des doux puis-s'anten pouvoit d'un mois leur trestife le partage.

Oni étoit Stephens & l'origine de ion Journal. de I

La Relation de Srephens se trouve daix une Lettre dartée le 10 de Nocumbre 1579, à Goa. Il marquoir à Thomas Srephens, son pere, Matchand de Londres, non-feulement les citronsfances de Son voyage, mais les motifs qui l'avoient porté à l'entreprendre fans sa participation ; & ce détail hilbrique étoit accompagné de fags temarques qu'il le priotte de communiquer à sa Patrie. Elles y firent toute l'impression qu'il en avoit espréte.

and the second

DES VOYAGES, Liv. II.

132

Hackluyt, qui nous a conservé une Piece si curieuse, ne nous apprend pas d'aileurs de queixe profesion étoit le jeune Stephens. Mais il paroit par une autre

STEPHENS

HISTOIRE GENERALE

fée pat la tempéte, ils se erurent dans la nécessité de se préparer au con
bar, Un des deux Vaisseaux Portugais étoit une Galeasse royale de quat

Hackluyt, qui nous a confervé une Piece si curieuse, ne nous apprend pas d'ailleurs de quelle profession étoit le jeune Stephens. Mais il paroit par une autre Lettre, qui fera citée dans l'endroit qu'elle regarde, qu'il étoit Jéfuite, & qu'il passa meme le reste de sa vie au College de Goa. On trouve aussi qu'il avoit Jesuic. été éleve dans l'Université d'Oxford, ou New College. Pytard de la Val, qui étoit prisonnier à Goa en 1608, assure que Stephens étoit alors Recteur du College de Morgan, dans l'iste de Salfet.

Stepleus écolt

Mais, laillant tout ce qui n'appartient point au dessein de cet Ouvrage, son d'you fut j'entre dans la navigation de Stephens. Il observe d'abord que la flotte Portugaife, où il fut reçu pour se rendre aux Indes Orientales, portoit un grand nombre de femmes & d'enfans, que la foiblesse du fexe ou de l'âge n'empêche point de supporter la mer avec moins d'incommodité que les hommes. On partit de Lilbonne le 4 d'Avril 1579, au son des trompettes & de l'artillerie, luivant l'usage qui s'observoit alors en Portugal. Le 10, on étoit à la vûe de Porto-Santo, proche de Madere, où l'on rencontra un Vaisseau Anglois, qui eut la hardiesse d'insulter la flotte de quelques coups de canon, mais en usant de toutes ses voiles pour s'échapper aussi-tot. Il ne laissa point d'essuyer, angous. dans sa retraite, une bordée de l'Amiral Portugais, qui parut l'avoir incommodé beaucoup; & Stephens, plein d'amour pour sa Patrie, fut fort affligé de voir un si beau Bâtiment exposé à perir, par la folie de ceux qui le com-

La Flotte eft

mandoient.

La flotte Portugaife ayant été retenue pendant quatre jours aux Canaries par les vents contraires, Stephens eut le tems d'admirer le Pic de Tenerife. Le tems continua d'être si mauvais, qu'on vit peu d'apparence de pouvoir doubler cette année le Cap de Bonne-Esperance; ce qui n'empècha point qu'on ne remit à la voile le 14 de Mai, & que passant entre les Isles du Cap-Verd & les Côtes d'Afrique, on ne s'efforçat d'arriver du moins à la Côte de Guinée. On Seuffrances dans eut beaucoup à fouffrir dans ce passage, soit par la chaleur, soit par des alter- le vayage, natives continuelles de calme & d'orage. Quelquefois la flotte étoit plusieurs jours sans le moindre mouvement, exposée dans cet intervalle aux plus violentes ardeurs du Soleil, qui augmentoient encore par l'immobilité de l'air & de l'eau. Quelquefois des vents imprévûs s'emparant tout-d'un-coup des voiles, caufoient fur chaque Bord des défordres, que les plus habiles Matelots ne pouvoient prévenir. Le plus fouvent, au long de ces Côtes, l'air est épais & nubileux, troublé par le tonnerre, & par des pluies si mal-saines, que si l'eau tombe & s'arrête un moment fur les viandes, elle y produit aussi-tôt des vers, Stephens observa souvent dans ces Mers un corps qui nage sur l'eau, & qui a Observation cuquelque ressemblance avec une crête de coq, mais dont la couleur est beaucoup rieuse. plus belle. Les Portugais l'appellent Vaisseau de Guinée. Elle est soutenue par une forte d'aîles, qui ressemblent à celles des Poissons, & sans doute qu'elle en est une espece; mais on prétend qu'elle est si venimeuse qu'il y a du péril à la toucher.

On n'employa pas moins de trente jours à traverser l'espace qui est entre le cinquiéme degré de latitude & l'équateur, qu'on eut enfin le bonheur de passer le 30 de Juin. Ensuite les calmes devinrent si fréquens jusqu'au Cap, qu'ils causerent de l'étonnement aux Matelots les plus expérimentes. Depuis sav gation. la Ligne, les Vaisseaux ne peuvent suivre ordinairement la plus courte voie Tome I.

STAPHENS. 1579.

pour aller au Cap. Ils font obligés de porter au Sud, le plus qu'il est possible , par des raisons qui sont connues , & qui n'appartiennent point à cer Ouvrage. Mais à la fin , le vent servit si bien la flotte Portugaise , qu'il lui sit vaincre une partie des difficultés ordinaires, & gagner le Cap presque directement. Stephens fait ici quelques réflexions sur la difficulté de naviguer. de l'Est à l'Ouest, ou de l'Ouest à l'Est, parce qu'il n'y a pas de point fixe au Ciel, qui puisse diriger un Vaisseau, Pour suppléer à ce défaut, les Navigateurs font attention aux moindres fignes qui paroiffent dans l'air ou fur mer; & moitié par leur propre expérience, en calculant l'espace que leur Vaisseau parcourt avec chaque vent, moirié avec le secours des Livres & des Journaux d'autrui, ils jugent dans quelle longitude ils se trouvent; car

de auphens.

ils font toujours fûrs de la latitude. Mais la meilleure méthode, fuivant l'opinion de Stephens, est de remarquer les variations de l'aiguille aimantée. A Saint-Michel, qui est une des Açores, dans la même latitude que Lifbonne, elle se tourne directement au Nord. Ensuite elle varie si fort à l'Est. qu'entre cette Isle & le Cap, la difference est de trois ou quatre points. Au Cap das Agulias, un peu au-delà du Cap de Bonne-Esperance, elle retourne au Nord; & vers l'Est du même lieu, elle varie encore à l'Ouest, comme elle a fait auparavant.

Pour ce qui regarde les fignes, Stephens observe que plus on approche

Pro-ligioux nomles Coces d'Afri-

des Côtes d'Afrique, plus on trouve d'especes d'oiseaux singuliers. A trenre lieues de la Côte, & fuivant son calcul, à deux cens milles des Isles les plus proches, on commence à voir, à la fuite des Vaisscaux, plus de trois milles fortes de volatiles, dont quelques-uns ont les ailes fi larges qu'au rapport des Matelots elles n'ont pas moins de sept picds. Tous ces animaux sont fi gras qu'on ne peut s'imaginer qu'ils manquent de nourriture. Les Portugais les distinguent par différens noms, qui expriment quelqu'une de leurs propriétés. Par exemple, ils appellent les uns Manche de velours, parce que la superfie de leur plumage ressemble au velours, & qu'en volant, seurs asses paroissent pliées comme nous plions le coude. Cet oiseau cause toujours d'autant plus de joie aux gens de mer, qu'il est le dernier qui se faise voir à ceux Différentes ef- qui approchent du Cap. Dans tous les lieux calmes, proche de la Ligne, Stephens observa des poissons, que les Portugais appellent Tuberones, longs de fix pieds, & fi voraces, que non-feulement ils avalent tout ce qu'on leur présente, mais que s'ils voyent quelque aliment suspendu au Vaisseau ils s'ésancent pour le dévorer. Ils ont toujours, comme en corrège, plusieurs petits poillons autour d'eux, dont trois ou quatre nagent devant, & les autres à leurs côtés. Il y en a d'autres qui s'attachent à leur corps même, & qui paroissent se nourrir des superfluités qui croissent dessus. Les Matclots prétendent qu'ils y entrent aussi, & qu'ils trouvent à se repastre jusques dans les entrailles du monître. On le tue avec de grands crocs, mais plus souvent par une espece de vengeance, que par goût pour sa chair, quoiqu'elle ne soit pas défagréable. Les Portugais prétendent qu'il ne se trouve que sous la Zone Torride. Les poissons volans ne paroissent pas moins des monstres , à ecux qui les voyent pour la premiere fois. Il est si étrange d'appercevoir tout-d'un-coup des especes de harangs, qui sortent de l'eau avec des aîles, & qui traversent l'air dans un certain espace, qu'on a peine à ne les pas prendre pour de vé-

Le Frigot ou le queux fourth

La queire de puille 3

L' Hathur.

Le Poisson volant :

L'Albiconie

La Bonite au Sud de La Ligne,

La Donale

Le Dauphin

Colonne d'eau

Colonne de

e cond more m

Charge des Poissone volante





STEPHENS.

ritables oifeaux. Cependant ils ne s'élevent pas si haut, que d'autres poissons nommes dibicoras, qui les poursuivent fans cesse, ne fautent souvent après eux & ne réutifilent à les preudre. Ils vont ordinairement en fort grand nombre, pour se désendre de ce terrible ennemi, qui est de la grandeur d'un Saumon. Ils fonr chasses ausli par le corbeau de mer, qui les faisit souvenr dans leur vol.

La flotte arriva le 29 de Juillet à ce fameux Cap, qui étoit encore un objet de terreur pour tous les gens de mer. Elle n'y effuya point de tempête; mais elle y trouva la mer fort haute. Ici l'erreur du Pilote exposa le Vaisscau Danger que Siede Stephens au dernier danger. Au lieu de patfer le Cap, fans s'approcher phens cout au de la terre, avec le fecours des fignes ordinaires, & de fe conduire par la voie Eigenance. la plus fûre, c'est-à-dire, en fondant le fond, il s'imagina qu'il seroit toujours le maître du vent, & s'avança fi près du rivage, que le vent ayant tourné au Sud, & les vagues étant devenues fort impétueuses, le Vaisseau fut pousse, malgré lui, vers le Cap das Agulias, fut moins de quatorze brasses de fond, & sy trouva dans une facheuse situation; car il n'avoir, sous lui, que des tochers fi pointus & si tranchans que l'ancre n'y pouvoir mordre; randis que, d'un autre côté, le rivage étoit si mauvais qu'il étoit impossible d'y prendre terre, & le Pays d'ailleurs si rempli de Tygres, & de Nations séroces qui masfacrent les Etranges, qu'il ne restoit aucune espérance. Cependant, après avoir perdu les ancres, & lorsqu'à toutes fortes de risques on s'aidoit des voiles pour gagner quelque autre endtoit de la Côte, un vent de terre, qui s'éleva heurenfement, repoulfa le Vaisseau vers la haute mer. Le jour suivant, il rejoignit la flotte dans un lieu où l'on s'arrête ordinairement pour la pêche, qui y est fort abondante, & l'on y prit tant de poisson, qu'on eut de quoi s'en nourrir pendant deux jours. Un Matelot de l'Equipage de Stephens pêcha une groffe piece de corail.

Quand on a doublé le Cap de Bonne-Esperance, il se présente deux rou- Deux rostes pour tes pour aller aux Indes; l'une, en-deçà de l'Isle de Saint-Laurent; & c'est des Oricanies. celle qu'on prend le plus volontiers, parce que passant ensuite à Mozambique, on s'y arrête quinze jours ou un mois pour s'y rafraîchir, & qu'il ne reste qu'un mois de navigation jusqu'à Goa. L'autre route, qui est derriere l'Isle de Saint-Laurent, ne se prend que lorsqu'il est trop tard pour suivte la premiere, c'est-à-dire, lorsqu'on n'a point doublé assez tôt le Cap de Bonne-Esperance pour esperer de gagner Mozambique. Alors la navigation est forr incommode, parce qu'il ne se trouve plus de Port où l'on puisse relâ-

cher, & que, dans une si longue course, non-seulement l'eau & les vivres

fievre, la dissenrerie causent des ravages si rerribles, que souvent il ne reste

assez de force à personne pour la manœuvre du Vaisseau. La flotte Portugaife fur forcée de prendre cette derniere route. Elle eur plus de cent cinquante hommes attaqués de diverses maladies. Cependant elle n'en perdit que vingt-fept. Stephens eut le bonheur de conferver une parfaite fanté. Il remarqua que ce passage est rempli de rocs cachés sous la Observation fursace de l'eau, & de sables mobiles, qui obligent souvent de s'atrêter pendesseptions, dant la nuit. Après qu'on eut passé la Ligne à trois degrés du Sud, il vit, à la fuite des Vaisseaux, quantité de crabes, aussi rouges qu'elles font en Europe

Maladies inmanquent, mais les maladies font encore plus redoutables. Le feorbut, la

STEPHENS. 1579.

après avoir été cuites. Vers l'onziéme degré, ils furent environnés long-tems d'une multitude infinie de toutes fortes de poissons, qui servirent de tafraichissement à la flotte pendant près de quinze jours. Ce secours étoit d'autant plus nécessaire qu'il restoit fort peu de provisions; car le voyage, qui se fait ordinairement dans l'espace de cinq mois, en avoit déja duré près de

Ces poissons marquent moins le voisinage de la terre, que la profondeur extrême de la mer. Cependant on prit deux oiseaux qui parurent un meilleur figne, parce qu'on crut les reconnoître pour des oifeaux de la Mer des La Flotteappro- Indes, Mais on vérifia bien-tôt qu'ils venoient de celle d'Arabie, & qu'on ese de Socotora. étoit proche de Socotora , Isle à l'entrée de la Mer rouge. Les grands vents de Nord-Est & de Nord-Nord-Est, commençant à s'élever dans cette faison, il fallut vaincre beaucoup de difficultés pour porter à l'Est, sans compter les

variations de l'aiguille & la force des Courans, qui cauferent une infinité d'erreurs.

Les premiers signes qu'on eut du voisinage de la terre furent certains oiseaux qu'on reconnut manifestement pour des animaux Indiens; des branches de palmiers & d'autres arbres qui flottoient fut l'eau; des ferpens qu'on voyoit nager, & une fubstance que les Portugais appellent du nom d'une Marques auf monnoye de leur Pays , parce qu'elle est ronde & gravée naturellement. Ces not la terre fere deux dernieres marques font si certaines, que si le vent n'est point absolument contraire, on apperçoit la terre le jour fuivant. Aussi la découvrit-on, avec une joie extrême de toute la flotte, qui manquoit entiérement d'eau &

La Flotte arrise à tion.

Elle entra au Port de Goa le 24 d'Octobre. Stephens explique dans sa Relation l'état de cette Ville & de son commerce, tel qu'on l'a vû dans les Relations Portugaifes. Quoique je le suppose Jésuite, il ne me paroit pas surprenant qu'avant la réformation d'Angleterre un Religieux de cette Compaguie ait pû folliciter fa Patrie à chercher les moyens de participer aux richesses qu'il voyoit passer continuellement en Portugal. Ce n'étoit point à ravir le bien d'antrui que Stephens follicitoit les Anglois; mais à se donner les mêmes foins, pour tirer parti du commerce par les mêmes voies.

## CHAPITRE X.

Quelques expéditions navales des Anglois contre les Espagnols & les Portugais.

FOSTER. 1585.

Q UOIQUE le recir de Stephens, & quelques Relations que les Por-rugais niême avoient déja publiées de leurs propres avantages, euffent jetté dans l'esprit des Anglois les premieres étincelles de ce feu qu'ils ont fait glou pour conti- éclater dans la fuite avec rant de gloire, & qui fubilite encore aux Indes nuer leurs voya. Oricurales; il fe paffa quelque tems avant que leurs entreprifes puffent aller aussi loin que leurs vûcs, & les Côtes de Guinée furent encore le seul objet qui les arrêta pendant plusieurs années. Avec l'intérêt du commerce , ils

1585.

avoient à fatisfaire les ressentimens d'une juste vengeance pour tant de pettes & d'outrages que les Portugais leur faifoient effuyet. L'Amiral Fenner avoit representé, sous les plus vives couleurs, la trahison du Cap-Verd, &c les autres infultes qu'il avoit reçues dans un voyage, où, loin de violer les droits du Portugal, il n'avoit cherché qu'à fe lier avec les Sujets de cette Couronne par des offres de fervice & d'amitié. En effet, il est difficile de concevoir comment la paix, qui fubliftoit entre les deux Nations, n'empêchoit point que les l'ortugais ne traitassent d'ennemis tous les Vaisseaux d'Angleterre qui s'approchoient de leurs Etablissemens ; comme si la donation du Saint Siege, qu'ils faisoient valoir sans cesse, eût rendu leurs posfessions si facrées qu'on ne pûr y jetter les yeux sans profanation. Les Vaisfeaux de France & d'Angleterre étoient obligés, par cette raifon, de partir armés; non pour attaquer, car il ne paroît pas qu'ils en cherchassent jamais l'occasion, mais pour se défendre, parce qu'au méptis des promesses & des fermens, les Portugais ne les voyoient jamais paroître fans employer la force ou la trahison pour les détruire. Bien-tôt les Espagnols entretent dans les mêmes principes pour l'Amérique; & dans le tems dont je parle, ces deux fieres Nations sembloient s'être proposé de ruiner, en Europe même, tout ce qui pouvoit leur caufer quelque inquiétude pour leur nouvel Empire dans les deux Indes.

Le Primrofe, Vaisseau Anglois de cent cinquante tonneaux, alla jetter l'an- Déput de l'écre dans la Baye de Bilbao, le 25 de Mai 1585. L'Angleterre & l'Espagne Bilbao, étoient alors dans une paix profonde. Deux jours après, il vint du Port une Pinace Espagnole, sur laquelle étoit le Corregidor de la Ville, avec cinq ou fix perfonnes, qui se donnerent pour des Matchands du Pays. Ils avoient en effer quelques marchandifes, & leurs discours futent conformes à la bonne intelligence qui regnoit entre les deux Nations. Le Capitaine Anglois, nommé Foster, les reçut & les traita civilement. Pendant qu'on les caresfoit à bord, trois d'entre eux feignirent quelques raisons pour retourner à la Ville; mais les autres continuerent de se réjouir, sans donner le moindre sujet de défiance aux Anglois. Quelques momens après, il parut une grande 11 eft trongé & Barque, chargée de foixante-dix perfonnes, qu'on fit encore passer pour des Espanola. Marchands, Elle fut fuivie, au même instant, d'une Chaloupe, sur laquelle il y en avoit vingr-quatre. Foster, allarmé de cette multitude, pria le Corregidor de ne pas faire approcher tant de monde à la fois. Mais, fais faire attention à sa priere, les Espagnols monterent à botd avec leurs épées & d'autres armes; & pour ne laitler aucun doute de leurs intentions, ils firent fonner une trompette, qui étoit la matque de leur triomphe. Aufli-tôt, ils prirent possession de routes les marchandises du Vaitseau. Le Corregidor , accompagné d'un Officier qui portoit une baguette blanche à la main, fit approther Foster, & lui dit : » Rendez-vous, car vous êtes le prisonnier du Roi «, Plusieurs Espagnols lui présenterent la pointe du poignard, avec menace de le tuer fi fes gens faifoient la moindre défenfe.

Le Capitaine consterné parut accepter son malheut avec soumission. Mais la confiance que les Espagnols avoient à leur nombre; & l'ardeur avec laquelle ils commencerent à transporter les marchandises dans leurs Chaloupes, lui donna le tems de se reconnoître. Il sit entendre à ses gens, dans

Nniii

FOSTER. 1585. Il se remet couagerfement en Liberté.

leur Langue, que s'ils étoient disposés à le soutenir, il périroit pour les délivrer de cette tyrannie. Le Vaisséau étoit bien armé. Ils se rendirent, sans affectation, fous les écoutilles, où ils concerterent en peu de mots leur entreprise. Elle fur conduite avec tant de fagesse & de bonheur, que prenant le tems où la plûpart des Espagnols étoient sortis du Vaisseau, charcés du butin qu'ils transportoient, ils tuerent une partie de ceux qui se trouvoient à bord, & firent le Cortegidor même prisonnier. Ceux qui étoient passés sur

regidor Elpagnol. & quitte le Pays.

tes Lipagnols.

les Chaloupes n'oferent tenter l'attaque d'un Vaisseau, dont l'artillerie fut tout-d'un-coup prête à les foudroyer. Ils n'eurent rien de si pressant que de regagner la Ville; & Foster, assez content de s'être remis en liberté, leur abandonna les marchandises qu'ils emportoient. Avant mis aussi-tôt à la voile ils exigerent du Corregidot l'aveu d'une si noire trahison. Il en apporta deux Raison qui avoit causes, qui ne servirent point à le justifier dans l'esprit des Anglois. L'une étoit la persuasion présente que leur Vaisseau étoit en course pour les Indes, & l'envie d'interrompre un voyage qui excitoit la jalousie des Espagnols. L'autre, qui parut encore plus etrange, étoit un ordre de la Cour de Madrid aux Gouverneurs de tous les Ports, portant d'atrêter tous les Vaifscaux de Hollande, de Zelande, d'Allemagne, d'Angleterre, & de toutes les Provinces révoltées contre l'Espagne, pour faire servir leurs armes & leurs munitions à l'équipement d'une grande florte qu'on préparoit à Lisbonne. En vain Foster voulut-il sçavoir à quel titre l'Espagne osoit comptet l'Angleterre en-

WHIDDON. 1586.

L'année fuivante, le Capitaine Whiddon partit de Plymouth, avec deux Vailleaux qui appartenoient au célébre Chevaliet Walter Raleigh. Il ne paroît point que ce voyage eût d'autre but que de chercher fortune par la navigation, ou de titer quelque vengeance des Espagnols & des Pottugais. Whiddon, après avoir croise pendant quelque-tems sur les Côtes d'Espagne, fit voile vers les Acores. Il se faisit, dans cette course, d'une petite Baique chatgee de provisions fort communes, mais qui avoit à bord le Gouverneur Portugais de l'Isle de Saint-Michel, & quelques autres personnes de diffinction,

tre les Provinces qu'elle traitoit de rebelles.

Prife d'ene pepite Barque.

De-là, il se rendir à l'Isle Graciosa, une des Terceres, où il découvrit un Vaisseau qu'il reconnut pour Espagnol. Les Anglois, pour assurer le succès de leur attaque, arborerent d'abord un pavillon blanc. Cet artifice les fit prendre pour deux Bâtimens disperses de la flotte d'Espagne, qui attendoit dans cette Mer quelques Vaisseaux de guetre Anglois dont elle vouloit faire fa proie. Mais lorsqu'ils furent à la portée du canon, ils firent succéder Prife d'un Valf- la Croix de Saint - George à cette faulle Enfeigne. L'Espagnol ne chercha feau Espagnol, fon salut que dans la suite. Cependant, comme il étoit affoibli par une longue navigation, & qu'il désespéra bien-tôt d'échapper aux Anglois, qui ctoient tous deux excellens voiliers, il prit le parti de jetter dans la met toute son artillerie, avec quantité de Lettres & de Plans géographiques qu'il apportoit du Détroit de Magellan ; après quoi il se laissa prendre sans réfiftance. Il avoir à bord Dom Pedro de Sarmiento, Gouverneur Espagnol des Détroits de Magellan , qui fut conduit enfuite à Londres & présenté à la

& de Dom Pedro bermiento,

A la hauteur des mêmes Isles, Whiddon prit en peu de jours quatre autres

Vaisseaux, Espagnols ou Portugais; les uns revenant de la pêche du Cap Blanco; les autres charges de différentes marchandifes. Il en pourfuivit un jusqu'à l'Isle Graciosa, & si proche de la Côte qu'il sur plus incommodé par les pierres que les Habitans jettetent fut lui du haut des tochers, que par les autres Vailleataarmes de l'Ennemi qu'il avoit à combattre. Il le força néanmoins dans cette rettaite, avec le seul desagrément de n'y pas trouver un butin qui répondit à ses esperances. Mais les mats en étoient si bons, que Whiddon en prit deux pour remplacer les fiens. Enfuite, y faifant pailer fes Prifonniers Espagnols & Portugais, à l'exception de Pedro Sarmiento, & de trois autres perfonnes de

WHIDDON 1586. Prife de quarre

fions pour dix jours. Quoique les dépouilles de tant de Vaisseaux ne confistassent qu'en fucre, en cire, en pelleteries, en quelques dents d'éléphans, en riz, & en d'autres marchandifes, qui ne patloient pas pout les plus précieufes dans un tems où l'or étoit le principal objet des voyages, Whiddon crut fa premiere course assez heureuse pour en aller rendre compte à ceux qui l'avoient employé. Il tourna fes voiles vers l'Angleterre; mais fans renoncer aux entreptifes qu'il pourroit tenter dans fon retour. Il étoit à quarante & un degrés de latitude , lorfqu'il découvrit un Vaisseau ; ensuite dix , suivis de plusieurs autres , jusqu'au nombre de vingt-quatre, Il en reconnut deux pout des Caraques, l'une de mille. l'autre de douze cens tonneaux. Dix étoient des Gallions , & le reste des Caravelles, ou d'autres petits Bâtimens, tous chargés d'épices, de fuere & d'autres richesses. Cette vue enslamma le courage, ou plutôt l'avidité de Whiddon, jufqu'à lui faire oublier l'extrême inégaliré du nombre. On autoir peine à croire l'excès de fa hardielle, s'il n'avoir pris foin de la faire attefter. dans sa relation, par les principales personnes de sa flotte, dont les noms se confervent encore, fignés de leur propre main.

diffinction, il abandonna ce Bâtiment fort proche de l'Isle, avec des provi-

Leve secretifie

Il commenca par fe défaire de toutes fes prifes, en les envoyant directement en Angleterre fous la conduite d'une partie de ses gens. Il ne conserva que Soixante-fix hommes fur fes deux bords, & fe repofant fur leur courage autaur que sur l'excellence de ses voiles, il résolut d'attaquer la flotte Espagnole, finon dans l'esperance de la battre, du moins dans celle de lui enlever ou de lui couler à fond quelque Batiment. S'il ne tira pas beaucoup de fruit d'une entreprife si désesperée, il eut du moins la gloire d'embarrasser pendant vingtdeux heures une armée nombreuse, qui ne se défendit que par sa pesanteur & son immobilité. Mais de quelque côté qu'il la prît, il trouva toujours en Elleleur révea face les deux Caraques, derriere lesquelles tous les autres Vaisseaux ne faisoient que se ranger à chaque mouvement qu'ils lui voyoient faire, & qui les convroient de leur énorme masse; de forte qu'ayant besoin lui-même d'une adresse extrême pour ne pas tomber sous le canon de ces deux especes de Citadelles, le fien, dans ce perpetuel mouvement, ne put tirer que des coups perdus, qui épuiferent sa poudre sans causer beaucoup de mal à l'Ennemi. Enfin, les munitions lui manquant tout-à-sait, il abandonna un dessein qu'il traite lui-même de folie ou de témérité. Il ne penfa plus qu'à rejoindre fes Resout le Thitprifes; mais elles arriverent fix heures avant lui au Port de Plymouth, où elles don en Ander servirent à lui faite préparet une réception qui eut l'apparence d'un triomphe. Tous les Habitans vinrent au-devant de lui jusqu'au rivage. Il sut falué

WHIDDON. 1586.

par toute l'artillerie de la Ville & du Châtean, fans qu'il plit répondre à cet honneur, parce qu'il manquoit de poudre; mais ce gloueux filence fervit à re-

doubler les applaudissemens. DRAKE. On ne douta point que l'Espagne ne se ressentit vivement d'une injure si 1587.

éclatante; d'autant plus qu'il y avoit alors d'autres fujets de mécontement entre les deux Couronnes, Aussi la Reine Elisabeth fut-elle bien-tôt informée que la Cour de Madrid faisoit équiper une puissante flotte, dans le dessein d'attaquer immédiatement l'Angieterre. Elle ne perdit pas un moment pour Flotte de trente rassembler toutes ses forces. Le Chevalier François Drage, dont le courage & Valifansk équi-pre l'Plymouth. l'habileté s'étoient déja fait connoîtte avec éclat fut nommé pour commander une flotte de trente Vaisseaux, qui furent équipés à Plymouth. On en nomme quatre, d'une grandeur & d'une force extraordinaire : La Bonne-avanture, que Drake devoit monter lui-même; le Lion , commandé par William Borough ; le Dreadnought, par Thomas Venner, & le Rainbow, par Henry Bellingham. Les autres, quoique moins considérables, étoient en état de fervir dans toutes fortes d'expeditions.

Cerre flotte, ayant quitté Plymouth au mois d'Avril, pour s'avancer vers les Côtes d'Espagne, rencontra le 16, au quarantième degré de latitude, deux Vaisseaux de Midelbourg , qui revenoient de Cadiz. Drake apprit d'eux , qu'à Cadiz , & dans les lieux voifins , on avoit ramaffé une prodigieuse quantité de munitions de guerre, qu'on se disposoit à transportet au File entre dans Port de Lifbonne. Il hâta si vivement sa navigation, que dès le 19 il entra te Port de Cadie. dans le Port de Cadiz. Six Galeres, qui entrepritent de lui disputer l'en-

trée, furent bien-tôt forcées de se retiret sous le canon du Château. Il se trouvoit, dans le même azile, environ foixante Bâtimens, destinés à trans-On s'y canone. porter les munitions. Drake, fans examiner s'ils étoient Espagnols, attaqua si furicusement celui qui se trouva le premier à la portée de son arrillerie, qu'il le fit couler à fond dans un espace très-court. C'étoit un Vaisfeau Raguzien, de mille tonneaux, monté de quarante pieces de canon & richement chargé. Il se présenta quatre autres Galeres, deux venucs de Port Sainte Marie, & deux de Port-Real, qui canonerent brusquement les Anglois; mais ayant reçu plus de mal qu'elles n'en causerent, elles furent aussitôt forcées de prendre le large. Vingt Bâtimens François, qui étoient dans le Port, se retiretent à Port-Real, sans que la flotte Angloise entreprit de s'oppofer à leur passage.

Dommage que Drake caule aux Lipagnols.

Avant la fin du jour, Drake avoit déja pris, ou brûlé, ou coulé à fond, trente Bâtimens Espagnols. Quoique la plupart ne sussent que des Vaisseaux de transport, il y en avoit un neuf, d'une grandeur finguliere, qui appartenoir au Marquis de Santa-Cruz, alors Grand Amiral d'Espagne; & cinq autres de sept ou huit cens tonneaux, qu'on chargeoit actuellement de munitions pour Lisbonne. Quatre furent brûlés; & le cinquieme, qui ne portoit que des clous, des barres de fer, des grilles, des ters à cheval, & d'autres instrumens du même métal, pour le service des Indes Occidentales, tomba entre les mains des Anglois. Ils prirent auffi un Bâtiment de deux cens einquante tonneaux, chargé de vins pour la bouche du Roi, qu'ils brûlerent après avoir transporté le vin sur leurs propres bords; & trois Flibots, de trois cens tonneaux, chargés de bifcuit & d'autres provisions, qu'ils brû-

lerent encore, après s'être accommodés d'une partie de leur dépouille ; enfin , continuant de prendre ou de brûler jusqu'au lendemain , ils détruisirent à l'Espagne le port d'environ dix mille tonneaux. Ce n'est pas que leur flotte n'eut rien à fouririr pendant cette exécution. Elle fut exposée continuellement gloife soutre au canon des Galeres, des Forts, du rivage, & au feu de quantité d'autres batteries que les Espagnols renouvelloient à chaque moment dans tous les licux d'où elles pouvoient produire plus d'effet. D'ailleurs, aufli-tôt qu'ils perdoient l'esperance de pouvoir défendre plus long-tems un Vaiiscau, ils y mettoient eux-mêmes le feu, & le précipitoient vers la flotte Angloife, qui avoit quelquefois beaucoup de peine à s'en défendre. L'embarras fut encore plus grand à l'heure du reflux, lorfque la mer venant à se retirer, poussa d'elle-même, au milieu de la flotte, plusieurs de ces Bâtimens embrasés. Drake, affez fatisfait d'une victoire dont les difficultés commencoient à rebuter ses gens , prit enfin le parti de se retirer. Mais le ravage qu'il avoit fait

dans le Port dut être bien terrible, puisque le Marquis de Santa-Cruz, étant

DRAKE. La Flotte An-

mort quelques mois après, on attribua sa maladie & sa mort au chagrin qu'il de chagrin.

Les Anglois fortirent du Port, chargés pour plusieurs mois, de provisions, qui leur avoient peu coûté; car ils n'avoient pas perdu cinquante hommes dans un si long combat. Mais, en se retirant, ils furent suivis par les deux Galeres Espagnoles, qui leur causerent quelque désordre par le seu redoublé de leur artillerie. L'Auteur de cette Relation , qui étoit sur la flotte , prétend avoir reconnu par experience, que les Galeres ne sont redontables, dans Les Galeres peu un combat, que lor (qu'elles fervent à défendre d'autres Bâtimens; & qu'étant ne sont point afeules, quatre Vailleaux de guerre en battroient vingt affez facilement. Austi vec d'aurres Vaile celles d'Espagne n'eurent-elles point la hardicise de s'approcher de la flotte; seaux, & la voyant prête à faire face, elles regagnerent le Port à force de rames. Drake, après avoir dépèché un de ses Capitaines en Angleterre, pour y porter la premiere nouvelle de son expédition , tourna ses voiles vers le Cap Sagro. Dans ce passage, il prit encore un grand nombre de Barques, de Caravelles, & d'autres perits Barimens chargés pour l'Armada de Lisbonne. Il les brûloit à mesure qu'ils tomboient entre ses mains; mais en prenant soin de saire conduire les hommes fur la Côte. Il détruifit de même tous les Vaiffeaux Pêcheurs Explohade Dras qui se trouverent à sa rencontre, Enfin, étant arrivé au Cap Sagro, il y prit ke au Cap Sagro, terre ; & pour se rendre le pillage plus libre , il s'empara du Château & de pluficurs Forts.

Il se rendit de-là devant le Port de Lisbonne, où il jetta l'ancre près de Cafcais. Le Marquis de Santa-Cruz y étoit avec ses Galeres; mais ne se trouvant point affez fort pour ofer paroître, il fe laiffa enlever à fes yeux quantité de Barques & de Caravelles. Le Général Anglois lui fit dire qu'il étoit venu Proposition qu'il pour mesurer ses forces avec lui. Sa réponse fur , qu'il étoit lié par les ordres sait su Maiquis du Roi son Maitre; mais qu'il se présenteroit d'autres occasions dont il profiteroit volontiers. Comme on ne pouvoit entreprendre de le forcer dans le Tage, Drake, pour ne pas s'amuser inutilement sur cette Côte, prit vers les Isles Açores. Sa bonne fortune lui fit rencontrer, à vingt ou trente lieues de Saint-Michel, une Caraque Portugaife, nommée le Saint-Philippe, qui revenoit Il prendune Cades Indes Orientales. Il s'en faisit presque sans rétistance; & mettant l'Equi-Tome I.

avoit concu de cette difgrace.

1587.

page dans quelques petits Bárimens dont il trouva l'occasion de s'emparer, il le renvoya fort civilement à Lisbonne, avec une juste quantité de provisions. La prife de cette Caraque parut d'un mauvais augure au Portugal, patce que c'étoit la premiere à laquelle cette difgrace fut arrivée au retour des Indes,

11 revient en An-Caraque,

& qu'elle portoit d'ailleurs le nom du Roi. Drake, y trouvant affez de richeffes pour récompenfer les fervices de fes gens, prit la réfolution de retourner en Angleterre, où il arriva heureusement avant la fin de l'Eté. On y vit avec admitation, la Caraque Portugaife; & ce spectacle ptoduisit deux effets d'un égal avantage pour la Nation : l'un , de faire connoître que cetre forte de Barimens n'étoit pas aussi redourable qu'on se l'éroit imaginé sur leur réputarion; & l'autre, d'augmenrer l'ardent du commerce, en faisant ouvrir, plus que jamais, les yeux, fur les richesses que les Portugais tiroient des Indes Orientales.

### CHAPITRE X I.

# Voyage à Benin en 1588.

BIRD& NEW-TON. 1 (88.

N n'approchoit que par degrés du terme de tant d'esperances ; & l'opinion qu'on s'étoir formée de la puissance des Portugais dans des Régions qui leur fournissoient de si riches rréfors, arrêtoit encore les entreprises des Marchands d'Angleterre. Cependant il s'en rrouva deux, qui réfolurent de pouffer du moins leur navigarion au-delà des bornes que la plûpart des Anglois fembloient s'êrre impofées. Windham étoit le feul qui eur pénétré jusqu'à Benin. Deux Marchands de Londres entreprirent le même voyage après le retour de Drake, avec un feul Vaisseau, le Richard d'Arundell, & une l'inace. Leurs noms étoient Bird & Newton. Le vent leur fut si contraite, qu'érant partis de Ratcliss le 12 d'Octo-

Départ de deux fons Bird & New+

valifiaux Anglois bre 1587, ils n'arriverent que le 2 de Janvier à la vûe des Côtes de Rio del Oro. Ils fe trouverent, par leurs observarions, à vingt-deux degrés quarantefepr minutes de latitude. Le-19, ils étoient à la haureur de la Riviere de Seftos, & le jour fuivant, à quatre lieues en mer du Cap dos Baixos. Dans le cours de l'après-midi, il leur vint une Almadie, conduire par quelques Négres, qui les presserent par leurs signes, de s'approcher du rivage; mais la défiance qu'ils avoient de leurs forces , à si peu de distance des Érablissemens Porrugais, leur fit prendre le parri de continuer leur navigation. Ils comprirent que le lieu où ils étoienr appellés, se nommoit Tabano. Le 21. avant jerré l'ancre à la vûe d'une colline fort verte, qui leur donnoit l'esperance de trouver de l'eau fraiche aux envitons, ils virent arriver, au même licu, un Vaisseau François, dout ils tirerent des éclaircissemens sur cette

Tabano;

Ratire. Cruz.

Côre. Il y avoir, à peu de distance du rivage, une Ville, nommée Ratire, & quelques licues an-deffous, une autre Ville, qui se nommoit Crua. Les Habirans de ces deux lieux recevoient volonriers tour ce qui n'apparrenoit point au Portugal; & mienx encore ceux qui se faisoient connoître pour Ennemis de cette Couronne. Le Capitaine François avoit reçu des Habitans toutes fortes de faveurs à ces deux titres, & pressa les Anglois d'en faire aussi l'expérience. Mais il pouvoit arrivet que les Portugais y vinisent d'autant plus naturellement, qu'ils n'étoient point accoûtumes à laisser long-tems tranquille une Nation dont ils n'étoient point aimés. Bird & Newton avancerent le 25 de Janvier, à la hauteur de la Baye, qui est à l'Ouest du Cap Tres Capde tres Pan-Puntas. Les Courans étoient Elt-Nord-Est; & la Pinace, ayant peine à les tas. furmonter, on fut obligé de l'attendre à l'ancre, dans le même lieu. Elle parut le 30, & les Courans se trouverent changés à l'Est, vis-à-vis le milieu du Cap. Le lendemain , on découvrit une terre haute , qui s'avançoit en rondeur, & qu'on prit pour la partie Orientale du Cap. Elle s'ouvre par une

BIRD & NEW-TON. 1 (55. La Flotte iette

grande Baye, dans laquelle on apperçoit une Itle.

Ce fut le 2 de Février , qu'ils virent fort diftinctement le Château de Mina. Ils ne s'en croyoieut point si proches, & cette vue leur inspira quelque Frayeur des Antrayeur. Elle redoubla, vers midi; lorfque voyant approcher une Barque, glus, avec un Portugais & quelques Négres, ils ne purent douter qu'on ne les eût apperçus. Cependant ils offrirent an Portugais de le recevoir à bord; mais les remerciant de leur offre, il ne fit que les observer, sans faire même de réponfe à la plupart de leurs questions. Ils découvrirent, sur le rocher qui est au dellus du Château, deux maifons de Garde, qui paroillent fort blanches, Enfin , dans l'imparience d'être observés si currensement , ils prirent toutd'un-coup le large à l'Est-Nord-Est, après avoit délibere s'ils ne se faissroient point du Portugais, qui continuoit de les suivre. Le lendemain , s'étant rapprochés de la terre, ils se trouverent à vinet lieues au Sud-Est de Mina, & fort pres, suivant leurs calculs, de Monte Rotundo, qu'ils passerent en effet Monte Rotundo le meme jour. Ils rencontrerent, le 6, nne Caravelle Portugaife, qui leur donna moins de crainte qu'elle n'en parut recevoir. Mais, de part & d'autre, on étoit fort éloigné de le nuire, lorsqu'on faisoir toutes sortes d'efforts pour s'éviter. La navigation fut aifée jusqu'au 10, au long d'une Côte qui ne préfente que de grandes Forêts, & quelquefois si épaisles qu'il paroit impossible d'y penetret. Le jour sujvant, ils trouverent l'eau si balle, & tant de bancs de fable, qui n'étoient pas marqués sur la Carte de Windham, que la désiance leur fit prendre le large; mais, en s'éloignant de la Côte, ils découvrireut l'embouchure de la Riviere de Jaya , où ils allerent jetter l'ancre fur cinq Riviere de Jaya; brasses de fond.

Ils laifferent paffer la nuit, pour ne rien donner au hazard, dans un Pays qui étoit peu connu des Anglois. Le jour fuivant, ils envoyerent quelques Marchands dans la Pinace. On apperçut des Négres, mais si peu disposés au commerce qu'il fut impossible de les faire approchet volontairement. La Riviere, qui est fort large, n'a pas plus de quatre brasses de profondeur du côté de l'Ouest; & sa rive, du même côté, est beaucoup plus basse que l'autre. Le f3, on remit à la voile, en portant au Sud-Sud-Eit. Le rivage, dont rien ne pottoit à s'éloigner, est couvert de Forèts, aussi unies que si l'on s'étoit efforcé de rafet le fommet des arbres à la même hauteur. On fit dix-huit lieues au long de cette Côte ; & , vers le foir , on jetta l'an-

cre fur trois brasses & demie, à l'entrée d'une Riviere, qui est celle de ma,

Les Anglois n'avoient pour guide qu'une copie impatfaite du Journal de O o ij

BIED & NEW-TON. 1 (88. Négligence des Anglois dans leurs voyages.

Windham; & , si l'on en juge par celui que j'ai donné sous son nom , l'original même ne leur auroit point apporte beaucoup plus de lumieres. Telle a toujours été la négligence ou la grofliéreté des Négocians Anglois, que ne s'attachant presque jamais qu'à la description des vents & des brasses de profondeur, ils s'embarratient peu de faire entrer dans leurs Journaux ce qui appartient au lieu même de leur commerce; comme fi les foins de leur efprit ne regardoient que la navigation, & qu'après s'être rendu au terme, ils n'eussent plus qu'à s'occuper fordidement de l'intérêt. Ici la Relation du voyage de Benin ne contient plus que le détail des marchandifes dont le Vaiileau Anglois fut charge. Mais Hackluvt nous a confervé une Lettre Originale d'Antoine Ingram, principal Facteur du Vaisseau, qui renferme quelques circonflances curienfes de leur féjour à Benin.

Remarques for

La Riviere, quoiqu'affez large, n'avoit point affez d'ean pour le Richard le Fays de Beam. d'Arundel, qui étoit un Bâtiment de trois cens tonneaux. Il demeura à l'embouchure, tandis que la Pinace & la Chaloupe, chargées des principales marchandifes, entrerent dans le Canal. Elles remonterent jusqu'à Goto, Ville située sur le rivage ; & la derniere où l'on peut arriver pat cau. Ce voyage prit cinq jours, Ians que l'Auteur nous apprenne si les deux Bâtimens furent arrêtés par quelque obstacle, ou si l'éloignement est en esset de cinq journées. Benin étant plus loin dans les terres , Ingram fit partir quelques Négres pour annoncer au Roi fon arrivée, & les motifs de fon voyage. Ils revinrent le jour fuivant, avec un Seigneur Négre que ce Prince envoyoit pour le conduire à sa Cour, & deux cens Négres pour transpottet les mar-

Elles futent livrées aux Facteurs du Roi, avec autant de confiance que les Marchands de l'Europe en auroient mutuellement dans leur commerce. La ville de Be- Ingram se rendir le 25 à Benin, dont il admira la grandeur. Il y sur recu avec ninest ués-gran- beaucoup de civilité. Le 26, s'étant présenté à la Cour, pour obtenir l'Andience du Roi, il fut renvoyé au jour suivant, parce qu'on étoit occupé d'une Fère folemnelle, Cependant il parla au Veidore, c'est-à-dire, au principal Officier qui est chargé des affaires du commerce, & qui lui promit autant de poivte

& de dents d'éléphans qu'il en pouvoit desirer.

Audience da Poi, & conditions du commerce.

Les Anglois furent admis deux jours après à l'Audience du Roi. Ce Prince leur fit un accueil gracieux , & confirma les promesses de son Ministre. Le jour suivant, on leur sit voir du poivre verd, & du poivre sec, mais si mal nettoyé, qu'Ingram demanda, pour premiere condition, qu'il fut présenté en meilleur ordre. On lui répondit que le tems ne le permettoir pas pour cette année, mais que les Anglois seroient plus satisfaits l'année suivante; & pour excufer la négligence des Négres, le Veidore ajoura que depuis le régne présent il n'étoit pas venu de Chrétiens à Benin pour le commerce du poivre. On en fit livrer, dès le premier jour, douze boilleaux; & l'on continua d'en fournir une certaine quantité les jours suivans; de sorte que le 9 de Mars, Ingram avoit déja reçu foixante-quatre boiffeaux de poivre & vingthuit dents d'éléphans.

des Anglois, &

Les marchandifes que les Anglois avoient portées étoient des étoffes de laine, de la toile, des ouvrages de fer de différentes fortes, des bracelets de wenten ethange, cuivre, des grains de verre & de corail &c. Outre le poivre & l'ivoire,

ils prirent en échange de l'huile de palmier & des étoffes d'un tiffu de coton & décorce de painner. Ils ne virent cans le l'eys ni or ni argent. La monnoye oftune of ece ce petit coquillage, plus ou moins précieux, fuivant certan es qualites que les Negres y diftinguent. Le coton cioit en abondance aux envirous de Lenin. Le pain est compole de la poudre d'une racine, nommée Papa de Benin. Inamia, qui est de la giotleur du bras, & d'un goûr si agréable, que lorsqu'elle est pastrie avec soin, l'Auteur la trouve préterable au pain de l'Europe. Les palmiers font en fi grand nombre, que l'espece de vin qu'on en tire est à fort bon marché. L'occupation de la plupait des Fiabitans est à faire des nattes, des paniers, des cuenieres & d'autres influmens d'ivoire, qui font travaillés fort curieusement. Ils ont des oranges & quantité d'autres fruits , du miel en abondance, des beitialix & toutes fortes de positions.

Leur caractere est doux & tocrable. Ils sont nuds, hommes & femmes, jusqu'au tems du mariage; mais ils se couvrent ensuite, depuis la ceinture, jufqu'aux genoux. Leur tanté le detend contre l'intempérie des faifons dans un climat ii chaud. Le tonnerre & les éclairs y font fi frequens & fi terribles , que pendant les premiers jours, il n'y avoit point d'Anglois qui n'eût le fang giace par la crainte. Mais les effets n'en font pas dangereux. L'eau est si bonne à Bemé semiste. Benin, & l'habileré des Negres fi finguliere à la conferver, que le Vaitleau s'en re de lon cara étant fourni pour sa route, avec les precautions ordinaires aux Habitans, eile

fe trouvoit encore pure & fraiche après fix mois de navigation. Cependaur, foit la qualité de l'air, ou celle des alimens, un grand nom- Les Anriele fort bre d'Anglois futent attaqués d'une fiévre maligne qui en fit périr plufieurs en lisles. peu de jours. Ingram atteint du même mal, fut renvoyé à Goto par le Capitaine du Vailleau, qui l'etoit venu joindre à Eenin. Il y trouva tous les gens de la Pinace dans un fi trifle état , qu'à peine eurent-ils la force de conduire jufqu'an Vailleau les marchandifes qu'il avoit fait apporter. Il perdit cinq ou lix Matelots en descendant la riviere; & se trouvant lui-même trop assoibli pour retourner à Benin, il y envoya le Chirurgien du Vaisseau, dans l'opinion que ses secours y servient nécessaires. En esset, non-seulement la plupart des Anglois y étoient accablés de langueur; mais dans un intervalle fi » court , le Capitaine étoir mort. Les malades & ceux qui avoient réfifté à la maladie, n'eurent plus d'empressement que pour regagner le Vaisseau. En vain le Veidore leur fit espérer quelque soulagement dans la faison qui s'approchoit; ils partirent, avec la réfolution de mettre immédiatement à la voile. Le nombre se trouva si diminué, que ne pouvant suffire pour la conduite des deux Batimens, ils prirent le parti d'abandonner la Pinace.

Ils se remirent en mer, le 13 d'Avril. Leur retour n'eut rien de plus fâcheux que la foibletle qu'ils avoient emportée , & dont ils ne purent se délivrer pendant six mois de navigation. Ils arriverent le 15 de Juillet aux Isles Açores, où leurs maladies se renouvellerent. Ceux que la mort épargna, eurent le bonheur de rencontrer au-delà du Cap-Verd , un Vaisseau Anglois qui les seconrut, en leur donnant quelques hommes frais de son bord. Cette rencontre fur une faveur du Ciel pour des gens qui n'avoient plus la force de remuer le moindre cordage. Ils étoient fi foibles en arrivant à Plymouth le 8 de Septembre, qu'ayant eu besoin de trois semaines de repos, ils n'arriverent à Londres to an vant que le 2 d'Octobre.

TON-1588. Propriés s ?n

quelle als torit is

Table des latitudes observées dans ce voyage.

Rien & New Deg. Min. Deg. Min. TON. Rio del Oro Cap-Verd 24 47 Un second voyage des mênies Capitaines ne contenant que des noms plusieurs fois répétés, & les évenemens les plus communs de la mer, il fuffica de lui don-

ner, par cette remarque, le rang qu'il doit occuper dans l'ordre des années. CHAPITRE XII.

### Voyage du Comte Georges de Cumberland aux Isles Açores en 1580.

CUMBER-LAND. ee voyage , & mont qui le fait entreprendre.

TNE entreprise dont l'Historien (a) n'explique ni le but ni les motifs. pourroit recevoir tout autre nom que celui qu'elle porte ici dans le titre. Ce fut le hazard feul qui conduitit le Comte de Cumbetland aux Isles Açores , Remirque for & l'ennui de l'oissiveté qui lui sit quitter l'Angleterre, Il avoit équipé à ses propres frais une flotte de quatre voiles, avec l'esquels il résolut de lignaler son nom. Quantité de jeunes gens, excités par la singularité de son dellein, s'offrirent volontairement à le fuivre. Il se vit ainsi à la tête de quatre cens hommes, dont la plûpart étoient moins conduits par l'intérêt que par l'honneur. Il en prit le plus grand nombre sur son propre Vaisseau, qu'il nomma la Vidoire. Les trois autres n'en approchoient pas pour la grandeur & la force. C'é-toient deux petits Bâtimens, nommés le Mog & la Margueritte, avec une Caravelle commandée par le Capitaine Pignon.

de Mylord Cumberland,

Cette troupe d'Avanturiers étant partie de Plymouth le 18 de Juin 1589, rencontra, deux jours après, trois Batimens François qui revenoient de Terre-Neuve. Ils s'en failirent, sans approfondir les droits. Deux furent envoyés en Angleterre avee la charge des trois; & le troisième eut la liberté de retourner en France pour y conduire tous les gens des trois Equipages.

A la hauteur de 39 dégrés, ils firent une rencontre plus importante, mais qui ne donna guéres plus d'exercice à leur courage. Onze Vailleaux Marchands, qui s'étoient raffemblés pour doubler les Caps d'Espagne, se présentement au Chevalier Monfon, Capitaine du Mog; &, loin de paroître disposés à se rendre, fur quelques volées de canon dont il les falua, ils s'apprêtoient à lui difputer la victoire; lorsque la vûe de trois Anglois dont il étoit suivi , leur sir prendre le parti de baisser leur pavillon. Les Commandans se rendirent à Il pific une Florbord de la Victoire, & montrerent leurs passe-ports, des Villes de Hambourg, de Lubeck, de Breme, &c. On leur promit de ne pas punir avec trop de rigueur, l'intention qu'ils avoient cue de fe défendre; mais en faifant la visite de leurs Vanteaux, on s'accommoda de tout ce qui pouvoit être utile à la flotte Angloife; & fous le prétexte de quelques adresses à divers Juifs de

te Marchande.

(a) Cette Relation oft d'un homme célé- tor's projection. Il se nommoit Wright . habibre par une invention qui regarde les Carres, le Mathématicien. Il a composé un livre, & cui porte en Angleterre le nom de Merca- fous le titre de Vulgar Errors.

Lisbonne, on se faisit de certains sacs de poivre & de canelle, qui furent partagés entre les quatre Vaisseaux Arglois. Juste ou non, cette confiscation n'étoit pas si méprisal·le que l'Historien la représente, puisqu'avant la fin de fon recit, il la fait monter à 4500 livres sterlings. Les l'atimens furent remis en liberté; mais ce ne tut qu'après avoir offert aux Matelots Allemands de recevoir ceux qui voudroient paller fur la flotte Angloife. Il y en eut fept, qui accepterent cette offre.

Il arrive as #

1588.

En s'abandonnant au cours du vent, dont ces Avanturiers se reposoient sur la fortune, ils fe trouverent le premier d'Aout à la vûe de l'Isle de Saint-Michel, la plus orientale des Acores. Ils s'en approcherent pendant le jour; & prenant le pavillon Espagnol, ils observerent d'assez près le Port & la Ville pour y découvrir à l'ancre, trois Vaisseaux & quelques petits Bâtimens, dont als resolurent de se saisir pendant la nuit. A dix heures du soir, ils envoyerent leurs Chaloupes, avec quelques Soldats bien armés pour couper les cables, dans l'esperance que le seul cours de la marée leur ameneroit leur proye, Les Soldats reconnurent en approchant du plus grand des trois Vaidcaux, que c'étoit un Batiment Anglois , nommée le Faucon de Londres , conduit par un Pilote Ecotlois; mais ils couperent les cables des deux autres, qui écoient Espagnols, & qui ne purent éviter leur infortune. Ils étoient charges de vins & d'huile. Les Espagnols de l'Equipage, perdant l'esperance de rétister au vent & à la marée qui les entrainoient, se jetterent la plupart à la nage avec de grands cris, & repandirent l'allarme dans le Château. L'artillerie se fit entendre prefqu'aufli-tôt: mais des coups tirés au hazard ne pouvoient beaucoup nuive aux Anglois dans l'obfcurité. L'Ecoflois tira aufli trois coups , pour faire croire aux Espagnols qu'il prenoit part à leur disgrace; ce qui ne l'empecha point de se rendre promptement à bord de la Victoire, & d'offrir ses fervices au Comte de Cumberland.

Autres Picate+

Après une victoire si facile, il ne restoit d'inquiétude que pour la Caravelle, qui avoit disparu dans l'après-midi. Mais elle vint auementer la jove, en te montrant le lendemain accompagnée d'une Caravelle Espagnole, qu'elle avoit prise de l'autre côté de l'Isle. On y avoit trouvé des lettres qu'elle apportoit de Tercere, & qui donnoient avis au Gouverneur de Saint-Michel que les Caraques en devoient partir dans peu de jours. Nouvelle fatisfaction pour les Avanturiers, qui vovoient augmentet leurs efperances. Ils apperentent dans le jour un petit Vaitleau, auquel ils donnerent la chasse, & dont ils se faisirent vers le soir. Ils y trouverent trente tonneaux du meilleur vin de Madere, & quantité d'étoffes de fove & de laine.

Le 14, ils aborderent à l'Isle de Flores, dans le seul dessein d'y renouveller Les Anglois et leur provision d'eau : mais ne voulant rien devoir qu'à leur courage, ils mi- lichentemplise rent dans les Chaloupes cent vingt hommes bien armés pour leur rendre ce fervice. A leur approche, les Habitans arborerent l'enfeigne de paix. On leur rendit le même fignal, & le Comte de Cumberland leur fit déclarer, que loin de penfer à leur nuire, il étoit ami de Dom Antonio, leur Roi, & qu'il ne leur demandoit que des rafraichitlemens, en échange pour de l'huile, du vin & du poivre qu'il leur offroit. Ils y confentirent volontiers; & les Chaloupes firent ce commerce, tandis que la flotte jetta l'ancre à quelque diftance de l'Isle. Quelques Soldats Anglois, curieux de visiter l'Isle, y pénétre-

LAND

tent l'espace d'un mille au Sud jusqu'à la Ville de Santa-Cruz, qu'ils trouverent abaudonnée par fes Habitans. La crainte leur avoit déja fait chercher d'autres aziles, avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils fe fouvenoient d'avoir vù brûler leur Ville, environ deux ans auparavant, par quelques Vaiffeaux de guerre Anglois; & leur fituation les exposoir continuellement au même fort. Aufli cette partie de l'Isle est-elle la moins habitée. La qualité du terroir ne contribue peut être pas moins à la rendre déferte. On n'y voit que des rochers & des monragnes frériles.

Wright, qui avoit été chargé du commandement d'une Pinace, raconte, qu'en rerournant le foir vers la flotte, il fut pourfuivi pendant plus d'un mille reiffon mont- par un poiffon monftrueux, qui n'étoit qu'à la longueur d'une pique de la Pinace, & qui s'en approchoit quelquefois jufqu'à la heurter forr rudement, Ses nageoires, qui paroifloient foavent fur l'eau, n'avoient pas moins de cinq ou six aunes de large, & sa tête étoir d'une grosseur surprenante. Il étoir à craindre qu'il ne renverfat la Pinace, & cette raifon ne permit point à Wright de l'irriter, en tentant de le tuer à coups de fuills & de croc. Mais il disparut lorsqu'on for proche du Vaisseau.

Un perit Bâtiment, qui venoit de Tercere à Flores, & qui ne put échap-Les Anglois cher- per aux Anglois, leur apprit que les Caraques n'avoient point encore mis à event les Con- la voile. Cette confirmation d'une nouvelle qui furpassoit toutes leurs espérances, leur fit lever l'ancre dès la même nuir. Ils s'avancerent vers l'Isle de I'yal, dans la double viie d'augmenter leur burin par la prife des Vaisfeaux qu'ils y pourroient rrouvet, & de couper le pallage aux bâtimens de Saint-Michel ou de Flores, par lesquels ils ne douroient point que les Gouverneurs de ces deux Isles ne donnassent avis de leur approche à Tercere. Le 27 au foir ils déconvrirent dans la rade de Fyal plufieurs Bâtimens à l'ancre. Les Chaloupes furent aufli-rôt détachées avec les mêmes précautions qui avoient réufli à Sainr - Michel. Mais pour assurer le succès de l'entreprise , les Capitaines Lifter & Monfon requirent ordre de les foutenir avec deux Caravelles. Le vent, qui étoit de terre, ne permit point aux deux Caravelles de s'approcher du rivage auffi près que les Éspagnols. L'honneur de l'action éroit réservé aux Chaloupes, qui attaquerent d'abord un Vailleau de deux cens cinquante tonneaux, monté de quatorze pieces de canon. On combatit l'espace d'une heure,

scaux à Fyal.

& l'Ennemi fe défendit vaillamment. Mais deux Efquifs qui firvinrent de la flotte, acheverent le combar. Les Anglois étant montés à bord d'un côré, les Espagnols fauterent de l'antre, pour gagner la terre à la nage. Il n'y resta que le Capitaine Jean de Palma, avec deux ou trois de ses gens. Pendant l'action , l'artillerie du Château avoit joué continuellement , sans causer beaucoup de mal aux Anglois. Le Vaiifeau fe trouva chargé de fucre, de gingembre & de cuirs, arrivés nouvellement de Saint-Jean de Puerto Rico. Après l'avoir mis à couvert, ils retournerent avec la même ardeur pour enlever quelques perits Bâtimens. Il en tomba cinq entre leurs mains ; un chargé de cuirs, un autre de dents d'éléphans, de poivre de Guinée, & de peaux de boucs; le rroifiéme de bois, & de poisson sec. Mais avant cette expédition, His se joignent ils avoient été joints par deux petits Vaisseaux de guerre Anglois, commandés sincus Angloss, par les Capitaines Davis & Markestury.

Ils avancerent le 30 d'Août vers Tercere; & découvrant l'Isle à neuf ou dix

dix lieues en met, ils furent furpris d'appercevoir une petite Barque qui vepoit vers eux dans cet éloignement, sans qu'il parût aucun Vaisseau à qui elle put appartenit. C'étoient huit Anglois, qui se trouvant Prisonniers à Tereere, avoient pris la réfolution de risquer leur vie pour gagner la flotte. Ils n'avoient point d'autre voile qu'un drap de lit, soutenu par un cercle à ton- sesperée de quelneau, & lié des deux côtés; ni d'autres ptovisions que ce qu'ils avoient emporté dans leurs poches. On les reçut à bord de la Victoire, & le Comte de Cumberland apprit d'eux que les Caraques étoient parties depuis huit jouts. Le chagrin de perdre une si belle espérance lui sit naître la-pensée de tétoutner à Fyal & de furprendre la Ville.

Cependant il fut arrêté le même jour par des vents contraires , & le lendemain par un calme qui ne lui permit de faire que sept ou huit lieues vers l'Isle de Pico. Ce retardement dura jusqu'au dix. Ensin se retrouvant dans la rade de Fyal, il chargea le Capitaine Lifter, accompagné d'un Prisonnier Espagool, d'allet déclaret ses intentions à la Ville. Il laissoit le choix aux Habitans, ou de recevoit paisiblement les Anglois, & de composet avec eux pour

leut rançon, ou d'efluyer tous les hazards de la guerre.

Ils répondirent que le ferment d'obéiffance par lequel ils étoient foumis au La Anguirer. Roi d'Espagne, ne leut permettoit pas de se rendre sans s'être défendus. Le treprennent Comre fit disposer aussi-tôt toute son artillerie pour battre la Ville, tandis que descendant lui-même à la tête de ses plus braves gens , il s'avança par terre vers la plate-fotme, qui étoit la feule fortification de Fyal. Il découvrit fur une colline quelques Compagnies de cavalerie & d'infanterie. Une autre troupe de gens à pied, se montra dans une vallée; & deux Compagnies fortant de la Ville, enfeignes déployées, marcherent quelque-tems avec l'apparence de vouloit tenter le combat. Mais effrayées fans doute par le nombre, elles gagnerent bien-tôt la campagne. Les Anglois s'approcherent de la plate-forme, malgré le feu de quelques pièces de canon, qui ne leur tuerent pas un feul homme. Ils trouverent les porres de la Ville fermées; mais la Garde ayant pris la fuite, & la plate-forme n'érant pas mieux défendue, ils efcaladerent les murs fans la moindre réliftance. Leur artillerie , qui n'avoit 116 fe 6/4/fent pas cesse de battre la Ville pendant leur marche, cessa lotsqu'elle eut apperçu fe la

la croix ronge d'Angletetre fur la plate-forme. Le Comte de Cumberland, se voyant maître de la Place à si peu de frais,

défendit le pillage à ses gens, & mit une Garde aux Eglises, & aux Communaurés Religieuses, Mais le Soldat échaufie, respecta peu ses ordres. Toute la la sacragement la Ville essuya les dernieres violences de la guerre, & ses Anglois transporterent fur leurs Vaitfeaux jufqu'aux meubles des maifons. Leur fureur ayant voulu s'étendre à la Campagne, ils furent maltraités dans quelques endroits par les Habitans.

Fyal est la Capitale de l'Isle du même nom. Elle est située directement visà-vis la haute montagne de l'Isle de Pico, qui n'en est sépatée que par deux ou trois lieues de mer. A l'Ouest-Nord-Ouest, elle contient enviton trois cens familles. Les maisons y sont fort belles , & bâties de pierre. Elles ont toutes une citetne & un jardin. Le raisin & le tabac sont les principales productions de l'Isle; mais elle a toutes fortes d'excellens fruits & de bois aromatiques. Le bois de cédre y sert à brûlet & à bâtit.

Tome I.

CUMBER-LAND. 1589.

Il y a dans la Ville un Couvent de Francisquains qui est fort nombreux , mais où le goût de sçavoir est si mal établi, qu'il ne s'y trouvoit pas un seul Religieux qui fcût parlet la langue Latine.

Anglois exigent.

Les Anglois demeurerent dans l'Isle, depuis le Mercredi, jusqu'au soir du Samedi; & ne se contenrant point du pillage qu'ils avoient fait de la Ville, Rancon que les ils en exigerent deux mille ducats, qui furent payés de l'argenterie des Egli-. ses. De cinquante-huir piéces de canon qu'ils trouverent sur la plate-forme & dans les autres postes, ils en emporterent cinquante. Ensuite ayant détruit la plate-forme, ils retournerent à bord. Mais le Comre de Cumberland ne voulur point quirter l'Isle, sans avoir adouci par ses politesses les justes sujets de haine qu'il laitfoit aux Habirans. Il fit inviter à dîner fut fa flotte rous ceux qui voudroient accepter cette invitarion , n'en exceprant que le Gouverneur Diego Gome, , parce qu'il n'avoit voulu paroître que pour régler la rançon de la Ville. Perionne ne marqua d'empressement pour cette l'ête , & la plupart des Habitans la regarderent comme une infulre. Cependant il s'en trouva quatre, qui ne firent pas de difficulté de se rendre à bord de la Victoire, où le Comte les rraira magnifiquement, au bruit du canon & des instrumens de guerre. Il leur donna une lettre fignée de fa main, par laquelle il prioit tous les Commandans Anglois, qui pourroient aborder à l'Isle de Fyal, de ne pas caufer de nouveaux chagrins aux Habitans, & de n'exiger d'eux que de

Plaifante faveur qu'ils accordent à la Ville.

l'eau fraîche & des vivres. Pendant le séjour que les Anglois avoient fait à Fyal, ils avoient exercé

oi als rendent la liberte.

les droits de la victoire jusqu'à vilirer les prisons, pour connoître à quel titre Prisonniers à plusieurs Misérables s'y trouvoient tensermés. Ils y laisserent ceux qui étoient coupables de quelques crimes odieux : mais entre ceux à qui ils rendirent la liberté, & qu'ils emmenerent même avec eux, ils rraiterent avec distinction, un Domettique du Roi Dom Anroine, qui avoit éré transporté à Fyal de l'Isle de San-1ago, & qui se trouvoir parent d'un Marchand Espagnol établi à Londres. On ne lui reprochoit point d'autre crime que d'avoir servi trop fidélement fon Maître. Diego Gomez croyoit faire fa cour au Roi d'Espagne par cette affectarion de zèle, fur-tour dans un renis où l'inclination de tous les Habirans de ces Isles, s'étoit déclarée pour Dom Antoine. Le Comte de Cumberland apprit du Prisonnier plusieurs circonstances de la suite & de la fituation de ce malheureux Prince.

Les venrs d'Ouest-Sud-Ouest, qui sont surieux dans cette saison, forkramite à Fy4- cerent la flotte Angloife de demeurer à l'ancre jusqu'au premier d'Octobre. Dans cet intervalle, ils descendirent librement au rivage, & les Habitans s'accourtumerent à les y fouff ir. Le Comte ayant défendu fous les plus rigoureuses peines, que les hostilirés sussent pontsées plus loin, il s'établir une forte de commetce, entre la flotre & la Ville. Les Anglois payoient argent comptant le vin, les viandes, & les autrès rafraîchissemens dout ils avoient befoin; & les Habitans leur apportoient volontiers des secours dont ils recevoient fidélement le prix. Une tempète furiente vint arracher enfin les Vaiffeaux Anglois de deffus leurs ancres, Le Comre eut beaucoup d'embarras à rafsembler la flotte dispersée. Il les retrouva néanmoins sans aucune perte à la hauteur de Tercere, vis à-vis le Promontoire de Brazil, qui est proche d'Angra , Ville principale de certe Isle.

La crainte qu'il eut apparemment de trouver trop de réfiftance à Tercere, lui fit prendre le parti de s'approchet de Gra.iofa, où il euvoya le Capitaine Lifter, avec ordie d'y demander feulement des vivres & de l'eau, & d'affuter les Habitans qu'il ne penfoit point à leur nuire. Mais ils réponditent qu'ils ne pouvoient rien accorder fans avoir confulté leur Gouverneur, qui éroit à l'Me de Frat, & quelque dittance du lieu. Ce refus irrita fi vivement le Comte, qu'il fit avancer aufli-tôt deux Vaisseaux de sa flotte, accompagnés de toutes les Chaloupes. Il comptoit que dans une attaque fi brufque, fes gens devoient trouver peu de réfiltance. Mais ils furent furpris d'être reçus avec une volce de canon, qui emporta un de leurs mats, & qui leur tua plutieurs hommes. Ils virent eu même-tems fur la Côte quelques Compagnies d'Infanterie, qui les attendoient d'un air ferme; & lorsqu'ils entreprirent de débarquer avec les Chaloupes, le rivage ne leur offrit point un feul endroit d'où elles pullent approcher fans péril. Le feu de l'artillerie continuant d'incommoder beaucoup les deux Vaif-

feaux, ils furent obligés vers le foit de rejoindre la flotte, avec des nouvel-

les fort opposées à l'esperance du Comte.

CHMBER-LAND. 1589.

Il se prépara pendant toute la nuit à renouveller son attaque le jour suivant. Des la pointe du jour, il se mit en mouvement avec toute sa flotte, attaux, Mais le vent lui devint contraire jusqu'au milieu de l'après-midi; & lorsqu'il se sur approché de la Ville, il ne trouva point de sond commode pour y jetter l'ancre. La disposition des Côtes ne lui permettant pas non plus de hazarder un débarquement, il revint au parti d'envoyer Lifter, pour recevoir la réponse que les Habitans avoient fait esperer de leur Gouverneur. Ils l'asfurerent en effet, que loin de fouhaiter la guerre, ils étoient disposés à traiter les Anglois avec amirié; que le premier coup de canon qu'ils avoient tiré à l'approche des deux Vaisseaux, avoit été à poudre seule, pour avertir leurs Garde-Côtes, de se tenir prèts à tout évenement, & que l'artillerie Angloise ayant répondu plus férieusement, le combat s'étoit engagé contre leurs intentions; qu'ils demandoient encore jusqu'au lendemain, pour attendre les ordres du Gouverneur, & qu'ils promettoient de les faire porter eux-mêmes à la flotte. Sur cette réponfe , le Comte alla jetter l'ancre au-dessus de l'Isle. Le jout fuivant il vit arriver une Barque, avec trois des principaux Habitans, qui portoient l'enfeigne de la paix. Ils apportoient le confentement du Gouverneur pour les vivres nécessaires à la flotte; mais ils en exclusient l'eau, parce que l'îsle en manquoir pour elle-même, & qu'elle pouvoir fournir plus aifément deux tonneaux de vin qu'un feul d'eau fraîche. Ils exigerent aussi que les Anglois ne débarquassent point, en promettant de faite transporter sur la flotte toutes les provisions dont on setoit convenu.

Tandis que ce Trairé s'exécutoir, il arriva un Vaisseau Anglois nommé le Jondion d'un Weimouth, qui avoit pris peu de jours auparavant un Bâtiment Espagnol estimé Anglois & nouseize mille livres sterling. Il avoit appris de ses Prisonniers, que la stotte des relles qu'il ap Indes occidentales étoit en mer, & qu'elle ne pouvoit tardet long-tems à paroître. Le Comte de Cumberland, partagé entre l'esperance & la crainte, voulut se faire confirmer cette nouvelle par la bouche même des Espagnols. Il fit passer sur son bord le Capitaine , qui se nommoit Pertingas ; mais se défiant d'un seul témoignage, il voulut intertoger séparément le Pilote, & quelques-uns des principaux Matelots. En effet, après avoir entendu de Per-

CUMBER-LAND 1 (89. pagnols.

pas trouver de conformité entre son récit & celui du Pilote. Cette différence lui fit comprendre que les Espagnols s'étoient accordés à le tromper, sans Artifice des Ef- avoir eu la précaution de convenir enfemble fur le détail de leurs informations. Perringas lui parloit de la flotte des Indes, comme d'une proie prefqu'assurée; & faisoit même entendre, que dans le chagrin de sa perte, il n'étoit pas faché que d'autres Marchands de sa Nation pattageassent son malheur. Au contraire le Pilote s'efforçoit de relevet les forces de la flotte Efpagnole, & menaçoit les Anglois de fa rencontre. Le dernier de ces deux récits parut le plus fincere, & le Comre jugea que Pertingas cherchoit à l'abufer, dans l'espérance d'un combat désavanrageux pout les Anglois, qui le temettroit peut-être en possession de son Vaisseau. Cependant ne pouvant douter que l'un ou l'autre du moins, ne fut coupable d'imposture, il donna ordre On leur arra- qu'ils fuffent mis tons deux à la question. C'étoit une menace qu'il n'avoit els la vente par dessein, si l'on en croit l'Auteur, de faire servir qu'à se procurer un éclair-

la crainte.

cissement d'importance. Elle eur cer effet sur le Capitaine Espagnol. Il sit des aveux si semblables à ceux du Pilote, que le Comte y crut reconnoître le langage de la vétiré; & ne voulant point exposer un butin aussi riche que le fien, aux hazards d'un combar trop inégal, il réfolut, non de fuir la flotte, mais d'éviter sa rencontre, & de la suivre à quelque distance, pour lui enlever peut-être quelque Vaiileau plus lent que les autres. Après avoit renouvellé ses provisions à Graciosa, il continua d'errer quel-

note paroit, & fert à l'evation d'in Vanifeau François.

que tems entre les mêmes Isles. Le 4 d'Octobre , il prit un Vaisseau de Saint-Malo, qui revenoit de Terre-Neuve, chargé de poisson, & qui ayant été si maltraité par la tempère qu'il avoit été forcé de couper son grand mât, venoit à Graciofa pour s'y radouber. Il en tira les principaux Matelots pout remplacer La Plotte Eiga- ceux qu'il chargea de le conduire en Angletetre. Trois jouts après, un coup de vent qui le rapprocha de Tercete, lui fit découvrir, à quatre ou cinq lieues en mer, vingt voiles, dont la flotte Espagnole étoit composée. Ayant continué de les observet, il les vit entrer dans le Port d'Angra. Mais cette attention lui coûta la perte du Vaisseau François, qui ne s'étoit point encore séparé des fiens. Les Marelots qu'il avoit tirés de ce Bâtiment, abuserent de la liberté qu'on leur laissoit d'y visiter leurs amis , pour s'en rendre maitres , & pour s'éloignet dans l'obscurité. Le Comte, occupé d'un objet plus important, négligea de les poursuivre.

premdre les Eipa» gnois.

Il ne pensoir point à se présenter aux Espagnols, dont ses propres yeux lui avoient appris les forces; car de leurs vingt voiles, huit étoient des Vaisseaux Bufe des An- de guerre, qui servoient d'escorte à douze Gallions richement chargés. Mais glois pour fer- avant recours à l'artifice, il envoya une Pinace fur la Côte de Tercere, avec ordre de fe tenir cachée au long du rivage, & de le rejoindre promptement au départ de la flotte. La Pinace revint quelques jours après. Elle avoit vû les Espagnols plier leurs voiles, & baisser leurs mâts; ce qui lui avoit fait conclure que fur les informations qu'ils avoient reçues à Tetcere, ils ne vouloienr point s'expofer à la rencontre des Anglois, & qu'ils étoient tefolus de se tenir à convert dans le Port d'Angra. Cet avis fit lever l'ancre au Comte, pour continuer les courles.

Le nombre des Prisonniers, joint à celui de ses propres gens, le mettant sou-

CUMBLE-LAND 1589.

vent dans la nécessité de renouvellet ses provisions, il se tendit à la Baye de Saint-Michel, où il comptoit de se procurer de l'eau & des vivres. Il n'y fut pas mieux reçu que dans celle de Vilia-Franca, où il se présenta successivement. Mais il trouva dans celle-ci trois Bàtimens Ecoslois, ausquels il enleva cinq ou fix tonneaux de vin , & quelques barils d'eau. Ce fecours étoit fortéloigné de lui fuffire. Il envoya une Barque longue au rivage, vers l'embouchure d'un torrent qui se déchargeoit dans la Baye; mais les Habitans s'y firent voir au nombre d'environ deux cens, & les Anglois de la Batque, après avoir inutilement épuisé leur poudre, revintent sans avoir osé descendre. Toutes les autres parties de la Côre, ne paroissant pas plus sures, le Comte sit tournet les voiles vers Sainte-Marie, où il étoit informé qu'on étoit moins capable de lui rédifter, & prit la réfolution de retourner de-là vets les Côtes d'Espagne,

Les Capitaines L'fler & Preflon, furent envoyes dans une Pinace, & dans la Chaloupe de la Victoire, avec cinquante ou foixante Soldars pour demander honnèrement aux Infulaires la permission de preudre de l'eau & d'acheter des vivres. Mais le desir du pillage, qui animoir tous ces Avanturiers, leur Armane qui fir oublier leur commission à la vue de deux Vaisseaux qu'ils apperçurent à Anglois. l'ancre fort près de la Ville. Ils fentirent rettoublet leur ardeur en voyant plu-Lieurs personnes nues, qui travailloient à riter ces deux Bâtimens à sec, & l'agitation de quantité d'autres Habitans, qui fembloient se préparet à se défendre. Lifter, ne doutant point qu'on ne le teçût fort mal, rompit auffitôt toutes mesures. Il donna ordre à ses Trompettes de sonner l'attaque , & les Anglois des deux Bâtimens firent brufquement leur décharge. La maniere dont on leur tépondit, fit connoître aux deux Capitaines qu'ils éroient arrendus. Ils eurent deux hommes de tués, & feize bleffes de ce premiet feu ; ce qui ne les empêcha point de monter comme autant de furieux fur les deux Vaisseaux, & d'en chasser quelques Espagnols qui gagnerent la terre

à la nage. Ils comptoient d'emmener ces deux prifes, malgré les coups qui tomboient sur eux de toutes parts. Mais un des Vaisseaux se trouvoit deja si eugagé dans le sable, qu'ils furent obligés de l'abandonner. Ils se retirérent avec l'autre & leurs propres Batimens , sur lesquels ils continuerent d'effuyer une grêle de balles, qui leur tuerent encore huit hommes; & dans leur retraite nième, ils reçurent, de la battetie de la Ville, un boulet qui perça leur prife. Ce Vailleau étoit arrivé nouvellement du Bréfil, avec fa car-

gaifon de fucre. Le Comte reconnut, à cette vigoureuse défense, qu'il avoit été trompé par ses informations. Cependant le besoin d'eau se faisoit sentir particuliérement fur fon propre bord. Il réfolut de s'approcher , pendant la nuit , de Befoin d'eau qui l'Isle de Saint-Georges, où la pauvreré des Habitans ne devoit pas faire volte. foupçonner qu'il pensat au pillage, & d'aborder, avec sa Chaloupe, dès la pointe du jour, avant qu'ils fullent préparés à le recevoir. Cette rufe lui réuffit pour fix tonnes d'eau; mais les Habitans, qui n'étoient pas moins soupçonneux ni moins armés, pour êtres pauvres, futent bien-tôt tassemblés, au premier bruit d'une descente sur leurs Côtes; & les Anglois de la Chaloupe ne se sauverent qu'avec peine. Toutes ces difficultés se joignant avec le desir qu'ils avoient de retournet dans leur Patrie, ils commencerent à se plaindre du Comre, dont l'avidité ne se proposoit pas de bornes, & qui

CUMBER-LAND.

1539.

Lear devoir.

dans de nouvelles fatigues fur les Côtes d'Efpague, N'étoit-il pas tens de tirer quelque fruit des richelles qu'on avoit amailées, & d'aller prendre un peu de repos dans les plaifirs de l'Angleterre? Le Comte de Cumberland learit l'effet de ces murmures par la réliftance qu'il trouva bien-tôt à fes or-Le Come de dres. En vain pressa-r il les mêmes Soldars de retourner, pendant la nuir, au ruisseau qu'ils devoient connoître, & dont il n'y avoit pas d'apparence for entree dans que les bords fullent gardés dans les ténébres. Il s'en trouva d'ailez hardis pour lui répondre, qu'on avoit affez d'eau jusqu'en Angleterre. Dans la réfolution où il étoit de n'y pas retourner si-tôt, il ne trouva point d'autre reméde à ces commencemens de fedition, que d'affembler tous les Officiers de la flotte, & de leur proposet son dessein. Il feignit de les consulter ; mais il donna tant de force à fes exhortations & à fes motifs, que les

d'eaules rédais.

ayant fait entrer dans toutes ses idées, il ne resta plus qu'à trouver le moyen de fuppléer au défaut des provisions. Comme il n'y avoit point d'espérance de forcer les Isles à la vûe de la flotte Espagnole, & que sa nouvelle course A qui le besoin ne devoit pas être d'une longueur infinie, il demanda le consentement de l'Affemblée pour réduire tout le monde à la moirié de la fubliftance ordinaire, n'exceptant que les malades, & promettant de donner l'exemple. Perfonne n'ayant ofé le contredire , le réfultat du Conseil fut audi-tôt publié sur toute la flotte. On se détermina, le 31, à renvoyet en Angleterre le Mog, auquel il s'étoit fait plufieurs voyes d'eau, avec la prife du Brefil; & le Capitaine Monson passa sur la Victoire. Le Comre de Cumberland profita de cette occasion pour se défaire, non-seulement de la plupart des blessés & des malades , mais encore de quelques mutins dont il appréhendoit les intrigues. On mit ensuire à la voile pour les Côtes d'Espagne, avec un vent plus fa-

His comment vers les Cotes d'Et; aun Vaitleau.

gne, a pernnent vorable qu'on ne l'avoit encore eu depuis le commencement du voyage. Le troisiéme jour on apperçut un Vaisseau, qui s'avançoit pésamment, quoiqu'à pleines voiles, devant la flotte Angloife. Il fut pris sans résistance. C'étoit un Portugais de 120 tonneaux, qui revenoit de Fernambuck au Bréfil, chargé de quarre cens caisses de sucre, & de cinquante quintaux de bois de Bréfil. On le joignit au 29e degré de Latitude, environ deux cens lieues à l'Ouest de Lisbonne. Le Capitaine Breston fut nommé pour le conduite, avec quelques Matelots & quelques Soldats de la flotte, qui furent remplacés par autant de Portugais. On apprit d'eux qu'ils avoient vû le même jour un autre Bâtiment, qui tenoit la même course. Le Capitaine David sut commandé avec deux Vaisseaux, pour lui donner la chasse. Il le poursuivit pendant vingt-quatte heures, fans le pouvoir découvrir; mais l'avant apperçu le troisième jour, il n'eut pas de peine à s'en rendre maître. C'étoit encore un Portugais du Bréfil , chargé de fucte & de bois. Tandis qu'on faifoit l'échange de l'Equipage, le Comte de Cumberland parut avec le refte de la flotte; & par une faveur fingulière de la Fortune, on apperçut dans le même moment un Vaiiseau de quatre cens tonneaux, qui auroit causé de l'embarras, par sa résolution, au Capitaine David. Il étoit bien armé; & se tenant deja prêt à combattre, il s'étoit fait un mur si épais de ses cuirs, qui étoient sa principale cargaison, qu'il autoit été à convert du mousquet 3

Ils prement un autre Vaideau Portugais.

mais il perdit courage à la viie de la flotre. Il venoit de Saint-Jean d'Ulua au Mexique; sa charge étoit d'environ mille cuirs, six quinraux de cochenille, plufieurs cailles de fucre, quantité de porcelaine de la Chine, & quelques lingors d'argent. Le Capitaine, homme d'esprir & de courage, déclara qu'il étoit Italien, & qu'il avoit , pour sa part , la valeur de vingr-cinq mille ducats fur son bord. Il sur transporté sur la Victoire avec une partie de ses gens, & le Capitaine Lifter prit possession de son Vaisseau avec le même nonibre de Soldats Anglois.

LAND. 1589. Sa cargaiton.

Ces trois prifes, & l'embarras de conduire rant de Prifonniers Portugais, Espagnols & François, firent abandonner au Comre de Cumberland le projet d'aller renter quelque descente, ou croiser sur les Côres d'Espagne. Il Moits qui sont avoit acquis affez de richesses pour s'assurer une siruarion brillante en AngleConte en AngleConte en Anglererre. & pour récompenser libéralement tous ceux qui l'avoient suivi. L'avi- pourre, diré du gain n'est pas roujours infariable. Il prit la réfolution de retourner à Londres. Cette nouvelle fut reçue avec de grandes acclamations fur toute la flotte. Pour comble de joie, on prit vers le 39e dégré, à la distance d'environ quarante-fix lieues du Rocher de Lisbonne, un des vingt Vaisseaux de la flotte Espagnole , qu'on ctoyoir roure entiere au Porr d'Angra. C'eroit un Marchand particulier, qui, dans l'imparience de se voir retenu à Tercere, & s'imaginant avec affez de vraisemblance que les Anglois occupés d'un plus grand objet ne s'appercevroient point de fon départ , avoir pris au Sud de l'Isle, pour hâter son retour en Espagne. Il étoit chargé des plus précieuses marchandisses de l'Amérique. Dans son chagrin il marqua de Vandan re la flutprise au Comre, de le voir en si bon ordre avec roure sa florre. L'Amiral Espagnol ne s'étoir point arrêté au Porr d'Angra dans l'intention d'y demeurer oilif. Tandis que les Anglois éroient etrans entre les Isles, il avoir fait tadouber les quatre meilleurs de fes Vaisseaux de guerre, sur chacun desquels il avoit mis deux cens hommes; & son dessein étoit d'attaquer le Comte de Cumberland pendant la nuit, en allant droit à l'abordage : mais la flotte Angloife éroit partie avant qu'il eût fini fes préparatifs.

Il ne manquoit rien à la fatisfaction des Anglois. Le vent continuoit d'êrre favorable; & dans la confiance de revoir bientôt les Côres d'Angleterre, chacun s'occupoir deja du bonheur qu'il esperoir pendant l'Hyver : mais ils é:oient condamnés à le passer plus tristement. Le vent changea presque rout d'un coap à l'Est, c'est-à-dire, qu'il devint le plus contraire de tous ceux que la flotte avoit à redouter. Dans l'impossibilité de gagner aucune partie de l'Anglererre, on fut obligé de diminuer les fubfiftances, & furtour la portion d'eau, qui étoir deja réduite à la moitié. On n'en accorda Estimité oi les plus qu'une demie-pinte par tête, encore commençoir-elle à se corrompre. dutts à leur te-Cette fituation même étoir heureuse, en comparaison de celle qui fuivir tout. bien-tôt. De la demie-pinte, on fut réduit au quart. Enfin, l'eau manquant rout-à-fait, on ne vit point d'autre ressource que de relacher en Islande; mais lorsqu'on esperoit d'en approcher, on sur pousse si loin à l'Ouest, qu'il fallut prendre le parti de lutter contre les flots, pour attendre le moyen de gagner l'Angleterre ou l'Irlande. La boisson dans cer intervalle consistoir dans quelques cuillerées de vinaigre , qu'on distribuoir chaque jour. Il refroit quelques tonneaux de vin ; mais la crainte d'en manquer aufii , ne per-

LAND. 1 (89.

mettoit d'en donner qu'une fois en deux jours, dans la même mesure, c'est à-CHMBERdire, par cuillerées.

Cette fâcheuse extrêmité dura quinze jours, sans autre adoucissement Détail de leur que celui de quelque grêle, & de quelques petites pluies, qu'on s'efforçoit de recueillir avec une ardeur incroyable. On tendoit les draps, les ferviettes, en tenant foigneufement les quatre coins, & mettant au milieu quelque poids, pout recevoir ce précieux secours avec plus d'abondance. On léchoit jusqu'à la moindre goutte qui restoit sur les ponts, on sucoit les voiles; le Marelot, qui par son adreise, avoit pû ramaiser une cruche d'eau, étoit carellé, fupplié, & faisoit envie à ses Officiers mêmes. Ceux qui ne trouvoient point à se désaltérer, mettoient dans leur bouche des balles de plomb, dont ils ressentoient quelque soulagement : plusieurs en avalerent; mais le reméde d'un jour n'étoit qu'une confolation passagete, puisque le même mal ne manquoit pas de se renouveller le lendemain. On n'entendoit de tous côtés que des invocations & des cris. Les Malades étoient encore plus à plaindre. Il en mouroit quelques -uns chaque jour ; & la flotte n'avoir pas perdu tant de monde dans toutes fes expéditions, qu'il en périt

II eft réduit à reguerdie la plaie.

dans cette funeste avanture. Le fecond jour de Décembre fut un jour de Fête pour tant de Malheureux. Il tomba une pluie fort abondante; & l'expérience ayant appris les meilleures méthodes pour la recueillir, on en fit une petite provision qui s'étendit jusqu'au lendemain. On trouva même le moyen de purifier celle qui s'étoit falie fur les ponts , & de la rendre agréable , en y melant quelques morceaux de fucre. Mais tandis qu'on s'applaudiffoit de cette faveur du Ciel, on tomba dans d'autres périls. Une affreuse tempête sit voir la mort sous des faces encore plus rerribles. Des Matelots qui servoient depuis vingt ans, protesterent qu'ils n'avoient jamais vu la mer si furiense, & s'engagerent par des fermens redoutables à n'y retourner jamais. Il ne restoit pas une voile entiere. Les Vaisseaux s'entreheurtoient souvent avec un horrible fracas. L'agitation fembloit venir autant du fond des flots, que de la fureur du

Tempite affreufeyourble de tant de maux.

vent. Il s'étoit fait tant de voies d'eau à la Victoire, que les pompes ne fusfisoient plus pour soulager ce grand Bâtiment. Il avoit toujours surpassé la mer de vingt pieds, mais s'affaisant à vue d'œil, ses botds étoient presqu'à fleur d'eau, & l'on ne s'attendoit plus qu'à le voir abîmer tout d'un coup. Le Conte de Cumberland, qui ne pouvoit se déguiser le péril, avoit été vingt fois sur le point de faire jetter sa cargaison dans la mer , & ce trifte reméde commençoit à devenir si nécessaire, qu'il s'y étoir enfin déterminé, lorfque le calme lui donna le tems de respirer. Il fut obligé de mettre la main lui-même au travail, pour vuider l'eau qui avoit prévalu de tous côtés. Ce foin & celui des réparations l'occuperent pendant deux jours. La flotte se rassembla dans cet intervalle, & le Ciel permit, par pitié pour tant de Miférables, qu'il passa deux Vaisseaux Anglois, qui partagerent avec eux Les Anglois ar- l'eau & le vin qu'ils avoient de refte à la fin d'une longue navigation. Ce foithem en trans ble fecours ne les auroit pas foulagés long-tems, fi vingt-quatre heures après ils n'eussent tiré parti des débris de leurs voiles, pour se servir d'un vent qui les fit tomber sur la Côte d'Irlande.

Ils jetterent l'ancre assez près de Saint Kelmes, dans un lieu couvert, d'où

ils envoyerent sonder le rivage, avec le dessein d'aborder au premier lieu dont ils pourroient s'approcher. Mais il ne s'en trouva point d'affez sûr, & les Chaloupes mêmes furent exposces à quelque péril. Il fallut tourner vers le Port de Ventre, au risque d'être pousses en met dans ce dangereux pasfage. Cependant on furmonta heureusement les difficultés; & le soir du même jour, toure la flotte entra dans le Port. Le Comte de Cumberland, pour éviter les défordres qu'il craignoit de tant de gens affamés, défendit fous de rigouteuses peines, que les Marelots & les Soldats quittassent leur bord. Il descendir le premier dans sa Chaloupe, &, par les soins qu'il prit aussitôt, l'abondance regna deux heures après fur chaque Vaisseau. Il avoit souffert lui-même autant que le moindre Marelor. Un pot d'eau fraîche, que ses gens lui confervoient, avant été brifé pendant la tempête, il avoit fenti les plus cruelles extrêmités de la foif. Sa propre expérience lui fit comprendre Le Come avoit ce qu'il devoit à tant de gens, qui ne s'étoient exposés à ces excès de misere commune, que pout le suivre. Il ne ménagea rien pour leur faire oublier leurs peines. Tout ce que le Canton avoir de meilleur en alimens & en liqueurs de toute espece, sut prodigué sur la flotte. La nuit sur un festin continuel; & le mens qu'il procuse fommeil qui fucceda au plaisir de boire & de manger, fur si profond, que pendant tout le jour suivant, la flotre parut immobile, & comme abandonnée.

CUMBER-LAND.

Rafralchiffe+

On fit enfuite transporter les Malades à Dingenaeush ou Dingle Trouch , qui est à trois lieues de Ventrehaven. Le Comte y sit venir à grands frais tous les Chirurgiens de cette Ptovince de l'Irlande. Il n'y eut presque perfonne qui ne crût avoir besoin de se faire tirer du sang, & jamais la Chirurgie n'eur tant d'exercice en peu de jours. Les Irlandois de ce Canton jouent presque tous de la harpe; le Comte les paya libéralement, pour venir foulager fes Malades, & réjouir les autres par le fon de cet inf-

Dingenacush est la principale Ville de la Province. Elle consiste dans une ville de Dinger grande rue, qui en a des deux côtés quelques petites, avec une porre à chaque bout, & un Château qui paroit avoir été capable de défense. Les mai- sa fination & sons pourroient devenir autant de Forts dans le besoin; car elles sont bâties ses propriétés, de grosses pierres, qui en rendent les murs fort épais, & les fenêtres sont si étroites, qu'avec cette épaisseur, elles donnent peu de jour. Dans un siége que la Ville sourint autresois contre le Comte de Desmond, tous les édifices furent brûlés, à la réserve de quatre maisons où les Habitans se fortifierent, & firent une défense sans exemple. Ils y furent réduits à manger jusqu'aux cadavres de leurs Morts; & ce ne fut que la faim qui les contraignit de se rendre. Quoique la Ville air été rebâtie, il y reste un grand nombre de mazures, qui rendent encore témoignage à cet événement. Les maisons y sont sans cheminées, parce qu'on n'y brûle que de la rourbe; mais cette raison n'empêche point que la fumée n'y soit fort incommode. Le Canton n'a point de bois, ni aucune forte de rerre qui puisse fervir de morrier ou de ciment; ce qui fait que les édifices n'y font composés que de grosses pierres , placées fans liaison l'une au-dessus de l'autre. Mais aussi la pierre y est en si grande abondance, que les Habitans l'employent au lieu de hayes, pour entourer leurs champs; de fotte qu'avec une meilleure forme, elle Tome I.

CUMBER-LAND.

leur fetoit les plus beaux niurs du monde. Elle se trouve sous la premiete couche de terre, à si peu de profondeur, qu'il doit paroître étonnant que l'herbe, les légumes & le bled mênie puissent croître si bien dans un terrain de cette nature. Cependant avec un peu de culture on en tire une técolte affez aboudante. Les Beitiaux s'y engraiffent, prefique fans foin; & l'Anglererre n'a point de Provinces où les moutons foient meilleurs, ni en plus grand nombre. Ce qui manque aux Habitans, est l'industrie & le goût du travail. Le Peuple est naturellement si paresseux, que sa prévoyance ne s'étend jamais d'une semaine à l'autre. L'argent est fort rare dans le Pays, parce qu'il n'y est presque d'aucun usage. Cependant il s'y trouve des mines d'alun, d'érain, de cuivre, de fer, & quantité d'autres biens qui pourroienr faire le fond d'un riche commerce. La parelle des Habitans n'empêche pas qu'ils ne foient robustes, hardis & capables de toutes fortes de fatigues

Paralamer Garage ton d'Islande.

dans les occasions où la nécessité les v force : cette disposition leur vient de hers our can-l'enfance, qui est presqu'aussi dute patmi eux que dans les Pays les plus fauvages de l'Amérique. Au milieu de l'Hyver, ils faitfent les enfans nue-tête & nuds-pieds, le corps à peine couverr d'un mauvais drapeau, dont les deux bours se joignent sur l'estomac sans aucune forme. Une preuve de leur hardiesse, c'est qu'ils sont sans cloches, sans tambours, sans trompettes, & qu'étant prêts à tout événement, ils ne paroissent connoître aucun péril. Ils donnent à leur principal Officier le nom de leur Souverain; & son emploi ne répond néanmoins qu'à l'office de Maire. Ce Souverain ne marche jamais sans êtte accompagné de Sergens, & ptécédé par des Maçes. La cérémonie de son installation se fait dans une des quarre maisons qui servit autrefois de Fort contre le Comte de Defmond, & que cer événement a comme confacrée. Il n'y a rien dans la Religion du Pays qui la diftingue de celle d'Angleterre, excepté que les Prieres publiques s'y font en Latin, quoiqu'elles foient Cerémonie du au fond les mêmes que celles de l'Églife Anglicane. Le Baprême s'y donne aussi dans les mêmes tetmes; mais le Ministre plonge l'enfant dans l'eau par les deux extrêmités du corps; d'abord par le bas, jusqu'à la cheville des pieds; ensuite par la tête, jusqu'aux oreilles; & l'Hyver ne dispense point de cette

Baptime,

cérémonie. Après avoir pris jusqu'au 20 de Décembre pour réparer ses Vaisseaux, & rérablit tous ses gens , le Comte de Cumberland se disposoit à remettre en mer, lorsque le Chevalier Edouard Dennie, Gentilhonime de la Province, accompagné de sa femme & de ses deux fils, vint lui demander le passage sur Affaire du Che- fon Vailfcau jufqu'à Londres. C'éroit une faveur fort fimple. Cependant on fut furpris que toure une famille de ce rang quittât l'Itlande avec fi peu de préparation. Le mistere de ce voyage sut bienrôt éclairei. Le Chevalier Dennie étoit proche parent du Capitaine Lister, un des plus braves Officiers du Comre de Cumberland, & qui commandoit après lui sur la flotte. Depuis peu de jours Lister étoit parri avec son Vaisseau par l'ordre du Comte, pour le rendre

d'avance à Plymourh, où la flotte devoit relâcher; mais après avoir échappé

valies Dennie.

à tant de dangers, il avoit eu le malheur de faire naufrage près d'Als Efferne Le Capitaine en Cornwal. Il s'étoit noyé avec tout l'Equipage, dont il ne s'étoit sauvé que Lifter petit for to trois Anglois & trois Espagnols, Le Chevalier François Godolphin, dont les Core de Cornwal. Terres étoient sur cette Côte, avoit recueilli les débris du Vaisseau, avec

CUMBER-LAND. 1590.

la meilleure partie de la cargaifon; & connoiffant Monfieur Dennie pour le principal héritier de Lifter, il l'avoit informé aufli-tôt de cette trifte avanture, en lui conseillant de ne pas se remettre de ses droits au Comte de Cumberland, qui s'en attribueroit peut-être aussi sur une succession de cette nature. mais d'aller faire valoir ses prétentions en Angleterre. Le Comte n'eut pas plutôt appris par d'autres voies la mort de son Capitaine, qu'il pénétra les vûes du Chevalier Dennie; & loin de les condamner, il se plaignit de la dénance qu'on avoit de sa drojture & de sa générosité. Il ajouta, que loin de faire tort aux héririers de Lifter, il auroit donné volontiers toures les richesses qu'il Conte de Cumavoit lui-même acquises, pour racheter la vie d'un si brave homme; & dés le même moment il admit par un Ecrit de sa main le Chevalier Dennie à tous les droits du Mort.

La florre aborda heureusement à Plymouth, après avoir couru de nouveaux dangers, en doublant pendant la nuit le Cap de Ramhead, à l'Ouest de ce Port. Mais le Comte fut dédommagé de tant d'inquiétudes, par les nouvelles qu'il reçut à fon arrivée. Le Capitaine Preston, qu'il avoit renvoyé depuis plus de deux mois en Angleterre, pour y conduire quelques prifes, n'avoit touché que depuis peu de jours au Port de Plymouth; mais, avec les prifes dont il avoit eu la conduite, il y avoit amené un Bâtiment Espagnol, chargé d'argent, qu'il avoit pris à la hauteur du Cap de Finistere. D'un autre côté les Capitaines Martin Frobisher & Reymond amenoient deux Vaisseaux de la flotte qui s'étoit arrêtée à Tercere; & quoique cette derniere prise n'eût aucun rapport à l'expédition du Comte, il en partagea la joie. Mais quelques éloges qu'on rogre, quin de doive ici à la valeur & à la générosité du Comte de Cumberland, il est facheux qu'une pirasgire pour sa gloire, que ce voyage ne puisse porter que le nom de piraterie & de brigandage.

## CHAPITRE XIII.

Voyage de Sir Richard (a) Greenwill aux Isles Acores. en 1591.

N ne peut refuser le titre de Voyage à toute Navigation dans des Pays GREENWILL On ne peut reruier se tatte de vojage de le paroifle entreprise. Mais il me semble, comme je viens de le faire observer dans l'arricle précédent, qu'on ne doit pas regarder du même œil les expéditions de la haine & celles de la curiosité ou du Commerce. Cependant, comme elles tendent ici au mêtne but, & qu'il s'agit toujours, pour les Anglois, ou de s'ouvrit l'accès des Indes, ou d'écarrer les obstacles qui continuoient encore de les en éloigner, on ne fait pas difficulté de mettre au rang des Voyageurs les Capitaines qui ont entrepris de longues courses, dans la double vue de découvrir de nouvelles Régions, & de combattre les Nations ennemies qui s'opposoient à leurs découvertes. Le célebre Walter Raleigh, qui nous a donné l'Histoire du Voyage de Greenwill

( 4) Ce Voyage porte son nom , parce qu'il y sit le principal rôle.

Qqij

GREENWILL, 1591.

aux Isles Açores, regarde cette expédition comme une des plus puissantes causes de l'établissement des Anglois aux Indes Orientales par la confiance qu'elle infoira aux Marchands de fa Nation, contre les redoutables Armées de l'Espagne & du Portugal.

Départ d'une Flore four l'A. miral Houard.

Mylord Thomas Howard avoit recu le Commandement d'une flotte confidérable, non-seulement pour incommoder les Espagnois pendant la guerre qu'ils avoient alors avec les Anglois, mais pour frayer de nouvelles routes au Commerce de l'Angleterre, qui ne s'étendoit point encore jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, Il avoit sous ses ordres six Vailleaux de guerre, avec quantité d'autres Bâtimens de grandeur inégale, Marchands, ou de transport, jusqu'au nombre de trente. Les six Vaitseaux se nommoient , la Désiance , montée par l'Amiral; la Vengeance, par le Chevalier Greenwill, Vice-Amiral; la Bonne-Avanture, commandée par le Capitaine Croff; le Lyon, par Fenner; le Forefight, par Vavafour; & le Crane, par Duffield.

Quoiqu'il ne manquât rien à cette flotte en mettant à la voile, les vents contraires, qui retarderent long-tems sa course, & les maladies qui se ré-

Aguzes.

L'e anive aux pandirent entre les Matelots, forcerent l'Amiral de relâcher aux Illes Acores. On comptoit quatre-vingt-dix Malades fur la Vengeance. Les autres Vaisseaux n'en avoient pas moins, à proportion de leur grandeur. D'ailleurs, l'eau & les autres provisions commençoient à manquer. L'Amiral ayant mouillé l'ancre à l'Isle de Flores, qui est des plus avancées à l'Oucst, se procura une parrie des rafraîchissemens dont il avoit besoin; mais le refus qu'on fit d'abord de son argent, & la nécessité où il se vit d'employer la violence, lui firent juger que les Habitans attendoient quelque secours. Ce soupçon sut confirmé, deux jours après, par le rerour du Capitaine Middleton, qui avoit été déraché pour observer les liles voisines. Il montoit un excellent Voilier. Dès le premier Rencontre d'un jour, il avoit découvert une flotte si puissante d'Espagnols & de Portugais, que tous ses soins n'avoient pû lui en faire connoître exactement le nombre. Elle approchoit à pleines voiles, couverte de l'Isle, qui la déroboit encore aux Anglois; mais elle parut si subitement, qu'ils eurent à peine le tems de lever leurs ancres, & que plusieurs même furent obligés de laisser couler les cables.

Le Chevalier Greenwill demeura le dernier, pour prendre une partie de son Equipage, qui étoit dans l'Isle, & qu'il ne pouvoit conserver autrement; tandis que l'Amiral & le refte de la flotte, ayant gagné le vent avec beaucoup

ne pullanteFlorec d'Espagne.

Viscenseill need Je parei de combattre feui,

de difficulté, se servirent de toutes leurs voiles pour s'éloigner. Greenwill, arrêté trop long-tems pour esperer de les rejoindre, fut pressé par ses gens de couper son grand mât, & de s'abandonner au hazard de la mer avec toutes ses voiles. Cette ressource pouvoit encore lui réussir, mais il la crut honteuse; & déclatant qu'il aimoir mieux périr que de se deshonorer par une fuite onverte, il s'efforça de perfuader à fes Compagnons qu'il n'étoir pas impossible de s'ouvrir un passage au-travers des Ennemis. Cette réfolution prévalut en un moment dans tout l'Equipage. Les Malades mêmes oublierent leurs infirmirés, pour se prêter à cette audacieuse entreprise. On traversa effectivement plusieurs Vaisseaux, dans un espace si étroit, que la crainte de se nuire les uns aux autres, ne leur permit pas de se servir de leur canon. Mais le Saint - Philippe, Vaisseau d'une grandeur démesurée. ayant le vent pour s'approcher, couvrit tellement celui des Anglois, que tres Espagnols s'étant avancés dans le même moment, Greenwill se trouva

GREENS ILL 1591.

ferre de si près, que son gouvernail même ne pouvoit plus recevoir de mouvement. Dans cette firuation, qui ne lui permettoit pas d'éviter l'abordage, il déclara que son dessein éroit de se défendre jusqu'au dernier soupir. Ses gens animés par fon courage, lui promirent tous de mourir les armes à la main. On vit commencer un combat fans exemple, Les Efpagnols du Saint-Philippe s'avancerent d'abord avec peu de précaurion, & moins préparés au combat exemple. qu'au pillage; mais ils reconnurent bientôt ce qu'ils avoient à craindre du defespoir. L'action dura quinze heures, avec un carnage si effroyable, qu'ils furent obligés de faire venis de leurs aurres Vaisseaux un rentort de Soldats. pour remplacer leurs bleffes & leurs morts. D'environ deux cens hommes, fains ou malades, les Anglois en perdirent cent quarante; & quoique leur poudre fût épuifée, les armes en pieces, le Vaisseau presqu'abîmé, ce reste, couvert de fang & de bleffures, rejettoit encore toure ombre de composition, lorfque le Chevalier Greenwill fut bleffe à la tête d'un coup de mouiquet. Ce n'étoir pas le premier coup qu'il eut essuyé; mais celui-ci le mettant hors de biesse. combat, il propofa aufli-tôr d'employer le peu de poudre qui lui reftoit à se Sondelepair, faire faurer, ou d'élargir affez les ouvertures du Vailfeau, pour le faire couler à fond. Une partie de ses Compagnons applaudirent à ce dessein. D'autres lui représenterent qu'il ne pouvoit sacrisser inutilement sa vie & celle du petit

nombre de braves gens qui restoient, sans offenser le Ciel, & sans saire tort à

Combat fans

Greenwill oft

la Patrie. Le Capitaine & le Pilote embrasserent ce sentiment. Ils lui firent esperer que les Espagnols ne seroient pas insensibles à la valeur, & qu'après avoir connu si parfaitement la sienne, ils le traiteroient moins en Prisonnier qu'en Héros. A l'égard du ferment qu'il avoit fait, de ne point fouffrir, tant qu'il lui resteroit une goute de sang, que son Vaisseau put être employé au service des Ennemis de l'Angleterre, ils lui firent confidérer que dans l'étar où ce Bâriment étoit réduir, il ne falloit plus craindre qu'il fervît à perfonne. Greenwill paritt fourd à toutes ces raifons, & dans l'opinion qu'il avoit du caractere des Espagnols, il demandoir à ceux qui vouloient ménager sa vie ; s'il ne valoit pas mieux la perdre glorieusemunt, que de la passer à la rame, ou dans les horreurs d'un cachot. Mais pendant ce débat, le Pilote se fit conduire vers Dom Alfonse Bacan, Amital de la flotte Espagnole. Il lui déclara que n demande des dans le désespoir où les Anglois étoient réduits, il ne falloit pas s'attendre à conditions qui l'il leur faire abandonner les armes fans une composition honotable : & ptotestant qu'ils n'attendoient que son retour pour se faire sauter avec leur Vaisseau, il

demanda deux articles, qui lui furent accordés; l'un, qu'ils seroient exempts de toutes fortes de violences, & même d'emprisonnement; l'autre, qu'on conviendroit d'une rançon raisonnable, pour laquelle on se contenteroit de la parole du Chevalier Greenwill & des autres Officiers Anglois. En confentant à

ces deux propolitions, Dom Alfonse marqua la plus haute estime pour de si braves Ennemis; il s'engagea même à leur en donner d'autres témoignages par Rosa actions le foin qu'il feroit prendre des blesses, & par les honneurs qu'il vouloit rendre her alle sont

leur Chef. On ne sçauroit douter que dans le cœur d'un Gentilhomme Espa-Qq iii

GREENWILL. 1591.

gnol le seul goût de la vertu ne fût capable de produire ces sentimens : mais son propre interêt ne lui auroit pas petmis, au milieu de sa slotte, de s'exposer à la derniere violence dont il étoit menacé,

Le Pilote ayant rapporté cette réponse au Vaisseau, on eut besoin de beaucoup d'efforts pour la faire gouter à Greenwill, qui infiftoit roujours à prendre Perion défef- le parti de la mort. Le Mairre Canonier, plus opiniatre encore, voulut se poir des Augious. tuer d'un coup d'épée; & ce ne fut pas sans peine qu'on le fit renoncer à cette résolution. Ceux à qui la vie étoit moins odieuse, se hâterent de pailer sur les Vaiiscaux Espagnois, dans la crainte que le désespoir de Greenwill se réveillant tout-d'un-coup, il ne se trouvât quelqu'un qui mît le seu à la poudre. pour entrer dans ses viles. Enfin Dom Alphonse chargea quelques-uns de ses Officiers d'aller prendre le Géneral Anglois, qui n'étoir plus en état de se transporter sans secours. Les respects avec lesqueis cet ordre fut exécuté, semble-Gronnill eft rent faire quelque impression fur son cœur. Cependant en acceptant les services de ceux qui s'offrirent à le foutenir, il leur dit amerement qu'ils pouvoient emporter fon corps, dont il ne faifoir aucun cas. Les Efpagnols curent foin de nettoyer le Vaisseau, qui étoit fouillé de fang & couvert de cadavres. Cette vue fit pousser un foupit à Greenwill, comme s'il eût regretté le sort de ceux qui n'avoient point à supporter la fierté des Vainqueurs. En fortant du Vaisfeau, il s'évanouit un moment; & revenant auffi-tôt à lui-même, il se recommanda à la protection du Ciel.

Ces agitations venoient sans doute de la défiance qu'il avoit des Espagnols.

conduit person-Dier.

fletteonfolépar Elles fe changerent en reconnoissance, après l'accueil qu'il reçut de Doni Alla genérolité des Sipagnule.

Oul évoit l'Ami-

pol Bacan,

phonse. Non-seulement cet Amiral donna des louanges extraordinaires à sa valeur; mais joignant la tendresse à l'estime, il n'épargna rien pour le consoler de fa diferace, & pour hâter le rétabliffement de fa fanté. Tous les Officiers Espagnols firent éclater les mêmes sentimens, & lui composerent une Cour, où sa valeur étoit tappellée continuellement avec admiration. C'est à leur témoignage même qu'on est redevable d'une partie de ces circonstances. Dom Alphonse de Bacan étoir frere du Marquis de Santa-Cruz, & passoit pour un des plus braves Espagnols de son tems. Les autres Géneraux de sa flotte étoient Britandona, Chef de l'Escadre Basque; le Marquis d'Aremberg, Chef de l'Escadre de Seville, & Dom Louis Coutinho, qui commandoit les Vaisseaux de transport. Ils perdirent dans cette action près de mille hommes, & deux Officiers confidérables. Dom Louis de Saint-Jean, & Dom George Prunaria de Mallaga. Quoique la Vengeance fut le seul Vaisseau qui se trouva engagé dans la flotte ennemie, le Forefight, & plusieurs autres dont le nom ne s'est pas conservé, essuyerent quelques volées de canon, & les rendirent avec usure au commencement du combat. L'exemple de l'Amiral fut enfuite celui qu'ils imiterent, & l'on croit appetcevoir dans le Récit de Raleigh, qu'il est embar-Direct fentle taffé à les justifier. Cependant la conduite de Mylord Thomas Howart fut approuvée à Londres; & fi l'on en croit l'Auteur de cette Relation , non-seulement l'Amiral fut loué d'avoir ménagé les Vaisseaux de l'Angletetre, qui n'étoient point en état de résister à des forces supérieures, mais on auroit volontiers dispensé le Chevalier Greenwill d'un témoignage de valeur qui coûta si

mens fur la conduite de l'Amiral Howart.

cher à la Nation. Ce brave homme mourut quelques jours après de ses blessures, à bord de

l'Amiral Espagnol, sans qu'on ait sçu si son corps sut jetté à la mer, ou s'il sut conservé pour l'honneur de la sépulture. Mais sa mort sut suivie par des événemens fort extraordinaires. Les Prisonniers Anglois ayant été distribués sur différens Vaisseaux, il en resta sept sur la Vengeance, avec environ deux cens Espagnols que Dom Alphonse y fit passer, aptès l'avoir fait radouber dans l'Ille de Flores. Pendant que le ciel patoissoit fort setain, il s'éleva une horrible tempête, qui dispersa la flotte, & qui fit périr quatorze Vaisseaux, au nombre desquels la Vengeance alla se briser contre l'Isle de Saint-Michel. Raleigh assure que d'autres flottes d'Espagne ne furent pas moins maltraitées par la même tempête, & que les Espagnols perdirent plus de cent Vaisseaux dans divers endroits de cette Met. Il cite des Lettres de l'Isle Tercere, par lefquelles il paroît que les flots jetterent fur la Côte de cette Isle plus de trois mille cadavres; & les Espagnols, dit-il, confessent eux-mêmes qu'il leur en coûta farieue, dix mille hommes. En supposant la vérité de ce récit , il n'y autoit point de plainre à faire de l'Ecrivain, s'il ne panchoit à regarder cet événement comme une espece d'expiation pour la mort du Chevalier Greenwill, ou pour la perte de fon Vailleau.

GREENWILL 1191.

Elic off vere of

Le même Auteur s'étend beaucoup fur ce qu'il appelle l'artifice que les Efpagnols employerent pour éluder les deux promelles que leur Aniral avoit faites aux Anglois. La plupart des Prisonniers ayant demandé d'être laisses dans les Isles, pour attendre l'occasion de retourner en Angleterre, un Gentilhomme Irlandois, nommé Maurice Fitz-John, fils du fameux Comte de Defmond, triandois au icre offrit de les engager an fervice d'Espagne. Comme ils étoient Catholiques, & vice à Espagne. qu'avec une paye plus confidérable ils devoient trouver la liberté de vivre dans leur Religion, il ne paroîtta pas fort surprenant qu'ils pussent se rendre à cette proposition. Cependant l'Ecrivain s'emporte contre eux & contre Fitz-John, jusqu'à leur prodiguer des noms fort odieux. Il y joint l'histoire infortunée d'une illustre Maison, qu'il croit deshonorer par des événemens qui font sa gloire, à d'autres yeux que les siens. La Maison de Desmond, une des plus Roblesse & mainobles des Isles Britanniques, ayant eu le malheur de se trouver mêlée dans heur de la Malles guerres civiles d'Angleterre, la qualité de Catholique attira fur le Comte Jean de Defmond, Palatin de Kerry, & fans contredit le plus grand Seigneur d'Irlande, toures les rigueurs de la Cour de Londres. Il fut condamné au dernier 'upplice, avec plusieurs Seigneurs du même Sang. Maurice Fitz-John, qui servoit alors sur la slotte Espagnole, s'étoit résugié en Espagne pour la même caufe.



#### CHAPITRE XIV.

### Voyages aux Isles Açores en 1591, par le Capitaine Robert Flyke.

TLYKE. 1991.

SI le chagrin d'une perte est proportionné aux esperances qu'elle détruit, l'Angleterre n'avoit point essuyé de coup plus sensible que dans le dernier Voyage. Il faut juget des esperances que les Anglois en avoient conçues, par les nouvelles Sociétés que leurs Marchands s'empresserent de former, dans l'o-Efperances perdas pour les An-

Départ d'une

pinion que la route alloit être ouverte aux plus grandes entreprises, & que rien ne pouvoit plus les arrêter dans une si belle carrière. Six Vaisseaux Marchands de Londres furent les premiers qui crurent la Mer libre, sur les traces de Mylord Thomas Howard & du Chevalier Greenwill. Ils partirent de Plymouth le 17 d'Août, fous le commandement du Capitaine Flyke. On nous a confervé les noms des quatre principaux; le Coffely, le Centurion, le Cherubin, & le Marguerite-Jean. Mais l'Auteur ne noinme, avec le Commandant, que deux Capitaines , Brothus & Furtho.

Cette flotte Marchande ayant été informée, par la Cour, des ordres que la flotte Royale avoit reçus pour sa navigation, devoit la chercher entre le trente & le trente-huitième degré de latitude; & si elle ne la rencontroit point à cette hauteur, elle devoit s'avancer jusqu'aux Isles de Flores & de Cuervo, où l'on supposoit que Mylord Howard auroit pû se trouver dans la nécessité de cherclier des rafraîchissemens. Le 28, Flyke eur la vûe des Côtes de Portugal; & le 29, ayant trouvé le vent si favorable, à la hauteur de Panicho, qu'il ne put douter que la flotte Royale ne fût bien loin devant lui; il en profita pour continuer la navigation. Le 30, il rencontra le Dragon d'or, commandé par le Capitaine Reyden, que la tempête avoit séparé du Comte de Cumberland. Il apprit de ce Vaisseau qu'une flotte Espagnole, de plus de cinquante Voiles, avoit pris vers les Isles; mais il ne reçut aucune nouvelle de celle

Bracon d'or.

d'Angleterre. Le 4 Septembre, érant arrivé aux Terceres, il visita toutes ces Isles au Sud & au Nord, pendant quatre jours, fans trouver un feul Vaisseau, qui lui pût rien apprendre de Mylord Howard & de la flotte d'Espagne. Alors il prit à l'Ouest de Fyal, pour se conformer aux instructions qu'il avoit reçues de la Cour. Vers le foir, il découvrir un Vaisseau; mais un calme que furvint l'empêchant d'en approcher, il se contenta d'envoyer deux Chaloupes bien armées, qui le perdirent bientôt de vûe, ce qui lui fit juger que c'étoit quelque Pariment Espagnol. Le vent se leva pendant la nuit. Flyke remit à la voile aufli-tôt. Le Centurion qui avoit jetté l'ancre à quelque diftance, ne parut pas le lendemain, & donna pendant tout le jour beaucoup d'embarras à le chercher. Enfin , les autres comptant qu'il se souviendroit du rendez-vous, qui étoit les Isles Flores & Cuervo, continuerent de porter à l'Ouest jusqu'à la hauteur qu'on leur avoit marquée. Ils ne purent y tenir long-tems contre le vent & les tempéres; mais ils furent pouffés fort heu-

Flyke cherebe In Flotte de l'Amiral Howart.

reusement

FLYEL 1591.

reusement vers l'Isle de Flores, où ils rejoignirent le Centurion, qui leur donna un juste sujet de frayeur. Il avoit rencontré deux jours auparavant quarante-cinq Vailleaux de la flotte Espagnole. Flyke jetta l'ancre dès le soir, litie entre Flores & Cuerco, pour atlembler tranquillement le Conseil. On y prit la résolution d'envoyer d'abord les Chaloupes à terre, sous la conduite du Capiraine Brothus, qui fut chargé de prendre des informations & de se procurer de l'eau pour toute la florte; ensuire, de ranger toutes les Isles voisines, dans l'esperance d'y rencontrer Mylord Floward : & , si l'on ne tiroit aucun fruit de ces deux tentatives, de remettre directement à la voile pour le Cap Saint-Vincent.

Les Chaloupes étant parties pour gagner le rivage, un fimple mouvement de curiofité porta le Costely à s'approcher de la Côte, Il y découvrit deux Voiles, & cette vite lui fit tirer autli-tôt un coup de canon, pour avertir le reste de la florte & les Chaloupes; c'étoient deux Barques de Briftol, qui avoient cherché inutilement Mylord Howard. Mais leur rencontre devint un bonlieut ex- nen separé de la trême pour les Chaloupes, qui étoient retournées à bord, après avoir reçu le Vinte avec deux figual du canon; car à peine y furent-elles arrivées, qu'il s'éleva une furicufe tempête, qui dura trois jours entiers; & dans l'agitation terrible des flots, leur perte étoit infaillible. Flyke fut séparé du reste de sa stotte avec le Chérubin & le Costely. Il ne rejoignit les autres qu'à Tercere, où, par une difposition fort érrange de la Providence, le vent les poussa tous ensemble, tandis que Mylord Howard, arrivant aux Açores, venoit y tomber malheureufement dans la flotre Espagnole. Ce n'est pas qu'il eat pû tirer beaucoup de fecours, contre une Armée si puissante, de six Vaisseaux Marchands, qui ne le cherchoient au contraire que pour recevoir le sien. Mais il n'en est pas

moins surprenant que de part & d'autre ils eussent été si long-tems dans cette Mer, fans avoir pu se rencontrer.

Flyke rencontra plusieurs Bâtimens Espagnols, que la tempête avoit disperfes avant le combat du Chevalier Greenwill, & dont il ne put tirer par Valifeaux Equconséquent la moindre information. Il en prit deux dans la Rade de Tercere; la Conception, commandée par le Capitaine François Spinofa, chargée de cuirs, de cochenille & de foye crue. L'autre étoit un Portugais, deja li maltrairé par la tempête, qu'avec tous les foins qu'on ptit pour le sauver, on ne put l'empêcher de couler à fond la nuit fuivante. La Conception n'étoit gueres en meilleur état; & dans la crainte du même malhent, Flyke fe hâta d'en faire transporter la cargaison sur sa flotte. Elle consistoit en quarante-deux caisses de cochenille, quarante balles de soye, & quatre mille fept cens cuirs; mais en ouvrant tous les réduits de la chambre du Capitaine, on y trouva une groffe somme d'argent, qui devint une source de difcorde pour les Anglois. Flyke, perfuadé qu'elle devoit tourner au profit de la les Anglois. Compagnie qui l'employoit, déclara qu'il n'en pouvoit faire d'autre usage; & ses gens au contraire, résolus de la partager entr'eux, lui firent entendre que ce qu'il n'accorderoit pas volontairement, ils l'obtiendroient par la violence. Cette menace n'ayant pû l'ebranler, ils se jetterent en effet sur la caisse où l'argent étoit renfermé. La crainte qu'une si criminelle sédition n'eût d'autre fuire, fur-tout à la vûe des Espagnols, qui étoient en affez grand nombre pour faisir l'occasion de se révolter, força Flyke de ceder aux Mutins, Mais ce Tome I.

FLYKE. 1591.

pagnols.

relâchement de la discipline, joint à la nouvelle qu'il reçut bientôt du malheut de Greenwill & de la flotte Angloife , lui fit prendre le parti de retournet en Angleterre. Il apprit pat divers informations que les Espagnols, avant que d'arriver à l'Isle de Flores, avoient déja perdu un grand nombre de Pene des Ef- Vaisseaux, sans y comptendre les deux dont il s'étoit sais. Les tempêtes qui fuccederent, & qu'il évita heureusement dans une petite Rade de Tercere. le renditent témoin d'une partie des naufrages que j'ai rapportés dans le-Voyage du Chevalier Greenwill. Il tira de fes Prisonniers un état de la flotte Espagnole, qui mérite le soin qu'Hackluyt a pris de le conserver. Le voici dans les mêmes termes.

Frat de leurs

La flotte de la Nouvelle Espagne, en quittant l'Europe, étoit composée de Flouer en 1591, cinquante-deux Voiles, L'Amital & le Vice-Amiral, de six cens tonneaux, un pres Memoires. Vailleau de mille, quatre ou cinq de neuf cens, pluficurs de quatre & de cinq cens, & les moindres de deux cens. De ce nombre, dix-neut péritent fut les Côtes de la Nouvelle Espagne, & la perte des hommes sut estimée à deux mille six cens; de sorte qu'il n'en attiva que trente-ttois à la Hayane.

La flotte de Terra - Firma étoit de cinquante Vaisseaux à son départ pour Nombre de Dios. Après y avoir déchargé, les maladies l'obligerent de retoutnet à Catthagene; mais avant qu'elle se temit en met pout l'Europe, plusieuts de ses Vaisseaux patritent séparément, de sorte qu'en arrivant à la Havane, elle étoit réduite au nombre de vingt-trois. Elle y trouva les trente-trois Bâtimens de la Nouvelle Espagne, douze de Saint - Domingue, & neuf de Hondutas; ce qui formoit ensemble une flotte de soixante-treize Voiles, qui partit de la Havane le 17 de Juillet 1591. Elle arriva le 10 d'Août à la hauteut d'enviton trente-cinq degrés; & ce fut là que le vent, ayant changé tout-d'un-coup du Sud-Ouest au Nord, souleva si futicusement la met, que tous les Espagnols se vitent en danget de pétir. L'Amital fut submetgé avec cinq cens hommes qu'il avoit à botd; & cinq ou fix autres gros Vaisseaux eurent le même fott. Trois ou quatre jours après il s'éleva une autre tempête aussi terrible que la premiere, & qui caufa la pette de quatre Batimens. Vers la fin d'Août, au trente-huitième degré de latitude, il s'en éleva une troifiéme, qui téduifit la flotte au nombre de quatante-huit Vaisseaux.

Nombre des Vaiffcaux qui reviennent en Eipigne.

pagnols.

Elle étoit dans cet état, lorsqu'elle arriva aux Isles Açotes le 5 ou le 6 de Septembre, à la réferve de quelques Marchands, que le vent, ou d'autres taisons avoient conduits plutôt à Tetcere, deux desquels tomberent entre les mains de Flyke. Mais après avoit battu les Anglois à Flotes, elle essuya une nouvelle tempête, & d'autres difgraces, qui la diminuctent presque de la moitié; de forte que de cent trente - trois Vaisseaux, qui étoient patris cette année de l'Espagne pour les Indes Occidentales, il n'en revint que

vingt-cinq.

Le même Etrivain taconte, sur la foi des Espagnols qui avoient été pris dans la Conception, qu'un Religieux Francisquain, Aumônier de l'Amiral Prédiction d'en Espagnol, prédit les tempêtes dont la flotte étoit menacée. Mais les raisons Moine , fondée qui avoient échauffé son zèle , jusqu'à le rendre capable de pénétret dans des Marcion Ef l'avenir, ne font pas beaucoup d'honneut à la discipline qui regnoit alors fur les Vaisseaux d'Espagne. Ce faint Religieux remarquant avec surprise que dans tout l'Equipage il n'y avoit presque personne qui sit usage de son mi-

FLYKE. 1591.

mistere, entreprit d'approfondir la cause de ce relâchement. Il découvrit qu'entre les Esclaves qui étoient sur les Vaisseaux, il y en avoit un grand nombre qui faisoient un infâme trafic de leur corps, & que la plûpart des Espagnols y trouvoient de l'amufement. N'ayant point affez d'autorité pour arrêter le désordre, il s'adressa d'abord aux principaux Officiers; mais la plupart étant fouillés du même vice, il les trouva peu disposés à l'écouter. Il prit le parri de porter ses plaintes à l'Amiral, qui lui répondit froidement qu'il y avoit des maux nécessaires, que la prudence & la charité même devoir faire supporter. Alors n'écoutant plus que son zèle, il résolut d'attaquer ouvertement ceux qu'il avoit reconnus les plus coupables. Ses invectives tomberent indifféremment fur les Officiers & les Marelots. Mais la honte du reproche ne toucha pas fort vivement des Pécheurs endurcis. Ce fut à cette extrêmité que le Francisquain s'armant d'un Crucifix , déclata , non-seulement aux Coupables, mais à ceux mêmes qui fouffroient le crime avec le pouvoit de l'empêcher, qu'ils étoient à la veille d'effuyer les plus rudes châtimens du Ciel. En effer, au milieu de la plus heureuse navigation, la flotte esfuya une affreuse tempêre, qui sut accompagnée de tous les malheurs que j'ai rapportés.

L'Auteur Anglois conclut que les mêmes vices devoient être répandus fur plus d'un Vaisseau, puisqu'il en périt un si grand nombre. Cette réflexion peut être vraie, quoiqu'elle paroisse peu sérieuse; mais il n'y a pas plus de vérité du même Moine. que de décence dans celle qu'il fait ensuite sut le sort du Francisquain, qui ne fut pas excepté du châtiment du Ciel dans le naufrage de fon Vaisseau. Ce Religieux, effravé lui-même de l'exécution d'un oracle qui n'étoit peut-être dans ses propres idées qu'un excès de zèle, s'efforça d'abord de séchir le Ciel par ses prieres; mais lorsqu'il vit le Vaisseau prêt à s'ouvrir, & sa perte inévitable, il oublia le danger, pour se livrer à tous les exercices de la charité. Quelques Matelots, échappés au naufrage, à la faveur de plusieurs poutres qui leur firent gagner un autre Vaisseau, rendirent témoignage qu'il avoit soutenu jusqu'au dernier moment le caractere d'un Héros Chrétien. Il paroît furprenant qu'après avoir rapporté toutes ces circonstances, le même Ecrivain puisse en prendre droit de ravaller, par de froides railleries, une action qui a peut-être plus de grandeur & de véritable nobletle que la valeur défesperée du Chevalier Greenwill.

Zele & charlté

# CHAPITRE XV.

Diverses Expéditions des Anglois, pour s'ouvrir l'entrée des Indes Orientales.

OIN d'être abattus ou réfroidis par l'infortune de leur flotte Royale, j'ai Remargne for deja fair remarquer que les Anglois y crurent trouver un avantage confide-les entreprises des rable, en apprenant à mieux juger des forces de l'Espagne, & de ces redoutables flottes, dont l'idée seule avoit effrayé jusqu'alors leurs Marchands & leurs Matelots. La glotieuse désense de Greenwill étoit un exemple qui sembloit

Rrij

TIN. 1589.

propofé à la Nation, pour lui faite comprendte qu'avec du coutage & de la LINSCHO. constance, rien ne lui feroit impossible à nombre égal, puisqu'un seal Anglois, atmé de ces deux vertus, avoit été capable de disputer si long-tems la

victoire aux Espagnols. C'est du moins l'idee que les Errangers memes nous Qui etuit Line donnent alors des dispositions de l'Angleterre. Un Ecrivain Hollandois, qui revenoit de Goa dans le même tems, & que le hasard rendit témoin d'une partie des événemens que j'ai rapportés dans les detniets articles, en a publié la Relation, avec la naiveré qui fait fon caractère. Il étoit fur la flotte Espagnole & Portugaife. Son témoignage, dans ce point de vûe, est d'autantplus important, que non-seulement il sert à confirmet la natration des Anglois; mais qu'il fupplée à leurs omissions, par un grand nombre de circonstances historiques.

Il arrive de Goa

Linschoten, parti de Goa en 1589, avec les Portugais, artiva le 22 de Juilaux illes Açores. let à la haureur des Isles de Flores & de Cuervo. Il étoit dans le Vaisseau la Santa-Cruz, accompagné de trois autres; la Santa-Maria, la Conception & le Saint-Christophe. Ils découvrirent, à la vûe de ces Isles, trois Vaisseaux, qui s'avançoient vers eux, & qu'ils reconnurent bientôt pour des Anglois; mais le plus fort ne paroissant point au-dessis de soixante tonneaux, ils continuerent leur navigation fans crainte, quoique les Anglois ne ceffaffent point de les fuivre. Le jout d'après, ils apperentent entre l'Isle de Saint-Georges & Graciosa, trois autres Vailleaux de la même Nation. La flotte Portugarfe, richement chargée, & trop affoiblie par une longue navigation pour chercher l'occasion de combattre, ne fongea qu'à se mettre à convert dans l'Isle de Tercere. Elle y atriva heuteusement, malgré quelques volées de canon que les Anglois envoyerent au Santa-Cruz. Le Portugal étant alors réuni fous la domination d'Éspagne, il sembloir, dit Linschoten, que les Portugais dussent se présenter fans defiance dans tous les lieux où la Cour d'Espagne avoit ses Gouverneurs. Cependant, ne voyant paroître aucune Chaloupe Portugaife, & ne recevant aucune marque qu'ils fuffent regardés comme Amis, ils n'approcherent du Château qu'avec crainte. La cause de cette froideut, du côté des Habitans de l'Isle, étoit leur propre dénance. Ils sçavoient que leurs Mers étoient infestées de Barimens Anglois, & que l'Amiral Drake les menaçoit d'une descente. Toute l'Iste étoit armée. Ils envoyerent néanmoins deux Caravelles vets la flotte: & dès qu'elle fut reconnue, les inquiérudes se changerent en témoi-

Défance entre Les Espagnols & Les l'orsugant.

Etat de la Mer à l'arrivee de Linschoten à Ter-Scre.

gnages de joie. Les Portugais de la flotte apprirent avec étonnement les révolutions qui étoient artivées dans leur Pays; mais leur fituation les rendit beaucoup plus fensibles au récit de la guerre présente avec l'Angleterre, à la ruine de la grande flotte que l'Espagne avoit envoyée contre l'Angleterre; à l'infulre récente que Lifbonne avoit reçue des Anglois; en un mot, à tous les dangets qui menaçoient le reste de leur navigation, & dont ils n'étoient pas niême exempts à Tercere. On leur déclara que l'ordre du Roi, pout tous les Vaisseaux qui venoient des Indes Orientales, étoit qu'ils demeurassent à l'ancre dans ce Port. C'étoit un azile; mais combien d'exemples avoient appris qu'il n'étoit pas impénétrable aux Anglois! Le Comte de Cumberland étoit alors à croiser entre les Isles. Il s'étoit présenté plus d'une fois à l'entrée de la Rade. On reconnut même que cette retraite n'étoit pas à

LINSCHO TEN. 1589.

l'abri des difgraces de la mer. Un Vaisseau fort riche de Malaca, y pétit, bien-tôt, maigré rous les fecours. Cependant, comme le présent n'offroit point d'autre ressource, les Porrugais prirent le parti de s'y arrêter. Ils y demeurerent jusqu'au 12 d'Août, que le Conite de Cumberland avant passe à la vue de l'Itle, parut s'en éloigner pout d'autres entreprifes. La flotre profita de cet intervalle; & prenant pour la sûreré quatre cens hommes des Garnisons de Tercere, elle se remit en met avec tant de bonheur, que dans l'espace d'onze jours elle gagna l'embouchure du Tage. Un jour plus tard, elle auroit rencontré l'Amiral Dtake, qui vint se présentet devant Cascais avec quarante Vailleaux.

Mais, tandis qu'elle étoit à Tercete, il s'étoir passé quantiré d'événemens, Journalde Lins. que Linschoten prit soin de recueillit, à mesure qu'il en étoir informé. Le choten, Comte de Cumberland fit une descenre à Sainte-Marie, pour y prendre des rafraichiffemens; & malgré les affurances qu'il avoir données de fes intentions, il y fur attaqué, bleffé & chaffe par les Habitans. Il fut reçu plus civilement à Graciofa, où il ne s'étoit présenté qu'avec sept ou huir hommes. Ayant fait la même tentative à Fyal, il y trouva d'abord de la résistance; mais quelque démèlé qui furvint dans cette Isle entre les Espagnols & les Portu- de pluseurs degais, lui donna occasion d'y pénétrer. Il raza le Château jusqu'aux fonde- tails précédens. mens . & détruisit plusieurs Bâtimens Espagnols qui éroient dans la Rade. Le Gouverneur de Tercere exerça des punitions rigourenses sur les auteurs du démêlé qui avoit favorifé la descente des Anglois. Il fit rebâtir le Château, dans lequel il mit une Garnison composce uniquement d'Espagnols; & les Pottugais furent traités comme une Nation , à laquelle on prenoit peu de confiance en Espagne.

Linfchoten continue de taconter qu'il arriva au Port de Tercere quatorze Vaisseaux des Indes Occidentales, chargés de cochenille, de cuirs, d'or, d'argent, de perles, & d'autres marchandifes précieuses. Cette flotte n'étoit que le reste de cinquante Vaisseaux qui étoient partis de la Havane, Onze avoient été submergés, en sortant de ce Port, par une tempête si furicuse, que le fouvenir s'en conserve encore en Espagne; & les aurres se rrouvoient dispersés dans l'immense étendue des Mers. Il en revint quelques-uns au Port d'Angra, mais fi maltraités par les flots, qu'il en périt un à l'entrée de la Rade, fans qu'on pût rien fauver de fa cargaison, qui étoir estimée deux eens mille ducats. D'autres furent pris par les Anglois. Le corps de la flotte remit à la voile avec de meilleures esperances; mais en approchant de la Côte d'Espagne, elle tomba dans celle de l'Amiral Drake, qui en prit douze; de sorte que d'un si grand nombre de Vaisseaux, il n'en arriva que deux en Efpagne.

Le Comte de Cumberland paroiffoit fouvent si proche de Tercero, & de la Rade d'Angra, qu'on pouvoit comprer ses gens sur les ponts. Les Espagnols & les Porrugais sembloient craindre de l'irriter par les moindres hostilités; & ne se croyant pas en sureré dans le Port, ils éviterent avec une attention continuelle tout ce qui pouvoit lui faire naître la réfolution de les y forcer, Quel avantage les Anglois n'auroient-ils pas tiré de leur consternation, s'ils en avoient été mieux informés? Mais ils se figuroient au contraire que c'étoit pour eux-mêmes qu'ils avoient des périls à redourer; &, parmi

LINSCHO-TEN. 1589. Erreur favorable aux Eipagnots.

tant de Vaisseaux ennemis, ils s'applaudissoient du courage qui leur faisoit rifquer d'être accablés par le nombre, pour en prendre quelques-uns qu'ils trouvoient écarrés, ou maltraités par la mer. Cette erreur fut si favorable aux Espagnols, qu'elle servit à leur faire sauver quantité de richesses. Peu de jours après que le Comte de Cumberland eût quitté Fyal, il y arriva fix Vaisseaux des Indes, sous la conduite de Don Juan Dorives, qui y débarquerent quatre millions en or & en argent. Enfuite, craignant le retour des Anglois, ils prirent le parti de se remettre en mer avec leurs trésors, & la fortune leur fit gagner heureusement San-Lucar. Leur bonheur fut d'autant plus étrange, que deux jours après, le Comte reparut à Fyal avec toute sa flotte.

Danx riches

Il arriva au Port de Tercere deux grands Vaisseaux, qui étoient l'Amiral Vaiffeaux Eigh & le Vice-Amiral d'une flotte dispersée, tous deux chargés d'une prodigieuse quantité d'or & d'argent. Ils avoient été séparés de leur flotte par de si affreux orages, que, de leur propre aveu, ils avoient fouhaité mille fois de tomber entre les mains des Anglois, & d'y pouvoir racheter leur vie au prix de toutes leurs richesses. Le Comte de Cumberland, qui n'avoit point alors d'autre occupation que de croifer entre les Isles, n'eut pas le bonheur de tomber sur une proie si riche. Après des peines incroyables, ils entrerent dans le Port d'Angra, où la crainte de ne pouvoir rélistet plus long-tems aux flots, si près même du rivage, leur sit prendte le parti de se soulager aussi-tôt de leur cargaifon. Linschoten rend témoignage que le Quai se trouva couvert de ce qu'il y avoit de plus précieux au monde en or, en argent, en perles & en toutes fortes de pierrereries. L'Amiral , qui se nommoit Dom Alvaro C'Amiral ata Flores de Quinnes, étoit attaqué du mal de Naples, & les fatigues de la mer avoient achevé de ruiner son tempéramment. Cette raison, autant que la crainte des Anglois, lui fit abandonner le dessein de continuer sa navigation. Il convint avec le Gouverneur de Tercere d'envoyer les deux Vailleaux en Espagne, après y avoir fait quelques réparations, & de demander une escorre au Roi, pour y conduire le tréfor. On mit deux cens Soldats fur chaque Bord , dans l'esperance que cette Garde seroit suffisante contre les Anglois; mais ils étoient menaces par d'autres Ennemis. L'Amiral s'ouvrit en pleine mer, & fur submergé, sans qu'il pût s'en sauver un seul homme. Le Vice-Amiral, après avoir été réduit à couper ses mâts, crut pouvoir se mettre à couvert du côté de Setuval; mais il se brisa contre des rochers: & de tout l'Equipage il n'échappa que dix hommes, pour aller porter la nouvelle de leur infortune.

erint du mai de Maples.

> Sept ou huit mois auparavant, il étoit venu à Tercere un Bâtiment Anglois', portant pavillon de France, dans la vûe peut-être d'observer les forces de l'Isle; mais sous prétexte d'y demander des rafraîchissemens. Soit Avanture d'un artifice, ou nécellité, il avoit été reconnu & faisi par les Habitans. L'Equivanitau Anglois page, qui n'étoit composé que de dix-huit ou vingt hommes, avoit été condamné aux travaux pénibles; & l'habitude de les voir, avoit accourumé les Espagnols & les Portugais de l'Isle à les traiter avec assez d'indulgence. Trois d'entre eux, qui étoient Catholiques, s'étoient mariés à des Portugaifes, sans que le Gouverneur s'y fut opposé. Ils subsistoient du fruit de leur travail; lorsqu'on apprit à Tercere l'arrivée du Comte de Cumberland

page,

LINSCHO-TEN. 1589.

berté d'aller dans toutes les parties de l'Isle, trouvetent le moyen de se saifir d'une Barque de Pecheurs, derriete certaines montagnes, qui se nomment Brefit, L'industrie ne leur manqua point pour se faire des voiles. Ils se flaterent de rencontrer quelque Vaitleau Anglois aux envitons de l'Isle, & dans cette esperance ils ne balancerent point à se livrer aux vents; mais ils sutent jettés, malgré eux, dans une des deux petites Isles qui sont à la portée du canon de Tercere. Comme ils étoient partis avec peu de provisions, ils ne regarderent point comme un malheur de se trouver dans un lieu rempli de chévres, & d'autres Bestiaux, que les Habitans de Tercere y font élever. Ils en tuerent plusieurs, sans que les Bergers qui en ont la garde, ofassent leur demander qui ils étoient. Cependant le bruit de leur fuite s'étant bientôt répandu, on fit partir une Caravelle armée pour les fuivre. Une partie s'étoient écartés dans la petite Isle, lorsque ceux qui éroient demeurés au rivage, apperçutent la Caravelle. Ils n'attendirent point leurs Compagnons pour recommencer à fuir , & la fortune leur fur si favorable , qu'ils joignirent enfin le Comte de Cumberland. Il en étoit resté sept dans l'Isle, qui furent pris par les gens de la Caravelle. Les trois maris étoient du nombre. Ils fe trouvoient coupables, & du crime de leut fuite, & de celui d'avoir trompé femme leurs femmes. Le Gouverneur panchoit d'abord à les envoyer au supplice; mais après quelque déliberation, il jugea que ce seroit ouvrir la porte à des repréfailles dangereuses, & que les Anglois ne regarderoient pas comme un erime diene de mort, la trahifon d'un mati pour la femme. D'un autre côré. ceux qui avoient rejoint le Comte de Cumberland, lui apprirent que leurs Compagnons avoient été moins heuteux dans leur fuite, il s'en trouva un qui étoit parent d'un Pilote du Comte. C'étoit affez pour lui faire prendre la réfolution de fecourir ces Malheureux. Il s'approcha de la Rade d'Angra, où il rencontra bientôt deux Vaisseaux Espagnols, qu'il prit après quelque résistance. Cette prise fut estimée trois cens mille ducars. Mais le Comte. qui portoir plus loin ses vues, garda sur son Bord les deux Capiraines Espagnols avec leurs principaux Officiers; & faifant conduire civilement le refte de l'Equipage à Tercete, il fit déclarer au Gouverneur, que s'il ne renvoyoit pas sur le champ les Prisonniers Anglois, les siens asloient être envoyés en Angletetre. Cette déclaration produifit l'effet qu'il s'en étoit promis. Cependant il restoir une difficulté, qui sembloit demander quelque exception. Le Comre de Cumberland, à qui l'on renvoya d'abord les Anglois qui n'étoient pas maries, apprit d'eux-mêmes la raison qui faisoit retenir les trois autres. Il ne put condamner la conduite du Gouverneur; mais il exigea qu'on fit dépendre des trois maris le choix de demeurer à Tercere avec leurs femmes, ou de prendre leurs femmes avec eux sur la flotte Angloise. On s'arrendoit qu'ils prendroient le dernier de ces deux partis. Cependant, aprés avoir balance entre le desir de revoir l'Anglererre, & l'établissement qu'ils avoient à Tercere, ils se déterminerent à vivre sous la domination du Roi d'Espagne.

Anglois qui

Linschoten n'ayant point quitté Tercete, continua d'observer une variété d'événemens qui se succedoient tous les jours. Il arriva au mois de Janvier 1590, un Vaisseau des Indes Occidentales, avec la trifte nouvelle qu'une

LINSCHO-TEN. 1590. Vaitte auct.

florte de cent Vaisseaux , partie de Terra Firma , avoit été jettée par la tempête fur les Côtes de la Floride, ou quantité de Barimens avoient fait naufrage.

avec la perte d'une infinité d'hommes, & d'une immense quantité de richesses. Linichoten remarque que l'année 1589 fut extrêmement funeste à l'Ef-Naufrage d'un pagne & au Portugal. De plus de deux cens Vaisseaux qui partirent dans cet intervalle, de la Nouvelle-Espagne, de Saint-Domingue, de la Havane, du Cap-Verd, du Bréiil, de la Guince, &c. pour retourner dans l'un ou l'autre de ces deux Royanmes, il n'y en ent pas plus de quatorze ou quinze qui échapperent à la fureur des flots, ou aux armes de leurs Ennemis.

Dans le cours du même mois, Linschoten vit arriver quinze Vaisseaux

Lifs arrites en Lipagae.

Bleimens An- de Seville, la plupart Hollandois & Anglois, qui avoient été arrêrés en Efpagne. Ils étoient chargés de troupes & de munitions, pour efcorter le tréfor de l'Amiral Dom Alvaro Flores de Quinnes. Ce Seigneur Espagnol étoit retourné en Espagne, où il n'avoit pris terre que pour entrer au tombeau. On remarqua comme un effet extraordinaire de l'afcendant des pallions fenfuelles, qu'il ne renonça qu'à l'extremité de fa vie au commerce d'une femme qu'il aimoit, quoiqu'il ne pût donter qu'elle ne fût la caufe de fa mort, ayant des preuves certaines qu'elle étoit atteinte avant lui du même mal. La flotte de Seville arrivoit dans une faison où les vents sont si impétueux à Tercere qu'elle eut beaucoup de peine à gagner le Port. Elle prit un petit Batiment Anglois,

gragique.

qu'elle amena comme en triomphe. Cette conquête n'auroit pas mérité une remarque particuliere, si elle n'étoit devenue l'occasion d'un accident fort extraordinaire. Linschoten, qui en rapporte toutes les circonstances, laisse donter à quelle caufe il doit être attribué; mais les Espagnols ne manquerent point de le mettre sur le compte de l'amour. Les Anglois qui avoient été pris dans le Bâtiment, étoient gardes fur leur propre Bord. Tandis qu'ils y attendoient tranquillement la loi du Vainqueur, un Espagnol monta parmi eux ; & de huit qui se présenterent à sa rencontre, il en poignarda six, avec un mouvement it prompt & fi furioux, qu'ils n'eurent pas le tems de se reconnoître. Les deux autres, menacés du même fort, fans aucun moyen de l'éviter, s'embrailerent étroitement, & se précipiterent dans la mer. Une tragédie fi fanglante, ne caufa pas moins d'horreur aux Espagnols qu'aux Anglois. Le Meurtrier fut chargé de chaînes; & dans l'étonnement de son crime , le Gouverneur de Tercere résolut de l'envoyer au Roi d'Espagne, Linschoten paroit perfuadé qu'il n'avoit conçu tant de haine contre les Anglois, que fut le récit d'un de ses parens, qui avoit eu quelque chose à souffrir de cette Na-

kident.

tion. Mais comme une raifon si légere auroit manqué de vraisemblance, on prit foin, dans les informations qui furent envoyées à la Cour d'Espagne, de supposer des outrages violens contre sa femme & sa sœur. Il s'obstina lui-même à ne pas découvrir la cause de sa furent, sans qu'on s'apperçût néanmoins que fa raifon fut alterée. Philippe II qui regnoit alors fur l'Espagne & le Portugal, interrogea lui-même ce farouche Espagnol; & n'ayant pù tirer le moindre éclaireillement de sa bouche, il prit le parti de l'envoyer en Angleterre, en faifant déclarer à la Reine Elifabeth, qu'il lui abandonnoit la punition d'un crime, auquel il ne pouvoit imposer de juste châtiment, parce Borrda coupa- qu'il n'avoit pu le pénétrer. Cependant, sur les instances de plusieurs person-

nes, il changea de réfolution, pour condamner le Coupable à perdre la tête;

#### DES VOYAGES, LIV. II.

& cette Sentence même fut révoquée, à la priere de quelques Ptélats, qui lui firent obtenir sa grace entiere. Quoique ce trait n'appartienne point à l'Histoire des Voyages, il s'y trouve lié dans la fuite par les plaintes que les Anglois firent retentir contre les Espagnols, pout justifier à leut tout les violences dont ils furent accusés. Hackluyt a cru même qu'il ne pouvoit apporter trop de foin à vérifier que l'affaillin n'avoit eu que les reproches communs de la guerre à faire aux Anglois. Il traite d'imposture les informations qui supposoient de justes causes de haine, fondées sur l'amour conjugal, ou sur l'amitié fraternelle. En effet, il seroit surprenant que Linschoten, témoin oculaire de certe tragique avanture, en eut déguisé la source, s'il l'eût crue bien averée. Mais ce qui n'est pas moins étrange, c'est que dans l'opinion apparemment qu'un crime de cette nature n'avoit aucun rapport à la guerre , les Anglois n'en prirent pas droit de traiter leurs Prisonniers avec plus de rigueur, & qu'ils se re-

La flotte qui devoit escorter les trésors de l'Amiral Quinnes, partit enfin avec ce précieux dépôt. Elle se trouvoit angmentée de quatre Vaisseaux, & pe qui évite les composée par conséquent de dix-neuf, ausquels il ne manquoit ni troupes ni munitions. Elle mit à la voile pour San-Lucar; mais le vent, plus favorable qu'elle ne se l'imaginoit, la poussa vers Lisbonne, malgré l'art & tous les efforts des Pilotes. Ce changement de course lui fit éviter la rencontre d'une flotte Angloife de vingt Vaisseaux, qui l'arrendoit au Cap de Saint-Vincent. Les richeffes de l'Amital furent débarquées à Lisbonne & transpotrées par

poserent de leur vengeance sur la justice du Roi d'Espagne.

terre à Seville.

Tome I.

Le 7 d'Août, l'Isse Tercere sut effrayée par la vûe de ces mêmes Vaisseaux Anglois, qui, cherchant encore la flotte Espagnole, s'étoient avancés jusqu'aux Isles Açores. Ils étoient commandés par l'Amiral Martin Frobisher, avec en d'une le double dessein d'ouvrir le passage aux Marchands de leur Nation, & de le fermer aux flottes d'Espagne. La situation & les forces de Tercere mettoient cette Isle assez à couvert ; mais les autres , & surtout celle de Fyal , où l'Amiral Anglois s'adressa pout obtenir des provisions, furent menacées de toutes les horreurs de la guerre, pour avoir non-seulement rejetté la demande des Anglois, mais tiré sur leurs gens, & leur en avoir tué plusieurs. Cependant le Gouverneur de Tercere y fit passer si heureusement du secours, que Frobisher remit à d'autres tems une vengeance douteuse, qui lui auroit fait interrom-

pre fa commission. On reçut avis le 30, à Tercere, qu'il étoit parti de Carumbo (ou Troin) une flotte de quatre-vingt Voiles, qui devoit aller faire une descente en Bretagne, pour secourir le parti de la Ligue contre le Roi de Navarre. Dans le Sec même tems deux Ourques des Pays-Bas rencontrerent entre le Portugal & Tercere, quatre Vaisseaux Anglois, qui les laisserent passer fans leut nuire, mais de qui elles apptirent que l'Amiral Drake, avec quarante Vaisseaux de guerre, attendoit la flotte de Carumbo à l'entrée de la Manche. Ces deux nouvelles, arrivées presque ensemble à Tercere, y répandirent d'autant plus d'effroi, que si la flotte Angloise manquoit les Espagnols, on ne douta point qu'elle ne vînt fondre fur les Isles, pour ne pas retournet en Angleterre sans avoir riré quelque fruit de sa course. Les Côtes futent gatdées & fortifiées avec de nouveaux foins.

LINSCHO-

TIN. 1590.

Florte d'Efea.

TIN. 1190.

Le premier de Septembre, il arriva dans l'Isle de Saint-Michel un Vaisseau Portugais de Fernambuck au Brefil, qui raconta que l'Amiral de la florte Porrugaife des Indes Orientales, avant manqué l'Ifle de Sainte-Helene, étoit venu mouiller au Port de Fernambuck, malgré les défenses expresses de la « Vers de Fernam-Cour d'Espagne. La raison qui faisoit défendre d'entrer dans ce Port, venoit de la multitude de vers qui s'y attachoient aux Vaisseaux. On craignoit l'approche des Bârimens qui en étoient faisis, comme on craint celle des Malades dans un tems de contagion. Le même Vaisseau, que l'Amiral Portugais, nommé Bernardin Ribero, ramena heureusement à Lisbonne, ayant entrepris l'an-

née fuivante de retourner aux Indes, périt dans un tems fort tranquille, sans qu'on pût se figurer d'autre cause de son malheur que les vers, qui l'avoient infenfiblement confumé.

Grandes pertes des Eipagnots.

Le 5 du même mois, on vir arriver à Tercere une Caravelle de Cuervo, chargée de cinquante hommes, qui étoient l'Equipage d'un Vaisseau Espagnol des Indes Occidentales, pris nouvellement par les Anglois. Ils avoient cré mis à rerre dans l'Isle de Cuervo, parce que les sfortes Angloises n'aimoient point à fe charger d'un si grand nombre de Prisonniers. Mais ils étoient alors en si grand nombre dans ces mers, qu'il leur échappoit peu de Vaisseaux Espagnols ou Portugais. La flotte de Goa, pour éviter leur rencontre, ne trouva point d'autre moyen que de prendre au quarantième & jusqu'au quarante-deuxième degré. Le Roi d'Espagne, informé de tant de pertes, donna ordre que la flotte de la Havanne attendît l'année fuivante pour mettre à la voile. Mais les incommodités qu'un si grand nombre de Vaisseaux essuyoient dans un lieu, où fonvent toutes fortes de provisions manquoient pendant l'Hyver, en forcerent plusieurs de courir les hazards du voyage. La plupart tomberent entre les mains des Anglois; & Linschoten affure que pendant des jouts entiers, on ne voyoit arriver à Tetcere que des Espagnols pris sur tant de Bâtimens, dont les Anglois ne manquoient point de mettre l'Équipage à terre dans quelqu'une des Isles voifines. Ainfi l'Espagne perdoit la meilleure partie de ses richelles, par le peu de soin qu'elle prenoit de les défendre; tandis que l'Angleterre, n'épargnant rien pour armer ses flottes, s'enrichissoit doublement par le butin qu'elle enlevoit à ses Ennemis, & par la facilité qu'elle procuroit à ses Marchands pour exercer le commerce.

Raifon qui arettort Linfchoten à Tercere.

Linschoten étoit arrêté à Tercere par l'interêt qu'il avoit à la cargaison du Vaisseau de Malaca qui avoir péri dans le Porr de cette Isle, en arrivant avec la flotte des Indes Occidentales. La Cour de Madrid, dont on attendoit les ordres fur cet événement, envoya dans une Caravelle un Officier, qui arriva le 19, chargé des volontes du Roi. Dans le même tems, une flotte puissante étoit partie de Carumbo, pour venir attendre aux Isles Açores les flottes Espagnoles & Portugaifes des deux Indes, & pour les escorrer jusqu'au Tage. Mais elle fur rellement dispersée par la tempête, qu'il n'en arriva que deux Vaisfeaux à Tercere. Ce fut cette nouvelle diffrace qui fit prendre à la Cour d'Efpagne le parti de faire demeurer ses Marchands à la Havane jusqu'à l'année fuivante. La cargaifon du Vaisseau de Malaca, qui devoit revenir sous la même escorte, fut arrêtée à Tercete par la même raison, & Linschoten obligé par conféquent d'y passer l'Hyver.

Le 23 d'Octobre, on fut informé par une Caravelle, arrivée de Portugal,

#### DES VOYAGES. LIV. II.

que de cinq Vaisseaux qui étoient partis au commencement de l'année pour les Indes Orientales, quatre étoient revenus au Pott de Lisbonne, après avoir erré pendant quatre mois dans les mers; & que le cinquiéme, qui portoit le Vice-Roi Dom Mathias d'Albuquerque, avoit effuyé toures fotres de difgraces & de miferes avant que d'atriver à Malaca, Suivant la Relation qu'il envoya querque, lui-même de son voyage, il perdit deux cens quatre-vingt hommes dans le cours de fa navigarion. Linichoten raconte, fur le temoignage des Espagnols, au milieu desquels il vivoit, que ce Seigneur ne s'étoit engagé dans cette infortune, que par un excès d'ambirion. La crainte qu'il avoit d'être dépouillé de fon emploi, s'il retournoit en Espagne avec les quatre aurres Vaisseaux, lui avoit fait jurer qu'il arriveroit aux Indes, ou qu'il périroit dans son l'atiment. Sa vanité n'éroit pas moins excessive. Avant que de quirter Lisbonne, il se fit peindre derriere la Galerie de son Vaisseau, avec son bâton de commandement à la main, vis-à-vis de la Forrune, à laquelle il adrefloit ces mors, en Espagnol : Je veux te vainere. Linschoten, qui l'avoir connu dans l'Inde avant son élevarion, lui attribue les plus grandes qualités d'un homme de guerre, & les qualirés les plus aimables de la fociété; mais il ajoûte qu'à peine eut-il éré revêtu de la dignité de Vice-Roi, qu'il changea de caractere, & que fon orgueil le fit détefter, même avant son départ de Litbonne.

Le 20 de Janvier 1591, on recur avis de Portugal que les Anglois avoient pris un Vaisseau, envoyé au Vice-Roi des Indes Orientales après le retour des quatre Bâtimens qui l'avoient abandonné dans sa navigation. Cette prise avoit les Angois. fait une rélistance proportionnée à fa richesse. Elle éroir chargée des plus précieuses marchandises de l'Europe, & de cinq cens mille ducats en especes. Les Anglois l'avoient menée directement à Londres, d'où ils avoient renvoyé l'Equipage à Lisbonne; & dans le chagrin d'une perte si considérable, le Roi sit faire le procès au Capitaine. Un autre Vaisseau, chargé de poudre d'or, tomba dans la flotte Angloife, en revenant du Château de Mina dans la Guinée. Deux Bâtimens chargés de poivre eurent le même fort, & leur cargaifon fut estimée cent soixanre mille ducats. Des événemens si favorables aux vûcs de l'Angleterre, furent môlés de quelques perres; mais elle n'eut à les reprocher qu'à la nature. Plusieurs Vaisseaux de ses flottes, qui n'avoient pas cessé de croifer aux environs des Isles Açores, se ressenrirent de l'effroyable orage qui menaça toutes ces Isles de leur ruine. Il commença le 26 du mois de Juillet par un tremblement de terre, qui dura dans l'Isle de Saint-Michel jusqu'au 12 aux Isla Acores. du mois suivant. Tercere & Fyal furent agitées le lendemain avec rant de violence, qu'elles paroissoient tourner. Mais ces affreuses secousses n'y recommencerent que quatre fois; au lieu qu'à Saint-Michel, elles ne cessetent point un moment pendant plus de quinze jours. Les Infulaires ayant abandonné leurs maifons, qui tomboient d'elles-mêmes à leurs yeux, passerent tout ce tems expofés aux injures de l'air. Une Ville entiere, nommée Villa-Franca, fur renversée jusqu'aux fondemens, & la plûpart de ses Habitans écrascs sous ses ruines. Dans plusieurs endroirs, les plaines s'éleverent en collines; & dans d'autres, quelques montagnes s'applanirent, ou changerent de fituarion. Il fortit de la terre une fource d'eau vive, qui coula pendant quarre jours, & qui patut enfuire fécher tout d'un coup. L'air & la mer, encore plus agités, retentissoient d'un bruit qu'on auroit pris pour le mugissement d'une

LINSCHO-TIN.

Malheurs de Mathias d'Albu-

Son orgueil.

1591. Prife d'un rithe Vaiffcau par

LINSCHO. TEN. 1591.

infinité de bêtes féroces. Plusieurs personnes moururent d'effroi. Il n'y eut point de Vaisscau dans les Ports mêmes, qui ne souffrit des atteintes dangereuses; & ceux qui étoient à l'ancre ou à la voile, à vingt lieues aux environs des Isles, furent encore plus maltraités. Les tremblemens de terre font fréquens aux Açores. Vingt ans auparavant, il en étoit arrivé un dans l'Isle de

Arrivée d'une lotte d'Efpagne

Saint-Michel, qui avoit renverse une montagne fort haute. Linschoten ajoute ici l'arrivée de la grande flotte d'Espagne, sous le com-Gost Amiral Ba- mandement de l'Amiral Dom Alphonfe de Bacan, & celle de Mylord Thomas Howard avec la flotte Angloife. Quoiqu'il y ait quelque différence entre fon récit & celui de Walter Raleigh , l'amont de la vérité ne me permet pas d'en supprimer la moindre circonstance. Il me semble au contraire qu'un Historien doit faisir une occasion de cette nature, pour relever le prix de son travail, en faisant sentir à ses Lecteurs, combien la vérité est quelquesois difficile à démêler, dans l'opposition de deux témoignages qui paroissent porter sur les mêmes fondemens.

Les Anglois, dit Linschoten, s'étoient flattés qu'une partie des richesses Espagnoles passeroient sur leur flotte, Mais l'Amiral Howard voyant les forces de l'Ennemi si supérieures aux siennes, donna ordre à tous ses Vaisseaux de ne pass'éloigner du'fien; ce qui n'empêcha point le Chevalier Richard Greenwill, qui commandoit la Vengeance, de s'engager parmi les Espagnols. Il esperoit que ses Compagnons ne balanceroient point à le suivre. Mais l'Amiral Anglois disparut avec toute sa slotte, sans qu'on ait pû pénétrer la raison de cette retraite. Greenwill n'en foutint pas fon entreprise avec moins d'audace. Son attillerie, qu'il fir jouer furieusement, coula d'abord deux Espagnols à fond; l'un de six cens tonneaux, qui étoit l'Amiral des Flybots, & l'autre de l'Escadre Basque. Il sut bientôt environné de sept ou huit Vaisseaux, qui s'avancerent brufquement à l'abordage. L'attaque & la défense furent fi animées qu'il perdit cent hommes; mais il en tua plus de quatre cens. Enfin, se trouvant accablé par le nombre, il recut à la tête un coup de balle dont il mourut peu

Les Anglois attaquent aves perte. Greenwill.

de jours après. Il fut porté vivant fur le Saint-Paul, qui étoit le Vaisseau de Dom Alphonse Bacan, Amiral de la flotte d'Espagne. Sa blessure fut pansée par les Chirurgiens Espagnols, sans que Dom Alphonse voulût le voir ni lui parler. Mais tous les Capitaines & les Gentilshommes de la flotte, s'empresserent de le visiter, en joignant à l'admiration de son courage, toutes sortes de carelles & de confolations. Il les reçut avec une constance héroique, aussi éloigné de l'affectation de fierté, que d'aucune marque d'abbarement; & sentant que l'heure de sa mort approchoit, il leur dit en Espagnol : » Richard Greenwill est mon nom ;

» je meurs avec un cœur joyeux & tranquille, car je finis ma vie comme il con-» vient à un Soldat, après avoir combattu pour ma Reine, mon Pays & ma » Religion. Mon ame doit quitter ce corps avec joie, puisque je laisse après

» elle l'honneur immottel d'avoir été un brave Soldat, qui ai fait mon devoir » jusqu'au dernier soupir.

Le Chevalier Greenwill étoit un Gentilhomme Anglois, riche & de bonne maison, mais d'un caractere si martial & si hardi, qu'il avoit offert volontairement ses services à la Reine. Il s'éroit distingué par quantité d'actions fort braves, qui l'avoient fait connoître & redouter de tout le monde; car il avoit en raeme-tems l'humeur difficile, & les Anglois mêmes avoient pour lui presque Linschoautant d'aversion que d'estime. Lorsqu'il s'etoit engage dans la stotte Espagnole, fa grande voile étoit prête, & son Vaiileau qui étoit un des meilleurs Voilicis d'Angleterre auroit pù s'échapper s'il y cût confenti; mais voyant ses gens dispofés à fuivre l'ordre de fon Amiral, il menaça de faire pendre quiconque oferoit parler de fuite. Les Anglois qui survecurent à leur défaite surent distribués sur la flotte Es-

1591.

pagnole, où ils devintent l'occation d'un nouveau combar entre les Portugais & les Basques, qui se disputoient l'honneur d'avoir été les premiers à l'abordage. Les uns avoient pris la premiere enseigne, les autres le pavillon; & de part & d'autre chacun s'attribuoit la principale gloire. A la vérité tous ceux Traitement que qui avoient abordé le Vaisseau de Greenwill, portoient des marques honora- les Angloss ve nbles de leur courage, soit dans leurs blessures, soit dans le désordre de leurs Espagnois. Bâtimens, dont piuficurs relâcherent à Tercete pour se radouber. Linschoten eut la cursofité de le rendre à bord d'un Vaisseau de Biscaye, monté par Bartandona, qui avoit commandé l'Escadre Basque dans la flotte de 1588. Son Bâtiment étoit fort gros, & du nombre de ceux que les Espagnols appelloient les douze Apôrres. Partandona étoit alors à diner avec le Capitaine du Vailleau Anglois, qui étoit affis près de lui en habit de velours noir. Il traita fort civilement Linschoren, & lui accorda même la permission d'emmener pour quelques jours le Capitaine Anglois dans la maifon qu'il avoit à Tercere. Le Gouverneur de l'Isle invita cet illustre Captif à diner, & lui rendit toutes fortes d'honneurs. Linschoten reçut aussi chez sui le Pilote du Vaisseau de Greenwill, qui n'avoit pas moins de dix ou douze bleffures. Le Capitaine lui laitlà une lettre qui contenoit le récir de l'action, & qu'il le pria de faire remettre au Grand-Amiral d'Angleterre. Il fut conduit enfute à Lifbonne, eù il fut traité avec honneur, & de-Li renvoyé sous une escorte en Angleterre, avec le reste des Prisonniers.

La flotre d'Espagne demoura sur ses ancres à Cuervo, pour donner le tems à Tempir fusions quantité d'autres Vaisseaux Espagnols & Portugais de se raisembler autour d'elle, & ses encis. En y comprenant les Vaisseaux de l'Inde, elle se trouva composee à la fin de cent quarante Batimens; mais lor squ'elle se disposoit à mettre à la voile, il s'éleva une tempête si furieuse que les Habitans des Isles ne se souvenoient point d'en avoir jamais vû de semblable. Quoique leurs montagnes soient si hautes qu'elles causent de l'étonnement, la mer langa ses flots jusqu'au sommet, & quantité de poissons y demeurerent. Ce terrible orage dura fept ou huit jours fans un moment d'intertuption. Sut les seules Côtes de Tercere, il périt douze Vaisseaux. Linschoten, qui étoit témoin de ce trifte spectacle, en fait une peinture fort touchante. Pendant plus de wingr jours, on fut occupé à pêcher les cadavres, que les flots portoient continuellement sur le rivage. La Vengeance, ce glorieux Vaisseau du Vice-Amiral Greenwill, fut un de ceux qui le briserent en mille pieces contre les tochers. Il fut submergé tout d'un coup, avec foixante Espagnols qu'il avoir à bord , & quelques Prisonniers Anglois , donr un seul eut le bonheur de se sauver; mais avec tant de contusions & de meurtrissures, qu'ayant demandé en arrivant le secours de la Religion Catholique, il mourut presqu'aussi-tôt. La Vengeance avoit un grand nombre de heaux canons de fonte, que les Infulaires ne défesperoient pas de pecher l'Eté fuivant.

LINSCHO-TIN.

does.

Eutre plusieurs Bâtimens Hollandois, qui avoient été artêtés dans les Ports d'Espagne pour le service de cette Couronne, il y avoit un Flybot de six cens tonneaux, sur lequel on avoit embarqué cent Soldats Espagnols, qui faisoient environ cent quarante hommes avec l'Equipage Fiollandois. Le Pilote, qui se nommoit Cornelius Marlinson, de Schidam en Flollande, après s'être conduit Viciliard Hollanavec une habileré extrême pendant une partie de la tempête, se trouva poussé à la vue de Tercere; & le Capitaine Espagnol croyant que sa sureré consistoit à gagner la rade, le pressa d'y entrer malgré toutes ses résistances. En vain le Pilote lui repréferta-t'il que c'étoit se perdre sans ressource : il n'en recut que des inflances & des menaces injurieuses. Ce bon Vieillard appella son fils qui étoit un jeune homme de vingt ans. Sauves-toi, lui dit-il, en l'embrassant, & ne pense point à moi, dont la vie ne mérite plus d'être conservée. Ensuite obéiffant au Capitaine, il tourna vers la rade, tandis qu'un grand nombre d'Habitans qui étoient au long des Côtes, préparoient des cordes, foutenues avec du liège, pour les présenter aux malheureux qu'ils attendoient à voir bientôt lutter contre les flots. En effet, le Vaisseau fut lancé si rapidement fur les rocs, qu'il se brisa d'un seul coup, sans qu'il restât deux planches unies. De cent quarante hommes, il ne s'en fauva que quatorze, entre lesquels étoit le fils du Pilote Hollandois. Ceux que les flots jetterent fur le rivage, ou qui furent pêchés après la tempête, avoient la tête, les bras & les jambes brifees, ou difloquées.

Series do to mile me tempete.

Dans les autres Isles, la pette ne fut pas moindre qu'à Tercere. Il périt deux Vaisseaux à Saint-Georges , deux à Pico , trois à Graciosa. Les flots d'ailleurs apporterent les débris de quantité d'autres Bâtimeus, qui avoient fait naufrage en pleine mer, foit en se brisant l'un contre l'autre, soit en s'ouvrant d'euxmêmes après avoir été fracassés par la violence des vagues. Il en périt trois de cette maniere à la vûe de l'Isse Saint-Michel, d'où l'on entendit les eris lamentables des Matclots, fans en pouvoir fauver un feul. La plûpart des autres erretent affez long-tems fans mâts, avec des peines qui ne peuvent être exprimees; & d'une li grande flotte, on prétend qu'il n'en arriva que trente-deux ou trente-trois dans les Ports d'Espagne.

## CHAPITRE XVI.

Premier Voyage des Anglois aux Indes Orientales sous le Capitaine Jacques Lancaster en 1591.

LANCASTER. 1591. Motifs des An-Etat de la Flotte,

E fur dans cette situation de la marine d'Espagne & de Portugal, que les Anglois crurent s'être ouvert un passage assez libre aux Indes Orientales, & qu'après avoir fait tant de dépenses & d'efforts pour diminuer les obstacles, ils jugerent que le tems étoit venu d'en recueillir les premiers fruits. On ne nous apprend point si ce Voyage se fit au nom d'une Compagnie, ou sur un ordre de la Cour, ou par le feul mouvement, & aux frais des trois Capitaines, qui commanderent les trois Vailleaux dont la flotte Angloise étoit composée. Ils se nommoient Georges Raymond , Abraham Kendal ,

James, c'eft-à-dire Jacques, Lancafter. Les nons des trois Bàrimens évoient Lancastia.

Pentlope, le Royal Marchand, & l'Edouard Bonaventure. Quoique le Capine Raymond fur parti avec la qualité d'Amiral, fon Vailleau avant dif-

# HISTOIRE GENERALE

Entre pluffeurs Barimens Hollandois, qui avoient été arrêtés dans les Podrans.

1011.

Linicho-tin.

1101.

Linicho-tin.

1101.

Linicho-tin.

1591.

& James , c'est-à-dire Jacques , Lancaster. Les noms des trois Bâtimens étoient LANCASTER. la Penelope, le Royal Marchand, & l'Edouard Bonaventure. Quoique le Capitaine Raymond fut parti avec la qualité d'Amiral, son Vaisseau ayant disparu dans le cours du voyage, sans qu'on ait jamais sçu quel sut son sort, l'honneur d'avoir exécuté une si grande entreprise est resté au Capitaine Lancaster, comme celui d'en avoir publié la Relation est attribué à son Lieutenant Edmond Barker

Son départ &

La flotte étant fortie du Port de Plymouth le 10 d'Avril 1591, arriva aux Canaries le 25. Elle se trouva le 2 de May à la hauteur du Cap-Blanco. Le 5 elle sa navigation. passa le Tropique du Cancer, & le 8 else étoit à la hauteur du Cap-Verd. Un Vent Nord-Est qui ne l'abandonna point jusqu'au 13, la mit à huit degrés de l'Equarcur; enfuite un vent contraire la retarda jusqu'au 6 de Juin: enfin elle palla la Ligne, mais ce ne fut qu'après s'être saisse d'une Caravelle Portugaife qui alloit de Lifbonne au Brefil, chargée de foixante tonneaux de vin, d'huile, de capres, & de pois, La prife d'un Vaitfeau chargé d'or auroit été moins agréable aux Anglois. Ils avoient commencé à se ressentit des incommodités du climat, dont les qualirés sont extrêmement dangereuses dans cette faison, entre le huitième degré de latitude du Nord & l'Équateur. La plus grande partie des trois Equipages étoir attaquée de diverses maladies.

Après avoir passe la Ligne, ils continuerent d'avoir le vent à l'Est-Sud-Est, & presque toujours si violent, qu'il les poulla vers le Bresil, jusqu'à cent lieues des Côtes. Enfin lorsqu'ils furent arrivés au vingt-sixième degré de latitude du Sud, le vent changea au Nord. Là, ils pagerent que le Cap de Bonne-Espérance étoit Est par Sud, à la distance d'entre neuf cens & mille lieues. Dans cette longue navigation, ils eurent les vents variables, mais tels néanmoins

qu'ils purent toujours s'avancer vers leur terme,

Le 28 de Juillet ils arriverent à la vûe du Cap; & jusqu'au 31, ils lutterent Les Angleis recontre des vents contraires, dans l'esperance de le pouvoir doubler, pour lichent à Saldangagner, soixante & dix lieues plus loin, l'Aguada de S. Blaz, chi ils se flat- pa. toient de trouver des rafraichillemens; mais la langueur qui étoit répandue fur les trois Vaitleaux, les força de chercher un lieu moins éloigné. Ils s'approcherent de la Côte an Nord du Cap; & fuivant le rivage ils trouverent l'Aguada de Saldanna, Baye fort commode, qui présente une isle à son entrée. Ils y jetterent l'ancre le premier d'Août, & l'empressement des sains & des malades

fut égal à débarquer.

Il se présenta d'abord quelques Sauvages fort noits & fort farouches, qui se retirerent au même moment. Pendant plus de quinze jours, il n'en parut point d'autres; & les Anglois ne trouverent pour rafraichissement que des grues & des oves, dont ils tuerent pluficurs à coups de fufil. Ils ne virent pas non plus d'autres poissons que des moules & diverses especes de coquillage, qu'ils ramaffoient sans peine au long des rocs. L'Amital résolut enfin de gagnet l'Isle avec fa Pinace. Il y trouva des Pangouins & des veaux matins, dont il rapporta une provision fort abondante; & les Chaloupes qui y furent envoyées deux fois, en revintent chargées. Quelques jours apres, les Challeurs se faisirent d'un Négre, qu'ils forcerent de pénétrer avec eux dans le Pays, en lui faisant connoître par leurs fignes, qu'ils avoient befoin de bestiaux. Ils marcherent inutilement, & n'ayant rencontié aucun autre Sauvage, ils renvoyerent celui qu'ils

Rafraichide.

LANCASTER. 1591.

avoient arrêté, après lui avoir fait beaucoup de careffes & quelques préfens. Cette conduite leut réuffit. Trente ou quarante Negres parurent bientôt, avec quarante jeunes bœufs & autant d'agneaux, dont ils donnerent une partie Diff rentes efpour quelques ustenciles. Un bout ne fur vendu que deux coureaux, une genisse & un agneau le même prix. Les bœuss de ce Canton sont fort gros & fort charnus; mais ils n'en font pas moins maigres. Le mouton au contraire y est assez gras. Il a fur le dos du poil au lien de laine, & la queue extrêmement groffe, comme les moutons de Syrie. Le Capitaine Lancaster tua un animal fauvage, qui se nomme (a) Antilope, de la grandeur d'un jeune poulain, & semblable au daim pour la couleur & la taille. Les Anglois virenr un grand nombre d'autres bêres qui leur étoient inconnues; mais les finges, dont l'abondance & la groffeur les étonna, fervirent beaucoup à les amufer, par les diffi-

P. (Cabelon our tes maladies font prendre aux Anglois,

cultés autant que par l'agrément de cette chasse, Dans l'état où les maladies réduisoient les Equipages, on crut qu'il valoit mieux se borner à deux Vaitseaux bien remplis, que d'en conserver trois sans le nombre des Matelots nécessaires. De deux cens quarante hommes que le mal avoir épargnés, on en mit cent & un dans l'Amiral, & quatre-vingt-dix dans l'Edouard. Le reste, dont la santé commençoit à s'alterer, fut renvoyé en Angleterre dans le Royal Marchand, C'étoir Je scotbut qui causoit les plus grands tavages : les Soldats n'étant point accoutumés à la mer, en étoient presque tous attaqués. Les Matelots s'en défendaient mieux, ou du moins guérilloient plus promptement, lorsqu'ils pouvoient trouver des viandes fraîches; ce qui fait juger à l'Auteur qu'ils s'en gatantiroient entietement, si la nourriture étoit meilleure fur les Vaitfeaux.

Naufrage d'un Vaithau de la Flotte.

Six jours après le départ du Royal Marchand, les deux aurres Vaisseaux quirterent la Baye de Saldanna, & doublerent promptement le Cap de Bonne-Esperance. Mais en arrivant le 14 de Seprembre au Cap de Corientes, ils furent surpris d'une surieuse rempète, avec des tourbillons si violens, que l'Amiral sur séparé de l'Edouard. Jamais on n'a eu d'autres nouvelles de son sort. Lancaster, qui demeuroit seul avec son Vaisseau, fit long-tems des recherches inutiles. Il essuya lui-même toutes les fureurs de la mer, & des coups de tonnetre si terribles, qu'ils lui tuerent quatre hommes, & n'en laisserent aucun sans quelque marque értange de leur violence. Les quatre qui perdirent la vie eurent la tête tournée, comme si l'on eut pris plaisir à leur tordre le col. D'au-Tembles effets tres eurent les bras & les jambes meurtris. Plusieurs furent atteints à la poitrine. & vomirent le sang pendant deux jours. Quelques-uns, après avoir été renvetsés par terre sans mouvement & sans connoissance, ne revinrent de cet état, que pour souffrir long-tems de vives douleurs, qui parcouroient successivement tous leurs membres. Le grand mât fut comme rongé dans quelques endroirs; &

dans d'autres, il s'en détacha plufieuts parties. Des broches de fer, qui étoient enfoncées de dix pieds dans le bois, futent fondues, & coulerent fans brûler

du tonnerre.

les parties de bois voifines. t.ancafter con-La mer étant devenue plus tranquille, Lancaster continua sa navigation au tinue la naviga-Nord-Eft, & tomba quelques jours après à l'extrêmité Nord-Ouest de l'Isle tion. Saint-Laurent. Il ne s'en croyoir point si proche, & ce fur par hazard qu'un

(4) Autrement Gazelle.

de ses gens découvrir pendant la nuit à la clarré de la Lune, une blancheur ex- LANCASTER. traordinaire; qu'on reconnur bientôt pour l'écume des vagues qui se brisoient contre les rochers de l'Isle. On évita heureusement le danger. Dans une mer encore ignorée des Anglois, on passa de même près de Mozambique sans s'en être apperçu, & l'on alla tomber, deux lieues au-dessus, dans une Baye, nommée Quitangone, où l'on prit trois ou quarre Barques du Pays, qui s'appellent Pangaies. Elles étoient chargées de miller, de poules, de canards; & les Négres avoient parmi eux un jeune Portugais, qui conduifoit cetre provision à Mozambique. Lancaster profita de cette rencontre comme d'une faveur du Ciel, & remettant à la voile auffi-tôt, il ne fut pas long-tems à gagner l'Isle de Comore, qui est à cent lieues de la même Baye, au Nord-Est de Mozambique. Il v fur recu par un grand nombre de Mores, & l'Isle lui parut extrêmement peuplée. Seize hommes, qu'il y envoya dans la Chaloupe, obtinrent tranquillement la liberté de prendre de l'eau. Le Roi de l'Isle lui fit demander celle dese rendre sur son Bord. Il y vint', accompagné de plusieurs Mores d'une belle taille, & vêtu d'une robbe de farin cramoili. Les Anglois le traiterent civilement; & le jeune Portugais qu'ils avoient pris, leur servant d'Interpréte, ils eurent avec lui une longue conférence sur l'étar de son Pays, & sur la nature de ses marchandises. Mais ces apparences d'amitié couvroient un noir dessein de la part des Mores. Un Officier Anglois, nommé Mace, prenant confiance aux offres du Roi, descendit au rivage avec trente hommes, contre le sentiment de Lancaster. A peine eut-il fair cent pas sur la terre, qu'une troupe de Barbares fondant fur eux avec toutes fortes d'armes , les tuerent à la vue du Vaisseau, d'où l'on ne pouvoit leur donner aucun secours, & sous les yeux mêmes du Roi, qui sembloit n'être retourné à terre, que pour autoriser cette perfidie par la préfence.

1591.

tile de Comore,

Les Anglois partirent, avec la douleur de ne pouvoir se venget d'un si cruel Douleur des Anoutrage, mais bien instruirs de la défiance qu'ils devoient garder sans ceise avec les Mores. Ils prirent le 7 de Septembre vers Zanjibar, où ils arriverent bientôt, avec la précaution de relâcher à quelque distance du Port. Ils avoient perdu leur Chaloupe à Comore. Quelques planches, qu'ils avoient sur le Vaisseau, servitent à répater cette perte. Le Port de Zanjibar ne présentant rien qui fur capable de les effrayer, ils croiserent sur cette Côte pendant plus le croisent ma d'un mois, en donnant la chasse à toutes les Barques ou les Pangaies qu'ils moir, pouvoient découvrir. Ils se trouvoient ainsi dans l'abondance de toutes sortes de provisions, sans s'exposer au risque de les chercher dans l'intérieur du Pays. Mais ils virent un jour fortir du Port une Barque Portugaife, de laquelle il se détacha un More dans un Canot, avec une lettre pour le Capitaine Anglois, Elle venoit de quelques Portugais qui avoient un perit Comptoit dans cette Ville. Ils demandoient de quelle Nation étoit le Vaisseau qui s'arrêtoit si près d'eux, sans leur donner aucun avis de son arrivée, & quelles étoient ses intentions. Lancaster répondit qu'il étoit Anglois , ami de leut Roi Dom Antoine, & chargé de sa part d'une commission dans les Indes. La Barque rentra dans le Port, après cette réponfe, & l'on n'en recut point d'autre explicarion. Quelques jours après, on se saisse d'une Pangaie chargée de Mores, qui accompagnoient un de leurs Prêtres. Lancaster le traita civilement. Cette conduite fut il agréable au Roi de la Nation, qu'il fit offrit aux Anglois des

Tome I.

LANCASTER. 1591. Ils fe lient avec le Roi & la Na-

mais ils prirent le parti, dans cet intervalle, de garder le Prêtre à bord, en continuant de lui faire les mêmes careffes. Les Mores, qu'ils virent alors plus familiérement, leur raconterent que les Portugais du Comptoir n'avoient rien épargné pour leur inspirer d'affreuses idées de la Nation Angloise. Ils avoient représenté l'Equipage du Vaisseau, comme une troupe de monstres, qui ne se nourrissoient que de chair humaine, & qui s'étoient approchés de la Côte pour dévorer les Habitans. Lancaster comprit que n'ayant rien à craindre de lui dans la Ville, ils vouloient seulement lui ôter le moyen de s'informer de leur commerce.

Le Port de Zanjibar peut recevoir des Bâtimens de cinq cens tonneaux, & For de Zanjibar. les mettre l'couvert de toutes fortes de dangers. Il se trouve d'excellente eau sur la Côte, avec une grande abondance de beitiaux, de volailles, de poissons & de fruits. L'Auteur recommande aux Anglois, qui doivent faire le niême voyage après lui, de relâcher dans un lieu si commode, mais de s'y désier beaucoup des Portugais. Tandis que le Vailleau étoit à l'ancre, & qu'on se contentoit d'envoyer la Chaloupe pour viliter les Bayes voilines, l'inspecteur Portugais des Côtes depuis Melinde jusqu'à Mozambique, s'approcha furtivement dans une Fregate de dix tonneaux, & chercha l'occasion d'enlever leur Chaloupe aux Anglois. Lancaster reçut cet avis d'un More, que le Roi de Zanjibat envoya plusieurs fois visiter son Prêtre. Cependant il paroît assez douteux si l'artifice n'étoit pas du côté même des Mores, qui se flattoient peut-être de contenir les Anglois par de fauffes informations. Lancaster ne pouvant approfondir ce foupçon, parce que ses forces ne lui permettoient pas de chercher querelle aux Portugais, se contenta de retenir, avec le Prêtre du Roi, les principaux Motes qui tomberent entre ses mains, & de les traiter avec assez de civilités pour mettre le Roi & toute la Nation dans ses interêts.

Laloufic des Portog 115.

Il obrint il parfaitement leur confiance, que malgré la jalousie des Facteurs Portugais, les Habitans de la Côte lui apporterent ce qu'ils avoient de plus précieux. Il ne recut rien d'eux qu'il ne payat de quelques marchandises de l'Europe; & leur faisant esperer beaucoup plus qu'il n'étoit en état de leur offrir, il les mit dans la disposition de voir descendre parmi eux les Anglois, & de leur laisser prendre quelque connoissance du Pays. Lancaster ne fit pas difficulté luimême de pénétret à quelques milles dans les terres. Il trouva les champs cultivés, & des bestiaux en fort grand nombre; mais nulle industrie pour chercher des mines, quoiqu'en apparence les montagnes ne doivent pas être sans or, à fi peu de distance de plusieurs endroits où les Portugais en ont de fort riches. Il fut conduit par les Mores dans une espece de Ville, nommée Paraygone, où les maisons sont de fort belles pierres, mais sans auctine liaison de chaux ou de ciment. Les Habitans ont l'art de les rendre fort polies, en les frottant contre d'autres pierres beaucoup plus dures, & de les joindre si parfaitement qu'elles ne paroillent composer qu'une seule masse. Dans la même Ville, Lancaster sut abordé par une femme Portugaife, qui s'y étoit retirée, pour fuit son mari qui étoit un des Facteurs de Zanjibar. Les Mores sembloient l'avoir prise sous leur protection. Elle vetsa des larmes en parlant au Capitaine Anglois; & quoiqu'il ne pût ensendre parfaitement ses plaintes, il comprit qu'elle lui demandoit en grace d'être reçue fur son Bord. L'impatience qu'il eut d'être assez inf-

Les Anglois detierent une femme Portugaire.

truit, pour juger si elle méritoit ses services, lui fir renvoyer au Vaisseau deux LANGASTER. de ses gens, qui amenerent l'Interpréte Portugais. Elle parut charmée de voir un homme de sa Nation, sans en avoir rien à redouter. Son malheur consistoit à se trouver la semme d'un homme voluptueux, dont le goût s'exerçoit indisséremment fur la premiere Indienne qui picquoit ses desirs. Elle avoit souffert ce déréglement pendant plus de fix mois; mais, fuivant le témoignage qu'elle rendoit d'elle-même, elle avoit cru pouvoir chercher de la confolation dans les complaisances de quelques Mores qui l'avoient dédommagée de l'indifférence de son mari. La jalousie n'en avoit pas été moins vive dans un cœur qu'elle ne possedoir plus. Elle avoir été forcée, pour en éviter des effets sanglans, de fuir avec un More, donr elle avoit reconnu la probité. Le Roi de Zan- ette femune. jibar avoit favorifé sa fuite. Elle attendoit l'arrivée de quelque flotre Portugaife pour demander justice à l'Amiral; & dans l'impatience du retardement, elle vouloit devoir sa liberté aux Anglois. Lancaster comprit qu'elle avoit eu pour un More quelque foiblesse, dont son mari l'avoit voulu punir. Il ne refusa point de la recevoir fur fon Vaisseau; mais il lui demanda si elle ne desiroit cette faveur que pour elle-même. L'Interpréte, qui avoit rendu jusqu'alors cet entretien, fans pénétret au-delà des apparences, ouvrit les yeux à cette queftion. Non-seulement il assura le Capitaine que ses conjectures étoient justes, mais il le supplia pour l'honneur de sa Nation, de ne pas recevoir une Misérable, qui avoit été capable d'un si infâme libertinage. L'ancaster ignoroit la langue Portugaife. Il n'employoit avec l'Interpréte qu'un langage mêlé d'Anglois & d'Espagnol, qui pouvoir à peine lui faire exprimer la moitié de ses idées. Mais lorsqu'il crut reconnoître à ses instances qu'il éroit mal disposé pour cette malheureuse femme, il s'efforça de la consoler par ses signes, & par les marques de compassion qu'il fit éclater dans ses yeux. Enfin l'ayant conduit à bord, sans écarter un More d'affez belle taille, qui ne cessa point de la suivre, il déclara brusquement à l'Interpréte qu'il étoit résolu de la secourir. Outre la pitié qui l'interessoit pour elle, il comprir qu'à mesure qu'il se feroit mieux entendre courie. de cette femme, il pourroit se la rendre utile par l'ascendant qu'elle paroisfoit conferver fur son More, & que de l'un ou de l'autre il rireroir divers avantages dans les occasions de voir des Portugais ou des Indiens. Le More la fuivit jusqu'au Vaisseau, où elle s'étoit laissée conduire avec joie. Elle pareissoit s'attendre à l'y voir montet avec elle; mais après quelques discours, que les Anglois ne purent enrendre, il tourna le dos au rivage. Elle parut supporter son départ avec beaucoup de tranquillité. L'Interpréte charmé de la voir renoncer à cette indigne inclination, ne balança plus à lui rendre toutes

fortes de fervices. On est embarrasse dans cette narration, à deviner ce qui pouvoit arrêter si long-tems Lancaster sur la Côte de Zanjibar. Cependant il se disposoit à lever l'ancre, lorsqu'une Barque fortie du Port, lui apporta une lettre, dont il eut peine à comprendre le fens, avec le fecours même de fon Interprére. Elle étoit du mari de la Porrugaise, qui étoit déja informé de la résolution de sa femme, & qui s'étendoit beaucoup sur le sujet de leurs plaintes mutuelles. Mais il finissoit d'une maniere plus intelligibile, en priant le Capitaine de lui faire préfent de quelques bouteilles de vin de l'Europe, d'une certaine quantité d'huile, & de deux ou trois livres de poudre. Cette grace parut si légere aux Anglois

Lettre du Mari à Lancaiter,

1991.

pour un homme qui sembloit leur abandonner sa femme, que Lancaster lui envoya le double de ce qu'il demandoit. Mais il retint un des Négres de la Barque, qui en s'ouvrant à l'Interptéte Portugais avoit paru connoître diverses Contrées de l'Inde, où il se vantoit d'avoir fait plusieurs voyages. On apprit de lui qu'il étoit entré depuis pen dans le Port de Zanjibar une Barque de ttente tonneaux, que les Mores appellent Junko, venue de Goa avec sa cargaifon de poivre pour le Comptoir Portugais. Lancaster en quittant cette Côte, renvoya au Roi le Prêtre & quelques Mores, qui avoient servi d'ôtages

1592. Les Anglois remettent à la voi-

jusqu'au jour de son départ. Il remit à la voile le 15 de Février, dans le dessein de gagner le Cap de Comorin, mais d'éviter les Vaisseaux qui revenoient, dans cette saison, de Ceylan, de Saint-Thomas, de Bengale, de Pegu, de Malaca, des Moluques, de la Chine & du Japon. Les Courans l'éloignerent beaucoup de ses vûes, en le poullant jusqu'à l'entrée de la Met Rouge. Il reprit à l'Est lorsqu'il se fut ap-

Ils arrivent au

perçu de son erreur; mais il fut encore repousse vers le Nord, à quatre-vingt lieues de l'îsle de Socotora. Cependant les provisions ne lui manquerent point, parce qu'il trouva toujours quantité de dauphins, de bonites, & de poissons volans. Se voyant si loin hors de sa course. & la saison étant si avancée, il se déterminoit à relâcher dans quelque Port de la Mer Rouge, ou à Socotora, lorsque le vent devint tout d'un coup si favorable, qu'il sur porté directement Cap de Cousurin. vers le Cap de Comorin. Avant que de le doubler ; il se proposa de touchet à quelqu'une des Isles Mamales, qui sont au douzième degré de latitude du Nord, & qui fournissent des provisions. Mais il les manqua par la faute de son Pilote, La veille du jour qu'il esperoit d'y arriver, le vent routna au Sud-Queit, ce qui lui fit changer fa courfe; &, le voyant tourner de plus en plus au Sud, il craignir de ne pouvoir doubler le Cap, & d'être jetté avec beaucoup de danger fiir la Côre de l'Inde, parce que la faifon de l'Hyver & les moufons (a) d'Oueft, qui durent fur cette Côte jusqu'au mois d'Août, éroient déja arrivés. Cependant il passa heureusement le Cap, au mois de Mai.

Ils te doublent.

Il ne paroîr pas que le Capitaine Lancaster se fut propose d'autre but que de traverser ces Mers, pour en porter la connoissance en Angleterre, ou peur-être pour s'attribuer la gloire d'être le premier Anglois qui les eût parcourues. Du moins l'Auteur de la Relation ne lui suppose nuile part aucune intention dérerminée. Après avoir doublé le Cap de Comorin , il dirigea ses voiles vers les

Isles de Nicobar, qui sont au Nord & Sud de la patrie occidentale de Sumatra, à sept degres de latitude du Nord. Avec un vent des plus favorables, il y arriva le sixième jour ; mais pour n'avoir pas bien observé l'Eroile du Sud, il tomba Gomez Pulo, le premier de Juin au Sud de ces Isles, à la vue de celles de (b) Gomez-Pulo. Ayant continué fa course au Nord-Est de cellé-ci, il fut surpris par un calme qui dura deux ou trois jours, & pendant lequel il ne fuivit que les Courans jusqu'à deux lieues de la Côte de Sumatra, L'Tiyver commençoit, & de jour est jour, le rems devenoit plus incommode. Il tourna vers les Isles Pinacu, où il arriva au commencement de Juin. Le lieu qu'il choifit pour jetter l'ancre, fut

une grande Rade au fixième degré trente minutes du Nord, à cinq lieues de la

Pulo Pinacu.

( a ) Mot Arabe dans son origine , qui signifie le cours du vent.

(b) Pulo, en Indien, fignific Ifle.

Côte de Malaca. Ce fut là qu'il réfolut de passer l'Hyver, & de débarquer LANCASTER. fes gens, qui étoient presque tous malades. Il sui en mourut vingt-six; de sorte qu'en partant de l'Isle, son Equipage se réduisoir à trente-trois hommes, dont il n'y en avoit pas vingt-deux qui fullent propres au travail. Les rafraichisse-glois, mens qu'ils trouverent dans un lieu si défert, ne furent point capables de les rétablir : c'étoient des huîtres & d'autres coquillages , avec une petite quantité de poissons, qu'ils ne pêchoient point sans peine. L'Isle d'ailleurs est assez agreable par le grand nombre d'arbres dont elle est converte. Ils sont d'une hauteur prodigieuse, & si droits qu'il n'y en a presque point qui ne pût servir de mat.

Affa fin de l'Hyver, c'est-à-dire, vers celle du mois d'Aoûr, les Anglois partirent, après avoir employé une partie du tems à radouber leur Vaiileau, Ils vouloient chetcher un lieu plus commode pour se remettre des fatigues mêmes de leur repos. Ils traverscrent jusqu'à la Côte de Malaca, & le jour suivant ils Côte de Malaca mouillerent dans une Baye, fur un fond de fix braffes, à deux lieues du rivage. Le Capitaine accompagne de fon Lieutenant & de quelques autres, prit terre dans la Chaloupe. Ils découvrirent les traces de quelques Habitans, & voyant des feux allumés, ils s'en approcherent avec beaucoup d'affurance; mais ils n'apperçurent aucune créature animée, à la réserve d'une espece d'oiseaux de mer qui s'appelle (a) Oxburd, & qui est fort privée. Ils en tuerent huir douzaines. Etant retournés le foir au Vailleau, ils virent le lendemain un Canot chargé de feize Indiens nuds, qui tournerent quelque tems autour d'eux, mais sans vouloir s'approcher. Cependant le Lieutenant du Vaisseau les suivit jusqu'à terre dans la Chaloupe; & s'étant mêlé sans crainte avec eux, il les engagea par ses caresses à lui promettre des vivres. Le jour suivant, Lancasset vaissantiant découvrit trois Bâtimens de foixante ou foixante-dix tonneaux, à l'un defoucls Journes il donna la chasse avec sa seule Chaloupe. Il le prit entin ; & trouvant par se témoignage d'un Boulanger Portugais, qui étoit à bord, que la cargaifon appartenoir à des Jésuites établis dans cette Contrée, il s'en mit en possession; mais il celfa de poursuivre les deux autres, en apprenant qu'ils étoient à quelques Marchands de Pegu. Le Portugais lui dit qu'à peu de distance il y avoit une Marchands de Pegu. Le Portugais in un qu'à peu de la grande Ville de Marchan, Port Ville, nommée Martaban, qui étoit le principal Port de la grande Ville de Marchan, Port Pegu, C'étoit l'avertir que ce lieu n'étoit pas fur pour des Anglois; & leur Pegu, erainte augmenta la muit suivante, lorsqu'ils se furent appercus que les Matelots Indiens s'étoient dérobés dans leurs Canors. Cependant Lancaiter fit transporter leur cargaifon fur fon Vaitfeau, & patla le refte du jour dans la même Baye. Il vir le foir un autre Batiment de Pegu, chargé de poivre; mais loin de l'arrêter, il affecta de faire toutes fortes de civilités aux Matelots.

Les Anglois avant trouvé fur leur prife de quoi rétablir un peu leurs forces, ne penferent qu'à continuer leur navigation. Ils mitent à la voile au commencement de Septembre, pour gagner les Détroits; & fans être trop surs de leur courfe, ils arriverent aux Isles de Sambilam, à quarante-cinq lieues au Nord de la Ville de Malaca. C'est un lieu où patsent nécessairement tous les Vaisseaux Portugais, qui vont de Goa & de Saint-Thomas aux Molugues, à la Chine & au Japon. Aussi Lancaster ne s'en approcha-t'il point suas précautions. Après avoir croifé pendant cinq jours aux environs des Isles, il découvrit un Bâti-

Puio Sanki-

( 4 ) Ce mot fignific Oifean Banf.

Tr iii

de diligence pour le joindre.

Prife d'un Vaiifeau Portugais.

ment de deux cens cinquante tonneaux, qui paroissoit fotr chargé, mais aussi mal pourvû d'armes que de Matelots. Il ne balança point à l'attaquer; & la facilité qu'il cut à le prendre, justifia l'opinion qu'il s'en étoit formée. C'étoit un Portugais chargé de tiz pour Malaca, Il venoit de Nagopatan, Port de l'Inde, vis-à-vis Ceylan, Les Portugais, accourumés à voyager fans obstacles dans ces Mers, négligeoient alors toutes fortes de précautions pour leur défense. Lancaster fit passer l'Equipage sur son bord , & le remplaça par sept Anglois, pour garder sa prise pendant la nuit. Le lendemain, s'étant accommodé de tout ce qui pouvoir convenir à ses besoins, il remit les Portugais dans leur Vaisseau, à la réserve du Piloro qu'il garda avec quarre Mores, & les Rencontre d'un fit échouer sur le rivage. Dans les ténébres, il arriva un autre Bâtiment Portugais, de quatre cens tonneaux, qui jetta l'ancre, inconsidérément à fort peu de distance de la prife. Les Anglois, l'ayant découvert, attendoient le jour, dans l'esperance de s'en faisir autli facilement. Mais il les apperçut de son côté, & levant l'ancre aussi-tôt, il s'éloigna si promptement, que l'Édouard, appesanti comme il étoit par quantité de réparations informes, ne pût faire assez

L'ancrage est si bon à trois ou quatre lieues des Isles, qu'après avoir croisé

autre Vailleau Portogais.

pendant tout le jour, Lancaster revenoit mouiller au même lieu pendant la vaisseau de Ma- nuit. Le 6 d'Octobre, entre onze heures & minuit, il y arriva un Vaisseau de Malaca, d'environ sept cens ronneaux, qui jetta l'ancre si proche des Anglois, qu'ils entendoient le bruit des voix & de la manœuvre. A toutes fortes de hazards, ils se disposerent à l'attaquer; & lorsqu'ils se furent mis en état de le commander par leur artillerie, ils y envoyerent leur Chaloupe avec dix hommes, pour avertit le Capitaine du péril auquel il étoit exposé, s'il balancoit à se rendre. La frayeur produisit tout l'effet que Lancaster en avoit esperé. Le Capitaine s'offrit à passer sur le bord Anglois. Il y confirma ce qu'il avoit pro-Aniscedu Ca- mis en quittant le lien; mais ayanr reconnu que si l'artillerie Angloise étoit capable de le couler à fond, il n'y avoir point affez de monde fur le Vaiffeau pour lui donner d'autres craintes, il demanda la liberté de retourner à son Bâtiment, sous prétexte que ses gens seroient difficulté de se rendre sans combat, s'ils n'en recevoient l'ordre de sa bouche. Lancaster y consentit d'aurant plus facilement, qu'à la distance où il étoit, le Bâtiment Portugais ne pouvoit lui échapper. Cependant aufli-tôt que le Capitaine fur retourné à fon Bord, les Portugais au nombre de plus de deux cens cinquante, tant hommes que femmes & enfans, profiterent du reste de la nuit pour descendre dans deux grandes Chaloupes, avec ce qu'ils avoient apparemment de plus précieux, & gagnerent heureusement le rivage. Ils avoient eu soin de lier les dix Anglois qui avoient reconduit le Capitaine; de forte qu'à la pointe du jour, sorsque Lancaster inquier de leur retardement, pensoit à faire jouer son artillerie, il les apperçut qui l'appelloienr à leur secouts pat des fignes. Il ne restoit plus à bord qu'un vieux Portugais, si malade qu'il n'avoit pû fuivre les autres, & qui s'empressa néanmoins, après leur fuite, de délier les Anglois, pour se faire auprès d'eux un mérite de ce service. Lancaster rrouva sur le Vaisseau quinze pieces de canon de fonre, trois cens barils de divers vins, des Merceries de toutes les fortes, telles que des cha-

peaux, des bas de laine d'Espagne, des velours, des taffetas, du riz, des

e'ou.

glaces de Venife; de fausses pierreries, que les Portugais employent à tromper les Indiens, des cattes à jouer, & trois ou quarte balles de papier de France. Il n'y restoit ni or, ni atgent, par les soins que les Fugitifs avoient eu d'emporter leurs plus précieuses richeties, L'Edouard ne pouvant contenir un butin si considerable, on se contenta de ce qui pouvoit servir aux commodités de la navigation, ou à le concilier les Indiens par des préfens; & pour ne se pas rendre trop odieux, si l'on submergeoit le reste, on prit le parti d'abandonner le Vaiileau fut ses ancres.

1 (92.

Cependant Lancaster comprit que ses Expéditions ne pourroient être ignorées long-tems dans les Etabliffemens Portugais, & qu'il avoit à tedoutet les forces de Malaca; son Vaisseau d'ailleurs avoit besoin d'être calfentré, & les Isles voisines ne fournissent point de poix. Il alla mouiller dans une Baye du Royaume de Junfaloom, entre Malaca & Pegu. Le Portugais de la dernière & Junfaloom, prise, dont on avoit rétabli la santé à force de soins & de bons traitemens, parloit la langue Malayenne. Il offrit lui-même de s'employer à faite trouver de la poix. On s'en procura deux ou trois quintaux fur la Côte. Lancaster se fervit auffi de ce Vieillard pour échanger quelques marchandifes avec le Roi du Pays, contre de l'ambre gris & des cornes de rhinoceros, que les Indiens nomment Abath. Il obtint deux ou trois de ces cornes, avec une affez groffe quantité d'ambre gris, dont le commerce est téservé au Roi seul. Mais ce Prince fit faisir tout d'un coup le Portugais, & quelques Anglois dont il étoit accompagné, avec toutes leurs marchandises. On ignore quelles eussent été ses résolutions, si le Vieillard Portugais n'eût trouvé l'art de le tromper, en déscrientant. lui disant que les Anglois avoient sur leuts Vaisseaux quantité d'armes dorées, de cuirasses & de hallebardes. La passion qu'il avoit pour tous ces instrumens de guerre, lui fit telâcher ses Prisonniers, dans l'esperance de leur voir

apporter ce qu'ils lui promettoient. Lancaster s'éloigna aussi-tôt de cette Côte; & passant par Sumatra, il se 114 reviennent rendit, suivant son premiet dessein, aux Isles de Nicobar. Les Habitans s'em-

Ils s'en Guvenz

presserent de lui apporter toutes sortes de rafraîchissemens dans leurs Canots. Îls lui vendirent aussi de fort beaux calicots, qu'ils avoient retirés des débris de deux Vaisseaux Portugais qui avoient fait naufrage depuis peu sur leurs Côtes, Les bestiaux, la volaille & le poisson se trouvent en abondance aux Isles de Nicobar.

Le 21 de Novembre, les Anglois partirent pout l'Isle de Ceylan, où ils atriverent le 3 de Décembre. Ils mouillerent d'abotd au Sud de l'Isle sur six toises Ceptan, de fond; mais ils y perdirent leut ancre, au milieu d'une infiniré de petits rocs qu'ils n'avoient point apperçus. Cette difgrace leur fit prendre au Sud-Ouest de l'Isle, vers un lieu que les Portugais avoient nommé Puntagallo, dans le dessein d'y attendre les Vaisseaux de Bengale & de Pegu, dont ils esperoient d'enlever quelques-uns au passage. Ils sçavoient d'ailleurs , par les récits du Vieillatd Portugais, que la flotte de Tanaferi, grande Baye du Royaume de Siam, au Sud de Marraban, devoit passet par le même lieu dans l'espace de quatorze jouts, avec des marchandiles pour les Caraques, qui partent ordinaitement de Cochin pour le Portugal vers le milieu du mois de Janviet. Les Vaisseaux de Bengale apporrent des étosses & des toiles précieu-

ses, a vec de grosses provisions de riz, & font ce voyage deux sois l'année.

----

Ils fe rendens à

LANCASTER. Esystances des Angless.

Cenx de Pega jojanent à des marchandifes de la même nature, des rubans. des dianians, des perles & d'autres pierres précieuses. Ceux de Tanaseri portent principalement du riz & du vin de Nipar, qui est d'une force & d'une chaleur extraordinaire.

Ce qui les fait manquer,

Ce grand projet manqua par deux accidens, qui découragerent extrêmement les Anglois. Il ne leur reftoir qu'une ancre, dont ils puilent faire ufage; ils la perdirent en mouillant encore fut un mauvais fond, devant Puntagallo. Lancaster, qui n'avoit jamais sçu ménager sa santé, sut attaqué d'une maladie dangereule. L'Equipage allarmé de ces deux malheurs, ne parla plus que de tetourner en Angleterre. En vain le Lieutenant, prêtant sa voix au Capitaine languissant, leut représenta toutes les esperances ausquelles ils vouloient renoncer. La crainte, plus forte que l'honneur & l'intérêt, leur fit beaucoup mieux fentir à quels dangers ils alloient être expofés, en perdant un Chef, dont le courage & l'intelligence étoient leur unique ressource. Les deux ancres qu'ils avoient encore étoient démontées; il falloit des commodités qu'ils n'avoient pas, pour les mettre en état de servir. D'ailleurs, quelle apparence de trouver toujours des Ennemis ansii faciles à vaincre que ceux qu'ils avoient rencontrés? Les Marchands Portugais étoient mal atmès ; mais c'étoient des flottes entieres qu'on attendoit de Tanascri, de Bengale & de Pegu. Avec si peu de monde, que prétendre contre des Ennemis si nombreux? sans compter que la poudre commençoit à diminuer, & que le Vaisseau même s'affoiblissoit sensiblement. Pout grossir toutes ces terreurs,

lots dans une ri-Miler.

Embarras de il arriva que dix hommes, chargés d'apporter de l'eau sur la Chaloupe, enarchesis Mate trerent avec trop peu de précautions dans une Riviere, qui est fix lieues au - dessous de Puntagallo. Ils y furent découverts par quelques Habitans, qui s'approcherent bientôt en plus grand nombre sur les deux rives, & qui leur tirerent quantité de fléches. Loin de pouvoir se retirer, ils étoient menacés d'être ajultés de plus près, en regagnant la mer, parce que les deux bords de la Riviere se rapprochoient beaucoup au-dessons du lieu jusqu'où ils s'étoient avancés. Cependant, comme il leut étoit impossible de se sourcnit dans la même fituation jusqu'à la nuit, ils continuerent de remontet au milieu du Canal vers une perite Isle qui pouvoit les mettre à couvert. Ils y aborderent sans peine; mais quoique de l'un & de l'autre côré ils fussent hors la portée des fléches, rien ne les affuroir que l'envie ne prendroit point aux Mores de les forcer dans cette retraite. Tout le jout se passa dans la crainte. A l'entrée de la nuit, la Lune se trouva si claire, que dans le doute s'ils n'étoient point encore attendus sur les bords, ils laisserent passer le tems du reflux ; de forte que l'obscurité venant ensuite les favoriser , ils eurent à combattre la marée pour fortit de la Riviere avant le jour. Tous leurs efforts ne purent les faire avancer si vite, que les Mores n'eussent le tems de leur tuer quatte hommes à coups de fléches, lls se vangerent en tuant un beaucoup plus grand nombre de ces Barbares; mais n'ayant point apporté affez de poudre pour leur inspirer long-tems de la crainte, ils remarquerent que les Mores s'appercevoient de l'épuilement de leurs munitions; & que pour les railler de leut embarras, ils les couchoient en joue avec leuts arcs, comme on le fait pour tirer un fuil. Baker, Lieutenant du Vailleau, s'étoit chargé indiferêtement de cette malheureuse commission. Ainsi les Anglois

Esperance. On passa aux Isles Maldives, où l'occasion n'auroit pas manqué de faire quelque nouveau butin, si le delir de retourner en Europe ne fût devenu l'unique passion de tout l'Equipage. Cependant on avoir besoin d'eau, & cette nécessité fit prendre le parti à Lancaster, qui commençoit à se rétablir, de

gens, par l'attachement qu'ils avoient pour lui, furent les premiers à le presser de s'y arrêter quelques jours de plus. Il y vint dans cet intervalle un Commis du Comptoir Portugais, à cheval, avec un domestique de sa Nation, & deux Mores qui le suivoient à pied. Erant tombé entre les mains des Anglois, il confessa au Capitaine que sur le bruit, qui étoit allé au Comptoir, de l'arrivée d'un Vailscau Européen à Montereis, les Facteurs n'ayant pas eu le moindre foupçon que ce put êrre un autre qu'un Portugais, avoient été furpris de n'en recevoir directement aucune nouvelle, & l'envoyoient pour kavoir les raifons de ce filence. Lancaster comprit qu'il ne falloit point attendre d'autres éclaircissemens d'un homme si intéresse à le tromper : mais en le traitant fort civilement, il lui déclara que s'il ne vouloit pas être affocié

glois se virent menacés de perdre rout à la fois leur Capitaine & leur Lieu- LANGASTER.

Le 8 de Décembre, Lancaster, fotcé jusques dans son lit par les instances Les Anglois re-

de tous ses gens, consentir enfin à mettre à la voile pour le Cap de Bonne- l'Europe,

descendre à Montereis, petit Port, dont la Ville n'étoir composée que d'en- Mentereis Port

viron quinze maifons. Il fe trouva li bien d'y avoir palle trois jours, que fes des Maidres.

Les Anglois y fur le Vaisseau Anglois à quelques autres personnes de sa Nation, pour re- profitent de la tourner en Portugal, par la voie de l'Angleterre, il devoir composer de Commis.

bonne grace pour sa rançon. Cette proposition lui parut juste. Il ne se défendir que sur sa pauvreré, & sur sa qualité de simple Commis, dont il n'étoit même revêtu que depuis quelques mois, & qui ne le mettoit point eucore en état d'offrir plus de cinquante ducats, Lancaster se contenta d'en exi-

Il continua de voguer avec des vents affez favorables jusqu'à l'Isle de Madagascar ou de Saint Laurent, qu'il laissa au vingt-sixième degré de latitude. Entre cette Isle & l'Afrique il trouva un prodigieux nombre de bonites & d'albicores. Ce detnier poisson est fort gros, & si facile à prendre, que Lancaster, bicores. dont la fauré éroir fort bien rétablie, se faisant un amusement de cette pèche, en prenoit assez, dans l'espace de deux ou trois heures, pour nourrir pendant tout un jour quarante personnes. Il continua pendant cinq ou six semaines de fe procurer ce rafraîchissement, qui suppléoit à quantité de besoins. Au mois de Février 1593, il tomba dans la Baye d'Agoa, cent lienes au Nord du Cap de Bonne-Esperance. Mais les vents étant devenus contraires, il fut un mois ou cinq semaines sans le pouvoir doubler. Dans le cours du mois de Mars, il fit voile vers Sainte-Helene, où il arriva le 3 d'Avril, L'abondance des provisions qu'il y trouva, l'y retint pendant dix-neuf jours. Quelques Marelots érant descendus au rivage, s'approcherent d'une maison proche de la Chapelle. Ils y trouverent un Anglois, nommé Jean Segas; de Bury, dans le

ger cent. Il lui laissa même son cheval, qui étoit d'une beauté admirable. mais dont il ne jugea point à propos d'embarrasser son Vaisseau; & n'ayant plus d'utilité à tirer de la Dame Porrugaife, ni du Vicillard de Sambilam, il prit aulli cette occasion de s'en défaire, après leur avoir fait quelques

> 1593. Grand nombre

Tome I.

présens.

LANCASTER. 1593.

Comté de Suffolk, qui avoit appartenu à l'Equipage du Royal Marchand, & qu'une maladie dangereuse, dont il étoit atteint au retour de ce Vaitseau, c'est-à-dire, dix-huit mois auparavant, avoit forcé de demeurer à Sainte-Helene, pour y rérablit sa fanté. Il se portoit mieux qu'il n'avoit fait de sa vie. Mais dans la joye excethve qu'il eut de revoir ses Compagnons, il perdit tout d'un coup la raison; & n'ayant pris ancun repos pendant huit jours, il mourut de la violence de ce transport. L'air est si bon à Sainte-Helene, que deux Matelots de Lancaster, dont l'un souffroit beaucoup du scorbut, & l'autre étoit atteint d'un flux depuis neuf mois, furent guétis presqu'aussi-tôt. L'Isle produit toutes fortes d'excellens fruits, & n'est pas moins abondante en bestiaux & en gibier.

Hyent aller au

L'intention de Lancaster étoit d'aller à Fernambuck au Bresil , pour joindre à la gloire qu'il avoit eue de visiter les Indes Orientales celle d'avoir touché à quelque partie de l'Amérique. Il y avoit fait confentir ses Matelots à force d'instances & de promesses. Mais étant parti dans cette vue le 12 d'Avtil, il s'appetçut dès le lendemain que ses voiles ne pouvoient plus soutenir une si longue navigation. Les Matelors, après avoir travaillé inutilement à les réparer, recommencerent hautement feurs murmures. On revint à la ferme réfolution de retourner directement en Angleterre; & pendant six semaines les

Raifons qui le font retourner en Ang eterre.

voiles y furent tournées, jusqu'à huit degrés au Nord de la Ligne. Mais la longueur de cette course, qui avoit été retardée par des vents contraires & par plusieurs calmes, épuisa la plus grande partie des provisions. La crainted'en manquer tout-à-fait fit naître d'autres idées. Lancaster apprenant d'un Matelor, qui avoit fait le voyage de la Trinidada avec le Docteur Chidly, que les provisions étoient en abondance dans cette Isle, se détermina, de l'avis de tous fes gens, à gagner cet azile. Mais il ne connoifloit point affez les Courans pour régler sa navigation. Malgré toute l'attention du Pilote, le II eft jené zu Vaisseau fut porté au commencement de Juin vers le Golfe de Paria. On fut obligé d'y passer huit jours, fans pouvoir surmonter la force des Courans pour en fortir; & ce ne fut qu'en s'approchant de la terre à l'Ouest, & suivant le rivage, où cet obstacle ne se faisoir point sentir, qu'on parvint à rentrer en mer vers le Nord. D'ailleurs on fut aidé par un vent de terre, qui fouffloit régulièrement toutes les nuits. En fortant du Golfe, on rencon-

Indiens qu'il Pensonure.

Golfe de Paria,

tra deux Barques d'Indiens, dont la plûpart étoient armés d'arcs & de fléches, mais qui n'étant que feize ou dix-fept, ne parurent pas fort redoutables aux Anglois. Cependant, loin de marquer de la frayent à la vue du Vaisseau, ils s'en approcherent fierement, & leurs fignes firent entendre qu'ils fouhaitoient d'être reçus à bord. Lancaster ne jugea point qu'il y eut de sûreté à les recevoir en fi grand nombre. Mais ayant fait paroître fur les ponts une partie de ses gens avec leurs fusils, il soustrit qu'ils attachassent leurs Barques an pied du Vaisseau, & que leur Chef y montât avec trois autres. Quoiqu'il lui fut impossible de rien entendre à leut langage, il comprit par leur hardielle & par leurs fignes, qu'ils ne voyoient point des Européens pour la premiere fois, & qu'ils en avoient été bien traités. Il leur présenta des instrumens de fer pour reconnoître, à la maniere dont ils les recevroient, s'ils avoient à lui propofer quelque commerce. Ils montroient leurs mains vuides, & leurs Côres; pour faire entendre apparemment qu'ils n'avoient rien avec eux, mais qu'à terre ils ne manquoient point de marchandifes. Leut donceur LANGAVER. tenta Lancaster d'en faire l'essai, d'autant plus qu'ils paroissoient si gras & si

robustes, qu'on pouvoir s'imaginer que les provisions n'étoient ni rates ni mauvaifes parmi eux. Cependant queiques Matelots, qui n'avoient pas fait difficulté de descendre dans les Barques tandis que les Chefs étoient à bord , n'y trouverent que des racines & du poisson sec. Cette montre de leurs ri- avecu. chesses dégouta aussi-tôt les Anglois. Lancaster présenta au Ches & à ses trois Indiens, quelques verres de vin de Nipar, qu'ils avallerent avidement, Mais il fur furpris qu'après avoit bû, celui qui paroitioit le Chef, s'approcha du bord du Vauleau, & qu'en faisant quesques signes, pour faire approuver fon delfein aux Anglois, il invita, par un langage fort doux, deux personnes de sa Barque à monter avec lui. Lancaster ne s'y étant point opposé, on reconnut que les deux personnes qu'il appelloit étoient deux temmes Indiennes, nues jusqu'à la ceinture comme les hommes, mais les cheveux treffes, & le sein fort bien fait. Cette remarque fit juget que tout ce qu'il y avoit de personnes sans armes dans les deux Barques, étoient du même sexe, & Lancafter par un mouvement de galanterie, y fit descendre son Lieutenant pour les inviter toutes à monter à bord. De fix qu'elles étoient encore, trois monterent sans crainte. Les autres, qui étoient assises au fond de leur Barque, ne firent pas même de mouvement pour se lever. Lancaster leut fit porter quelques rafraîchissemens qu'elles accepterent. Mais celles qui étoient dans le Vaisseau, parurent fort sensibles à toutes les civilités qu'elles y reçurent, & les Indiens furent encore plus farisfaits de les voir si bien traitées. Comme le vin manquoit beaucoup moins aux Anglois que l'eau, on leur en donna quelques flaccons, & diverses bagatelles qui furent reçues avec des transports de joye. Enfin, le Chef en rentraut dans sa Barque, parut regretter beaucoup que des amis si civils & si génereux retusatient de le suivre. Mais les secours qu'on pouvoit en attendre, étoient une ressource qui restoit toujours à tenter sur la Côte. La provision la plus cilentielle, c'est-à-dire, celle de biscuit, commençoit à manquer. Quatre jours après, on tomba sur l'Isle de Mona, dont on n'ofa d'abord s'approcher trop ouvertement. On fitt ap-l'hêr de Mo.u. perçu néanmoins de quelques Barques Indiennes, qui apporterent des rafraichissemens, mais d'une nature à n'être acceptés que dans l'extrêmité du besoin. Lancastet n'auroit pas pense à relâcher dans cette Isle, s'il n'y eut été forcé par une voie d'eau, qui demandoit des réparations pressantes. Il entra dans une petite Baye, où la Providence sembloit l'avoir conduit; car il y trouva un Bariment François, de Caen en Normandie, commandé par recoit de M. de un Gentilhomme qui se nommoit Monsieur de Barbotieres. La tituation des Anglois toucha ce génereux Capitaine. Il leur vendit une ancre, du bifcuit, & quelques autres alimens dont il éroit fort bien pourvû. Outre le prix accorde, Lancaster se crut obligé pat reconnoissance à lui faire présent

de quelques tonneaux de fon vin de Nipar. Les Anglois s'étoient remis à la voile, fans que l'Auteur nous apprenne quel étoir lent dessein, lorsqu'un furieux orage, formé vers le Nord, les jetta au Sud de Saint-Domingue. Ils soussirirent pendant plusieurs jours tont ce que la mer a de plus redoutable; & la derniere nuir, ils n'eviterent le naufrage que par un miracle du Ciel, fur la Côre d'une Isle nommée Savona, qui

Il ell juné vers Pittle de Caba, enfinte aux Bermu-

est environnée de rocs & de bas-fonds. Après s'en être délivrés avec autant de peine que de danger, ils dirigerent leur course vers l'Ouest de Saint-Domingue; & doublant le Cap de Fiberon , ils passerent l'ancien Canal , entre cette Isle & celle de Cuba, pour gagner le Cap de Floride, A la hauteur de ce dernier Cap ils eurent le borheur de rencontrer encore le Vaisseau de Caen; mais le Capitaine n'éroir plus en état de leur accorder des vivres. Etant fortis du Canal de Bahama, ils refolurent de prendre vers le Banc de Terre-neuve, fans que dans toutes ces courses l'Aureur prenne soin d'expliquer quelles étoient leurs vûes. Ils avancerent à la hauteur de trente-fix degrés, & vers l'Est jusqu'aux Isles Bermudes, où le vent étant devenu contraite à leurs esperances, ils s'ar-

Il faut supposer nécessairement, dans une narration dont la sidélité n'est pas

rêterent deux ou trois jours.

met en danger.

suspecte, que Lancaster & tous ses gens s'étoient abandonnes comme au hazard, fans aucune connoissance d'une Mer qu'ils vovoient pour la premiere fois; & qu'ignorant même la situation des Isles qu'ils avoient traversées, la crainte les empêchoit d'y chercher les secours dont ils avoient un besoin si Tempéte qui le pressant. Ils n'étoienr point à la fin de leur course. A peine eurent-ils quitté les Bermudes, le 17 de Septembre, qu'il s'éleva un furieux vent de Nord, qui ne fit qu'augmenter continuellement l'espace de vingt-quatre heures. Nonseulement il emporta leurs voiles, qui étoient ferlées, mais il jetta six pieds d'eau dans le Bâtiment. Tandis qu'ils éroient occupés d'un si dangereux embarras, un coup du même vent leur enleva leur mât de mifene. La tempête cessa, mais le vent demeura contraire. Leurs provisions étoient tellement

Il reliche aux Higs Nachlas.

épuifées, qu'ils furent réduits à manger des cuirs qu'ils avoient à bord. Ils s'efforcerent de gagner la Dominique, ou quelqu'autre Isle voifine; mais avant qu'ils y puffent arriver, le vent leur manqua. Ils rabattirent tout d'un coup fur les Isles Nueblas, où ils trouverent des crabes de terre & de l'eau fraiehe. Ce fort leur parut si heureux, après l'excès de leur misere, qu'ils demeurerent à terre pendant dix-huit jours. Vers le tems de la pleine Lune, ils apperçurent quantité de tortues, qui viennent alors sur le rivage. Nonseulement ils en mangerent avec avidité, mais ils en firent secher un grand nombre au feu, pour leur fervir de provision. Qui s'attendroit et suite de leur voir prendre la résolution de retourner à l'Isle de Mona! Tel fut néanmoins le réfultat de leur Confeil, à la réferve de cinq matelots, qui refuserent absolument de les suivre, & qui aimerent mieux demeurer sur un rivage alors défert, où la fortune leur amena, quelque tems après, un autre Vaisseau de leur Nation.

Il retourne à Fife de Mona.

Lancaster arriva le 15 de Novembre à Mona. Les secours qu'il y avoit trouvés dans la petite Baye l'y reconduisirent avec les mêmes esperances. Il y rencontra un vieil Indien, accompagné de ses trois sils, qui le reconnurent. La confiance fut égale de part & d'autre. Les Anglois ne balancereut point à defcendre fur le rivage; & se livrant à leurs guides, ils s'employerent pendant Il ett abandon- trois jours à la chaffe. Mais quelle fut leur furprife, au retour, de ne pas rene de ses propres trouver leur Vaisseau dans la Baye! Le Charpentier, & six autres Anglois du Batiment, qui étoient demeurés à le garder, avoient toupé le cable, & s'étojent abandonnés aux flots. L'Auteur ne dit point si ce sut par accident, ou par une trahifon préméditée. Lancaster crut ses malheurs au comble. Il se trou-

voit avec vingt-deux hommes, qui composoient le reste de ses gens, dans une LANCASTER. Isle où la terre suffisoit à peine pour nourrir ses Habitans. Avec des fatigues incroyables, il n'avoit tué dans l'espace de trois jours qu'un petit nombre d'oiseaux de différentes especes, sans avoir rencontré la moindre bête à quatre pieds. Les Infulaires mêmes étoient si peu rassurés contre ses desseins par la familiarité qu'ils lui voyoient avec le Vieillard & ses trois fils , que lorsqu'il s'étoit présenté dans leurs habitations, ils avoient pris la fuite vers les Montagnes. D'ailleurs il ne s'étoit pourvû de poudre , lui & fes gens , que pour une chasse de quelques jours. Le présent, l'avenir lui offroient des images si funestes, que rien ne sembloit pouvoir le garantir des derniers effets du désespoir. Il pafla vingt-neuf jours dans cette fituation. Ses alimens furent des coquillages d'une mauvaise espece, la feule qui se trouvoit sur les Côtes, 11 auroit peu fervi de pénétrer dans les Montagnes à la fuite des Sauvages, parce que les racines & les ferpens dont ils fe noutrifloient ordinairement, ne fai- Biker. foient pas juger que des lieux presqu'inaccellibles, on la frayeur les avoit pouffes, leur fourniffent une meilleure nourriture. Un jour qu'ils étoient à la pêche, vers l'extrémité Occidentale de l'Isle, ils découvritent un Vaisseau; & de grands feux qu'ils allumerent aufli-tôt , l'attirerent fur la Côte, C'étoit un Batiment François de Dieppe, qui se nommoit la Louise. Lancaster qui François, n'avoit alors avec lui qu'onze de ses Compagnons, avec le Vieillard Indien & fes trois fils, raconta fa trifte avanture au Capitaine François, & demanda d'être reçû à bord. Il obtint cette grace, pour lui & les quatorze hommes qui étoient actuellement à sa suite; mais la qualité du Vailleau ne permettoit pas d'augmenter fa charge à l'infini. Il ne reftoit que fept Anglois à transporter, car il en étoit mort quatre dans l'Ille. Laucaster mit en déliberation s'il devoit abandonner les quatre Indiens, qui lui avoient rendu de si importans fervices, & qui demandoient inframment à le fuivre. Dans cerre incertitude il arriva le foir un fecond Vaisfeau Dieppois, qui confentit à se charger des autres. Mais ils ne parurent point dans tout le cours de la muit, ni le jour fuivant. On alluma des feux, on tira inutilement plufieurs coups de canon. Enfin les deux Vaisseaux, qui étoient appellés par leurs propies besoins, partirent avec les Anglois qui s'étoient présentés. Ils arriverent au Nord de l'Isle de Saint-Domingue, où ils s'arrêterent jusqu'au mois d'Avril Saint - Denande l'année fuivante. Un Vaisseau de Newhaven, qui relâcha au même lieu soc. dans cet intervalle, leur apprir le fort des fept Anglois de Mona. Deux s'étoient tués maheureusement en allant sur les Montagnes à la chasse des oifeaux. Les Espagnols, venus de Saint-Domingue sur l'avis qu'ils avoient reçu de ceux qui avoient déserré avec l'Edouard, en avoient malfacié trois, & les deux autres venoient sur le Vaisseau de Newhaven, qui avoit touché à l'Isse de Mona.

Lancaster, que son courage rendoit superiour à l'infortune, partit de Saint-Domingue avec son Lieutenant, sur un troisième Vaiiseau de Dieppe, commandé par le Capitaine la Noite, & laissa le reste de ses Compagnons sur la Louise & le Newhaven. Il débarqua heuteusement d'Dieppe le 19 de Mai, & Harrive Dieppaffant aufli-tôt la Manthe, il arriva dans fa Patrie le 24 du même mois. Il pe fer un Vailavoit employé trois ans, fix femaines & deux jours, dans un voyage où les Por- de-là en Augletugais mettent la moitié moins. Sa principale faute étoit d'avoir manqué la une,

V u iii

344

faison ordinaire du départ, ce qui l'avoit exposé à se voir long-tems le jonet LANCASTER. 1593. des flots, & la victime des justes craintes qu'il avoit conçues de la cruauté des Espagnols.

Remarque de Baker.

Baker ajoute, pour finir sa Relation, qu'il avoit appris aux Indes Orientales, de certains Portugais que les Anglois avoient faits Prisonniets , qu'un Vailseau de leur Nation avoit pouilé nouvellement les découvertes au long des Côtes de la Chine jusqu'au cinquante-cinquiéme degré de latitude, sans avoir ceilé de rrouver la mer ouverte vers le Nord; ce qui donne aux Anglois de grandes efperances de découvrir un passage au Nord-Est ou au Nord-Ouest.

### CHAPITRE XVII.

Second Voyage des Anglois vers les Indes en 1591, qui se termine malheureusement aux Côtes d'Afrique.

RAYNOLDS. 1591.

TANDIS que Lancaster combattoit tous les Elémens pour pénétrer dans les Indes Orientales , une Societé de Marchands moins hardis , mais difpofés à profiter de fes découvertes , équippoit à Londres un Vaisfeau nommé le Nightingale, ou le Rossignol, avec une Pinace de quarante tonneaux, pour executer la même entreprise fur ses traces. Ils avoient obtenu de la Reine Lettres Paten- Elifabeth, en (a) 1588, des Lettres Patentes, qui leur accordoient le Privites pour le Com-morce d'Afrique, lege du Commerce au long des Côtes d'Afrique, depuis la Riviere du Senegal jufqu'à celle de Gambra inclusivement. Mais excités par de plus hautes esperances, ils ne regardoient plus le Commerce d'Afrique que comme un voile, pour déguiser le véritable but de leur navigation, qui étoir les riches Contrées

des grandes Indes. Cependant on voit par les Lettres de la Reine, que respectant encore les anciennes prétentions des Portugais, on se bornoit en apparence aux lieux dont on étoit comme en possession. Les Places nommées pour le Commerce, étoiear :

Places nomméra pour le Commet-

La Riviere du Senegal, où l'on se promettoit de trouver des cuirs, des gommes, des dents d'éléphans, du poivre, des plumes d'autruches, de l'ambregris, & une petite quantité d'or.

Besegulache, ou Barzaguiche, Ville près du Cap-Verd, à vingt-huit lieues de la Riviere du Senegal; des cuirs & des dents d'éléphans. Rufisko viejo, Ville à quatre lieues de Befegulache; des cuirs, & quelque-

fois des dents d'éléphans. Palmerin, Ville à deux lieues de Rufisko; de petits cuirs, & quelquefois des

dents d'éléphans. Portodali, Ville à cinq lieues de Palmerin; de petirs cuirs, des dents d'éléphans, de l'ambre-gris & une perite quantité d'or. Cette Ville étoit dange-

reuse par le grand nombre de Portugais qui s'y étoient établis, ou qui ne manquoient pas de s'y rencontrer.

(a) On doit juger par cette datte qu'il s'é- Côtes d'Afrique julqu'en 1591; mais il ne s'est toit fait au moins deux autres Voyages aux conservé aucune trace du premier.

#### DES VOYAGES. LIV.

Kandimal, Ville à une lieue de Portodali; de petits cuirs, & quelquefois RAYNOLDS. des dents d'éléphans.

1591.

Palmeran, Ville à trois lieues de Kandimal; petits cuirs & dents d'éléphans. Joala, Ville à fix lieues de Palmeran; cuirs, cire, dents d'éléphans, riz, & une petite quantité d'or. Lieu dangereux par le grand nombre d'Espagnols & de Portugais.

La Riviere de Gambra; or, riz, cire, cuirs, dents d'éléphans.

Les François de Dieppe commerçoient aux mêmes lieux depuis plus de trente ans (a), & n'y envoyoient pas, chaque année, moins de quatre ou cinq Vaisseaux. Ils remontoient ordinairement la Riviere du Senegal dans deux Barques, tandis que leurs Chaloupes alloient à Portodali, & dans cinq ou six autres Villes. L'avantage particulier de leur Nation est d'avoir acquis l'amitié des Négres, & d'en être aussi bien reçus que s'ils étoient nés dans le Pays. Plusieurs de ces Barbares font sonvent le voyage de France; & comme ils ont la liberté d'en revenir, il se forme de ce commerce un lien encore plus étroit. Depuis que les Anglois ont fréquenté la même Côte, les Vaisseaux François se riennent à Russko viejo , & souffrent que ceux d'Angleterre fréquentent Portodali. Ils ne s'approchent point de la Riviere de Gambra, ou Rio d'oro, parce que les Portugais sont extrémement jaloux de cette possesfion, & qu'ils s'efforcent d'en cacher les avanrages. Une Barque Françoise étant une fois entrée dans cette Riviere, y fut surprise & enlevée par deux Galeres Portugaifes.

pe en Afrique.

Au fecond Voyage de (b) la Compagnie Angloife, quarante-deux Anglois furent tués ou pris, & la plus grande partie de leurs biens confifquée, à Portodali & à Joala, par la trahifon des Portugais & d'un Roi Negre; & l'on verra dans le Voyage suivant, que le Capitaine Thomas Dassel n'auroit pas échappé plus heureusement à celle de Pedro Consalve , Officier de Dom Antoine Roi de Portugal, si la conspiration n'eût été découverre.

Depuis le côté du Nord de la Riviere du Senegal, jusqu'aux environs de Palmerin, toute la Côte est soumise au même Roi Négre, qui se nommoit alors Malek - Zamba. Sa réfidence étoit dans les terres, à deux journées de Rufisko.

TE fut le 12 de Novembre 1591, que Richard Raynolds (c), Capitaine Pepart de Raydu Nightingale, pour la Compagnie d'Afrique, & Thomas Daffel, Commandant de la Pinace, arriverent, près du Cap-Verd, à la perire Ille qui se nomme la Liberté. Ils y apprirent que les Portugais, ou les Espagnols, car ces deux Nations étoient alors réunies sous le même Roi, se trouvoient en grand nombre à Portodali & à Joala. C'étoit affez pour interrompre les ptincipales vûes des Anglois. Cependant la paix érant rétablie entre l'Espagne & l'Angleterre, ils fe flaterent que leurs nouveaux Alliés accepteroient des propolitions de commerce dans l'un ou l'autre de ces deux lieux. Dassel se chargea de cette

( 4 ) On trouvera dans la fuite des éclairciffemens plus justes.

(c) Ce Capitaine a publié lui - même la Relation de son Voyage, qui nous a été con-(b) Cette mention d'un fecond Voyage fervée dans Hacklust.

confirme la Note précédente.

R AYNOLDS. 1591.

entreprise avec sa Pinace, tandis que la Chaloupe du Nightingale iroit se préfenter aux Négres de la Côte.

11 fait det pro-Raynolds ne fit pas difficulré de se mettre lui-même dans la Chaloupe. Vis-àpattions de comvis de l'Itle où il avoit jetré l'ancre, on trouve une Ville, ou une Habitarien de Négres, nommee Befegulache, dont le Gouverneur est en possession de legres d'Afrique. ver quelques droits pour l'ancrage. Il vint au-devant de la Chaloupe Angloife, avec un grand numbre de Canots; & n'y voyant point de Portugais, il en témoigna beaucoup de fatisfaction au Capitaine. Il l'exhorta même à ne pas se mèler avec certe Narion, mais à fuivre l'exemple des François, qui étoient toujours bien reçus, lui dit-il, parce qu'ils paroitloient être sans liaison avec les Porrugais, Raynolds, pour se concilier l'affection des Négres, leur offrit divers rafraîchissemens de l'Europe, & fit en particulier quelques présens au Gouverneur, Enfuite, ayant recu'à fa priere & donné quelques Otages, il ne balança point à descendre avec lui sur le rivage. La guerre étoir alors allumée entre ce Gouverneur & celui d'une Province voifine; mais en faveur de l'arrivée des Anglois, dont l'un & l'autre devoir partager les avantages, ils firent une tréve d'une certaine durée. Raynolds fut conduit fort civilement à l'Habi-Il oft conduit tation du Gouverneur de Besegulache. Il y sur trairé à la maniere des Négres :

& Beregulache.

& le foit il retourna fort farisfair fut fon botd. Le jout fuivant, il y vit arriver encore le Gouverneur, qui le pria d'envoyer fa Chaloupe au rivage avec du fer & d'autres marchandifes, en l'affurant qu'il pouvoir aller de son côté à Rufisko avec le Vailfeau. Implierva que le Gouverneur avoir été fuivi jufqu'à son Canot par un certain nombre de Négres armés; ce qui ne lui causa point d'inquiétude, parce qu'il sçavoit qu'en faveur de la tréve, quantité de Négres de la Province voiline étoient venus pout voir le Vaiileau, & que cette précaution lui parut juste. La plupart des Négres, qui s'approchoient du Gouverneur, se mettoient à genoux devant lui, & lui baisoient le dos de la main.

Exercice du Commerce.

Comme il n'y avoit point de Vaisseau François à Rufisko, Raynolds ne fit pas difficulté de s'avancer dans la rade. Il fit avertit de son arrivée le Chef de certe Ville, qui lui envoya ses Inrerprétes, pour se faire payer les droits de l'ancrage, & lui accorder la permillion du Commerce. Les échanges commencerent aufli-tor. On donna du fer & d'autres marchandifes de peu de valeur. pour des cuirs & des dents d'éléphans. Dans toutes ces occasions, les Négres furent si doux & si traitables, que Raynolds ne balança point à pénétrer jusqu'à la Ville de Rufisko, qui est à trois ou quatre milles dans les terres. Il y fut reçu avec toutes forres de careffes & fort bien traité par le Gouverneur. Un jeune Seigneur Négre, nommé Konde Amar-Pattay, lui présenta un bœuf & quelques chevreaux, en l'affurant que le Roi apprendroir volontiers l'arrivée d'un Vaisseau de Blancs; c'est le nom que les Negres donnent aux Européens,

Megre.

& particuliérement aux Anglois. Ce jeune homme venoit tous les jours au bord de la mer avee un petit corrége de gens à cheval, & ne cessa point de faire des civilités aux Anglois. Le 5 de Décembre, il se rendit à bord avec son train, qui s'étonna beaucoup d'une hardiesse dont on n'avoit guéres vû d'exemple. Il dit à Raynolds qu'un Courrier qu'il avoir envoyé au Roi étoir arrivé, avec des rémoignages de la joye de ce Prince, qui voyoit volontiers les Anglois dans ses Etats, & qui étoit disposé à leur accorder toutes sortes de facilités pour le Commerce; que le Vailleau de Raynolds étant le premiet de la Nation Angloife qui fût arrivé fur cette Côte, il étoit juste qu'il y fût bien reçû; & que ceux qui y viendroient à l'avenir , y seroient toujours vûs du même œil. Zonde joignit à ce compliment de vives instances, pour engager le Capitaine à retoutner au rivage, où il souhaitoit de serrer l'amitié par une nouvelle conférence. Raynolds y confentit; mais ce ne fut qu'après avoit donné à bord une fète très-galante au Prince Négte. Il l'auroit même falué de toute son artillerie, si Zonde ne l'eût prié d'arrêter ses Canoniers, dans l'admitation mêlée de frayeut que lui inspiroit la viie de cesterribles machines.

KAYNOLDS. 1591.

La nuit du 13 de Décembre, Raynolds leva l'ancre & se rendit le 14 à Pottodali. Cette Ville est d'un autre Pays, dont le Roi nommé Malek-Amar, étoit vont à Pertodailfils de Malek-Zamba, Roi du Pays voifin, & tenoit fa Cour à une lieue & demie du Port, Ausli-rôt que les Anglois furent entrés, le Gouverneur, proche parent de ce Monarque, vint à bord, pour y accevoit les droits établis, & donner la permission du Commerce. Il demanda s'il n'y avoit aucun Portugais dans le Vauleau, en fe plaignant beaucoup des infidélités de cette Nation, & particulierement de celles d'un certain Francesco Costa, Officier du Roi Dom Antoine, qui avoit fouvent trompé le Roi Malek-Amar par de fausses ptomesses. Il ajonta que les Espagnols & les Portugais avoient une mottelle aver- Haine des Méfion pour les Anglois; que Pedro Gonzalez, Officier Portugais, qui étoit venu à gres contre les Portodali fur un Vailleau Anglois, commande par Richard Helley de Darmouth, Ponugas. avoit annoncé aux Peuples de cette Côte que Raynolds & ses gens éroient des fugitifs d'Angleterre, prêts d'arriver en Afrique pour exercer leurs pillages & leurs cruautés sur les Négres & les Portugais, & que Thomas Dassel avoit masfacté Costa dans un Vaniscau, sur lequel il venoit de la part de Don Antoine, avec de tiches présens pour Malek-Amar; que sur ces odieuses accusations, Gonzalez avoit demandé que les Anglois & toutes leurs marchandifes fufsent saiss à l'arrivée de leur Vaisseau; mais que Malek - Amar avoit rejetté cette demande avec indignation, parce que l'experience lui avoit appris quelle étoit la bonne-foi des Portugais; enfin, que ce Prince avoit un regret extrême de la captivité & du meurtre de certains Anglois , dont il ne falloit accuser que les Portugais & les Espagnols, qui avoient soulevé Les Anglois sont fes Peuples par des impostures. Raynolds rendit graces au Gouverneur de trahis parles Pore ses favorables intentions, & ne manqua pas de l'affurer que pour la fidélité dans les promesses, il trouveroit toujours beaucoup de différence entre les Anglois & leurs Accufateuts. Il paya les droits sans aucune contestation fur la fomme. Portodali étant le principal lieu du Commerce, il déclara au Gouverneur qu'il se proposoit d'alter faire sa cour à Malek-Amar, & lui offrir quelques présent qu'il avoit apportés d'Angleterre. Les Facteurs du Vaisseau avoient pris cette réfolution de concert, dans la double vûe de faire honneur à leur Patrie, & de confirmer les Négres dans de si favorables dispositions.

Pendant que Raynolds traitoit avec les Rois, la Pinace s'étoit rendue à Joala, dans les Etats de Jokoel Lamiokerie, où Dassel avoit lié quelque commerce avec les Espagnols & les Pottugais. Il y avoit trouvé, suivant les avis du Gouverneur de Portodali, Pedro Gonzalez avec d'autres Marchands Anglois, aufquels il servoit de guide sur le Vaisseau de Richard Kelly. On ne sautoit douter ici , le rompal,

Tome I.

RAYNOLDS. 1591. Angiois.

que par un article de la paix avec l'Espagne, il ne sûr stipulé entre les deux Couronnes, que les Anglois n'iroient point en Afrique, fans avoir un Portugais à bord . & que ce fur la violation de cer article qui porta bientôt l'Espa-Innique embargne à ne rien épargner pour la ruine de leur Commerce. Il doit paroître étrange ratiente pour les que l'Histoire d'Angleterre n'offre aucune trace de cette convention; mais ourre que les Espagnols y rappellerent souvent les Anglois, l'occasion que j'ai de faire ici cette remarque renaitra dans plusieurs autres endroirs des Relarions suivantes, qui ne peuvent être soupçonnées d'erreur sur un point qui n'est pas fort honorable à l'Anglererre. Amii Kelly même, qui étoit dans les termes du Traité, devoit prendre Raynolds & ses gens, quoiqu'Anglois comme lui, finon pour autant de Pirates, du moins pour des rivaux incommodes. qui venoient parrager fans droit les avantages de son Commerce, & trouver moins étrange que Gonzalez cherchât si ardemment à leur nuire. De l'autre côté, Raynolds qui se trouvoit employé par une Compagnie autorifée de la Reine Elifabeth, & qui sçavoit fans doute que la Cour d'Angleterre vouloit secouer le joug du Traité, se plaignit avec raison de n'y pas trouver assez de faciliré de la part des Espagnols & des Portugais. Mais si ses plaintes éroient justes, en prenant la régle de justice du zèle qu'il avoir pour l'exécution des ordres de la Reine, & pour les intérêts de sa Compagnie, on sçut qu'il y avoit de l'exagération & même de la fausseré dans les reproches qu'il faisoit aux Sujets de la Couronne d'Espagne; puisqu'ils avoient alors un Traité, c'est-à-dite, des raisons beaucoup plus justes en elles-mêmes, pour soutenir leur conduite.

Sans un éclaircissement si nécessaire, on trouveroit beaucoup d'obscuriré dans

Perfidie d'un Pornagais numme Gonzalcz.

le reste de cerre Relation. Gonzalez n'avant pû faire réuffir ses desseins à Portodali, résolut, avec le confertement des Anglois mêmes qu'il avoit accompagnés, de perdre à Joala, Dassel & ses Compagnons, ou du moins de se faisir d'eux & de leur Pinace. Il avoit déja fait entrer dans son projet les principaux Négres , lorsque Dassel en fur informé par un Domestique Anglois de Kelly, à qui l'on n'avoir pû cacher cette conspiration. Il se hata de quitter la Ville, pour remonter dans sa Pinace; & le hazard fir qu'en se rendant au rivage avec ses gens, il rencontra rrois Portugais qu'il força de le fuivre à bord. La, s'étant plaint amerement de la trahifon de Gonzalez, que ses Prisonniers mêmes ne purent desavouer, il en renvoya deux à terre, & retenant le troisième, qui se nommoit Villa-nova, il déclara aux deux autres, que pour obtenir la liberté de leur Compagnon, il falloit qu'ils rrouvassent moyen, le jour suivant, de lui amener Pedro Gonzalez dans fa Pinace. Le pouvoir ou la volonté leur manqua pour certe entreprife. Mais Dassel apprit le même jour que dans le chagrin de voir son artifice éventé, Gonzalez avoit eu le crédit de faire partir à cheval tous les Portugais de la Ville de Joala, pour se faisir de Ravnolds, qu'il croyoit encore à terre dans celle de Portodali. Cette nouvelle l'allarma d'autant plus, qu'il connoiffoit l'inconstance des Négres, à qui les liqueurs fortes font changer aisement la réfolution. Il partit aussi-tôt pour rejoindre son Collegue, & se fortifier par leur union contre routes fortes de surprises. A peine l'eut-il rejoint , qu'il fut informé par les avis d'un de sesgens, qui avoit été arrêté à Joala avec les marchandifes qu'il avoit à terre, que Gonzalez étoit allé lui-même à Portodali pour se faire rendre Villa-nova. Raynolds se croyant assez fort pour bravet ses

Ennemiş, prit le parti de rentrer dans la Rade & de descendre avec une bonne RAYNOLDS. escorte. Il demanda une Conférence avec les principaux Négres, à laquelle quelques Espagnols affisterent. Après une longue discussion, les Négres perfuades de la trahifon de Gonzalez, déclarerent qu'il méritoit la mort, ou quelque châtiment qui servit d'exemple. Les Portugais mêmes, qui ne se rrouvoienr pas les plus forts, reconnurent la justice de cette Sentence. Mais Ray-mandent grace nolds & tous les Anglois demanderent fa grace. Cependant il fut conduit à pour lus. bord de la Pinace, & présenté à Dassel, pour lui faire de justes soumissions. Les Espagnols, qu'il avoit offensés par quelques expressions libres contre la Cour d'Espagne, furent les plus ardens à l'humilier pat leurs reproches; & fans le secours des Anglois, peut-être auroit-il reçu quelque traitement plus dur des Négres ou des Espagnols. Villa-nova fut rendu; mais Gonzalez, après avoir demandé pardon à Dassel, lui protesta qu'il n'avoit tien fait que par des ordres particuliers de son Roi, qu'il avoit reçus à Darmouth avant que

de s'embarquer; que ce Prince étoit fort irrité de voir exercet aux Anglois le Commerce de Guinée, fans être accompagné d'un Porrugais, & que François de Costa, alors Agent du Portugal à Londres, l'avoit chargé particuliérement

d'arrêter en Guinée Daffel & toutes fes marchandifes. Raynolds, pour se garantir d'une nouvelle insulte, se détermina de l'avis de ses gens, à garder Gonzalez à bord jusqu'au départ du Vaisseau Anglois à bord. qui l'avoit amené; & faisant valoir le droit de sa commission, il exigea du Capitaine Kelly, qu'après avoir terminé ses affaires, il partiroit immédiatement avec ce dangereux Emissaire du Portugal. Les Négres applaudirent à cette réfolution, & la haute faveur qu'ils marquetent pour les Anglois, força les Espagnols & les Portugais à distimuler leur jalousie. En effet la Nation de Malek-Amat se trouvoit bien mieux du Commerce de France & d'Angleterre que de celui du Portugal. Les Vaisseaux Anglois & François leur apportoient depuis long-tems du fer, de bonnes étoffes de laine, & d'autres marchandises utiles; au lieu que les Portugais, accoutumés dans l'origine à ne leur fournir

que des bagatelles, prétendoient foutenir cet usage, & s'attachoient conti-

nuellement à les tromper. Des le commencement de ces démêlés, Malek-Amat avoit envoyé à Ray- Raynolds fe denolds son Sécretaire & trois chevaux, pour le conduire à sa Cour : mais quoi- se des Négres. qu'on lui eût offert en même-tems des Otages, les Facteurs lui représenterent qu'il étoit dangereux de s'éloigner du Vailleau dans une conjoncture qui demandoit sa présence, Il ne laissa point de remettre au Sécretaire du Roi les présens qu'il avoit destinés pour ce Prince; & deux Anglois qui entendoient quelque chose au langage des Négres, furent nommés pout l'accompagnet à son retour. Amar n'apprit point sans indignation que des Etrangers qui exerçoient un Commerce utile à ses Etats, eussent été outragés presqu'à ses yeux. Il fit déclarer par une Proclamation publique, que ceux qui entreprendroient de nuire aux Anglois dans toute l'étendue de son Domaine, soit Espagnols, Portugais ou Négres, feroient punis rigoureusement, avec otdte à ses Sujets de secourir & de défendre une Nation qu'il vouloir protéger. En général , les Négres de cette Côte font de meilleure foi que les Européens, & feroient Leur bonne fol. même plus constans dans leurs promesses, si les liqueurs de l'Europe n'alté-

RAYNOLDS.

1591.

Avanture d'un
Portugair, qui éponie la fille d'un
Rui Négre,

roient trop facilement leur raifon, & ne corrompoient la bonté natutelle de

Les Efigagnols & les Portugais n'ont, aucun trafic fut la Kiviere du Senegal, mais on ignore par quelle avanture il s'en trouvoit un, sommé Ganigoge, qui demeuoir depuis long-tens fur le bord de cetre Riviere, & qui avoit époulé la fille d'un kui Négre. Il affectoir d'avoit oublié la langue & tes ufages de fa Partie, jusqu'à demeure fans repondre lorfqu'on lui parloit Portugas. Il ne pototit point d'autre habillement que celui du Pays & dans toutes fes acturiofité porta Raynolds' échercher l'occasion de le voir ; mais il fe donna des mouvemens d'autra plus inutelle, que Ganigoge ayant appris fon deflen, affectà de l'eviter. Il y a beaucoup d'apparence que la honte de fa situation y contribuoir autrant que le goit de la fingulatiré.

Lieux où les Portorars ét les Efpagnols exercent le Connecres.

Du côté de Portodali & de Joala, qui font les principaux lieux de cette Région pour le Commerce, & vers Kantor & Kallan fur la Riviere de Gambra, les Négres se sont accourumes à souffrir des Portugais & des Espagnols. Mais c'est depuis que ces deux Nations achetent des François & des Anglois le fer & les autres marchandifes que ceux-ci transportent en Guinée, & qu'elles les présentent pour échange au lieu des anciennes bagatelles, dont les Habitans de ce Canton sont entiérement rebutés. Le commerce de cette Riviere est fort riche. Quoique les Portugais en soient si jaloux qu'ils employent routes leurs forces à se le conserver, il n'est pas permis indifféremment à tous les Particuliers de leur Nation de l'excreer dans le Pays. Les Gouverneurs de Mina & des autres Places qui font au long de cette Côte, ont fixé des bornes, au-delà defquelles un simple Négociant ne peut remonter sous peine de mort. Pour enx, ils envoyent dans divers tems de l'année leurs propres Barques, jusqu'à certains lieux où elles trouvent de riches amas d'or. Le Portugal n'a fait élever des Châteaux & des Forts que sur la Côte des Pays qui produisent ce précieux métal. Les Sujets de cette Couronne sont ainsi parvenus à s'y rendre si absolument les maîtres, qu'en paix comme en guerre, les aurres Nations ne peuvent s'en approcher pour le commerce de l'or, sans se déclarer leurs Ennemis.

Fir ne font point reçus aux autres lieux.

Dans les autres lieux où ils n'on point de Forts, ils ne font reçus, comme les autress Marchands étrangers, qu'avec la permificion des Nègres quoi on même établi des Droirs, dont aucune Nation n'et difpenfice. S'il s'y trouve des Portugais, la plapart font des Grimmiels, Bannis ou reguiefs, qui sy font retriés comme dans un azile. Raynolds affute que route l'efpèce humaine n'a point de fécteurs li fléches & fi dancereux.



#### CHAPITRE XVIII.

#### Voyage du Chevalier Jean Burrough en 1592, pour ouvrir les Indes Orientales aux Anglois.

JUGER des impressions que les plaintes de Raynolds firent sur la BURROUGH. A Reine Elisabeth, par les mesures qu'elle prit autili-tôt pout sa vengeance, il paroît qu'elle ressentit fort vivement l'insulte qu'il avoit reçu en Guinée, ou plutôt les obstacles qui l'avoient empêché de pousser plus loin de son voyage. Elle sit équiper à son retour une flotte de quinze Vaisseaux; c'est-àdire, pour en donner une idée plus juste, qu'elle joignir deux de ses Vaisfeaux de guerre, le Garland & le Forefight à douze ou rreize Marchands, qui Flotte Angloise n'avoient attendu que l'artivée de Raynolds pour se mettre en mer sur ses informations. Tandis qu'on étoit occupé de ces préparatifs, Sir Walter Raleigh, nommé pour commander la flotte, monta fur le Garland, & se rendit à l'Ouest de l'Angleterre, sous prétexte d'y rassembler mille choses nécesfaires à fon voyage. Le vent devint si contraire à fon retour, que la faifon s'étant fort avancée, la Reine lui écrivit, non-seulement pour le rappeller, mais pour donner, à fa place, la conduite de la flotte aux Chevaliers Burrough & Martin Frobisher. Cette Lettre fut confiée à Frobisher, qui la remit à Raleigh le 7 de Mai, Celui-ci jugeant qu'il ne pouvoit perdre son emploi fans quelque tache pour fon honneur, ou du moins fans nuire aux intérêts de quantité d'amis, qui lui avoient avancé des fommes confidérables, feignit que la Cour lui laissoit le choix de quittet la dignité de Vice-Amital ou de la conferver, & montant fur la flotte en cette qualité, il mit aussi-tôt à la voile.

Deux ou trois jours après, il rencontra quelques Vaisseaux Espagnols, mande la Flotte La paix dutant encore en Europe, il en aborda un qui appattenoit au Gou- & prend des inverneur de Calais, fur lequel il trouva un Gentilhomme Anglois, nommé formations. Nevil Davies, qui avoit fouffert pendant douze ans une rude captivité dans les Cachots de l'Inquisition. Il apprit de lui, que l'accès des deux Indes seroit également difficile cette année, parce que le Roi d'Espagne informé de l'armement qui s'étoit fait en Angleterre, avoit envoyé ordre dans les Ports à tous les Vaisseaux Espagnols & Portugais de remettre leur départ à l'année suivante. Raleigh n'en sut pas plus refroidi pour son entreprise. Mais une tempête qui le surprit à la hauteur du Cap de Finistere, ayant dispersé fes Vailleaux, & fubmergé la plupart des Barques & des Pinaces, il eur besoin d'un espace assez long pour rassembler les débtis de sa slotte. Ce fut dans cet intervalle qu'il fut informé par quelques Barques Espagnoles que l'Amiral d'Espagne l'attendoit au Sud de ce Royaume pour observer sa navigation, & pour assurer celle d'une flotte qui devoit partir incessamment des Isles Açores. Il forma fur cette nouvelle un plan fort hardi : ce fut de divifer la fienne en deux parties, & d'en laisser une sous le commandement

de Frobisher, pour amuser l'Amital Espagnol; tandis qu'avec l'autre il iroit

le la Reine Lis-

Départ d'esse

Bussoton. 1592.

lui-même au-devant des Caraques, qui étoient les Vaisseaux qu'on attendoit des Açores.

Il est difficile à comprendre comment deux Nations, qui n'avoient encore aucun démêlé en Europe, étoient toujours disposées à se traiter en Ennemis à la moindre concurrence de navigation & de commerce. Avant que la flotte Angloife fût divifée, Raleigh rencontra fur la Côte d'Espagne un Vailseau Basque de six cens tonneaux, nommé le Santa Clara, qui fut pris après quelque réfiltance. Il étoit frété de toutes fortes de perits instrumens de fer. tels que des cloux, des crochets, des fers à cheval, des ferrures, des verrouils, des focs de charrue, &c. pour la fomme de fix ou fept mille livres Bi rrough & festerling. Il fur envoyé droit en Angleterre; après quoi la florte s'approchant du Cap Saint-Vincent, le Chevalier Burrough, Vice-Amiral de la feconde division, découvrit un autre Bâtiment auquel il donna long-tems la chasse, & dont il se faisit entin vers les Côtes méridionales. C'étoit un Flybot, dont le Capitaine lui apprir que le Roi d'Espagne avoit équipé une grande flotte à Cadiz & à San-Lucar. C'étoir effectivement le bruit public en Espagne; mais la véritable destination de cette Armée navale étoit de s'opposer au Chevalier Raleigh , dont on croyoit que le dessein étoit de faire voile en Amérique, & surtout de favoriser l'arrivée des Caraques Orientales, qu'on attendoit à chaque moment. Enfuite la Cour d'Espagne, s'étant persuadée que si Raleigh alloit en Amérique, les Isles Açores & les Caraques seroient

pure avec ton Efwite.

11 évite un grand

à couvert, elle avoit ordonné à Dom Alphonfe de Bacan, fon Amiral, de poursuivre & d'arraquer les Anglois de quelque côré qu'ils pussent tourner leurs voiles. L'événement montra bientôt que c'étoit la vérité, car à peine Burrough eut-il pris le Flybor, que penfant rejoindre fa flotte, il apperçut vers la haute Mer celle d'Espagne, qui s'étendoit pour lui couper le pasfage. Mais comme il montoir un excellent voilier, il évita par la fuite un peril fi pressant. Cependant il lui fut impossible de se rapprocher de ses Compagnons sur

une Côte si bien gardée. Dans l'incertitude du lieu où il pourroit les rencontrer, il prit, suivant le projet de Raleigh, vers les Isles Açores, où le vent l'ayant bientôt conduit à la vue de Saint-Michel, il observa de si près Villa Franca, qu'il distingua jusqu'aux Vaisseaux qui étoient à l'ancre dans le Port. Pluficurs perites Caravelles, qui s'y rendoient sans défiance, tomberent entre fes mains; mais il n'en pur tirer aucune information.

Liles de l'Iuces.

En arrivant à Flores le 21 de Juin, il s'approcha du rivage dans fa Chaloupe, accompagné seulement de trois ou quatre de ses Officiers. Les Habitans de Santa-Cruz parurent aufli-tôt bien armés pour s'opposer à sa descente. Burtough qui n'avoit aucun dessein sur cette Ville, arbora un drapeau blanc. On lui répondir par le même figne. Alors les rémoignages de paix & d'amirié commencerent de part & d'autre. On se donna muruellement des Otages, Les Anglois eurent la liberté de se pourvoir d'eau fraîche & de toutes les provisions que l'Isle produit, avec celle de descendre à leur gré sur le rivage. Ils y apprirent qu'on n'attendoit cette année aucune flotte de l'Ouest; mais que trois jours avant leur arrivée, on avoir vû passer une Caraque pour Lisbonne, & qu'elle étoit suivie de quatre autres qui n'avoient point encore paru. A cette nouvelle, Burrough se hâta de remonter à bord, & sans autres

1592.

forces que son Vaisseau, accompagné d'une Barque de Bristol d'environ soi- Burrough. xanre tonneaux, qui s'éroit joinre à lui dans certe mer, il alla au-devant des Caraques à toutes voiles. Bientôt il en découvrit une, à laquelle deux autres Vaisseaux Anglois donnoient déja la chasse : mais un calme qui survint vers le foir, arrêta tout d'un coup ses poursuites. Dans le chagrin d'un si cruel obsracle, il descendit dans sa Chaloupe, & sit trois milles pour la reconnoîrre de près avec le fecours des rames. Erant rerourné à fon Vailleau, il se disposa pour l'attaque du lendemain. Mais une violente rempète qui s'éleva pendant la nuit, les força tous de lever l'ancre. La confusion qui accompagne ces accidens, n'empêcha point Burrough d'observer toujours la Caraque. Le tems s'étant remis au marin , il l'apperçur près du rivage , & les Portugais empresses à transporter à terre tout ce qu'ils pouvoient décharger. Lorsqu'ils virent approcher les Anglois, ils mirent le feu à leur Bâtiment, & se retran- Caraque, & focus chant à la portce du fuiil, ils demeuserent dans cette fituation, au nombre d'environ quatre cens hommes, pour tenir l'Ennemi écarté du rivage jusqu'à ce que la Caraque fut confumée.

Burrough, après avoir fair toutes ces observations, ne balança point à mettre à rerre cent cinquante de ses hommes, dont une partie se jetta dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ils dissiperent aisément quelques Compagnies qui éroient demeurées à la garde du rivage, & marchant avec réfolution vers le retranchement, ils ne s'en approcherent que pour être témoins de la rettaite des Espagnols. Tour ce que le feu avoit épargné devint la récompense du Vainqueur; mais il étoit échappé peu de richesses à l'ardeur des flammes. Entre quelques Prisonniers, il se trouva un Portugais nommé Vincent Fonseca, Trésorier de la Caraque, & deux Etrangers, l'un Allemand, l'autre Hollandois, qu'il fallut menacer de la torture pour leut faire confesser la vériré. Ils avouerent enfin que dans l'espace d'environ quinze jours, il devoit arriver dans la même Isle rrois Caraques beaucoup plus grandes; qu'il en étoir parti qu'il tire des Pricinq de Goa; le Buen Giefu, la Madre de Dios, le Saint Bernard, le Saint-Christophe, & la Santa-Cruz, qui étoit celle que les Anglois venoient de foreer : que cette florte avoit reçu l'ordre exprès de ne pas touchet à Sainte-Helene, où toures les Caraques des Indes Orientales ne manquoient point de paffer pour s'y rafraîchit; & de s'arrêtet plutôt à Angola, mais le moins qu'il feroit possible, parce qu'on n'ignoroit pas que les Anglois se disposoient à pousser leur navigation du côté de l'Est. Enfin, que le dernier rendez-vous des cinq Caraques étoit dans l'Isle de Flores, où les mêmes ordres les obligeoient d'attendre une puissante flotre qui devoit y venir d'Espagne pour les escorter jusqu'à Lisbonne.

Cette explication fuffifoit au Vice-Amiral Burrough pour régler ses réso- Les Anghols vont lurions. Les deux Vaisseaux Anglois qui avoient chasse la Caraque, s'étoient figure riches Caibints à lui. La Barque de Bristol, un Vaisseau de la flotte de Raleigh, qui ar- raques. riva le même jour, & deux autres Bârimens nouvellement arrivés de l'Amérique, fous la conduire des Capiraines Newport & Tomfon, lui formoient une Escadre affez bien composée. Il assembla tous les Capitaines, pour leur proposer d'aller sous ses ordres au -devant des Caraques. Ils y consentirent. Sir Robert Croff, qui les joignit le lendemain avec le Forefight, Vaisseau de guerre de Raleigh, applaudit au projet. Ils partirent ensemble; & s'arrêtant à fix ou

BURROLGH.

Madre de Dros.

fept lieues à l'Ouest de Flores, ils se répandirent du Nord au Sud, chaque 1592. Vaisseau à deux lieues de l'autre; de forte que n'occupant pas moins de deux degrés dans leur ligne, ils se flaterent de découvrir tour ce qui se présenteroir fur la mer dans un si long espace.

11s rencontrent la Ils demourerent dans cette tituation depuis le 29 de Juin jusqu'au 3 d'Août, que Tomfon, Capitaine du Dainty, apperçur la Caraque la Madre de Dios, une des plus monstrueuses masses que le Portugal eur sur mer. Le Denty , qui étoit excellent voilier, out bientôt pris l'avance sur le reste de l'Escadre Angloife, & commença l'attaque par quelques volces de canon, qui incommoderenr-beaucoup les Portugais. Burrough arriva pour le seconder, avec le Capitaine Newport. Le combat continua quelque tems à la portée du moufquet, jusqu'à l'arrivée de Sir Robert Crotl', que Burrough consulta sur le parti qu'il y avoit à prendre. Cross jugea que si l'on ne se hâtoit point d'aborder la Caraque, elle gagneroit infailliblement le rivage, & s'y biuleroit comme la première. Sur cet avis, on jetta aufli-tôt le grapin. Mais les Portugais le defendant avec beaucoup de valeur, le Vaisseau de Burrough reçut un comp sous l'eau qui faillit de le faire couler à fond. Dans un danger ti preffant, il pria Croff de se retirer, afin qu'il put aussi faire sa retraite. Ils tenoient si fortement tous deux à la Caraque, qu'ils ne parvintent à se dégager qu'aprés beaucoup d'efforts.

Tandis que Burrough s'occupoir aux réparations de son Batiment, Cross, qui voyoit la Caraque s'approcher de l'Isle, représenta vivement à ses Compagnons que si l'on ne retournoit sur le champ à l'abordage , il falloit tenoncer à l'esperance de la prendre. Il eur des objections à vaincre & des craintes à combattre; mais à la fin les exhortations rendirent le courage à ceux qui l'avoient La Caraque en perdu. Il s'approcha le premier, lorsque la Caraque commençoit à toucher attaque & pile au rivage. Tous les aurres, animés par son exemple, fondirent avec la même furie fur cette valle machine. Ils y entrerent de toutes parts; & les Portugais perdirent tant de monde par le seul seu de la mousqueterie, qu'ils se lasserent

de leur résistance.

Burrough, qui avoit quitté son Vaisseau pour passer sur le Foresight, commença par faire défarmer tous les Prisonniers. Ensuire, jettant les yeux à loisir fur sa conquête, il admira le plus grand Batiment qu'il eut jamais vû. Son attention fut rroublée par le spectacle d'une infinité de bleffes & de mourans, qui fe traînoient fur les ponts, & qui imploroient la pitié des Vainqueurs. Il fit appeller tous les Chirurgiens de l'Escadre Angloise, & les chargea de distribuer leurs foins entre un si grand nombre de malheureux.

Mendera Amie gal des Caraques.

par les Anglois.

L'Amiral des Caraques qui montoit la Madre de Dios, étoit Dom Ferdinand de Mendoza, descendu des Mendozas d'Espagne, mais établi en Portugal où il s'étoir marie. Son âge étoit fort avancé, & la fortune répondoit mal à son mérites car avec l'avantage de la naissance, il éroit bien fait, d'une phisionomie agréable, & partagé fort heureusement de toutes les qualités de l'esprit. Dans plusieurs occasions ou l'Espagne l'avoit employé contre les Mores, il avoit été deux fois prisonnier, & racheré deux fois par le Roi son maître. En revenant des Indes. dans un autre voyage, où il commandoit encore les Caraques, celle qu'il montoir avoit été jettée proche de Sofala fur des fables où elle s'étoit perdue; & quoiqu'il se fut sauvé de la fureur des flots, il n'avoit pû éviter les mains des Mores .

Mores, qui lui avoient fait fouffrir un long & pénible esclavage. Le Roi d'Espagne le confidéroit beaucoup, & cherchoit l'occasion de lui faire rétablir sa fortune. Il le nomma pour conduire, avec la qualité d'Amiral, la flotte des Indes Orientales, qu'il auroit ramenée avec le même titre, si le Vice-Roi de Goa, qui revenoit en Pottugal, & qui s'étoit embarqué dans le Bon-Jesus, n'eur pris le commandement géneral en vertu de fa dignité. Burrough plaignant les malheurs d'un homme de ce rang & de ce merite, lui rendit la li-berté avec la plus grande partie de ses gens, & lui fournit toutes les commo-

dités nécessaires pour retourner dans sa Patrie.

BURROUSH. 1594.

Tous les Anglois de l'Escadre sembloient s'attendre au pillage de la Caraque; De quelle unimais Burrough qui vouloit rendte sa conquête plus utile, déclara qu'il en pre-litéla Caraques fut noit possession au nom de la Reine. Ensuite, sur la revûe génerale qu'il fit de aux Anglous. ce tiche butin, il affura tout le monde qu'il y autoit de quoi récompenfer les Soldats, & fatisfaire aux prétentions des Marchands. L'Auteur observe ici que la prife de ce Bâtiment fit pénétter les Anglois dans tous les fecrets du commerce des Indes, que le Portugal s'étoit toujours efforcé de cacher avec tant de foin; & que les conjectures qu'ils avoient formées sur toutes les Relations précédentes, furent changées en vérirables lumieres, accompagnées d'une parfaite

La Caraque étoit d'environ dix-huit cens tonneaux, dout neuf cens confiftoient en richesses de toutes fortes de genre. Le reste avoit été abandonné pour rague, & fa desl'artillerie, qui étoit composée de trente-deux grosses pieces de fonte; pour les Passagers, qui étoient au nombre de six ou sept cens, & pour les vivres, dont on doit s'imaginer la quantité, par celle des Passagers & par la longueur de la navigation. La liste des marchandises, qui fut publice à Londres le 15 de Septembre 1592, est un monument fort curieux de l'infortune des Portugais. Il u'y a point de tréfors ni de commodités consues dans les Indes Orientales, qui ne fassent un article considérable. Toute la catgaison sut estimée, sans aucune exagération, à deux cens mille livres sterling. Après l'avoir fait diftribuer fur les dix Bâtimens de fou Efcadre, Burrough envoya la Caraque à Loudres, en recommandant, pour la fatisfaction de la Posterité, qu'on en tirât foigneufement le plan & toures les dimensions. Sa longueur depuis le Cap jusqu'à l'Arriere étoit de cent soixante - six pieds. La plus grande largeur, au fecond des trois ponts, quarante-fix pieds dix pouces. En partant de Cochin, elle prenoit trente-un pieds d'eau; mais le voyage l'avant beaucoup affoiblie, elle n'en prenoit plus que vingt-fix à son arrivée à Darmouth. La quille avoit cent pieds de long; le grand mât cent vingt pieds, & dix de rour dans sa principale grosseur, &c. Enfin, par le plan qui s'en conferve encore, il paroit que nous n'avons aujourd'hui, ni pour la guerte ni pour le commerce, aucun Bâriment qui en approche. Le Roi d'Espagne Better evertre regretta fi amérement la Santa-Cruz & la Madre de Dios, que fans écouter les penerante al Ef excuses de son Amiral Dom Alphonse de Bacan, il le punit de sa négligence pagne. par la pette de fon emploi. Les trois autres Caraques furent redevables de leur confervation à la tempête qui dispersa l'Escadre Angloise, & qui les sit arriver heurensement à Tercere.

Etat de la Ca-

Mais le même hazard fit tomber entre les mains du Capitaine White, à la hauteur de trente-fix degrés, deux Batimens Espagnols, dont la hardieile à dé-Tome I.

356

1592.

ployer le pavillon d'Espagne, lui avoit fair craindre d'abord que ce ne fur deux Vaisseaux de guerre. Cependant, comme il se trouvoir à la portée du canon, la crainte de ne pouvoir les évirer par la fuire, & l'envire de faire du moins charet, le richien lui se la companya de la companya de la crainte de la companya la crainte de la companya la crainte de la companya la crainte la companya la crainte la crainte la companya la crainte la crainte la companya la crainte la

Appresents, acherer la victoire, lui fit prendre la réfolution de les arraquer. Ils se mientre les Anglois renr en ordre de baraille, à la longueur d'un cable l'un de l'autre. On se &1.s E pagnols. canonna pendant cinq heures avec toute la furie possible. L'Anglois reçut dans cet cspace rrente-deux boulers, tant dans ses mâts & ses voiles, que dans le corps du Navire, & plus de cinq cens balles de mousquers ou d'arquebuses. Enfin, jugeant par leur lenteur à s'approcher, qu'ils devoient être moins redoutables par le nombre des hommes, que par la quantité de l'arrillerie, il se détermina rour d'un coup à l'abordage. Les grapins furent jettés fur le plus gros, qui étoit un Vaisseau Basque; il se passa près d'une heure avant que White pur s'ouvrir le passage à la faveur de sa mousquererie. Mais une parrie de ses gens étant montés à bord, les Espagnols demanderent quartier, & le Capitaine Anglois fir cesser le carnage. L'autre Vaisseau avoir paru s'éloigner, pendant un combat si ferré; mais e'étoit pour prendre l'avantage du vent, & venit aborder de son côté les Anglois, qu'il auroit mis entre deux feux. Il arriva rrop tard, & son dessein ne servit qu'à hâter sa prise, White, déja maître du Basque, sur lequel un petit nombre de ses gens suffisoient pour garder des Ennemis qu'il avoit fait désarmet, sit face à ceux qui revenoient sur lui avec le venr, & leur lâcha une bordée qui les mit dans le dernier défordre. Ils baifferent aussi-rôt leurs voiles, pour se rendre sans résistance; & les Anglois furent obligés de leur préter la main contre l'eau qui commençoit à les inonder par plusieurs voies. Leur nombre, sur les deux Vaisseaux, étoit forr inférieur à celui des Anglois; mais les maladies leur ayant enlevé une partie de leurs gens, ils n'avoient pas laissé de conserver toute la fierré qui convenoit à leur premiere force; & les deux Capitaines confesserent, que dans l'esperance de prendre le Vaisseau Anglois, ils avoient déliberé entr'eux, dès le commencement du combat, s'ils le con-

vàurioiem à Lifbonne ou à San-Lucar.

White les fir wenir rous deux fur fon bord, & se contentant de faire passer à leur place deux Officiers Anglois, avec quelques Soldats, dans combre qu'il crut suftire pour affuire se parties, il comptoir de faire continuer la manœuvre aux Matelots Efragnols, jusqu'en Angleterre, où il voaloit recourner directement. Mais il fur furpris demendre qu'on avoir fair
jurer aux Matelots d'Espagne de ne pas mettre la mani aux voiles pour le
revice des Anglois, & que liei se par ce sement, ils proteficient que la mote
même ne les forceroir passe è le voiler. D'un autre côte, la productione al lucar
des firme une parte de se que qu'en par le contra de la voile de la contra de la voile de le voile de la voile de la voile de la voile de le voile de la voile de

l'Angletetre.

Les deux prifes éroient chargées de quatre cens caiffes de vif-argent, feel
seu priée.

Lées des armes de Caltille & de Leon, & de cent muids de vin. Elles pot-

toient aussi une autre sorte de richesses, qui ne pouvoit servir beaucoup à la BUKROUGH. fortune des Anglois; c'étoit un prodigieux nombre de chapelets, d'agnus, de médailles, & dix balles de Missels & de Bréviaires. L'Auteur ajoute que chaque quintal de vif-argent faisoit perdre au Roi d'Espagne un quintal d'argent solide, qui lui en devoit revenir des Mines du Perou, dont les Chefs ont apparemment avec lui cette convention. Il est facheux qu'elle ne soit pas mieux expliquée. A l'égard des chapelets & des agnus, &c. on conçoit que si le nom- Déposities Esbre étoit de deux millions soixante & douze mille, comme l'Auteur ne fait eléc pas difficulté de l'assurer, & qu'il les faille compter à deux réaux piece, cette perte étoit encore fort confidérable pour le Roi d'Espagne. Enfin, sans compter, dit-il, les Bréviaires & les Missels, cette prise montoit à plus de septante mille livres sterling. Il nous apprend aussi, sur le récit des deux Capitaines Espagnols, que les chapelets, &c. étoient pour les Provinces de la Nouvelle Espagne, de Jucatan, de Guatimala, de Honduras, & pour les Philippines. Le prix de deux réaux n'est point une supposition, car il étoit taxé sur les caisses qui contenoient ces instrumens de piété.

#### ٤. II.

#### Prise de plusieurs Vaisseaux Portugais, & de la Caraque Las cinque Llagas, en 1593.

S I l'on considere, avec l'Auteur de cet Ouvrage, les malheurs de l'Espagne & du Portugal dans la conduite de leurs flottes d'Orient, & les avantages que l'Angleterre tiroit de ses pirateries, comme autant de degrés qui devoient bientôt alluret aux Anglois l'entrée des Mers Orientales, on ne trouvera rien dans ce détail qui n'appartienne au fujet. La Relation de Stephens & le Voyage Réferion for de Lancaster n'avoient point encore produit d'autre effet pour le Commerce Anglois, de l'Angleterre aux grandes Indes, que de faire équipet tous les ans à Londres quantité de Vaisseaux, qui avoient pris inutilement cette route; mais les obstacles qui les en avoient éloignés, se trouvoient compensés par les richesses qu'ils avoient enlevées aux Portugais. Cet affoiblissement du principal Ennemi qui leur disputoit les droits du Commerce, devoit servir à lui en ouvrir infentiblement les voies; sans compter qu'elle en tiroit actuellement un profit si réel, que si le marché eut dépendu de son choix, elle auroit volontiers renoncé, dit un Auteur Anglois, à l'avantage de formet des Etablissemens dans les Indes, pourvù qu'elle eût confervé celui de prendre les Caraques & les riches Vaisseaux Portugais, dont le pillage valoit bien tous les profits du Commerce.

CUMBER-LAND. II. Voyage. 1593.

Dans le cours de l'année 1591, le Comte de Cumberland, ce même Seigneur qui avoit déja fait gloire du nom de Corsaire, mit en mer, de son propre bien, & de celui de ses amis, trois Vaisseaux de la même grandeur, de la même force, & pourvûs de la même quantité d'hommes & de vivres. Officiers, Soldats & Matelots, le nombre d'hommes montoit à cent quarante sut chaque Bâtiment. Les noms étoient le Royal Exchange, Amiral, le Mayflower, commandé par le Capitaine Anthoni, & le Samson, par le Capitaine Dowton, Historien du Voyage,

Y y ij

CUMBER-LAND. II. Voyage. 1593. Florte da Comt: de Cumber-

Flores

Ils ne partirent qu'au commencement de l'année suivante, avec tant de secret dans leur dessein, qu'en mettant à la voile, les Chets seuls en étoient informés. Ils dirigerent leur course vers la Côte d'Espagne; mais s'étant avancés jusqu'an quarante-troiséme degré, ils se separerent le 14 d'Avril, l'un à l'Est, l'autre à l'Onest, avec ordre de l'Amiral, qui demeuroit au centre, de retourland & fun de-

ner vers lui la nuit suivante. Cette manœuvre supposoit quelque vue d'importance. Cependant elle fut continuée pendant trois jours, fans aucun effet que de se rejoindre chaque nuit. Mais, se 27, Anthony, Capitaine du Mayflower, parut accompagné d'une Pinace de vingt-huit tonneaux, chargée de feize personnes, & de vins de Galice. Il s'en étoit rendu maître sans combat : & s'étant contenté d'y faire passer quelques Soldats pour assurer sa prise, il avoit remis à la visiter après avoir rejoint l'Amiral. Il y a beaucoup d'apparence que la curiofité du Comte de Cumberland regardoit le dellein dont il faifoit encore myltere. Il interrogea fuccessivement les seize Prisonniers, C'étoient des Portugais, partis de Viane en Portugal, pour Angola dans l'A-

glois.

frique. Ce qu'il apprit d'eux ne l'ayant point satisfait, il étoit tenté de les renvoyer libres, après avoir accommodé ses rrois Vais caux d'une partie de leurs vins. Ses gens lui repréfenterent qu'il devoit garder du moins un Porrugais fur chaque Bâtiment; non pas que la plupart des Anglois n'entendissent affez cetre Langue, mais pour les occasions, où le besoin qu'ils pouvoient avoir de quelques rafraîchiilemens dans les Colonies Portugaifes, ne trouvoit pas toujours beaucoup de faveur dans la bouche d'un Anglois. Ainfi l'Amiral ne fe rendit à cette proposition que pour entrer dans des viies d'une médiocre

Informations

Cependant à peine les trois Portugais, qui furent choisis, se virenr-ils convis tirent des damnes à la foumission pour des Maîtres étrangers, que pensant à rendre leut fervitude plus douce, ils déconvrirent mille choses que les menaces n'avoient pû leur arracher, Celui qui étoit tombé dans l'Amiral, apprit au Comte qu'on attendoit incessamment à Lisbonne une grande & riche Caraque, nommée las cinque Llagas, on les cinq Playes, fans autre escorte que deux Vaisseaux de guerre, qui l'attendoient aux Isles d'Açores. On jugea par la fatisfaction que le Comte fit éclater, que l'esperance de rencontrer ce Bariment étoit le but mysterieux de son voyage. Il déclara qu'ayant reçii le même avis à Londres, il n'avoir armé que dans cette esperance, & que depuis qu'il étoit en mer, ses recherches n'avoient été que pour s'en procurer la confirmation. Trois Caravelles Portugaifes, qu'il prit encore le jour fuivant, semblerent moins le réjouir que l'importuner, parce que ces petites expéditions retardoient ses desirs. Il arriva le 2 de Juin à la vûe de Saint-Michel. Le lendemain il envoya fa petite Pinace, qui étoit de vingt-quatre tonneaux, avec nne Caravelle Portugaife qu'il avoir confervée pour les ufages de sa flotte, vers les liles voifines, & fur-tout vers celle de Tercere, dans la viie de ne laisser rien échapper à ses observations. Il leur donna ordre de le joindre à douze lieues de Fyal, Ouest-Sud-Ouest; mais leur course fut inutile, elles

Ils arrivent aux Acures.

> ne purent retrouver la flotte au tems marqué, & lorsque leur présence auroit été nécellaire. Ils découvren L'Amital dispersa ses trois Vaisseaux, suivant la méthode qu'il avoit ob-

la Caraque las fervée fur les Côtes d'Espagne. Enfin, le 13 on apperçut la grande Cara-Lingur.

que las einque Llagas. Le Mayflower & le Samson furent près d'elle avant CUMBERla nuit . & commencerent par lui lâcher chacun leur bordée. Enfuite , tournant pour observer ses sorces, ils examinerent soigneusement le côté le plus H. Voyage. favorable pour l'aborder pendant la nuir. Elle disposoit pendant ce tems là fon arrillerie. L'Amiral arriva malheureusement avec trop peu de précaution, & recut fa premiere décharge, qui l'incommoda beaucoup. Tandis qu'il remedioit au desordre, le Mayflower & le Santson continuerent de faire 1900. iouer leurs batteries, jusqu'au retour de l'Amiral, qui ne reparut qu'à minuir. Aufli-tor on propofa d'aller droit à l'abordage; mais le Capitaine Cave repréfenta fortement qu'il valoit mieux attendre le matin; & qu'alors chaque Vaisseau, après avoir fait de concett ses trois décharges, s'approcheroit chacun de son côté pour artacher le grapin. Ce conseil sut approuvé; mais, au matin, divers retardemens firent encore fuspendre l'attaque jusqu'à dix

LAND. 1593.

Premiere at-

Il paroît par le détail de ce combat, qu'en arrivant aux Isles le Comte de Cumberland s'étoit dérobé foigneusement à la vue des Portugais; sans quoi l'on ne concevroit pas que les deux Vailleaux de guerre qui étoient à Tercere, fullent demeurés dans l'inaction. L'Amiral aborda le premier au centre de la Caraque. Seconde atraque Le Mayflower la prit à l'arriere, du côté de bas-bord; mais le brave Anrhony, qui en étoir Capitaine, fut tué à la premiere approche; ce qui jetta tant de confusion parmi ses gens, que le Vaisseau, heurrant contre la poupe de la Caraque, fut mis par cer accident hors d'état de combattre. Ce fut du moins le prétexte qu'ils employerent pour se justifier. Le Samson aborda par l'avant ; mais n'ayant point affez de place, fon arriere se rrouva contre le flane de l'Amiral, & son avant contre l'avant de la Caraque.

Dès les premiers coups, M. Cave, Capitaine de l'Amiral fut blessé tout à "Dificultés du la fois aux deux jambes, & n'ayant pû fe remettre en érat de faire fes fonc- condat. tions, il n'y eur personne qui eut la hardiesse de prendre sa place. Le Samson fe rapprocha du fiane de la Caraque; mais il eut dans le même instant six hommes thes; & ne voyant point dans l'Amiral toure l'ardeur qui devoit leur fervir d'exemple, les autres jugerent à propos de se retirer, sans que rien sur capable de les faire retourner à l'affaur. Cependant quelques Soldats de l'Amiral se comporterent fort bien, & sembloient n'avoir besoin que d'un Ches pour succeder aux sonctions du Capitaine Cave. L'Auteur assure que leur Vaisfeau, maloré l'arreinte qu'il avoit recue la veille, ne manquoit de rien pour le combat. Mais les Portugais; remarquant fans peine que la vigueur de leurs Ennemis se relachoit, se placerent avantageusement, & firent des barricades qui les mirent à couvert du feu de la monfqueterie. Ils lancerent en même- nemedéant sa tems fur les Anglois des feux d'artifice si bien composés, que plusieurs en Fortugais. furent brûles, fans pouvoir s'en garantir, & que l'embarras de les éteindre fit perdre aux autres la vûc & le foin du combat. Les balles & les dards qu'ils faifoient pleuvoir en même-tems, acheverent d'ôter le courage aux Anglois. Ils fe retirerent en défordre, & leur ressource fut de recommencer à quelque distance le jeu de son artillerie.

Mais les mêmes feux qui leur avoient été fi funcltes , le devinrent bien plus aux Anteurs de cette terrible invention. Les Artificiers dans le trouble du combat négligerent apparemment leur propre sûreté. Cette explication est plus

CUMBER-LAND. II. Voyage. 1593. Le feu prend à la Caraque.

vraifemblable que celle de l'Aureur, qui attribue leur infortune à l'artillerie du Samson; car on ne conçoit pas qu'un seul boulet, comme il l'assure, pût enflammer un Bâriment de la groffeur qu'il donne à la Caraque. De quelque maniere qu'on doive expliquer cet événement, bientôt le feu devint plus actif que tous les foins, & plus fort que tous les remedes. Il gagna toutes les parties de la Caraque; & la multitude de Passagers qu'elle avoit à bord rendant le désordre plus affreux, les Anglois qui étoient témoins d'un si triste spectacle, furent touchés de la plus vive compassion. Ils conçurent que dans le grand nombre de personnes qu'ils voyoient sauter dans la mer, en tendant les bras vers eux avec des cris lamentables, ils devoient apportet quelque discernement à les secourir. Ce fut un malheur extrême que la Pinace & la Caravelle ne fullent point encore arrivées, Les Chaloupes ne pouvoient fuf-

Déplorable fort des l'ortugais.

fire à tant de Miserables; & l'ordre des Capitaines étant de faire quelque distinction des personnes, la difficulté même de ce choix causa la perte d'une infinité d'honnêtes gens. La Chaloupe du Samfon tira des flots deux Gentilshommes d'une haute distinction, dont l'un, qui étoit fort âgé, se nommoit Mathemat de Ve-Nunno Velo Pereyra. Il avoit été Gouverneur de Mozambique & de Sofala; & le Vaisseau sur lequel il étoit parti pour retourner en Portugal, ayant fait naufrage près du Cap de Bonne-Esperance, il avoir regagné par retre Mozambique, où il s'étoit embarqué sur la Caraque. L'autre, nommé Bras Carrero, avoit été Capitaine d'une Caraque qui avoit peti fur les Côtes d'Afrique; & la même fortune l'artendoit sur celle où il étoit remonté. La Chaloupe du Samfon fauva trois autres perfonnes d'un rang moins confidérable. L'Amiral & le Mayflower rendirent le même fervice à deux femmes & à plusieurs hommes de differentes conditions. Mais tandis qu'on s'empressoit à secourir les autres, le feu ayant gagné les poudres fit sauter la Caraque en mille pieces, avec un fracas épouvantable.

Ce malheur arriva le 14 de Juin 1593, à fix lieues au Sud de Fyal & de

lo Pereyra.

Pico. Le petit nombre de Portugais qui furent fauvés, raconterent que la raison qui les avoit empêché de se rendre, étoit que la Caraque & toute sa car-Raifonnement gaison appartenoit au Roi. Le Capitaine qui avoit fondé l'esperance de sa forfur la pette de la tune sur les récompenses ausquelles il s'attendoit, & qui aspiroit même à la Vice-Royauté des Îndes, avoit mieux aimé perir que de survivre à ses ambi-

Caraque.

tieux projets. La Caraque étoit d'ailleurs en fort bon état, & capable de défense comme le meilleur Vaisseau de guerre. Elle avoit augmenté son artillerie à Mozambique, de celle de deux aurres Caraques qui s'étoient brifées successivement sur cette Côte. Cependant les maladies qui s'étoient répandues dans l'Equipage, à Angola, où l'air est toujours fort mauvais, avoient réduits le nombre des Blancs à cent cinquante personnes. Mais celui des Négres montoit presqu'au double. Comme on ne manque point dans ces triftes accidens de groffir tout ce qui peut inspirer de la compassion, les Portugais peignirent avec les plus vives couleurs l'infortune de trois Dames, qui balancant entre la nécessité de perir par le feu, ou de se précipiter dans la mer, avoient imploré par leurs cris des secours qu'elles ne devoient attendre de perfonne, & l'urprises enfin par les flammes, avoient été suffoquées & brûlées à la vûe d'une infinité de gens que leur propre peril rendoit comme infensibles au défastre d'autrui. Tous les Prisonniers qu'on tira de l'eau furent mis à tetre

Trois Dames fulfoquées,

dans l'Isle de Fyal, à la reserve de Velo Pereira & Bras Carrero, qui furent Cumberconduits en Anglererre, & de quelques Négres d'une belle taille que l'Amiral garda pour fon service.

LAND. II. Voyage,

Quoique l'attaque des Anglois n'eût pas blessé les regles de la guerre, & qu'eux - mêmes, ils eussent payé leur entreprise assez cher, l'Auteur ajoute qu'après avoir caufé inutilement la pette de tant de Malheureux, ils ne devoient pas s'attendre aux faveurs du Ciel dans le reste de leur voyage. Certe réflexion est d'un Chrésien plus que d'un homme de mer. Mais il est vrai qu'ayant continué de croifer jufqu'à la fin du mois, ils rencontrerent Les Anglois renle premier jour de Juin un autre Vaisseau Espagnol d'une si prodigieuse grof- tre Caraque. feur , qu'ils le prirent d'abord pour le Saint-Philippe , Amiral d'Espagne. C'étoit encore une Caraque, Après l'avoir faluée de quelques volées de canon, ils la firent presser de se rendre. Mais la voyant disposée au combat, & la mort ou les bleffures d'une partie de leurs Officiers ne leur donnant pas beaucoup de confiance à l'abordage, ils prirent le parti de se borner aux menaces. Le désordre de leurs rrois Bâtimens leur fit perdre auffi la pensée d'aller Ils la manquent, plus loin. Ils s'arrêterent quelque tems aux environs de Flores & de Cuervo, pour attendre les Vaisseaux des Indes Occidentales, Cette ressource n'eut pas un fuccès plus heureux. Enfin les vivres commençant à leur manquer, & n'en pouvant esperer des Isles que par des voies qu'ils n'étoient plus en état de tenter, ils rournerent leurs voiles vers Plymouth, où ils arriverent le 18 du mois d'Août.

#### CHAPITRE

Voyage infortuné du Capitaine Benjamin Wood vers les Indes Orientales, en 1596.

ALGRE' rant de pertes que les Anglois avoient causces à l'Espagne & M au Portugal, il falloit que ces deux Puissances réunies leur parussent bien redoutables, puisque s'amusant à les braver sur des Mers ouvertes à tous les-Vaisseaux de l'Europe, ils différoient encore à les chercher dans celle des Indes, c'est-à-dire, dans le lieu même qui excitoit leur jalousse & leur convoitise. Cependant il s'échappoit par intervalle quelques Marchands de Londres, qui s'exposoient à tous les risques d'une si dangereuse entreprise. En 1596, trois Vaissaux, Vaisscaux, le Bear, le Bearwhelp & le Benjamim, équippés aux frais de Sir Robert Dudley, partirent sous le commandement du Capitaine Benjamin Wood. Les deux autres Capitaines étoient Richard Allot & Thomas Bromfield. Dans le dessein de pénétrer jusqu'à la Chine, ils avoient obtenu des Lettres de la Reine Elisabeth pour l'Empereur de cette vaste Région; mais la Fortune feconda si mal leur courage, qu'ils perirent miserablement dans le cours de leur navigation. Les feules lumieres qu'on air pû fe procurer fur leur fort, viennent d'une Lettre au Roi d'Espagne, & à son Conseil des Indes, écrite par le Licentié Alcazar de Villa Sennar , Auditeur de la Cour Royale de Saint-Domingue, Juge de la Commission à Porto-Ricco, & Capitaine géneral de

WOOD. 1596.

Départ de trois

WOOD. 1 (96. Eclafreifignent for iour fort.

la Nouvelle-Andalousie. Cette Lettre datrée le 1 Octobre, fut interceptée dans fon passage en Europe, & trouvée par Purchass entre les Papiers de Frackluyt. Elle ne contient aucun éclairciffement fur le cours même du Voyage, ni fur les accidens qui conduifirent à l'Ouelt des Vailleaux qui avoient fair voile aux Indes Orientales, ni fur la nature des maladies qui avoient réduir

l'Equipage à quatre Matelots. Elle raconte sculement ce qui s'étoit passé lors-

que ces quatre hommes avoient abordé au Port d'Utias.

Vol on'ils font maladie qu'ils co recovere.

Les trois Vaiticaux Anglois ayant rencontré, sans qu'il paroisse en quel lieu, aut l'ormeste un Bâtiment Portugais qui revenoit de Goa , s'en étoient failis fans réfultance. Ils y avoient trouve un diamant d'une groffeur extraordinaire, qui étoit deftiné pour le Roi d'Espagne; de l'argent monnoyé, pour la paye d'une Garnifon-frontiere; une grande quantité d'or & d'argent en poudre & en lingots; des pierreries & d'autres marchandifes précieuses, qu'ils avoient transportées foigneufement fur leurs propres bords. Mais en leur abandonnant leurs richeffes, les Portugais leur avoient communiqué une fatale maladie, qui les avoir tous emportes fucceilivement, à la réserve de quatre hommes; Richard, David, Thomas & Georges. Ces quatre Malheureux ne fuffifant pas pour la conduite du moindre de leurs Vaisseaux, avoient pris le parti de se mettre dans une Chaloupe, avec des vivres & les plus précieuses dépouilles des Portugais. Ils ignoroient enx-mêmes dans quelle Mer ils avoient executé cette réfolution. Mais après avoir été long-tems le jouet des flots, ils avoient été jettés dans la petite lile d'Utias à trois lieues de Porro-Ricco. Alcazar confeile que n'avant pu tirer d'autres éclaircissemens des Matelots Anglois, il ne peur rien ajouter à ce préambule; mais il rend compte au Roi de ce qui s'étoit passe à ses yeux & fous fon aurorité.

first coatre Ana La ravaere d'Utias.

Les quatre Anglois entrerent dans la Riviere d'Utias; &, sans sçavoir dans ghis ententalus quel lieu du Monde ils étoient, le mauvais état de leur Chaloupe les fir penfer d'abord à décharger leurs richesses sur le rivage. Cette précaurion etoit fi nécetlaire, que la Chaloupe s'abîma presqu'aussi-tôr dans la Riviere. Ils apperçurent un Pecheur avec une petite Barque, dont ils se saifirent; & comme les provisions leur manquoient, ils s'en scrvirent pour envoyer Georges à Porto -Ricco. Dom Rodrigue de Fuentes étoit alors fur le rivage avec cinq autres Espagnols, Georges, qui ne put éviter leur rencontre, fut obligé de leur apprendre son avanture, & le lieu où il avoit laissé ses Compagnons. Ils s'y rendirent ausli-tôt, dans une grande Barque, avec la précaution de faire garder Georges au rivage, & de prendre une Lettre de lui, par laquelle il confeilloir à ses Compagnons de se rendre volontairement. Dom Fuentes trouva bientôt les trois Anglois, & les tréfors qu'ils avoient fauvés.

Cruelle friponerie d'un Espa-

Il parragea leur argent avec les cinq Espagnols qui l'accompagnoient; mais il eut l'art de cacher les pierreries, l'or & d'autres choses précienses, à l'exception de quelques balles de foye, & d'une certaine quantité de lingots d'argent, qu'ils résolurent de faire paroître, pout donner quelque couleur au recit de leur histoire. Les Espagnols passerent quelques jours à Utias. dans une grande familiarité avec les Anglois; mais souhaitant à la fin d'ensevelir le secret de leur avanture, ils prirent le parti de les tuer. Richard & David perirent ainsi par leurs mains. Thomas, plus heureux, trouva le

moy cn

0.00

enoven de fuir dans les Montagnes, Fuentes, étant retourné à Posto-Ricco,

Etat d'on An-

empoisonna Georges, & fir partir quelques Brigands pour le délivrer de Thomas. Ils le manquerent. Ce malheureux Fugitit se lassant biencot de vivre dans une Isle déserte, eut la hardiesse de se livrer aux stors sur un simple rronc d'arbre, & vint se présentet ainsi devant Porto-Ricco, à la surprise extrême gont des une de tous ceux qui le virent arriver. S'étant fait connoître pour un Anglois, il porta ses plaintes au Juge de la Commission, mais il le trouva prévenu. Fuentes n'avoit pas manqué de donner un tout favorable à fon avanture. Il avoit raconté au Gouverneur, qu'ayant découvert dans l'Isle d'Utias quatre Anglois qui avoient refusé de se rendre, il en avoit rué trois, & qu'il leur avoit trouve quelques marchandises dont il s'étoit sais. Ses Complices avoient attesté son récit avec setment. Cependant les accusations de l'Anglois, & la naïveté de ses plaintes, parurent capables de balancer leur témoignage. Ils surent arrêtés; & leurs contradictions fervirent encore à les rendre suspects. Fuentes, quoique gardé par deux Soldats trouva le moyen de rompre ses chaînes; il se retita sur la Riviere de Toa, qui n'est qu'à deux lieues de Porto-Ricco, & foutenu par le crédit de sa Famille, il demeuta constamment dans cette retraite, presqu'à la vûe de la Ville.

Cependant la crainte du châtiment délia la langue à ses Compagnons. Ils confessernt ce qui leut étoit artivé dès le premier moment. La mort des Fuentes se de con-Anglois ne passa point pour un crime, parce que la guerre étant rallumée \*\*\*. entre l'Espagne & l'Angletetre, le crédit de la Famille de Fuentes les fit regarder comme des Ennemis tués dans une juste attaque. Mais leurs trésors venant d'un Vaisseau Portugais, devoient retoutner au Trésor Royal, & cette prétention devint l'unique matiere du procès. Fuentes acheva de se n'emeticonmetre à couvert, en restituant une partie de l'atgent qu'il s'étoit attribué, veit du chiti-& faifant usage du reste pour cortonipte un de ses principaux Juges. Mais il protesta toujours contre la déclaration du Matelot, qui nommoit entre ses dépouilles le gros diamant destiné pour le Roi, plusieurs aurres pierreries, & quantiré de poudre ou de lingots d'or. Dans cet intervalle, un de ses principaux Complices reouva le moyen de s'échapper aussi de sa prison, & se sauva dans l'Eglise Cathedrale, d'où la Justice Séculiere entreprir de le tirer. Cette difficulté fit la mariere d'un nouveau procès, qui traîna fort en longueur; ce qui n'empêcha point que les Prisonniers, pour n'avoir pû restiruer, à l'exemple de Fuentes, ce qu'ils reconnoissoient avoit pris au préjudice du Roi, ne fussent condamnés à mott. Mais on ignore quel fut le dénouement des deux procès.

Alcazar écrivit en Espagne, pout informer de cette affaire la Cour & le Conseil des Indes; sa Lettre, comme je l'ai fait observer, sut prise avec le Vaisseau qui l'apportoit. Mais le Juge de Porto-Ricco ajouroir à son técit Autres circonsquelques circonstances qui ne regardent pas moins l'Angleterre, & qu'on tances du milant seroit tenté de rapporter au Voyage du Capitaine Lancaster, si la datte des années pouvoit s'accorder. Il étoit arrivé depuis deux mois, dit Alcazot, un Vaisseau Anglois dans un lieu voisin de Porto-Ricco, qui, après y avoir patfé quelques jours sans avoir été découvert par les Espagnols, avoit remis de même à la voile, Mais plusieurs Marelors avoient elu'é de remonter à bord. Ils étoient restés sur le rivage, d'où ils avoient député deux d'entre-

Tome I.

cux à Porto-Ricco, pour offrir leurs services aux Espagnols, en faisant représenter qu'ils devoient être traités civilement, puisque leurs ofites étoient volontaires. Il ne paroît point en effet que le Gouverneur de Porto-Ricco les voulut punir comme des Pirates, ni qu'il les regardat comme des Prisonniers de guerre; mais la plûpart étant Hérétiques, il n'avoit reçu au fervice du Roi d'Espagne que ceux qui faisoient profession de la Religion Romaine; & la difficulté tomboit sur les autres, qui étoient au nombre de sept. Alcazar demandoit au Confeil des Indes quelle conduite on devoit tenir à l'égard des sept Protestans, qu'on ne pouvoit traiter en Ennemis, & que leur Religion neanmoins rendoit trop odicux & trop suspects pour les recevoir au nombre des Sujets de l'Espagne. Il n'expliquoir ni ses raisons qui les avoient portés à quitter leur Vaisseau, ni le nom & les vûes de leur Capitaine. Mais ee récit s'accorde parfaitement avec ce qu'on a lû dans la Relation de Lancaster. La Réponse du Conseil des Indes à cette partie de la Lettre d'Alcazar, auroit été plus curieuse que celle qui regarde Fuentes & les immunités Ecclétiastiques.

### CHAPITRE XX.

#### Voyage du Pilote Davis aux Indes Orientales en 1598, fur un Vaisseau Hollandois.

DAVIS.

Mémoires de se Voyage adreffes au Comte d'Edex,

ES Anglois ont regatdé la Relation de Davis comme une des principales Les Anglois ont regated in relation of south Orientales, par les nouvelles qui leur ayent ouvert l'entrée des Indes Orientales, par les nouvelles lumieres qu'elle répandit en Angleterre, & par l'effet qu'elles eurent pour y réveiller l'esperance & les desirs. Davis avoit accepté, pour servir sa l'atrie, la qualité de Pilote fur un Vaisseau Hollandois qui partoit pour les Indes avec une Commission du Comte Maurice. A son retout, il se hâta d'envoyer de Middelbourg en Zelande les Mémoires de son Voyage à Robert, Comte d'Essex, avec une Lettre dattée le premier d'Août 1599, que Purchass a soigneusement conservée. Il proteste au Comte d'Eslex que ses Mémoires ne contiennent que ce qu'il a vû de ses propres yeux; mais il lui promet que dans les entretiens qu'il se slatte d'avoir bientôt avec lui , il lui communiquera les informations qu'il s'est procurées, non-seulement sur les forces & le commerce des Portugais dans les Indes Orientales, mais fur le commerce des Nations de l'Inde entr'elles; qu'à l'égard des Possessions du Portugal, il commenceroit par Sofala, qui est le premier Etablissement des Portugais au-delà du Cap de Bonne-Esperance; qu'il continueroit de suite par Mozambique, Ormuz, Diu, Goa, Coulan, Onor, Mangalor, Cochin, Columbo, Negapatan , Porto-Grande dans le Royaume de Bengale , Malaca , Macao dans la Province de Canton à la Chine, & les Isles Molugues. Il observe, pour le Commerce, qu'ils trafiquent à Monomotapa, à Melinde, à Adin, à Cambaye, fur les Côtes de Coromandel, de Balagnata & d'Orixa; que le Commetce de Guzarate, est fort considerable; que toutes ces Nations ont des Négocians

à Achin, Ville de l'Isle de Sumatra; qu'il y a aussi des Anglois, & une Na-

Détail de l

365 DAV15.

tion nommée Rumos (a), venue, dit-il, de la Mer Rouge, qui exerce le Commerce à Achin depuis plusieurs siècles; qu'il y vient même des Chinois, qui l'ont traité fort civilement. Pour conclusion , il fait remarquet que les Porrugais s'étoient efforcés jusqu'alors de dérober toutes ces connoillances aux autres Nations de l'Europe.

1198.

Davis avoit fait entrer dans fa Lettre un Alphabet de la Langue d'Achin, avec différens mots de la même Langue, en observant qu'elle s'écrit de gau- Lingue d'Acanche à droire, fuivant l'ufage des Fiebreux. Il y parle autli des Monnoyes du Pays, dont il envoyoit quelques pieces au Comte d'Eslex; entr'autres, une piece d'or, nominée Mas, qui valoit environ reuf fols & demi d'Angleterre. Les autres étoient de plomb. Celle qu'il nomme Kamas, devoit être d'une valeur bien mince, puifqu'il en falloit feize cens pour faire un mas,

Alphot et de la

La Relation de Davis est quelquefois obscure ; mais elle doir être considerée comme l'extrair d'un long Journal, qui n'existe plus; & qui avoit été composé sans doute à la hâte. On n'ose louer ses latitudes, car il semble que la plûpart ayent été prifes à bord, il y a peu de fond à faire fur leur justesse; à la réserve néanmoins de deux ou trois, où l'on remarque qu'il n'a rien négligé. Il doit paroître fort étrange qu'il ne donne aucune observation sur Achin, quoique ce s'ut le principal objet de son Voyage, & qu'il y eûr demeuré si long-tems.

Le Lion & la Lionne, deux Vaisseaux Hollandois, le premier de quatre cens ronneaux, avec cent vingr-trois hommes à bord, l'autre de deux cens cin- VaissauxHolianquanre tonneaux, avec cent hommes, partirent de Flessingue le 15 de Mars 1598. On doure fi les Chefs de l'entreprise avoient quelque vûe déterminée pour le rerme de leur navigation; mais c'éroient trois riches Marchands de Middelbourg, Mushrom, Clark & Monaff, qui s'étoient proposé d'augmenter leur fortune par un nouveau Commerce, & qui avoient confié le principal Commandement de leur flotte au Capitaine Cornelius Houteman, après l'avoir muni, contre routes fortes de hazards, d'une Commission du Comte Maurice de Nasfau.

Route de la

Le 22, ils mouillerent à Torbay, fur la Côte Méridionale d'Angleterre, d'où ils remirent à la voile le 7 d'Avril; & dès le 20 ils arriverent à la viie de Porto-Flotte, Santo. Le 23 ils se trouverent à la hauteur de Palma, & le 30 à celle des Isses du Cap-Verd. Le premier de Mai ils relâcherent à Saint-Nicolas , une de ces Isles, au seiziéme degré seize minutes de latitude du Nord. Ils s'y arrêterent jusqu'au 7, pour renouveller leurs provisions. De-là, se livrant à la fortune, qui les conduisoit, ils s'avancerent jusqu'au septième degré de latitude du Sud, presqu'à la vûe des Côtes du Brésil. Mais les vents étant devenus si variables, qu'il leur fur impossible de doubler le Cap Saint-Augustin, ils prirent au Nord vers la petire Isle Fernando Laronha, au quatriéme degré de latitude du Sud. Ils y arriverent le 15 de Juin, & l'ancre fur jettée au Nord de l'Isle, for un fond de dix-huir braffes.

( a) Il faut entendre sous ee nom les Ha- enmme Purchass l'a cru, de ce qu'ils sont bitans de l'Egypte, qui ont fair partie de en possession de Constantinople, qui a été l'Empire Romain ; comme l'Afie Mineure 10mmée la Nouvelle Rome; car le nom de & d'aurres Provinces, est appellée Rom par Rum leur étoit donné comme à toutes ces les Orientaux. De la vient aufli que les Provinces, avant qu'ils fussent maitres de Tures font nommés Ruins , & non pas , Constantinople.

D A v 15. 1598. Iffe de Fernando Larunha, délicieux lejout, Cette file elt d'une fertiliré extrême. Il ly trouve de l'eau excellente, a vec une grande abondanc de vaches, de chevres, de poules, de bled de Guinée, de melons, d'oisfeaux de mer & de poillon de route espece. Il ny avoit pour Habitans que douze rôgres, huit hommes & quatre fermes, que les Fortugais y avoient lailfies pour cultiver la cette. Depuis trois ans, aucun vaileau ny avoit abordé. Davis représent les fortugais y avoient lailfies pour cultiver la cette. Depuis trois ans, aucun vaileau ny avoit abordé. Davis représente le fort dece douze boiltaires, au milieu de la paix & de l'abondance, comme un étar digne d'envie, y'ils avoient éc capables d'en cononiere & d'en fentir les avantegs. Les Mactoris Hollandois n'y furent pas infendibles, puisfqu'ils ne s'ennuyeent point de les goûter pendant près d'un mois & demil. Ils partierne le 2 d' Aboût avec un vent Nord-Eff, & le dernier jour du mois 1st doubletent le Cap Saint-Augustin. Le 10 de Septembre, ils parficerne les lieux dont ils avoient fort apprehend le danger. Ce font les bans d'Abrothes, qui font fort loin dans la mer, vis-à-vis les Coèses du Bettil, à vinge & un degrés de lairated du Sud.

Baye de Sal-

Ils n'eurem point de plaintes à faire du tems, judqu'à la Baye de Saldana, où ils tomberent le 1 is de Dicembre. Cette Baye eld dix lieues au-deiflout du Cap de Bonne-Efperance. Il n'y avoir point alors de lieu fur la même dece où let safraichillement so'flust de facilité de "abbandance. Il s'y trouve trois bonnes Rivietes. Le Commerce y étoit fa avantageux avec let l'abbandance, peou que quelques dours, « Bo our un morceau de fer, qui ne va-loir pas deux fois, on obtenoir d'eux un mouton gras on même un beuf. Davis manque que le beuit y out entre les épaules un maifé de chair, comme les certin, « le latt queue eft n'epaille « n'epaille, qu'elle pefe jufqu'à douce ou quarore l'ures.

La couleur des Habitans est olivâtre, mais plus foncée que celle des Brés-

Minhitans, & Antinaux de cetse Baye.

> liens. Ils ont les cheveux noirs & frises, comme les Négres d'Angola; mais ils ne sont pas circoncis. Leur visage est peint de diverses couleurs. Ils sont nuds, excepté vers la ceinture, où ils se couvrent d'une peau fort courte. Leur chausfure est une sorte de sandales, qui ne s'élevent point au-dessus du pied. La plupart font robustes, actifs & extrêmement prompts à la coutse. Leur langage est mal articulé. Pour armes, ils ne connoissent que les datds. Ils sont Sujets du grand Empereur de Monomotapa; mais, dans l'éloignement où ils font de la Cour, avec si peu de liaison dans la fotme du Gouvernement, leur dépendance n'est pas fort gênante. Leut sensibilité est extrême pour les injures, Quelques-uns d'entr'eux ayant été maltrairés pat les Hollandois, ils s'absenterent rous pendant trois jours, qu'ils employerent à répandre l'allarme, par des feux allumés dans toutes leurs Montagnes. Le quatriéme jour , ils revinrent avec quantité de bestiaux; mais tandis que les Hollandois étoient occupés à les marchander, ils fondirent sur eux avec tant de furie, qu'ils en tuerent treize. Le Capitaine Houteman ne se crut point obligé de risquer sa vie pout vanger ses Matelots. Il leur envoya du Vaisseau, des épées, des piques

& des mousquets, dont ils ne se trouvetent pas plus disposés à faire nsage. Un grand dogue qu'ils avoient avec eux, & qu'ils voulurent lâcher sur les Sauvages, fit le rérif à son tour, comme s'il eût craint de faire honte à ses Mairres, en marquant plus de courage, il ne restoit qu'à levet l'ancre après

Dénèlé des Hollandois avec les Nogres,

cette facheuse avanture.

- - I zed i Ci ovi

167 DAVIS. 1599.

On partit le 273 & le dernier jour du mois, on doubla le Cap de Bonne-Esperance. Le 6 de Décembre, on doubla celui das Agulhas, qui forme la pointe la plus Méridionale d'Afrique, Il est à trente-cinq degrés de latitude du Sud, & l'Aiguille aimantée n'y recoit aucune variation. Le 6 de Janvier 1 599 , on découvrit l'Isle de Madagascar, au-dessous du Cap Romano; mais n'ayant pû le doubler, on employa tout le reste du mois à gagner la Baye de Saint- gasar. Augustin, vers le Sud-Ouest de l'Isle, & l'on y jetta l'ancre le 3 de Février, à trente-trois degrés cinquante minutes.

Ific de Mada-

A l'arrivée des Vaisseaux Hollandois, quantité d'Infulaires se firent voir sur le rivage; mais ils dispatutent au premier mouvement qu'on fit pour débarquer. Leur effroi venoit de quelques infultes qu'ils avoient reçues peu de mois auparavant d'un Capitaine de Vaisseau, qui avoit fait lier un Négre à un poteau, & qui l'avoit tué à coup de fusil dans cette situation. Cependant après avoir refuse de s'approcher pendant sept jours, les caresses qu'on employa pour les gagner, commencerent à faire plus d'impression sur eux. Ils amenerent quelques vaches, que les Hollandois acheterent; mais ils se retiretent aussi-tôt. Ces Peuples ont le corps bien fait & robuste. Ils sont nuds. Leur couleur est celle du charbon le plus noir. Leur langage a des sons sort doux & Habitana. fort agréables. Ils ont pour armes des demi-piques, garnies de fer, qu'ils entretiennent fort luisant. Le Pays est fertile. Il produit particulierement beaucoup de tamarins, & une forte de pois qui croir fur de grands arbres, & dont les cosses ont deux pieds de long. C'est une nourriture saine & de fort bon goût. L'Isle a des caméleons en grand nombre.

On y reliche.

procurer de la viande, foir par le commerce des Habirans ou par la chasse, que les Hollandois en partirent affamés, après l'avoir nommée la Baye des Faméliques. Ils mirent à la voile le 14 de Mars. Le 29, ils arriverent aux Isles de Coliques. Ils mitent a la volle le 14 de mars. Le 29, ils autreache. Magliaglio, San- lies de Comore, motre, qui font au nombre de cinq; Mayoua, Aufuame, Magliaglio, San- & Fong et bien

Christophoro & Spirito-Santo. Leut position est entre douze & treize degrés de recu, latitude du Sud. Houteman choisit celle de Mayorta, pour y aborder le 30, près d'une Ville dont les Habitans s'empresserent beaucoup de venir au-devant de lui , & de lui apporter des provisions. Ils l'inviterent à descendre sur le rivage. Le Roi de l'Isle vint l'y recevoir, avec un cortege fort galant, & trois timbales qui marchojent devant lui. Il étoit vêtu d'une longue robbe de sove brodée : & toute sa suite ne portoit pas des habits moins riches, de la forme à peu près de ceux des Turcs. Après avoir fait une réception fort gracieuse au Capitaine Hollandois, ce Prince lui donna une Lettre de recommandation pour la Reine d'Ausuame; car cette Isle étoit alors sans Roi.

Pendant plus d'un mois qu'on passa dans cette Baye, il fut si difficile de s'y

La flotte mouilla le 19 au Port (a) d'Aufuame, devant la Ville de Demos, Reine d'Aufordont les ruines annoncent fon ancienne force & fon ancienne grandeur. Ce qui reste, forme encore une fort belle Ville. Toutes les maisons sont bâties de belles pierres , liées avec du ciment. La plus grande partie des murs est abattue ; mais les endroits qui subsistent sont d'une épaisseur extraordinaire. La Reine ne fit point l'honneur aux Hollandoits de les admettre à l'Audience, quoi-

(a) D'autres éctivent Anfuame, Auxoane, & Anjuan. Les Anglois par corruption appellent cette lile Joanna.

Zziij

1599. Caraftere des 1º beans destiles de Coquette.

qu'elle la donne publiquement à ses Sujets. Ils ne purent même trouvet l'occafion de la voir; mais elle les fit traiter avec beauconp de politesse & d'amitié. Les Habitaus des Isles de Comotte sont noirs; leurs cheveux sont doux comme ceux des Indiens. Leur Religion est le Mahomerisme. Il n'y a point de Nation voiline qui foit aussi guerriere, ni mieux armée. Ils ont l'épée, le poignard, des arcs, des fleches, des lances, des dards & des boucliers. Leurs Isles sont agréables & fertiles. Elles produisent du riz, des vaches, des montons & des chevres; beaucoup de volaille; des cocos, des oranges, des citrons, & d'autres fortes de fruits. L'Auteur ne put être informé des autres richelles du Pays, quoiqu'il y rrouvât des Marchands de l'Arabie & de l'Inde. Mais il remarqua que le Peuple étoit paffionné pour le fer, les armes & le papier.

Houteman fit lever l'ancre le 18. On traversa les Isles de Mascarenhas, fans craindre le danger des fables de Almirante : & la navigation n'avant pas cette d'être favorable, on tomba le 23 de Mai à la vue des Isles Mallies Maldives. dives. Ces Isles font fi basses & fi convertes de cocos, que la perspective n'offre que de la verdure. Ayant jetté l'ancre à quelque distance, on vit passer quantité de Barques Indiennes, que tien ne put engager à s'approcher. Le Capitaine prit enfin le parti d'en faire arrêter une. Elle étoit fermée comme nos Bateaux couverts, & l'on y rrouva un Gentilhomnie Indien avec sa femme. Il étoit vêtu de toile très-fine, à la maniere des Turcs. Il portoit aux doigts plusieurs bagues précieuses. Sa phisionomie étoit douce, sa conte-

lite de cette liica en k. Holland is rennent avec la

nance modeste, & son langage gracieux. Le Capitaine ne pouvant douter, sur cette peinture, que ce ne fut un homme de qualité, passa dans sa Barque, pour faire quelques civilités à son épouse. Ce ne fut pas sans peine qu'il obtint la liberté de la voir. Elle se découvrit enfin le visage, sans se lever, &: fans prononcer une parole. Houteman, moins tespectueux pour ses bijoux, ouvrir une caisse, dans laquelle il trouva quelques diamans & de l'ambre-gris. L'Auteur ignote ce qui fut enlevé à la Dame Indienne; mais elle parut peu fensible à cette perce, & son mari laissa voit encote moins d'altération sur son vifage. Il étoit noir & d'une taille médiocre. Davis ne put distinguet le nombre des Isles, mais il apprit qu'on en compte (a) onze mille.

Le 27, les Hollandois virent arriver à bord un Vieillard qui parloit un peu

la Langue Portugaife. Il fembloit que la feule curiolité l'ameuat; mais après avoir recu quelques préfens, dont l'esperance avoir été son premier motif, il offrit ses services au Capitaine pour lui servir de Pilote au travers des Isles, II conduifit la florre par le véritable Canal, qui se nomme proprement Maldivia, Canal des Malà quatre degrés quinze minutes de latitude du Nord. Là, Davis reconnut que l'Aignille avoir dix-sept degrés Quest de variation. Il étoit fort dangereux de manquer ce Canal, & fans cesse il y passe un grand nombre de Vassleaux

divet.

Indiens. La flotte Hollandoise tomba le 3 de Juin sur la Côte de l'Inde au huitième degré quarante minutes de latitude du Nord. Après avoir rangé quelque tems le rivage, elle doubla le Cap de Comorin, d'où elle toutna droit vers Sumatra. Le 13, elle en découvrir les Côtes, au cinquième degré quatante-

(a) C'est sans doute une erreur ou une exagération; mais il est vrai que le nombre des petites liles eft fort grand,

huit minutes de latitude; &, le 21, elle mouilla l'ancre au Port d'Achin, fur un fond de douze braifes.

Les Hollandois trouverent dans le Port d'Achin quelques Barques d'Arabie Les Hollandois & de Pegu, qui venoient chercher du poivre; mais ils y virent avec moins de artiventà Aclin, farisfaction trois ou quatre potits Bâtimens Portugais; dont l'arrivée récente leur parut de fort mauvais augure. Cette perite flotte étoit commandée par Dom Alphonse Vincent , qui étoit parti de Malaca sur le bruir de leur Voyage , pour s'efforcer d'interrompre leur Commerce. Cependant les Habitans du lieu s'empresserent de les recevoir civilement. Les Officiers du Roi vinrent mesurer leurs Vaisseaux, & prendre le compte des hommes & de l'artillerie, Houteman fit partir avec eux deux de ses gens, avec les présens qu'il destinoit pour le Roi. C'étoit un miroir, un verre à boire & un bracelet de corail. Ce Prince renvova les deux Députés, vêtus à la mode du Pays, avec des affurances de paix & d'amitié.

Cependant le lendemain, à minuit, le Roi fit demander aux Hollandois leur Capitaine, en leur envoyant un de ses Officiers pour ôtage. Houteman donc sie Le ne retista point à cette proposition. Il se présenta au Roi, qui le reçut avec du suibeaucoup de douceur, & qui lui promit une liberté enriere pour son Commerce. Il joignit à cette promesse une faveur extraordinaire dans cette Cour-C'est le présent d'une sorre de poignard qui n'a ni garde, ni pommeau, mais dont la poignée est d'un métal précieux , orné de pierreries. La Loi condamne à mort ceux qui ofent le porter fans l'avoir reçu du Roi. Celui qui est honoré de ce noble présent, a le droit de prendre toutes sortes de vivres & de provitions fans rien payer, & de traiter tout le monde en Efclave. Houteman rapporta de la Ville un essai de poivre, & se loua beaucoup des bontés du Roi. Mais il apprit au petit nombre d'Anglois qu'il avoit à bord, que ce Prince lui avoit demandé s'il étoit de leur Nation , & qu'apprenant qu'il n'en étoit point, il s'étoit emporté à quelques discours peu favorables pour l'Angleterre. jusqu'à dire qu'il auroit voulu pour mille pieces d'or que le Capitaine n'eur point amené un seul Anglois. Quelques jours après, les Facteurs de la flotte descendirent à terre avec leurs marchandises, & se rendirent dans une maison que le Roi leur avoit fait préparer.

Pendant que le Commerce s'exerçoit mutuellement avec beaucoup de tranquilliré & de bonne foi , le Capitaine continua de paroître affiduement à la Compacte. Cour, & d'y recevoir du Roi les mêmes caresses. Un jour ce Prince lui déclara que les Portugais n'épargnoient rien pour le perdre dans son esprit; mais lui proniettant de ne pas lui ôter son amitié, il sui donna pour gage de sa parole une bourse remplie d'or. Dans cette occasion, il lui demanda encore s'il étoit vrai qu'il fût Anglois, comme les Portugais l'en avoient affuré. Houteman prorefta qu'il ne l'étoit point; mais étant presse d'avouer du moins s'il n'avoit Mouvais optipas quelque Anglois sur sa flotte, il répondit, pour éluder cette queltion, d'Achin avoit de que s'il en avoit quelques-uns, c'étoient des Anglois qui avoient reçu leur Anglois. education eu Hollande. Le Roi lui dit qu'il avoit entendu parler de l'Angle, terre, mais qu'il ne connoissoit point la Hollande; & pour comble de mortification, raconte l'Auteur, il ajouta que malgré la haine qu'on lui avoit infpirce contre les Anglois, il fouhaitoit de voir quelqu'un de cette Nation. Cet entretien finit par une propolition fort etrange, que le Roi fit au Capitaine;

DAVIS.

il lui demanda son assistance contre le Roi de Jahor, avec lequel il étoit en guerre, en lui prometrant pour ce service son entiere cargation de poivre. Houteman, incertain de ce qu'il devoit répondre, se rédusit à des protestations génerales de zèle & d'artachement.

Il fe passa quelques jours, au bour desquels le Roi parus mécontent qu'ate declaration qu'il avoir faite au Capitaine, aucun Anglois ne se fui encore présenté devarul lui. En effet, Davis & Tomkins, les deux s'euls Anglois qui fussen sur la forte, y avoirent été retenus jusqu'alors, s'ous préexact que les premiers discours du Roi devoient donner quelque défiance pour leur füreté. Mais Houteman s'étant apperçu que la Cour se refroidisoir our lui, jusqu'al se soupenne de vouloir patris fecretement, pour se délivrer de l'engagement où il étoit entré avec le Roi, se hâta de conduire Davis au Plais.

A la vérité ce Prince mit beaucoup de réserve & de froideur dans son pre-

Davis est demanié par le

\*\*\* par i mier accueil. Il parloir affer bien la Langue Portugaife, qui éctoir familitée d'Auvis. La converfairon dura quelque terms fans s'échmifer beaucoup pi mare à Davis ayant rappellé toutes les forces de fon efpeir pour la rendre agréable de mortification, et le fit anna d'impression fuir le Roi, qu'apprès l'avoir prolongée autre plus d'une beater, il fit appeller fon Scha Bendar, qui revêtit Davis par lon d'auva pius roite d'une robbe de toelle des Indes, lui ceignit la cteé dun linge roule, & hii mit une charpe brosée d'on. On lui offit enditte des rafrachillements, de lain mare d'une robbe de collè des Indes, lui ceignit la cteé d'un linge roule, d'etci d'or ou de procuciaine musi il fallul manage à terre & fans fortiertes, faivant l'ufage du Pays. La converfation communa fur l'Angleterre, fur la Reine & fon Minifire, de particulièrement fur la guerre des Anglois contre l'Efpagne, dont le Roi marqua d'aurant plus de furprife & d'admiration, que jusqu'alori il avoit regardé le Roi d'Efpagne commue le Monarque abfolu de

Le lendemain Davis reçut une nouvelle invitation pour tetourner à la Cour. On le fit monter fut un eléphant, & Quelques Oblicies nommés par le Roi, lui fitent voir la Ville & les Cours du Palasi fur certe monture. Certe promenade fur fuivie d'un fettin où l'on but & l'on mangea excellivement. Le même jour, il rencontra un Marchand Chinois qui parlois fort bien la Langue Elvengole, & & qui il tira divertés informations di importance. La Ville elt eranpole, & Chaptian l'on de la companie de la companie de la conpole, de l'ègu, & d'un grand nombre de Portugais. Chaque Nation a fon quartier. Mais le Capitaine Hollandioi ne goût no poin cerce lialiof né Davis de l'acceptant de l'accept

Marchands & srongers ecabils à Achin,

toute l'Europe.

Houteman s'étoir déterminé, de l'avis de s'on Conscil, a donner au Roi le fecous qu'il avoir demandé contre s'es Ennemis avec la récliution néanmoins de ne pas trop s'engager dans une guerre qui touchoir si peu les Holandois, & d'atrendre même que ce Prince removellas se inflances. Le premier de Septembre, il vit arriver à bord un Officier qui le press de difference de Contrallerie, pour alter battre la Ville de 3 phon. Mais on

avec un Chinois, & lui ordonna de retourner à bord.

poler les gens & son artillerie, pour aller bartre la Ville de Jahor. Mats on ne s'imagineroit pas que ce projet n'écoir qu'un artitles, & qu'après avoir traité si favorablement les Hollandois, le Roi d'Achin ne pensoit qu'à les faite égorger, L'Auteur n'explique point ce qui avoit été capable d'alteret subjette de la company de la co

Artifice du Roi

Ogament, Ligous

fubirement les dispositions de la Cour; mais il laisse entrevois que la Florre de Hollande, s'étant bornée au commerce, fans avoir donné le moindre sujet de mécontentement aux Indiens, on ne peut attribuer ce changement qu'aux pratiques fecretres des Portugais. Les Officiers du Roi, pour mieux déguifer leur nahison, firent fortit de

DAVIS. 1599.

la riviere rous les Bâtimens & les Pares du Pays, chargés de Soldats armés, qui devoient servit comme de guides aux deux Vaisseaux de Hollande. Dans le mouvement de ces prépararifs, le Secretaire du Roi , & le Scha Bandar se rendirent sur les deux bords Hollandois avec un corrège de Soldats bien atinés, fous prétexte d'y traiter l'Equipage avant que de partir pour la guetrc. Ils y avoient fait porter en effet toutes fortes de tafraîchiffemens, mais tre les Hollanfur-tour une liqueur du Pays, qui, par le mélange d'une certaine sentence, a dois. la force de troubler presque tout d'un coup l'imagination jusqu'à faire voir les objets rout différens de ce qu'ils font en eux-mêmes, & qui devient un poifon mortel lorsqu'elle est prise avec excès. Malgré la confiance établie sur rant de rémoignages de paix & d'amirié , une juste prudence sit prendre aux Hollandois la précaution de s'armer. Cependant leurs foupçons ne tombant point fur la liqueur, ils en burent avidement. Lorfqu'elle eut commencé à produite son effet, les Indiens, sur un signal qu'ils se donnerent des deux Vaisscaux , rirerent leuts armes & firent main-basse sur rout ce qui étoit autour d'eux. Le Capitaine Hollandois, & plusieurs autres furent rues dans cette attaque imprévue. Tout le reste autoir eu le même sort, si la grandeur du péril n'eur diffipé les vapeurs de l'yvreife, dans ceux du moins qui avoient bû avec plus de ménagement. Davis & Tomkins furent du nombre , avec un François qui étoit aufli de la Flotte. Ils exciterent les autres par les reproches de l'honneur & par la confidération du danger. Les Indiens furpris de leur voir reprendre leur sang-froid & leurs sorces , n'entreprirent point de rélifter, & firent voir au contraire par leur fuire, que la lâcheré accompagne roujours la trahison. Ceux qui ne purent gagner leurs Barques surent tués sur les ponts ou précipités dans l'eau. Le Secretaire & le Scha Bandar périrent des premiers. Davis ayant fait couper auffi-tôt les cables de son Vaisseau s'approcha de l'autre, où les Hollandois avoient été beaucoup plus maltrairés; & faifant jouer aussi-rôt son artillerie, il jetta tant de consternarion parmi les Indiens qui osoient encore attaquer ou se défendre, qu'ils se jetterent tous dans les flots, sans que les Soldars armés qu'ils avoient dans

il le blessa dangereusement; mais randis qu'ils luttoient ensemble, Davis, qui furvint, tua le perfide d'un coup d'épée. Le Roi d'Achin s'étoit cru si sûr du succès de sa trahison, qu'il étoit venu fur le rivage pour jouir du spectacle. Sa fureur fut égale à sa honre en voyant fuir ses gens, & ses espérances renversées. Il sir couper la rêre sur le champ foit couper la tià tous les Hollandois qui éroient à terre, n'en exceptant que huit , qui furent te à phileurs réserves pour l'esclavage en faveur de leur jeuneile & de leur taille. Toutes Holland et.

leurs Pares, eussent la hardiesse de s'avancer pour les secourir. Ce sut une confolation pour les Hollandois de voir leurs ennemis fuir à la nage, & la plupart périr en fuyant, des coups de mousquets qu'on leur riroit des deux bords. Un Indien, qui s'étoit caché dans le rumulte, fortit tout d'un coup de sa retraire, pour se jetter apparemment dans les flots, & rencontrant Tomkins,

Tome I.

1599.

les marchandifes qui avoient été transportées à terre, celles que les Facteurs avoient achetées des Habitans & qu'on n'avoit point encore eu le tems de charger fur les deux Vaisseaux, la Pinace & une Chaloupe, qui étoient au rivage sans Matelots pour les garder, tomberent entre les mains des Ennemis. Il périt dans cette occasion soixante-huit Follandois, en y comprenant le Capitaine & ceux qui reçurent la mort à terre par l'ordre du Roi. Les deux Vailfeaux fortirent aufli-10t du Port, moins par la crainte des Indiens, qui n'oferent s'en approcher, que par celle des Portugais, qui avoient observé tranquillement juíqu'alors quel feroit le fuccès de leuts intrigues. Ils ne firent aucun mouvement pour troublet la retraite des Hollandois; affez contens sans doute de leur avoir causé tant d'inquiétude. & de leur avoir ôté l'espérance de pouvoir retourner dans cette Cour.

Carcaifon dea Holiandott.

Flouteman, pendant le sejour qu'il y avoit fait, n'avoit pas laisse de charger cent quarante tonneaux de poivre; ce qui contirme encore que les difpolitions du Roi avoient d'abord été favorables, & qu'elles n'avoient changé que par les mauvaises impressions dont on l'avoit templi. Dans le peu de jours que Davis avoit passe parmi les Indiens, il s'étoit attaché à connoître le Pays. L'Isle de Sumatra est riche & fertile. Elle produit quantité d'excellens fruits, & du bois excellent pour la construction des Vaisseaux; mais elle n'a pas

Productions de d'autre grain que le riz, dont les Habitans font leur pain. Il s'y trouve des July de Sumatra. mines d'or & de cuivre, des baumes précieux, des gommes, des rubis, des faphirs, quantité d'indigo & d'autres biens d'un grand prix. Le poivre y est en si grande abondance, qu'il fournit tous les aus à la cargaison de vingt Vaisseaux, & qu'on en tireroit beaucoup davantage si l'industrie des Habirans répondoit à la fertilité du Pays. Il croît comme le houblon, d'une racine qui fe plante, & qui s'éleve à l'appui d'une longue perche , autour de laquelle il s'entortille. Le fruit pend en grappes de trois pouces de longueur, & d'un pouce de grosseur. Chaque grappe porte environ quarante grains. Outre les mineraux & les végeraux, l'Isse de Sumatra est remplie d'animaux utiles, tels que le cheval, le bœuf, la chévre, le porc, l'élephant & le bufle, qui est employé à labourer la terre. L'air d'ailleurs y est sain & tempéré. Une douce rosce & des pluies sécondes y sont des présens réguliers de la nature. L'Isle est divisée en quatre Royaumes , Achin , Pidor , Manankabo , & Aru.

But le cette life & sa disettora.

Les trois derniers font Tributaires d'Achin; mais le Roi d'Aru, foutenu de celui de Jahor, avoit secoué le joug de la soumission. Davis n'entendit patler que de cinq Villes principales, Achin, Pidor, Pasem ou Pisan, Daja, & Manankabo. La situation d'Achin est dans un bois, dont la Ville est si Situation &A- C. uverte, qu'on ne l'apperçoit qu'en y entrant. Elle est fort grande, mais fans ordre & fans uniformité. Les maisons y sont bàries sur des piliers de huit ou neuf pieds de haut; les murs & les toits ne sont que de bois, revètus de natres. Le nombre des Habitans est si grand, que les principales rues & les Marchés paroissent tous les jours autant de foires. On se plaint du Port , dont l'entrée n'a pas plus de six brasses de fond ; quoiqu'on trouve ensuite vis-à-vis du Château un fort beau bassin, où les Vaisseaux peuvent être à l'ancre sur dix-huit brasses. Ce Château est une des plus étranges Forteresses du monde. Il consiste dans un terre - plain flanqué de murs, sans aucune autre

ch:n.

fortification.

Le Roi d'Achin se nommoir Sultan Aledan. On ne lui donnoir pas moints de cent am. Sa funté paroifioit encore adminible, mais il éroit d'une groffeur excessive. Dans son origine il avoir exercé le mérier de Pécheur. Sa va partie d'Amiral ; & ses fervices, éans une guerte importante, le tendirent il chet au Roi, que ce Prince lui si époste une de se plus proches parentes. L'hétriage de la Coatonne devoir tomber sur une l'inreclie, fille unique du Roi. Elle fur mariée au Roi de Jabor, de qui elle eur un Fils, qui fur envoyé à Achin pour y ètre élevé par son grand-Pere quaternel. Après la mort de ce vieux Monarque, l'Amiral qui commandoir alors toures les formont de ce vieux Monarque, l'Amiral qui commandoir alors toures les formont de ce vieux Monarque, l'Amiral qui commandoir alors toures les formont de commandoir alors toures les formonts de la commandoir alors toures les formonts de commandoir alors toures les formonts de commandoir alors toures les formonts de la commandoir alors toures les formonts de commandoir alors toures les formonts de la commandoir alors de la comme peut public de tradicion. Alors son ambition ne connut plus de bornes. Il massacra l'Hétritire du Trône, se se sir peut public de la femme. Depuis plus

DAVIS. 1599-Forune du Roi

Son Palais & fon fafte,

Son Palais eft fitté à un demi-mille de la Ville, fur le bord de la Riviere, de des les distributes de la Ville que les distributes de la Ville que les des la Ville que les villes fattes de la Ville que les villes fattes de la Ville de Ville de la Ville de la Ville de la Ville de Ville de la Ville de Ville d

de vingt ans, il étoit en guerre contre le Roi de Jahor, pour soutenir son

usurparion.

La paffion dominance du Roi étoit de boite & de manger. Il paffioit à tar-Pritise. ble les jours & les nuirs; & lorfqu'il avoit l'eflomach rempli, il prenoit du bétel (a). Cette drogue qui elf fort en utage dans les Indes Orientales excite beaucoup à cracher & renouvelle vivement l'appétit. Dans la même vite, il alloit fe baigner fouvern dans la Riviere, ou il avoit fair pérparte un lieu particulier pour fon utage. Le bétel fert aussi à rendre les dents noires, & de cett une beaute oarmi les Indies.

Une marque de refpect à laquelle on est obligé en s'approchant du Roi, c'est de se mettre les jambes & les pieds nuds, en ôrant ses bas & ses fanda-les à la porte de sa chambre. On s'avance ensuite les bras levés, & les mains d'Adain. jointes au-dessus de la rête, en baissant le corps, & prononçant le mot dou-

Bettel & fon

lat ; après quoi l'on s'affied , les jambes croifées , sans aucune autre cérémonie. Les plaisits du Roi consistent , avec ceux de la table , à vivre au mi-(a) La maniere d'accommoder cette dro- l'ayant saupondré auparavant de poudre de

Cérémonies l'Achin.

(a) La maniere d'accommoder cette drogue eft de prendre des feitilles de Bétel, dont on enveloppe un morceau de noix d'Areka,

Agaii

Garantement.

Lu de ses semmes & à voit des combats de coqs. A son exemple, ses Suiers font leurs délices des mêmes amufemens.

L'Etat est gouverné par cinq principaux Ministres, avec leurs Officiers inférieurs, aufquels font joints le Sécretaire & quatre Scha Bandars, L'autorité du Roi est si despotique, qu'il est le maître absolu de la vie & des biens de ses Sujets. Les châtimens ordinaires de sa justice, sont de faire couper les pieds & les mains aux Criminels, ou de les bannir dans une Isle nommée Polouay. Ceux qu'il condamne à mort font empales, on déchirés par les éléphans. Outte les Prisonniers qui sont enfermés dans des cachots , il y en a toujours un grand nombre qui jouissent de la liberté de marcher dans la Ville avec les fers aux mains.

Les femmes du Roi font ptesque l'unique Conscil de ce Prince. D'un grand

nombre de belles Indiennes qui portent ce titre, il y en a trois aufquelles il

Fearmes du Payr.

bert.

est lié par des cérémonies de Religion , & toutes les autres ne sont que des Concubines. Elles sont gardées dans des lieux où les yeux des hommes ne rénétrent jamais. Outre celles qu'il a le pouvoir de choifir dans ses propres Etats, les Marchands Arabes lui aménent des Ffclaves de tous les Pays où s'étend leur Commerce. Ainsi routes les Nations de l'Orient servent à l'entretien de fon incontinence, & les fommes qu'il y employe ne font pas une des moindres dépenfes de l'Etat. La modeftie & la fountifion font des vertus si nécessaires pour celles qui ont une fois l'honneur de lui plaire , qu'une Echtrescones- faute legere est quelquefois punie de mort. Ainsi ce qui sembleroit devoir fervit à les rendre plus libres & plus indépendantes, ne fait qu'augmenter leur fervitude. Une Esclave ne peut être reçue patmi les Concubines du Roi . si elle a été exposée en vente à d'autres yeux que les siens , & le Marchand qui oferoit la préfenter feroit puni de mort. Bien moins peut-elle afpirer à la qualité de Reine, ou de femme avec les cérémonies de la Loi. On comptoir entre les actions tyranniques du Sultan Aladin, de s'etre fait amener par un Seigneur de fa Cour une belle Esclave dont on lui avoit vanté les charmes. Il prit pour elle une vive passion , quoiqu'elle est servi pendant quelques années aux plaifirs d'une autre, & le regret de ne l'avoir pas eu dans fa fleur alluma si furieusement sa jalousie, qu'il sit donner la mort à celui qui s'en étoit privé pour lui plaire. Enfuite le dégoût ayant fuivi de près cette brutale paf-

Leurs occupe rions , & fort de leurs enfans.

for bi.

L'occupation des femmes, dans leur retraite, est d'apprendre le chant, la danse, & d'antres exercices qui peuvent les rendre agréables à leur Tyran. Leurs enfans sont élevés loin d'elles, sans avoir jameis l'occasion de tevoir leur mete; & le feul avantage qu'ils rirent de leur naissance est d'être employés dans les occasions les plus périlleuses de la guerre, parce qu'on leur suppose plus de zéle & de fidélité pour la gloire ou l'intérêt du Roi. Les filles sont mariées aux principaux Seigneurs du Royaume. Ces deux usages ne regatdent néanmoins que les enfans des Concubines; car ceux qui naissent des trois semmes du Roi, étant destinés snivant l'ordre de leur naissance à l'héritage de la Couronne, sont élevés avec plus de distinction; & les silles de ces trois mariages, époufent ordinairement les Rois ou les Princes voisins.

fion, il sit mourir aussi l'Esclave, pour la punit de l'ascendant qu'elle avoit pris

Le Sultan Aladin, dans le remord, on du moins dans les allarmes de fon PANIS.

usurpation, entrerenoit dans ses Ports cent Galeres, dont quelques-unes pouvoient porter jusqu'à quatte cens hommes; mais sans pont, sans artillerie, & peu différentes de nos Barques plattes. Leuts rames ont la forme d'une pelle, d'environ quatre pieds de longueur; elles sont si legéres qu'on ne s'en sert qu'avec la main, sans les appuyer sur le bord de la Galère. C'étoit avec cette Flotte que le Roi d'Achin tenoit ses voisins & ses Tributaires dans la crainte & la foumillion. Son Amiral étoit une femme, parce qu'il ne trouvoit pas d'hommes à qui il ofat donner sa confiance. Ses principales forces de terre consistojent dans ses éléphans. Les armes du Pays sont l'arc, les fléches, les javelines, l'épée & le bouclier. L'artillerie du Roi étoit nombreuse, & la plûpart des pièces éroient de fonte; mais elles étoient sans affut; de sorte que se tirant à terre, elles ptoduisent peu d'effet lorsqu'elles ne sont pas sur quelque endroit élevé, tel que j'ai représenté le Château, ou la Platte-forme du Port.

La Religion du Royaume d'Achin est le Mahométisme. On y éleve les en- Religion de l'iffans avec foin, & les Ecoles y font en grand nombre. Davis assure qu'Achin ke de Sumulta. a son Archevêque & d'autres dignités Écclésiastiques. Mais c'est un nom qu'il emprunte apparemment de la Religion Chrétienne, pour signifier le Chef des Prêtres Musulmans. Il parle aussi d'un Prophète, qui jouissoit alors d'une gloire & d'une distinction extraordinaire, parce qu'on lui attribuoit tous les dons du Ciel.

Dans le lieu destiné à la sépulture des Rois, chaque tombeau est orné de Richesses des deux masses d'or (a), l'une à la tête, & l'autre aux pieds, qui doivent peser ensemble au moins eing cens livres. Elles sont travaillées assez curieusement, Davis se procura la vue de deux de ces masses, qu'on préparoit d'avance pour le tombeau du Roi régnant. Elles pesoient le double des autres, c'est-à-dire mille livres, & les diamans y étoient prodigués. Davis n'épargna rien pour se faire conduire au lieu des sépultures; mais il ne put obtenir que sa curiofité fut fatisfaite.

Le peuple d'Achin est enriérement livré au Commerce. Il entend fort bien les affaires, & les enfans s'y forment dès leurs premieres années. La Ville ne manque point d'Artifans. Il s'y trouve un grand nombre d'Orfévres, de Fondeurs, de Tisserands, de Tailleurs, de Chapeliers, de Potiers, de Distilla- ezences à Actim. teurs d'Arrak, c'est-à-dire, d'une sorte d'eau-de-vie qui est faite de riz ; de Couteliers & de Setruriers. Chaque Famille a sa sépulture particuliere. L'ufage est de placer la tête du Mort vers la Mecque, Deux pierres , qui sont aux deux extrêmités du tombeau, contiennent des inferioris, en forme d'épitaphes, & des figures d'un travail curieux.

Achin est sans cesse remplie de Marchands étrangers, de la Chine, de Ben- en ente que gale, de Pegu, de Java, de Coromandel, de Guzarate, d'Arabie, &c. Les Semara étoit Habitans prétendent que c'est dans cette Ville que Salomon envoyoit ses mos. Flottes; & que le nom d'Ophir s'est changé, par la longueur du tems, en

(a) Ce fait le trouve confirmé dans l'Ou- Après avoit fini quelques affaires, Brito chereha querelle au Roi, & debarqua deux cons hommes paut piller les Tombeaux; mais le Roi venaut au secours avec mille hommes & fix éléphans , tua une partie des Portugais, & força le reste de remettre à la voile. l'ojez Faria y Soufa, Afie Ponugaife, Tome premier , page 144-

Azz iij

DAYIN 1599.

de fix Vaisseaux, & de trois cens hommes, fut informé par un Portugais ingrat, que le Rol d'Achin avoit reçu favorablement après un nonfrage, qu'il y avoit une grande quantité d'or aux tombeaux des Rois du Pays.

vinge intitule , l'Afie Portugaife. L'Autent ra-

conte qu'en 1521, Georges de Brito ayant abotdé fut la Côte d'Achin , avec une Flotre

celui d'Achin. Ils donnent celui de Rums aux Egyptiens qui viennent commet-DAVIS. cer chez eux; & depuis le tems de Salomon, ils assurent que c'est ce Peuple 1599. qui a tou jours continué la même navigation.

Meiures & poids d'Achin.

Les Marchands d'Achin vendent leur poivre avec une mesure qu'ils appellent (a) Bahar, & qui contient trois cens soixante de nos livres. Cette mesure fe vend trois livres sterling quatre schellins. Leur poids s'appelle Catt; il revient à vingt & une de nos onces. Leur once est plus forte que la nôtre , dans la proportion de seize à dix. Le poids dont ils se servent pour les pierres pré-

cieuses s'appelle Mass. Il en faut dix & trois quarts pour faire une once. Quoique le Royaume d'Achin fasse profession du Mahomérisme, la Religion de ces Peuples est mêlée d'un reste d'opinions Judaïques, qui les rendent esclaves d'un grand nombre de superstirions. Une fois l'année, le Roi accompagné

ligicates.

de sa Noblesse, se rend à la Mosquée, pour voir si le Messie n'est point atcétimonies re- rivé. Cette cérémonie s'observa pendant le séjour de Davis à la Cour. Le corrége Royal étoit composé de quatante élephans, parés d'étoffes d'or & de soye. Chaque Seigneur montoit le sien. Mais il y en avoit un beaucoup plus richement orné que tous les autres , & charge d'un petit Château d'or massif , dans lequel on devoir ramener le Messie, s'il étoit arrivé. Le Roi étoit aussi dans un Château. Une partie des Seigneurs avoient des boucliers d'or ; d'autres de grands croissans d'argent, des enseignes, des timbales, des trompetres & d'autres instrumens de musique; c'est-à-dire, qu'avec le Maître il y avoit sur chaque élephant des Officiers subalrernes qui servoient à cette pompe. La proceilion prit une marche grave & fort lenre. Enfin loríqu'elle fut à la Mosquée, on y sit de grandes rechetches pour trouver le Messie, avec quantité de cérémonies superstitieuses; après quoi le Roi descendant de son élephant retourna au Palais sur celui qui étoit destiné pour le Messie. Le reste du jour fut employé à toutes fortes d'amusemens.

Les Hollandois d'Askin.

C'étoir le premier de Septembre que les Hollandois avoient effuyé l'attafoit pourfuiris que des Troupes d'Achin. Après s'être arrêtés un jour entier à l'embouchure de la Riviere, ils allerent mouiller l'ancre devant la Ville de Pidor, pour y attendre une Pinace, qu'ils y avoient envoyée prendre du riz. Elle ne reparut point; mais ils se virent poursuivis le lendemain par onze Galeres d'Achin, sur lesquelles ils soupconnerent les Portugais de s'être joints aux Indiens. Ils en coulerent deux à fond, & le reste prit la faire. Le même jour ils virent arriver un François nommé le Fort, qui étoit au nombre des huit Prisonniers que le Roi d'Achin avoit retenus. Il étoit chargé, par l'ordre de ce Prince, de reprocher aux Hollandois l'imprudence qu'ils avoient eue de s'envyrer, & la fureur qui les avoit portés dans leur yvresse à massacrer un grand nombre de ses Sujets. Le Roi d'Achin demandoit une satisfaction proportionnée à l'offense, & réglant lui-même les articles, il vouloit que les Hollandois lui donnassent le meilleur de leurs deux Vaisseaux. A cette condition il promettoit de rendre les Prisonniers, & de ne pas pousser plus loin sa vengeance. En faisant partir le Fort , il s'étoit engagé à le combler de biens & d'honneurs s'il réuffiffoit dans la commission. Les Hollandois étoient fort éloignés d'un tel accommodement, puisqu'ils se croyoient en droit d'exiger

> (4) M. Dumas, ancien Gouverneur de Pon- la Côte de Coromandel pese quatre cens quadichery , austi estimable par ses lumieres que tre-vingt livres Françoises. par son caractere, m'a dit que le Bahar de

eux-mêmes des fatisfactions & des excufes. Mais comme ils manquoient d'eau, ils gagnerent les Isles de Botum, vers la Côte de Gueda, où ils renouvellerent leurs provisions. La latitude de ces Isles est de 6 degrés 50 minutes.

La Florre avoit apporté de Hollande trois Lettres qui portoient pour superscription , A. B. C. L'ordre de la Compagnie de Flessingue étoit de les ouvrir par degrés, à mesure que les circonstances en feroient une loi. La Les Hollandon por fetouir des tre A. nommoit pour Successeur du Capitaine Cornelius Houteman , Thomas Chile. Quymans, qui avoit été tué dans l'action d'Achin. On ouvrit enfuite la Lettre B. qui nommoit après celui-ci, ce même le Fort, que le Roi d'Achin avoit

chargé de sa commission. Il sut reçu pour commander la Flotte, & la troisiéme Lettre ne fut point ouverte.

Malgré l'abbattement de l'Equipage, ce nouveau Chef réfolut de retourner au Port d'Achin, dans l'espérance de sauver les sept autres Prisonniers, d'un esclavage dont il avoit commencé à sentir la rigueur. Il arriva le 6 d'Octobre à la vue de la Ville. Pendant cinq ou six jours qu'il demeuta sur ses ancres, il ne vit fortir aucun Bâtiment de la Baye. Enfin , rompant toutes mefutes, il y entra le 12, fans être arrêté par l'approche de douze Galeres qui fortoient pour le chercher. Il fondit fur la premiere, en la faluant d'une volée d'artilletie; mais le tems devint si calme, que n'ayant pû l'aborder, il eut le chagrin de la voir échapper à force de rames. Les autres encore plus effrayées chercherent aussi leur falut dans la fuite. Cependant le rivage paroiffoit si couvert de Troupes, que, dans le petit nombre auquel ses gens étoient réduits, le Fort ne jugea point à propos de risquer inutilement le reste de ses forces. Il tourna ses voiles le 18, vers Tanasfarin, Ville fort marchande, & le 25 il jetta l'ancre entre les Isles, qui remplissent la Baye, onze degrés vingt minutes du Nord. Le vent devint si contraire que n'ayant pû s'approcher de la Ville, qui étoit encore à plus de vingt lieues vets le fond de la Bave, & manquant d'eau & de vivres, il tourna vers les Isles Nicobar au quatre-vingtiéme degré de latitude du Nord. Il y atriva le 12 de Novembre, dans un étar qui lui fit regarder la vûe du rivage comme un bienfait du Ciel.

Ces Isles produisant en abondance toutes sortes de fruits & de volaille, tes producla Flotte n'y manqua point de rafraîchissemens. Elle y trouva même quelques nous, amas d'ambre gris, qu'elle se procura par des échanges sort avantageux.

Le scjour des Isles Nicobar parut si agréable aux Hollandois, & la Rade si commode pour leurs Vaisseaux, qu'ils y passetent près d'un mois dans un profond repos. Les Habitans sont pauvres, & ne vivent guéres que de poisson, de volaille & de fruits, sans prendre la peine de cultiver la tette pour en tirer d'autres biens qui leur manquent, Aussi n'ont-ils point de riz, Les Hollandois qui ne purent se passer long-tems de pain, partirent le 6 de Décembre, pour en aller chercher dans l'Isle de Ceylan. Mais la fortune leur en offrit presqu'en sortant du Port. Ils prirent un Vaisseau de Négapatan, Ville de la Côte de Coromandel; fur lequel ils trouvetent autant de riz qu'il en falloit pour leur provision. Ce Bariment, qui étoit chargé pour Achin, portoit plus de soixante Passagers de divers Pays de l'Inde. Le Fort apprit seautoien. d'eux qu'à Mategalou & Trinquanamale , Villes d'un grand commerce dans l'Isle de Ceylan , il pourroit charger ses Vaisseaux de canelle , de poivre & de girofte ; que certe l'île portoit d'ailleurs quantité de perles & de pierres

Ifies de Botem.

Mé hole des

Les Hollandeis

DAVIS. 1599.

précieales avec toutes fortes de provisions, & que le Roi haïssoit mortellement les Portugais. Les Indiens ajoûterent qu'au mois de Janvier, il paffoit par l'Isle de Ceylan plus de cent Vaisseaux chargés d'épices, d'étoffes & de porcelaine de la Chine, de toiles, de pierres précieuses & d'autres richesses. Le Forr animé par de si belles espérances, n'épargna rien pour gagner cette Isle fortunée; mais il fut arrêté par les vents contraites : & n'ayant point de panchant à faire le métier de Pyrate, il résolut de retoutner en Europe. Après

Lis prennent le parti de retourner en Europe.

avoit gardé pendant seize jours le Vaisseau de Négapatan, il se sit payer par le Capitaine une forte rançon pour son Bâtiment & pour le reste de la cargaifon qu'il lui laissoit; ce qui n'empêcha point que les Matelots, sans discipline, & sans respect pour ses ordres, ne pillassent ensuite tout ce qui restoit d'argent & de marchandifes aux Indiens. Le Fort avoit retenu douze Prifonniers de divers Pays, qu'il se proposoit de conduire en Europe, dans le dessein d'en tiret de nouvelles lumieres sur le Commerce. Ils assurerent Davis . qui commençoit à parler leur Langue, que leur Vaisseau portoit un grand nombre de pierres précieuses, & qu'elles avoient été cachées sous le bois de la charpente. Mais il étoit alors trop tard pour profirer de cet avis.

Accident qui feur ainive.

fannés.

La Florte eut toujours le vent favorable en repailant les Mers de l'Inde & d'Afrique. Cependant une si belle navigation fut troublée par un accident plus tettible que la tempête. Le 1 de Mars, les alimens qui avoient été préparés pour les Officiers & pour la plus grande partie de l'Équipage, se trou-Les Inliens les verent empoisonnés. Un Matelot qui en avoit goûté par hazard , fut infecté empoir si subitement, qu'il mourut sans pouvoit être sauvé par aucun secours. La dose du poison devoit être extrêmement forte, puisque le Chirurgien du Vaisfeau en tita une cuillerée d'un feul poisson qui avoit été mis à parr pour les principaux Officiers. Davis observe que cette perfidie est familiere aux Indiens, & les Historiens Portugais ont fait plusieurs fois la même remarque. Cependant la fource du crime demeura inconnue ; & parmi pluficurs Prifonniers qui étoient à bord , le soupçon ne put tomber sur petsonne. Un Matelot Hollandois ayant accuse sans preuve deux Indiens de Pegu , qu'il avoit vû s'entrerenir fouvent à l'écart, ces Malheureux s'en plaignirent avec tant de larmes, que le Capitaine se crut obligé pour leur consolation de déclaret qu'il les croyoit innocens. Cette justification ne leur parut pas suffisante. Ils demanderent que leur Accufateur fût puni; & ne trouvant pas le Capitaine disposé à les écouter, leurs menaces firent craindre qu'ils ne fussent capables de se venger par leuts propres mains. On ne les avoit pas traités julqu'alors en Esclaves; & n'étant que cinq ou six sur chaque Vailleau, ils y avoient vécu si librement, que dans le commerce continuel qu'ils avoient avec l'Equipage, la plûpart se faisoient déja fort bien enrendre. Mais le Fort appréhendant quelque transport furieux de la part des deux Accusés, prit le parti de leur faire liet les mains , sans leur ôtet la liberté de se promenet dans le Vaisseau. La rage qu'ils conçurent de cette ignominie les porta tous deux à se précipitet dans les flots.

On arriva le 12 de Mars vers le Cap de Bonne-Espérance, où l'on essuya une furieuse tempête, qui fut la premiere dans un si long voyage. Cepen-Let Notlandals relighent à Sain-dant, le 26, on doubla heureusement le Cap, & le 13 d'Avril on mouilla te liciene, dans l'Isle de Sainte-Helene. Les rochers & les montagnes que cette Isle préfente

#### DES VOYAGES, Liv. II.

sente à mesure qu'on s'en approche, ne promettent pas l'abondance des p.ovisions qu'on y trouve. Elle est au 16e degré du Sud. L'eau , les fruits & le poisson n'y manquent jamais. Elle porre aussi quantité de chévres & d'autres animaux utiles à la vie ; mais il est extrêmement difficile d'en approcher. Tandis que les Hollandois cherchoient dans la douceur de l'air & dans l'excellence des rafraîchissemens un reméde contre les maladies dont ils avoient commencé à se ressentir, ils virent aborder à deux portées de fusil de leur Florte, une Caravelle Portugaife, qui paroiffoit fort en défordre, & qui n'avoit pas une seule Piéce montée. Ils l'attaquerent à coups de canon, & su combattent pendant la nuit suivante ils lui envoyerent plus de deux cens boulets. Elle une Carav fut environ fept ou huit heures à s'apareiller; mais vers minuit elle fir jouer fon artillerie à fon tour, & cette répréfaille fur si brusque, que les deux Vaitfeaux Hollandois, percés chacun de plusieurs coups, prirent le parti de lever l'ancre au matin. Ils gagnerent l'Isse de l'Ascension, à 8 degrés du Sud. Cette Isle n'a ni eau, ni bois, ni la moindre apparence de commodiré pour les vivres. C'est un rocher stérile, de cinq ou six lieues de largeur, que la Flotte, dans le trifte état où le scorbut réduisoir la plûpart des Matelots, fut obligée d'abandonner, le jour même de son arrivée, pour se rendre à l'Isle Fernando Loronha, où elle étoit fure de trouver l'abondance. Elle y passa conta deux mois & demi. Les Hollandois en partirent le 6 de Mai, pour retournet en Europe; & sans avoir presque rien à souffrir des vents, ils arriverent le 29 de Juillet à Middelbourg.

1600.

#### LATITUDES.

| Deg.                     | Min-  |                     | Deg. | Mina |
|--------------------------|-------|---------------------|------|------|
| Isle Saint Nicolas 16    | 16 N. | Ifle, ou Pulo Botum | 6    | 50   |
| Isle Fernando Loronha. 4 | 00 S. | Tanaffarin          | 11   | 10   |
| Baye de Saldanna 34      | 00    | Isles Nicobar       |      |      |
| Cap das Agulias 35       | 00    | Ifle Sainte Helene  |      |      |
| Baye de S. Augustin 11   | (0    | Isle de l'Ascension | 8    | 00   |
| Canal de Maldivia        | 30    | me de l'Alcennon    | ۰    | 00   |

Variat, 17, Ouest



Tome I.

# HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE TROISIÉME.

#### PREMIERS VOYAGES DES ANGLOIS

aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnie de Marchands.

CHAPITRE PREMIER.

Voyage du Capitaine James Lancaster en 1601.

LANCASTER. 1601.

Nouvelles idées des Anglois & curs preparatifs.



Compagnie des Indes Orientales , avec tous les avantages qu'elle pouvoit efpérer de la protection de la Cour, & de l'expérience de ses propres Chefs. Elle donna ce titre à Lancaster & à Davis. Le premier, qui avoit fait le Voyage de l'Inde en 1591, avec les circonstances qu'on a vûes dans sa propre Relation, fur choisi pour premier Capitaine, ou pour Amiral de la Flotte qu'on se hâta de faire équiper. Davis , encore rempli des idées qu'il

Lenres paten. venoit de publier , & fur lesquelles on fondoit les principales espérances s accordes à la de l'enrreprise, fut nommé premier Pilote. La Reine accorda des Lettres Estas Orientales. Patentes, qui ouvroient fans exception le Commerce des Indes Orientales

P.a. Ampaia Melinde Saise de Patram qui den Melog Limine que la Brier Tow de Rucher Monbaia - 03 Brake . Matterial S. Fran But to C' Right 1 J. & Zun Torre & A dule Tow brame C B. W. roles Quilloa 90 I. Kar H. Mangel 010 C.del Gada Bur de cometa com cipa Fisia Finds R Rahus Company c'umaju.na B de Mofambique S Anfi Quiliamo Q Rich E.V. &R.Um Nog. R Visalla Freth. K.k. Mile R Donather Stubmistic Soffala Ler So know King F · Luningena of Timornt Autavare Paire & Inder Manterary 1. Li Som 5 Yaz. Hopout R.5 Michaela Marie Milatana M.m.m.ar. Matiliary on Milano J. b. wet L Trop du Sught C des Comans S. Lang Per Dauphin + S. Marie Longitude de file A DUTY TO A



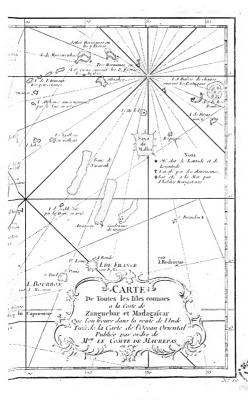



à la Compagnie; & les Négocians dont elle étoit composée firent un fond de 70000 livres sterling, pour l'équipement des Vailleaux & pour l'achat des marchandifes.

1601.

La Flotte confistoit en quarre gros Bârimens, le Dragon de six cens tonneaux & de deux cens deux hommes, commandé immédiatement par Lancaster; l'Héstor de trois cens tonneaux & cent huit hommes, par le Capitaine Jean Middleton; l'Ascension de deux cens soixante tonneaux & trente-deux homnies, par William Brand; la Susane de deux cens cinquante tonneaux & quatre-vingt-quatre hommes, par Jean Hayward. Chaque Vaisseau eut trois Flotte de qua-Facteurs, qui devoient remplacer successivement chaque Capitaine en cas de tre Vanilaux. mort. On joignit à cette Flotte un Bâtiment de cent trente tonneaux, nommé le Guest, pour le transport des vivres. Toute la cargaison, en y comprenant des provisions pour viner mois, ne montoit qu'à la valeur de 27000 livres sterling; mais le reste du fond avoit été employé à l'armement des Vaisfeaux & des Soldats. Comme les grandes actions demandent une autorité abfolue dans les Chefs, la Reine revêtit Lancaster de toute la sienne, sans eu excepter le droit de vie & de mott.

Il partit de Woolwich le 13 de Février 1601. Mais faute de vent il fut arrêté si long-tems dans la Tamise & aux Dunes, qu'il ne put arriver que vers Pâques à Darmourh, où il employa cinq ou fix jours à prendre du bifcuit & d'autres provisions. Il remit à la voile le 18 d'Avril jusqu'à Tolbay, où l'on convint d'une méthode de navigation, & de divers tendez-vous, Projet de radans la fupposition des rempêtes qui pouvoient séparer les Vaisseaux. Les vigation, principaux lieux furent les Calmes de Canane, la Baye de Saldanna, si l'on ne parvenoit point à doubler le Cap de Bonne-Espérance , le Cap S. Roman dans l'Isle de Madagascar, l'Isle de Cirne ou Diego Rodrigues . & Sumatra . qui étoir le rerme.

Le 22 d'Avril, on partit d'un fort bon vent pour les Isles Canaries, & le 5 de Mai au matin on eut la vûe de celle d'Allegranza, qui est la plus Seprentrionale. Mais ayant pris entre Forte-Ventura & la grande Canarie, on Rotte. fut arrêté au Sud de celle-ci par un calme, qui vient ordinairement de la haureur des terres au long de cette Côte. Le 7 de Mai un vent Nord - Est vint lever cer obstacle, & l'on avanca Sud-Ouest par Sud & Sud-Sud-Ouest, jusqu'au vingt-uniéme degré & demi. Depuis le vingtiéme jusqu'à l'onziéme, on porta presque toujours au Sud, & l'on changea peu jusqu'au huiriéme, parce que le vent soussla roujours du Nord ou du Nord-Est,

A cette latitude, les calmes & les vents contraires devinrent successivement fort incommodes. C'est le propte des Côtes de Guinée dans cette saison. Les tonnerres, les éclairs, les ouragans y causent des révolutions effrayantes. Ausli-tôt que ces accidens se font presentir par quelque altération dans l'air ou dans le Ciel, on fe hâte de baisser toutes les voiles; mais il arrive fouvent, malgré la vigilance des Pilotes, que le mal est plus prompt que tous les foins. Depuis le 20 de Mai jusqu'au 21 de Juin, la Florre fur arrêtée par un calme si profond, ou reponssée par des vents si contraires, qu'elle eut beaucoup de peine à parvenit au fecond degré du Nord. Elle y découvrir un Vaitleau, dont elle le faisir, après lui avoir donné long-tems pui, la chasse. Il appartenoit à quelques Particuliers de Viane en Portugal. Etant

Bbbil

LANCASTER. 1601.

parti de Lisbonne avec deux Caraques, & trois Gallions, il en avoit été léparé par la rempête. Sa cargaison consistoit en cent quarante-six muids de vin, cent cinquante barils d'huile, & cinquante-cinq de plusieurs fortes de liqueurs. Ce secours imprévû fut distribué sur la Flotte avec une parfaite égalité.

Elle paffa la Ligne le dernier jour de Juin avec un vent Sud-Eft, & Davis observa comment on perdoit par degrés la vûe de l'étoile du Nord. Ensuite portant au Sud-Sud-Ouest avec un vent Sud-Est, il doubla le Cap Saint Augustin à la distance de vingt-six lieues en mer. Le 10 de Juillet, il se trouva pouffé à 19 degrés 40 minutes de latitude du Sud , & de jour en jour le vent s'élargiffoit vets l'Est. Ce fut là qu'il réfolut de décharger le Batiment de transport, sur lequel on avoit embarqué toutes les provisions qui n'avoient pû trouver place dans les quatre Vaisseaux ; après quoi l'ayant déponillé de ses voiles & de ses mâts, & s'étant accommodé de tout le bois propre au chauffage, il l'abandonna aux vents & aux flots. Le 24 il passa le Tropique du Capricotne avec un vent Nord-Est pat Nord, & la navigation sut continuce Est-Sud-Est. Pour être parti d'Angleterre cinq ou six semaines trop tard, on avoit été fi long-tems fous la Ligne que les maladies avoient commencé à se répandre dans chaque bord. Lancaster à qui son ancienne expérience faisoit redouter ce terrible obstacle, donna ordre à ses trois Capitaines de relâcher à la Baye de Saldanna ou dans l'Isle Sainte Helene, pour y prendre le tems de se rafraichir.

Maladier oul fe repandent for la Flore.

Cependant ils ne se trouverent, le premier d'Août, qu'à 30 degrés du Sud; mais ils eurent le bonheur d'y voir lever un vent Sud-Ouest, qui soulagea beaucoup les Equipages. Le scorbut commençoit à faire un ravage si affreux , qu'à peine se trouvoit-il assez de Matelots en bonne santé pour fournir à la manœuvre. Le même vent dura jusqu'à deux cens cinquante lieues du Cap de Bonne-Espérance. Ensuite changeant à l'Est, il y demeura constamment pendant douze ou quinze jours, que ceux qui avoient commencé à se rétablir devinrent beaucoup plus malades; sans parler de la disette d'eau qui augmenta de jour en jour juiqu'à forcer les Facteurs, dans l'épuisement absolu de tous les Matelots, de mettre la main à la voile, & de faire les plus vils exercices du Vaisseau. Enfin le vent étant devenu moins contraire . Elle arrive à toute la l'lotte arriva le 9 de Septembre à la Baye de Saldanna. Lancaster y jetta l'ancre le premier, pour se hâter d'envoyer sa Chaloupe, avec une partie de ses gens, au-devant des trois autres Vaisseaux, dont les Matelots

Je Scuebut.

n'étoient plus capables de se remuer. Ceux de l'Amiral avoient conservé plus de force , & devoient leur fanté an jus de limon , dont il avoit apporté d'Angleterre un grand nombre de bouteilles. Il leur en avoit fait avaller R. gime contre tous les matins une cueillerée à jeun, en leur défendant de prendre la moindre nourriture jusqu'à midi. Ce régime les avoit garantis presque tous du mal, quoique son Equipage sut plus nombreux du double que tous les autres; & l'on est persuadé qu'avec un préservatif si simple il y auroit peu de Matelots arraqués du scorbut, s'ils pouvoient se réduire au biscuit & se privet de

chair falce.

L'industrie de Lancaster sit bientôt regner sur la Flotte toutes sortes de rafraîchissemens. Il descendit lui-même à terre pour chercher les Sauvages Avec des clouds, des couteaux & de petits morceaux de fer, il fe procura LANCASTER. des bœufs & des moutons en abondance. Sans entendre le langage des Négres , il trouva le moyen de leur faire comprendre ses besoins, en imitant le cri des animaux qu'il leur demandoit. Mais étant résolu de ne se remettre en met qu'après avoir rétabli la fanté de tous ses gens, il sit apporter les voiles à terre, pour en faire des tentes, qui devintent comme l'Hôpital de rétabilient. la Flotte. Il les fit environner d'un retranchement contre les attaques imprévûes des Négres; & tandis que ceux qui se pottoient bien s'occuperent à la chasse, ou a commercer avec les Sauvages, il prit un soin paternel de ses

1601.

Malades. Ses précautions s'étendirent particuliétement sur la méthode du Commer-tions contre les

ce. Il scavoit par le récit de Davis avec combien de facilité les Négres se li- Négres vroient à leurs dénances, & ce qu'il en avoit coûté aux Hollandois dans le Voyage précédent, pour les avoit allarmés mal-à-propos. Le reméde qu'il y apporta fitt de donner à cinq ou fix de ses gens la commission de traiter pour les bestiaux, & de désendre à tous les autres, sous de rigoureuses peines, d'approcher des Négres dans le tems du marché. Cependant, pour tenir aussi ees Barbares en respect, il donna ordre que pendant la vente, & dans toutes les occasions où l'on fouffriroit qu'ils s'approchassent, il n'y eût jamais moins de trenre Anglois sous les armes. Ces deux Réglemens furent observés avec tant de foin, que pendant tout le féjour qu'il fit dans la Baye, fes gens n'osetent attaquer un Négre sans sa permission, ni les Négres s'approcher des Tentes & des Chaloupes fans y être appellés par fon ordre. Aufli conferva-t'on la paix avec eux jusqu'au dernier moment. Douze jours après l'arrivée de la Flotte, on s'étoit déja procuré mille moutons & quarante-deux bœufs. Il n'auroit pas été plus difficile d'en obtenir davantage, si l'on en avoit eu besoin dans le même tems. Lancaster n'en avant acheté un si grand nombre que pour les engraisser dans un Parc, autour de lui, il se passa quelques femaines fans qu'il parût en defirer d'autres. Mais lotfqu'il recommença les fignes pour se faire amener quelques bœufs de plus, les Négres lui montrerent de la main ceux qu'il avoit encore dans le Parc, en lui faisant entendre qu'ils pénétroient son dessein, qui étoit sans doute de s'établir dans leur Pays. Telle sur du moins l'explication qu'il crut devoir donner à ce signe, & à l'obstination qui les empêcha de revenir. Leurs bœufs sont aussi gros que ceux d'Angleterre. Les moutons sont beaucoup plus gras, & d'un goût plus fin que ceux des Dunes d'Essex, dont on vante la bonté. La couleur des Habitans de cette Côte est fort bazannée, sans être noire. Ils sont communément de fort belle taille, agiles dans tous leurs mouvemens, & très-legers à la course. Leur langage est si guttural & si mal articulé, que pendant sept semaines que la Flotte passa dans leur Baye, aucun Anglois ne put en distinguer une seule syllabe. Cependant ils repetent affez facilement les mots des Langues de Les horses

L'air & les alimens du Pays furent si salutaires aux Malades, qu'à la réferve de quatre ou cinq, ils reconvrerent tous leurs forces. On en comptoit néanmoins, à leur arrivée, cent cinquante-quatre, qui étoient à peine en état de se remuer. La joye qu'ils ressentirent de leur gnérison, & la nouvelle vigueur qu'ils reprenoient dans un climat fi chaud, les fit tomber dans un

l'Europe.

Bbb iii

LANCASTER. 1601. mes bauvages.

déréglement qui faillit de ruiner toutes les précautions de l'Amiral. Les Convalescens, moins assujettis à ses loix, avoient la liberté de se promener & de se faire des amusemens convenables à leur situation. Ils en abuserent pour Facilité des fem- attirer quelques femmes Sauvages, qui ne firent pas payer trop cher la complaifance qu'elles eurent pour eux. Mais les Négres s'en apperçurent ; & les marques de leur mécontentement firent juger à l'Amiral que ses gens les avoient offensés dans quelque occasion qu'il ignoroit. Il n'en tut informé qu'après avoir levé l'ancre. Quoique cette raison n'eût pas contribué à son départ, il ne fut pas fâché que ses résolutions se fusient accordées avec un si juste

fujet d'abandonner leut Côte.

Le 24 d'Octobre après avoir renouvellé sa provision d'eau & de bois, il fit publier l'ordre de retourner à bord, pour mettre à la voile au premier vent. Dès la nuit suivante il sorrit de la Baye , en cotoyant une petite Isle qui est à l'entrée, & qui fourniroit seule des rafraichissemens à la Flotte la plus nombreufe, tant il s'y trouve de veaux marains & de Pengouins. Au-deffus de la Baye, on trouve une montagne fort haute, dont le fommet est si plat qu'on lui a donné le nom de Table. Il n'y a point d'endtoit sur toute cette Côte qui puisse être si facilement distingué, car on l'apperçoit de dix-sept on dix-huit lieues en mer.

ON, reation importante,

Le Dimanche 1 de Novembre , la Flotte doubla le Cap de Bonne-Espérance avec un bon vent Ouest Nord-Ouest. Le 26 , elle tomba vers la pointe de l'Isle de Madagascar, un peu à l'Est du Cap S. Sebastien. Elle ne trouva pas moins de vingt brailes d'eau à cinq ou fix milles du rivage. La variation de l'Aiguille étoit d'environ 16 degrés. Cette observation est d'un grand usage dans les Voyages à l'Est & à l'Ouest, mais sur-tout dans celui des Indes Orientales.

Depuis le 26 de Novembre jusqu'au 15 de Décembre, on s'efforça toujours de porter à l'Est; pour gagner l'Isse de Cirne, qui porte dans quelques Cartes le nom de Diego Rodrigues. Mais depuis qu'on fut arrivé à la vue de Madagafcar, le vent ne cessa point d'être Est , ou Est-Sud-Est, ou Est-Nord-Est; de forte qu'il fut impossible de tenir cette route. D'un autre côté, comme il auroit été dangereux de lutter perpétuellement contre le vent, dans l'espérance de le voir changer, parce que le scorbut recommençoit ses ravages, on prit la résolution de relâcher dans la Baye d'Antongile, pour se delivrer de cette

facheuse maladie avec le secours des oranges & des limons.

Raye d'Antone gile.

On découvrit le 17, la partie méridionale de l'Isle de Sainte-Marie, & le jour fujvant on jetta l'ancre entre cette Isle & celle de Madagascar, Les Chaloupes qui furent envoyées à Sainte-Marie en tappotterent une fort bonne provision de limons & d'oranges; mais à peine furent-elles revenues. qu'une furiense tempête enlevant les quatre Vaisseaux de dessus leurs aneres, les agita pendant seize heures avec la derniere violence. Cependant ils n'eurent pas de peine à se rejoindre lorsque le vent sut appaisé. L'Isle de Sainte-10c de Sainte- Marie est une terre haute & couverte de bois. Ses Habitans sont noirs; mais ils ont le visage agréable & la taille fort haute. Leurs cheveux sont frisés . & le foin qu'ils prennent de leurs toupets leur rend le front femblable à celui des femmes de l'Europe. Ils font nuds, excepté vers le milieu du corps. Leur earactere est fort humain, quoiqu'ils paroissent vifs & courageux. Ils se nourriffent de riz & de poilson; mais comme ils étoient à la veille de leur moif-

Marie, fes Habitans & fes productions.

fon , & que leurs provisions éroient épuisées , on ne put obtenir du riz d'eux , qu'en fort petire quantité. Ils ont de l'eau fraîche en plusieurs endroits de l'ifle. Les chévres y font en abondance, & les Habirans en aiment le lait ; mais à la vûe de la Florre, ils eurent foin d'écarter leurs chévres & leurs autres bestiaux, sans que les offres des Anglois fussent capables de les faire consentir aux échanges ordinaires. Il autoir été dangereux d'y employer la force. Ainsi voyant peu d'avantage à rirer d'eux, l'Amiral se hâra de gagner ter Argoirela Baye d'Antongile; d'aurant plus qu'érant à la fin de la bonne faison, les d'Antongile vents d'Est & les maladies de ses gens lui faisoient craindre beaucoup d'em-

1601.

Il entra dans la Baye le 25 de Décembre. Les quatre Vaisseaux y jetterent l'ancre fur huir brailes de fond, entre une perire Isle & la Côre, qui forme en cet endroit une Rade sure & commode. Quelques Anglois érant descendus dans l'Isle , y trouverent sur les rocs une insc iprion en langage Hol- Inscription qu'ile landois, qui leur apprir que deux mois auparavant, quelques Battinens de roit cette Nation avoient perdu dans la Baye, environ deux cens hommes, par diverses maladies. Cer avis portoit encore que les Hollandois avoient trouvé beaucoup de secours dans l'humaniré des Habirans.

Il ne se passa pas deux jours sans qu'on vir paroître plusieurs Négres; & fur la foi de l'inferiprion , l'Amiral fir avancer quelques-uns de ses gens pour les recevoir. On comprit par leurs fignes que les Vaisseaux Hollandois éroient au nombre de cinq, & qu'ils avoient acheté la plus grande partie des provisions du Pays. Cependant ils apporterent du riz, des poules, des oran-les Negresges, des limons, & d'autres fruîts, mais en petite quantité; & paroissant forr exercés au comaierce, ils les mirent à fort haut prix. Le Marché étoir fur les bords d'une grande Riviere ; les Anglois y éroient venus dans leurs Chaloupes; mais ils n'avoient fait descendre que leurs Marchands, & les autres éroient demeurés à vingt ou trenre pas du rivage, armés & prêts à recevoir ou à défendre leurs Compagnons dans le besoin. Il se passa plusieurs jours, sans qu'on pûr s'accorder pour le prix des marchandises. L'adresse des Sauvages confiste à faire avanrageusement leur premier marché, parce qu'enfuire ils ne donnent jamais la même chose à plus bas prix, quoique sous dive:s prérextes ils trouvent fouvent l'occasion de le hausser; & s'il arrive que plusieurs Européens achertent à la fois, c'est toujours celui qui offre le plus, qui devient la régle de rous les autres. L'Amiral ayant pénétré l'arrifice des Négres, trouva le moyen de s'en défendre, en faifant faire une mesure pour le riz, qui étoit son principal besoin, & réglant combien de grains de verre on donneroir pour cetre quantité. Il fir de même un réglement pour les oranges & les limons; & , d'un air ferme , il déclara qu'il ne vouloit point de reafic autrement. Après quelques marques d'incertitude, les Négres y confentirent, & le commerce le fit de bonne foi dans ces rermes. Les Anglois ache é:ent ainsi quinze ronneaux de riz, cinquante boisseaux de pois, un grand nombre d'oranges & de limons, huit bœufs & quanrité de poules.

Pendant le sejour qu'ils firent dans cette Baye, ils construisirent une Pinace Les Argieis de dix-huit tonneaux , dont ils avoient apporté tous les marériaux d'Angle-Pipace. terre. Les arbres du Pays leur fournirere encore des planches pour la reverir d'un double fond. Elle devoit servir dans l'Inde , à précéder la Flotte lors

LANCASTER.

Baye d'Ann

qu'elle approcheroit de quelque Port. Mais tous ces avantages n'approcherent point des pertes que les Anglois effuierent dans la Baye d'Antongile. Soit 1501. que l'air y fut pernicieux à leur tempéramment, soit qu'ils ne s'y fussent point allez ménagés dans l'usage des alimens, qu'ils trouvoient en abondance, ou

que l'eau ne fût pas aussi saine qu'ils se l'étoient figurés , la plûpart furent Accident a- attaqués d'un flux qui devint mottel pour un grand nombte. Le Chirurgien, la Ministre, le Contre-Maître & dix Matelots, moururent en peu de jours dans le Vaisseau de l'Amiral. Les trois autres Bâtimens ne perdirent pas moins de monde. Un accident encore plus trifte fit périr le Capitaine & le Contre-Maître de l'Ascension. Ils s'étoient mis dans leur Chaloupe pour accompagner quelques Morts à la fépulture; & comme c'est l'usage en mer de titer quelques pièces d'artillerie à l'enterrement des Officiers, un Canonier mit le feu aux siennes sans avoir fait attention qu'elles étoient chargées à boulet. Le Capitaine eur la tête emportée, & le Contre-Maître fut coupé en deux par le milieu du corps : étrange coup du hasard, qui les sit descendre au tombeau en y conduifant les autres. La maladie qui attaqua la Flotte, venoit apparemment de la mauvaife qualité des eaux du Pays. On étoit en hiver. Les pluies continuelles avoient groffi les Rivieres & chargé l'eau d'un limon fort mal fain. On remarqua aussi qu'il étoir dangereux sur cette Côte de se tenir l'estomac nud, comme il arrive aux Matelors lorsqu'ils sont échauffés par le travail.

L'Amiral avant quitté la Baye d'Antongile le 6 de Mars, se trouva le 16 Lite de Roque à la vûe de l'Îsle Roquepiz, vers le 10° degré 30 minutes du Sud. Il y envoya fa Chaloupe pour chercher une Rade commode; mais la profondeur extraordinaire de l'eau lui faisant trouver peu de sureté sur ses ancres, il cotoya l'Isle sans s'y arrêter. En observant la terre, il trouva la perspective si agréable, qu'il regretta que la difficulté d'y jetter l'ancre ne permît point d'en faire un lieu de rafraîchissement. Il s'en exhaloit une odeur austi douce que si l'Isle entiere n'eût été qu'un jardin de fleurs. Les Cocotiers & quantité d'autres arbres convroient la campagne jusqu'au botd du rivage. Les Oiseaux de toute espèce y étoient en si grand nombre, que venant voltiger au-dessus des Vaisfeaux, les Matelots en tuerent plusieurs avec leurs crocs & leurs rames. Pendant rout le Voyage, ils n'en avoient point encore trouvé de fi gras ni d'un goût fi délicieux.

Dangereufes chames de roct.

Le 40 de Mars, ils tomberent, vers le 6º degré du Sud, fur une chaîne de rocs, qu'ils découvroient clairement à moins de cinq brasses. Ce danger leur causa d'aurant plus d'effroi qu'il n'avoit pas été prévu ; mais s'étant avancés avec beaucoup de précaution , ils trouverent bientôt huit brasses , & la crainte s'évanouit à mesure qu'ils s'avançoient à l'Est. Un Matelot apperçut du haut de son mât, une Isle vers le Sud-Est, à cinq ou six lieues de distance. La disposition de la terre qui étoit fort basse, la fit prendre pour Candu, quoique par estimation les Pilotes ne se crussent point si avancés à l'Est. Treize ou quatorze lieues plus loin , on tomba fur une nouvelle chaîne de rocs. On en trouva d'autres encore à douze lieues de-là, vers le Sud; de sorte qu'en examinant bien tous les rapports de cette chaîne, on ne douta point que la Flotte n'en fût environnée, dans un espace qui n'avoit pas moins de cinquante brasses de fond. Le danger parut d'autant plus grand qu'on

ne voyoit aucune voic pour l'éviter. Cependant, après deux jours d'inquiétude, LANGASTER. pendant lesquels la Pinace alloit en sondant sans cesse, à la tête des quatre Vaisseaux, on trouva une sottie vers le Nord, sur six brasses d'eau, à six degrés trois minutes. Lancaster se crut si heureux d'êtte délivré de ce péril, qu'il sit éclater fa joye par une fête publique.

La navigation fut lente, & les vents fort variables jusqu'au 9 de Mai, qu'on chit aux liber hient à quatre heures après midi la vûe des Isles Nicobar. On porta droit au cobar-Nord du Canal, où l'on mouilla dès le même jour. Mais le vent ayant changé au Sud-Oueft, on fut forcé de lever l'ancre, & de gagner le côté du Sud, où l'on se mit à convert sous une petite Isle, qui est contre le rivage. On trouva, dans ce lieu, moins de rafraichissemens qu'on ne s'en étoit promis. Cependant les Infulaires s'approcherent de la flotte dans de longs Canots, dont chacun pouvoit contenir plus de vingt hommes. Ils apporterent des gommes, qu'ils vendirent aux Anglois pour de l'ambre; car tous ces Peuples du Levant ne cherchent qu'à tromper. Ils avoient auffi des poules & des noix de cocos; mais ils les firent si chef qu'on en prit fort peu. Comme on ne se croyoit plus fort éloignés du terme, l'inquiétude étoit médiocre pour les provisions. L'Amiral ne pensa qu'à réparer un peu ses Vaisseaux, & qu'à disposer son artillerie à tout

événement. Après y avoir employé dix jours, il partit le 20 de Mai, pour faire voile droit à Sumatra, Mais la force des Courans & le vent Sud-Sud-Ouest lui préparoient de nouveaux obstacles, Pendant que tout l'art de ses Matelots s'employoit à les vaincre, un de ses Vaisseaux courut le dernier danger, par deux voies d'eau qui s'y firent fubitement. Il fe vit forcé de relâcher dans Me de Sombrel'Iss de Sombrero, à dix ou douze lieues au Nord de Nicobar. En mouillant sur la Côre, qui est parsémée de rochers, il perdit une de ses ancres. Cependant il fut consolé de toutes ces disgraces par les secours qu'il tita des Habitans. Ils font si doux & si timides, qu'ils furent quelque tems sans ofer prendre confiance aux fignes qu'on leur fit pour les rassurer. Mais lorsque cette premiere crainte fut dissipée, ils ne refuserent aucun service à la flotte. Ils sont nuds, à l'exception d'une piece de toile qui leut sert de ceinture, & de laquelle il se détache une autre piece qui leur passe entre les jambes. Leur couleur est fort noire; mais ils la relevent par diverses peintures dont ils ont le visage bigarré. L'Amiral n'ayant pas fait difficulté de pénétrer dans leur Ille, avec une bonne escorte, vir quelques-uns de leurs Prêtres, qui deleurs Prêtres. étoient couverts d'habits, mais si serrés sur leur corps qu'ils y paroissoient coufus. Ils avoient deux cornes fur la tête, le vifage peint de verd & de janne, &, par derriere, une queue qui pendoit juiqu'à terre; ce qui les rendoit fort semblables à nos images du Diable. L'isse est remplie d'arbres, qui par leur hauteur & leurs autres proportions, pourtoient servir de mâts aux plus grands Vaisseaux. Les Anglois découvrirent fur le sable du rivage une petite plante, qui croît affez pour devenir un arbre, mais qui se retire dans la terre lorsqu'on y touche, & qui s'y enfonce assez pour n'en être arrachée qu'avec effort. Lorsqu'on l'en à tirée, on trouve avec admiration que sa racine est un ver, qui diminue à mesure que la plante s'éleve, & qui prend par degrés la confiftence du bois. L'Auteur ajoute que cette transformation est un des plus étranges phénomènes qu'il ait vûs dans ses Voyages; Tome I.

Afficife figure

Plante Gagu-

Artisch des Are-

& le reste n'est pas moins merveilleux, car si l'on arrache la plante dans sa LANCASTER. jeuncife, elle acquiert en féchant la dureté d'une pierre , juíqu'à devenir 1602. tout-à-fait femblable au corail blanc : de forte que le ver se change succesfivement en deux natures essentiellement différentes. Il ne patoit pas que la vérité de cette observation puisse être suspecte, puisque les Anglois de la

flotte prirent plusieurs de ces plantes, & les rapporterent en Angleterre. galbau Fortd'A-A la distance où la flotte Angloise étoit de Sumatra, elle n'avoit besoin que d'un tems favorable, pour gagner en peu de tems le Port d'Achin. Elle remit à la voile le 19 de Mai; & découvrant les Côtes de l'Isle le 2 de Juin, elle mouilla, le 6, dans la Rade, à deux milles de la Capitale. Il s'y trouvoit dix-huit on vingt Batimens de divers Pays, tels que Bengale, Calecut, Guzarate, Pegu & Patane. A la vue de quatre Vaisseaux Européens, deux Hollandois qui avoient été retenus l'année précedente, & qui avoient appris dans cet intervalle la Langue & les Ufages du Pays, se hâterent de venir à bord, & n'y apporterent que d'heureuses nouvelles. Ils avoient été traités par le Roi beaucoup plus favorablement qu'ils ne l'avoient esperé, Ce Prince souhaitoit de voir des Etrangers dans ses Ports. La réputation de l'Angleterre s'y étoit répandue, depuis les grandes victoires que cette Couronne avoit remportées sur l'Espagne, & les Anglois devoient s'attendre à toutes sortes d'avantages pour leur Etablissement & pour leur Commerce.

Dès le même jour, l'Amiral fit descendre le Capitaine Middleton, accompagné de cinq ou fix Officiers de la flotte, pour informer le Roi que l'Amiral d'Angleterre, chargé d'une Lettre de sa glorieuse Reine au puissant Roi d'Achin & de Sumatra, demandoit la liberté d'entrer dans sa Ville, & l'honneur de faire une étroite alliance avec lui, Middleton devoit obtenir un faufconduit pour tous les Anglois de la flotte, ou convenir de recevoir & de donner des Otages, suivant les Loix établies dans toutes les Nations.

11s fort bien re-

Il fur recu du Roi avec de grands témoignages de jove & d'amitié, Nonseulement ses demandes furent accordées; mais après lui avoir fait quantité de questions, ce Prince ordonna qu'on lui servit des rafraîchissemens, & lui fit présent, à son départ, d'une robbe & d'un turban brochés d'or. Il le chargea de dire à l'Amiral, qu'après les fatigues d'un si long voyage, il devoit prendre un jour pour se reposer à bord; mais que le jour suivant il étoit libre de venir à l'Audience , & qu'il pouvoit compter d'être auffi tranquille dans ses Etats qu'au centre de l'Angleterre; que s'il doutoit néanmoins de sa parole Royale, on lui donneroit des Otages, & toutes les suretés qu'il pourroir delirer.

L'Amiral attendit trois jours pour se rendre au rivage. Il y descendit avec une escorte de trente hommes. Les Hollandois s'y trouverent pour le recevoir, & le conduisirent à la maison qu'ils avoient dans la Ville, parce qu'il n'en voulut point accepter d'autre avant que d'avoir vu le Roi. Il lui vint auffi-tôt un Seigneur de la Cour, pour le saluer de la part de ce Prince. & Ini demander la Lettre de la Reine, Mais l'Amiral refuta de la remettre, en s'excufant fur l'ufage de l'Europe, qui oblige un Ambassadeur de rendre fes Lettres au Prince même à qui elles font adressées. Le Seigneur Indien demanda là-dessus à voir la suscription, qu'il lut à haute voix, & dont il tira une copie. Il prit aussi par écrit le nom de la Reine, & sa curiosité s'attacha

Diffcultés pour la Lettre de la Cour d'Angleterre.

gus du Roi-

particuliérement à observer le Sceau. Ensuite renouvellant ses civilités à l'A- LANCASTIA. miral, il l'affura que le Roi fon Maître recevroit avec joye les éclairciflemens qu'il alloit lui porter.

En effet, le Roi n'ent pas plutôt reçu la réponse qu'il attendoit, que donnant divers ordres à ses Officiers, il sit partir six grands éléphans, avec Accuell fair avec quantité de Trompettes & de Tymbales , & un cortége fort nombreux , Angoispour aller au-devant de l'Amiral. Le moindre des éléphans avoit treize ou quatorze pieds de hauteur, & portoit sur le dos un perir Château, de la forme d'un caroffe, couvert de velours cramoifi. Au milieu du Châreau, on avoit placé un grand bailin d'or, couvert d'un drap de soye fort richement travaillé, sous lequel on mit la Lettre de la Reine. L'Amiral monta sur un autre éléphant. Une partie de sa suite sur invitée à monter autli fur les autres, & le reste le fuivit à pied. Mais lorsque le cortége sut arrivé à la Cout , un Seigneur pria l'Amiral d'arrêter , pour se donner le rems de prendre les ordres du Roi. Il revint presqu'aussi-tôt en apportant

la permission d'entrer. L'Amiral se présenta devant le Roi d'un air ferme & modeste. Il lui dé- cérémentes le clata qu'il étoit envoyé par la très-puissante Reine d'Angleterre, pour le fé- l'Audience. liciter de sa grandeur, & lui proposer un Traité de paix & d'amitié. Sa harangue devoit êrre plus longue, mais le Roi l'interrompit, pour lui dire qu'il le crovoit fatigué du long voyage qu'il venoit de finir heureusement, & qu'il le prioit d'accepter des rafraîchissemens. Il ajouta qu'il pouvoit compter d'être traité favorablement à fa Cour, par considération pour la Reine sa Maîtresse, dont le mérite & la gloire s'étoient répandus jusqu'aux Indes. L'Amital comprit que le Roi s'ennuyoit de lui entendre parler une Langue étrangere. Il lui présenta la Lettre de la Reine, que ce Prince reçut avidement, & qu'il remit à quelques Seigneurs Indiens qui étoient derrière lui. Les présens furent apportés, C'étoit un bassin d'argent, avec une fontaine, du poids de deux cens cinq onces, une grande coupe de même métal, un riche miroir; un bonnet orné de plumes; quelques belles épées avec leurs ceinturons, & plusieurs éventails. Toutes ces richesses futent reçues par des Seigneurs de la Cout; mais le Roi prit entre ses mains un éventail, & l'ayant confideré avec plaifir, il le remit à une de ses semmes, pour en faire aussitôt l'essai. Les Anglois erurent s'appercevoir, que de tous ces divers présens, c'étoit celui qui lui plaisoit le plus.

Alors on propofa au Géneral Anglois de s'affeoir à terre, fuivant l'usage du Pays. Il le fit , à l'imitation du Roi & de toute sa Cour. On servit aussi-tôt un grand festin, dans des plats d'or, ou d'un autre métal fort estimé aux Indes, qui est un melange d'or & de cuivre, & qu'on nomme Tombak. Pendant ce repas, le Roi qui étoir affis un peu plus loin, sur une estrade élevée de deux tal Indien. ou trois pieds, but plufieurs fois à la fanté de l'Amiral. Sa liqueur favorite étoit l'Arrak, espece d'eau-de-vie dont j'ai déja expliqué la composition. Arrak, liquem-L'Amiral la trouva si forte, qu'il se sit donner de l'eau pure, avec la permission du Roi.

Tombak, me-

Après un grand nombre de cérémonies, le Roi donna ordre qu'on fit , entrer les Danseuses; & se ses propres semmes commencerent à jouer des airs de danses sur divers instrumens. Elles étoient richement vêtues, & pa-

Cccij

LANCASTER.

rées de baceless & de pierreries. C'étoit une faveur extraordinaire pour l'Amiral; a rel Roi n'accorde la vie de fes femmes qu'à ceux gu'il honore d'une corsidération distinguée. Il lui fir ensuire préfent d'une robbe de calico, brodée en or , d'une bellé écharpe de Tarque, & de deux érglés, qui fout une espece de poignards, dont un Seigneur arme fur le champ celoi que le Roi d'ilique par cette revueur. L'Amural fra sint forongét à voie de fon goult. Mais il ne jugea point à propos d'accepter cette offre, & tretoumant à bord, il laissa au Roi le tems de faire ses sièclesions sur la Lettre de la Reine.

Sceonde Audience, & fes effets pour le Con-mer-

Dans la feconde Audience qu'il eut de ce Prince, il s'expliqua fort a ulong fur l'objet de fou vorgae, les réponfe a voient ét préparées comme les demandes. Le Roi proctela, que fi les tentimens de la Reine étoient aufli finceres qu'elle l'en alitorie dans fal. Ettre, elle rouveroir un retour fable dans les fiens; que pour le Traité d'alliance qu'elle lui propoloir, il y confentoir vace joye; entin, qu'il l'égard de Commetce, il avoir diçà donne droite d'eux avec joye; entin, qu'il l'égard de Commetce, il avoir diçà donne droite d'eux expirion dans toutes les intentions de la Reine. Cette réponfe fait fuivie d'un nouveau feftin. Le jour fuivant, l'Amiral envoya demancet aux deux Seigneurs que le Roi lui avoir nommés, quel tems ils avoient choits pout la Conférence. L'un étoir le grand Pontite du Royaume, homme d'elprit de d'honneur, qui méritoir l'effitue que le Roit étoute la Nation avoient pour lui. L'autre étoit un des Chés de la Nobleffe, perfonnage fort grave, mais moins propre aux faffaires que le Prélat.

Commiffaires Indiens , & leurs Conferences,

On prit un jour pout s'allembler. La Confétence se tint en Langue Arabe, que le Prélat & le Seigneur Indien entendoient parfaitement. L'Amiral fe servit pout Interpréte, d'un Juif qu'il avoit amené d'Angleterre, & qui parloit fort bien cette Langue. Sa premiere proposition regarda la liberté du Commerce pour les Marchands Anglois. Le Prélat, sans tépondre directement, lui demanda quels motifs il avoit à faire valoit pout engager le Roi à lui accorder cette grace. L'Amiral faififfant volontiers cette idee, allegua d'abord les offres d'amitié de sa Reine, le mérite éclatant de cette Princesse, son courage & ses forces pour résister au Roi d'Espagne, qu'elle regardoit comme l'Ennemi commun de l'Angleterre & des Rois de l'Inde; la confidération extrême qu'elle s'étoit acquife dans toute l'Europe, & qui avoit déja porté l'Empereur de Turquie à rechercher fon alliance. Il s'étendit enfuite fur les raifons tirées en géneral des avantages mêmes du Commerce. Le Roi ne ponvoit ignorer que c'étoit pour tous les Princes une fource continuelle de richesses & de prosperités; que la puissance d'un Erat ctoisfant à mesure que les Sujets devenoient plus riches, il n'y avoit que le Commerce qui pût augmenter leurs biens & leurs commodités; & que pour rendre le Commerce florisfant, il falloit recevoir & traitet favorablement les Ettangers; qu'à l'égard d'Achin en patriculier, la situation du Port étoit admirable pour le Commerce de Bengale, de Java, des Molnques & de la Chine; que l'esperance d'y vendre leurs marchandises y ameneroit bientôt tous les Négocians de ces diverfes Régions; qu'en peu de tenis le Roi d'Achin verroit croître ses forces, & diminuer celles des Espaguols & des

Portugais : que s'il avoit besoin d'Ouvriers & d'Artistes, il pouvoit s'assurer LANCASTER. d'en recevoir d'Angleterre, à la feule condition de leur faire recueillir quelque fruit de leur voyage, & de leur laisser la liberté de retournet dans leur Patrie lorfqu'il feroit fatisfait de leurs fervices : qu'il trouvetoit de même toutes fortes de commodités & de secours dans les Etats de la Reine, qui confentiroit volontiets à toutes ces propositions, lorsqu'elles n'auroient rien de contraire à fon honneur, aux loix de fon Royaume, & à ses Traires avec les Princes Chrétiens.

L'Amiral demanda de plus, que le Roi fir défendre à tous ses Sujets par une Demandes de proclamation publique, de causer le moindre trouble aux Anglois dans leurs l'Amiral Anusages & dans le cours des affaires. Cet arricle fut accordé sur le champ, avec si peu de réferve, que malgré les Loix du Pays qui ne permettent point aux Habitans de fortit pendant la nuir, il fut permis aux Anglois d'aller nuit & jour fans aucun obstacle ; affujertis seulement , lorsqu'ils seroient rencontrés par la Justice après une certaine heure, à se voir conduire chez leur Amital, entre

les mains duquel ils feroient remis.

En finissant la Conférence, les deux Commissaires Indiens demanderent par écrit à l'Amiral un Mémoire des raifons qu'il leur avoit exposées & des priviléges qu'il demandoit au nom de la Reine. Ils lui promitent d'en faire leur rapport au Roi dès le même jour, & que la réponse de ce Prince ne seroit pas long-tems differée. Quelques jours se passerent. L'Amital fut invité à voit un combat de cogs, qui faifoit un des principaux amufemens du Roi. Il prit cette occasion pour le supplier par son Interpréte de ne pas faire traîner les affaires en longueur. Cinq ou fix jours après il reçut de la propte main un Traité confir-Trairé auquel il ne manquoit rien pour la forme. Tous les articles du Mé-mé par le Roi moire avoient été copiés tott proprement par un Sécretaire. Le Roi les avoit d'Achin. revêtus de son autorité & de son seing. En les remettant à l'Amiral, il y joignit un compliment fort civil, & de nouveaux rémoignages de farisfaction & d'amitié. Il feroit inutile de faire entret ici la traduction de cette piece. Elle contenoît en fubîtance: 1º, que les Anglois jouiroient dans le Royaume d'Achin d'une entiere liberté pour leurs personnes, leurs biens & leur commerce. 2º. Qu'ils seroient exemts des Droits d'entrée & de sortie. 3º. Que s'il arrivoit à leurs flottes quelqu'accident qui les mît en danger, ils feroient fecourus, eux & leurs marchandifes, par les Vaitleaux du Pays, 4º. Qu'en cas de mort, ils auroient la liberté de disposer de leurs biens & de leurs effets par un Testament. 5º. Qu'ils exerceroient la lustice, suivant leurs Ufages, fur les Criminels de leur Nation, 6º. Qu'on recevroit leurs plaintes, & qu'on leur accorderoit fatisfaction, lorsqu'ils seroient offenses par les Habitans du Pays. 70. Qu'on ne mettroit jamais de prix forcé à leurs marchandises. 8º. Enfin, qu'ils jouiroient perpétuellement de la liberté de conscience.

Les Facteurs Anglois commencerent ausli-tôt à rassembler du poivre pour Exercise du com la cargaifon : mais la ftérilité de l'année précedente l'avoit rendu fort rare, merce, & les al-Ayant appris de quelques Habitans qu'il s'en trouvoit davantage dans un Port, nommé Priaman, à cent cinquante lieues d'Achin, vers le Sud de l'Isle, ils y envoyerent la Sufanne, un de leurs moindres Vaisseaux, commandé par le Capitaine Middleton. Ils avoient trouvé beaucoup à rabattre aux promesses de C cc iii

bassadeur Portugais de moi & de ma flotte; & quelles sont ici ses vues?

LANCASTER. Il vous observe continuellement, répondit l'Indien, sans que vous puissiez

1602.

vous appercevoir qu'il vous regarde. Il a pour Espion autour de votre flotte, un Chinois, qui s'est familiarisé avec vos gens. Il a fait tirer le plan de tous vos Vaisseaux. Il connoît non-seulement leut forme & leur grosleur, mais le nombre & le calibre de votre artillerie, jusqu'à la moindre piece. Il sçair combien vous avez de Matelots, ceux qui se portent bien, & ceux qui sont infirmes. Il trouve que vos Vailfeaux sont forts & bien équipés; mais il est perfuadé qu'avant un grand nombre de Malades, vous n'êtes point à couvert d'une sutprise, ou même d'une attaque ouverte par des forces médiocres; & dans cette idée, il doit envoyer ses plans à Malaca, pour engager le Gouverneur à vous causer de l'embarras à votre départ.

L'Amiral lui dit, en affectant de rire, Ton Ambassadeur n'est pas si ridicule que tu le représentes; car il sçait assez que je crains peu les forces de la fait. fa Nation dans cette Mer. Il veut te faire croire, à toi & à ceux qui l'écourent, que les Pottugais font auffi redoutables qu'ils fouhaitetoient de l'être. Va, fois tranquille pour ma flotte. Mais viens m'apprendre néanmoins dans quelques jours si l'Ambassadeur a fait pattir ses plans; & quoique je m'en embarraile fort peu, je te promets la liberté, pour récompenier tes bon-

nes intentions.

L'Indien partit fort satisfait. Cette occasion parut si singuliere à l'Amiral, que ne balançant point à la faisir, il se promit de faire tourner la trahison contre ceux qui avoient voulu l'employer. Son espetance ne fut pas trompée. Tout ce que l'Ambassadeur faisoit pendant le jour, lui étoit rapporté le soir ou le jour suivant. L'Indien étoit un Traître exercé, hardi, subtile, capable de Perfille des les trompet également & l'Ambassadeur Portugais, & les Anglois de la suite de diens, l'Amital; le ptemier, en le repaissant de fautles nouvelles, pour lesquelles il étoit récompensé; ceux-ci-, en feignant de ne venir si souvent dans leur-Comptoir que pour les entretenir dans la disposition d'acheter ses poules; & les conjurant même de garder le silence sur un commerce, par lequel il sembloir craindre de déplaire à ses Maîtres. L'Amital étoit le seul avec lequel il fit un rolle sincere; encore affectoit-il de lui parler d'un air simple, attendant toujours qu'il fûr interrogé, comme s'il n'eût fait que répondre à scs questions. Ce détail étoit nécessaire, non-seulement pout expliquer comment l'Amital se défendit contre les mauvais offices des Portugais, mais encore pour faire connoître le caractere des Indiens, qui est naturellement artificieux &

ttompeur. Le Roi faifoit appeller fouvent l'Amiral pour s'entretenir ou pour boite avec lui. Un jour, il lui parla d'un Ambassadeur que le Roi de Siam lui avoit envoyé, pour lui proposer la conquête de Malaca. L'Isle de Sumatra est capable Les Anglels red'armer un grand nombre de Galetes, quand le tems ne lui manque point drittmont aupour ses preparatifs; & le Roi de Siam faisoit demandet à celui d'Achin pompis. quelles forces il vouloit joindre aux siennes. L'Amiral ne manqua point de seconder les dispositions qu'il voyoit à ce Prince pour déclarer la guerre aux Espagnols, Il lui représenta la hauteur avec laquelle ils se condusiosent au milieu de sa Cour, & le droit qu'ils s'attribuoient de mettre tous les Rois Indiens dans leur dépendance. Il les traita d'Ennemis publics de la Liberté &

LANCASTER.

du Commerce. Enfin, n'épargnant rien pour rendre le change à leur Ambaffadeur, il ne fir pas difficulté d'affurer qu'il n'étoit qu'un Espion, charge d'approfondir les forces & les fecrets de la Cour d'Achin. Le Roi furpris de ce discours, voulut sçavoir quel en étoit le fondement. Alors s'ouvrant sur tout ce qu'il avoit appris de son Indien, il en conclut que les Espions de l'Ambassadeur n'observoient pas moins le Roi que les Anglois, Quoique cette preuve n'eût point la force d'une démonstration, elle suffisoit pour aigrir un Prince fourconneux. Il répondir qu'il connoissoit les Espagnols pour les Enremis, & qu'il leur rendroit leur haine au double; mais qu'il appréhendoit peu les forces qu'ils avoient à Malaca. L'Amiral, fatisfait de le voir irrité, Artifice de leur réfolut d'employer une rufe innocente, pour foutenir tout à la fois fa réputation & se garantir des périls qui menaçoient la flotte Angloise à son départ. Il dit au Roi que ce qui l'inquictoit dans les desseins de l'Ambassadeur Portugais n'étoit pas la crainre d'etre attaqué par les Vaisseaux de Malaca, mais celle au contraire de ne les pas renconrrer dans sa course, parce qu'infailliblement les plans & les avis qu'ils devoient recevoir de leur Ambassadeur, ou plutôt de seur Espion, leur ôteroient la hardiesse de venir à sa rencontre; que dans le desir de les rencontrer, & dans la cerritude de les battre, il prioir

Ameral.

Sa Majesté de faire arrêter deux Domestiques de l'Ambassadeur, qui devoienr partit dans trois jours avec ses avis & ses plans. Outre l'effer qu'il paroissoit desirer, il fit enrendre encore au Roi, qu'en se saissisant des Messagers de l'Ambassadeur, il ne manqueroit point de tirer quelques nouvelles lumieres de leur bouche ou de leurs Lettres. Cette contremine fut pouffée avec tant de foin & d'adresse, que l'Amiral

Ders Portugala payacre,

informé par son Espion du départ des deux Messagers, en apprir au Roi le tems & les circonstances. Ils s'étoient rendus dans un l'ort, à vingr-cinq lieues d'Aprinte acciteurs chin; & payant leur paffage fur le premiet Vaitleau qui mit à la voile, ils s'y embarquerent en qualité de Marchands étrangers. Mais, sur l'ordre secret du Roi, une Frégate, qui fut envoyée après eux, arrêta leur Bâtiment prefqu'à la fortie du Port. Les Officiers d'Achin feignirent de vouloir examiner si les marchandifes avoient satisfait aux Droits du Prince. Ils découvrirent les deux Portugais en montant à bord. Ils affecterent de la furprise, & leur demanderent qui ils éroient, d'où ils étoient venus, quel étoit leur dessein & le motif de leur voyage. Toutes ces questions les ayant troublés, en vain répondirent-ils qu'ils venoient d'Achin, & qu'ils appartenoient à l'Ambassadeur Portugais. On feignit de reconnoître à leur trouble qu'ils étoient des Scelerats, qui prenoient la fuite après avoit volé leur Maîrre. Le principal Officier se saisit d'eux, & se ehargea de les remettre à l'Ambassadeur. Mais sous prétexte de vérifier leur vol, on leur enleva leurs plans & leurs Lettres. Ils furent en effet renvoyés à l'Ambaffadeur, fut une nouvelle réflexion de l'Amiral, qui crut cette voie plus sûre pour déguifer son artifice, & qui trouva le moyen de la faire gouter au Roi.

Chagrin des Purchin ; lour dérart at remolé.

Quelque jugement que l'Ambassadeur pût porter de cette avanture, il n'eut aucun prétexte pour faire éclater ses plaintes, sur-tour lorsqu'en lui présenrant ses deux Domeftiques avec tous leurs effets, on affecta de faire valoir le fervice qu'on lui avoit rendu. Il se dispensa même de réclamer ses plans & ses Lettres; ce qui sit juger à l'Amiral qu'ayant quelque soupçon de la

verité.

LANCASTER.

vétité, il ne vouloit pas s'exposer à des railleries plus humiliantes que l'outrage. L'Auteur ne nous apprend point ce que contenoit ses Letties. Mais le chagrin de voir manquer son projet par cette voye, lui sit prendre la réfolution de partir lui-même, pour suppléer apparemment à l'interception de ses Messagers. L'Amiral, qui fut informé de ce nouveau dessein, résolut encore d'en arrêter l'exécution. Il représenta au Roi que la saison l'obligeant de se remettre en mer avec sa Flotte, il alloit perdre tout le fruit de leur ruse commune, si l'Ambassadeur partoit avant lui. Il le pressa de faire naître quelque raison, qui suspendit seulement le départ des Portugais pendant dix jours. Cette proposition n'étoit pas sans difficulté, parce que le ressentiment de l'Ambassadeur lui ayant fait abreger les formalités, il avoit déja pris congé du Roj & fait ses adjeux à toute la Cour, Cependant l'envie d'obliger l'Amiral, ou, si l'on veut, la passion de nuire aux Portugais, en lui donnant l'occasion de les battre, fur laquelle il ne cessoit pas de tenir le même langage, porta ce Prince à supposer quelques sujets de plaintes contre les Matelots de l'Ambassadeur. Avant que cette accusation sut éclaircie , les Anglois eurent le tems de mertre ordre à leurs affaires.

Il ne relioit à l'Amiral qu'il prendre congé du Roi, parce que dans l'embarsa où je l'ai repérfenté pour le cangailon, il s'évoit déterminé à laiffer derriere lui quelques—uns de fes principaux Fackeurs, fous prétexte que le poivre érant it rate ils prendoitours foin d'en rannaller judqu'au recour de la Flotte. D'ailleurs, de fes quarre Vailfeaux, il n'y avoit que l'Afcenson qui ne fu point affec Aragé pour quitter le Port avec honneur. Un Bistiment Hollandois qui étoit arrivé depuis peu, fous le Comnandement du Capitaine Spilberge, éto que la rateré oil a lebreré du poivre avoit mis, commel et Anglois, dans la nécellité de partir fans achever fa cargasson, s'offirit à les accompagnet. L'Amiral accept à voloniertes cree offie, que pour l'affermir dans fa récloiton, jui ecfai la builéme partie de fe marchandies, Enfin la veille de son qu'il laisson deus la procedion de ce Prince, è « évant confirmé dans l'opinion de fa bonne-sor par les nouveaux témoignages qu'il en reçut, il mit à la voille la 16 « Esperembre.

On a fet dans la fiaire que le Roi foutenant la diffinulation, continua de tracter l'Ambaldeur Portuguis, malgré l'emprefilement qui l'avoit de partir. Un jour, embarraffe de fes inflances, il lui dit qu'il s'étonnoit de lui voit cette archeur pour se mettre en mer, tandis que les Anglois, qui ne pouvoient être fort éloignés, l'artendoient peut-être à son passige & ne pouvoient amanquez avec des forces ingérieures; « de lui faire courir un grand danger. L'Ambalfadeur répondir qu'il les craignoit peu, parce que fa fréçacte cont si le défont avec tous leur efforts de pouvoir jamait la joindre. Els bien, lui il le défont avec cous leur efforts de pouvoir jamait la joindre. Els bien, lui dit le Roi, je vous laisife donc partir d'autant plus volontiers, que je n'aurai rein a craindre pour vorte firect. En effet il lui en accorda la liberter; ismis il y avoit déja vinge-quatre jours que les Anglois avoiern mis à la voile. Il n'avoient pi recevoir une marque plus fignalée des favorable des fifostions du Roi d'Achin, car la Frégate Portugasé évoit fi bonne, qu'en partant même quelques jours aprèc aux, elle out éte capable de fe rendre à Malas ,

Départ des An-

Pravade des

omenth Google

1601.

avant qu'ils eussent gagné les Détroits, & de faire sortir par conséquent de ce Porr toutes les forces des Portugais pour leur coupet le passage; au lieu que personne n'y étant informé de leur approche, ils telécherent tranquillement à vingt-cinq lieues de la Ville sans qu'elle en eur la moindre connoisfance. Le 3 d'Octobre, étant entré dans les Détroits de Malaca, ils découvrirent

Les Anglois s'arrerent pres de Maiacaa

un Vailleau vers l'entrée de la nuit. L'ordre fut donné aufli-tôt pour s'affurer de cette proye. Ils se séparerent l'un de l'autre à la distance d'un mille, dans la crainte qu'elle ne profitat des ténébres pout trouver un passage. Elle tomba près de l'Hedor, qui la falua brufquement d'une volée de canon. Les autres Vaisseaux s'étant rassemblés autour d'elle, on continua quelque tems le feu de l'artillerie : mais la crainte de la couler à fond fit prendre le parti d'interrompre le combat jusqu'au jour. A peine commençoit-il à paroître que le Capitaine se mir dans sa Chaloupe avec quelques gens de son bord, & vint se rendre volontairement. Il étoit parti de Saint-Thomas, dans la Baye de Bengale, pour transporter des marchandises & quantité de Passagers à Malaca. Il avoit à bord plus de fix cens personnes des deux sexes & de toutes sortes de conditions. Son Port étoit de neuf cens tonneaux, L'Amiral fit passer sur sa Flotte ce qu'il avoit de plus précieux. C'étoient de riches étoffes, de la potcelaine, des perles & d'aurres pierreries. Le riz & toutes les marchandifes grossieres, furent négligées. Il fallut beaucoup de fermeré, & les plus rigoureuses ordonnances, pour empêcher le pillage. L'Amiral laissa sa prise sur ses ancres, sans avoir fait la moindre insulte aux Passagers.

Un butin si riche le mettant en état, non-seulement de rendre sa cargaison complette au Port d'Achin, mais de faire honneur à la Nation Angloise en y reparoissant avec les fruits de sa victoire, il ne balança point à prendre la réfolution d'y retourner. Son espérance étoit encore de rencontrer l'Ambassadeur Portugais, & de lui faire payer fort cher toutes les marques qu'il avoit reçues de sa haine. Il fut privé de cette derniere satisfaction. Mais le vent lui fut si fa-

vorable qu'il rentra le vingt-quatte d'Octobre dans le Port d'Achin.

Les deux Facteurs Anglois, agréablement surpris de son retour, se préfenterent sur le rivage pour le recevoir. Il y descendit sans attendre la permission du Roi, sur-tout lorsqu'il eut appris avec combien de bonté ce Prince n'avoit pas cesse de protéger le Comptoir, & de favoriser les Facteurs. Dans l'abondance des richesses qu'il venoit d'acquérir par les armes, il se crut obligé de lui faire un présent considérable. Cette galanterie sut reçue avec tant de reconnoissance, qu'après avoir beaucoup loué la valeur des Anglois, le Roi offrit à l'Amiral le choix de tout ce qui pouvoir lui plaire dans ses Etats. La seule saveur qui pût flatter des Marchauds, étoit de pouvoir amasset beaucoup de poivre, de canelle & de giroste. Mais il étoit si vrai que l'année avoit été stérile, qu'en joignant à tout ce que la Flotte avoit emporté, ce que les Facteurs avoient recueilli depuis son départ, on ne put faire une cargaifon complette. L'Amiral résolut de se rendre à Bantam dans l'Isle de Java , où il avoit appris que ces marchandises étoient en abondance & à meil-Intelligence des leur marché. Il communiqua fon dessein au Roi, qui ne pur le désavouer, Ros d'Achances Dans une longue conférence qu'il eut avec lui , ce Prince lui remit une Lettre les Portogats tre en Arabe pour la Reine d'Angleterre, avec un riche présent. On en peut

Achin.

Le Roi fait

conclure que le premier départ de l'Amiral avoit été fimulé, & qu'il n'avoit fait voile vers Malaca que pour y chercher l'occasion qu'il en avoit trouvée d'enlever quelque Bâriment aux Porrugais; sans quoi l'on ne concevroit point pourquoi la Lettre & les présens auroient été remis à son retour. Le Roi d'Achin envoyoit à la Reine Elisabeth trois piéces de drap d'or curieusement . travaillées, avec un gros rubis enchasse à la mode du Levant. Il fit présent aussi d'un fort beau rubis à l'Amiral. En recevant ses derniers adieux, il lui demanda si l'on avoit en Angleterre les Pseaumes du Roi David. » Oui , ré-» pondit l'Amiral; & nous les chantons tous les jours. Je veux donc, re- chanter des » prit le Roi, en chanter un pour la prospérité de votre voyage, avec ces No- Anglois. " bles qui sont autour de moi ". Là-dessus, il entonna un Pseaume, & les Seigneurs de sa Cour le chanterent avec lui fort solemnellement. Après avoit fini, il fit connoître à l'Amiral qu'il lui feroit plaisir d'en chanter un suivant l'usage de l'Angleterre, avec les gens de sa suite. Les Anglois du cortége, étoient au nombre de douze, qui se mirent aulli à chanter avec l'Amiral. Enfin les caresses & la bonne-foi du Roi d'Achin se soutinrent si constamment, qu'on en peut tirer une confirmation pour le doute que j'ai marqué fur sa querelle avec les Hollandois.

L'Amiral partit d'Achin le neuf de Novembre, Deux jours après , il dépêcha l'Ascension en Angletetre, avec des Lettres; & tournant le dos à ce Bâtiment, qui prit vers le Cap de Bonne-Espérance, il suivit les Côtes de Sumatra pour se rendre à Bantam. Dans sa course, il tomba pendant la nuit en certaines Isles, qui lui causerent d'autant plus d'embarras qu'il s'y trouvoit engagé sans s'en être apperçu. Les bas-fonds dont elles sont environnées le mirent plusieurs fois en danger. Ayant passé la Ligne pour la troisiéme sois depuis son départ de l'Europe, il arriva au Port de Priaman, où la Susanne avoit déja fait une partie de sa cargaison. Le hasard fit qu'à son arrivée il s'y trouva du poivre pour l'achever. Comme il n'en croît point aux environs de ce Port, les Habitans en avoient fait venir une nouvelle provision d'un lieu plus éloigné dans les terres, qui se nomme Manangeabo. Mais le Canton de Priaman porte de la poudre d'or, qui se trouve melée dans le sable de plufieurs Rivieres. L'air y est d'ailleurs excellent, quoiqu'à moins de quinze minutes de la Ligne. L'Amiral se voyant offrir de quoi charger entiérement la Sufanne, prit le parti de faisir l'occasion, & de renvoyer encore ce Bâtiment en Angleterre.

On étoit au 4 de Décembre, lorsqu'il remit à la voile pour Bantam. Il s'engagea le 15 dans les Détroits de la Sonde, où il mouilla l'ancre fous une Isle nommée Pulo Pansa, à trois lieues de cette Ville. Le lendemain étant entré dans la Rade de Bantam, il y fit connoître fon arrivée par une décharge de fon artillerie, telle que les Habitans n'en avoient jamais entendu. Le 17, il envoya le Capitaine Middleton dans une Chaloupe, pour déclarer au Roi qu'il étoit venu avec des Lettres de la Reine d'Angleterre, & qu'il lui demandoit la permission de descendre dans ses Etats pour les lui présenter. On répondit à Middleton que les Anglois seroient reçus volontiers; & sans exiger d'autres explications, un Seigneur Indien se rendit à bord avec lui, pour inviter au nom du Roi l'Amiral à descendre librement. Le Roi étoit un enfant de dix ou onze ans, qui ne laissoit pas de gouverner, avec le secours Dddij

LANCASTER. 1603.

d'un Confeil. L'impatience qu'il eut de voir les Anglois lui fit abréger les formalités de l'Audience; & l'Amiral que fon caractere rendoit supérieur à toutes fortes de craintes, ne fit pas difficulté de se laisser conduire sans pré-

Il trouva le jeune Monarque affis dans un cabinet, dont la forme étoit ronde, avec fcizc ou dix-huit Scigneuts qui l'environnoient à quelque distance. Après une courte harangue, à laquelle ce Prince fit une réponse gracieuse. il lui présenta les Lettres de la Reine. Il avoit fait apportet divers présens, qu'il y joignit aufli-tôt, & qui furent reçus avec les marques d'une vive fatisfaction. Le Roi se les fit apporter successivement, & prit long-tems plaisir à les considérer. Ensiste assurant l'Amiral de son amitié & de sa protection , il le remit, pour l'explication des affaires, entre les mains d'un Seigneut de l'Asfemblée, qui étoit le Chef de son Conseil.

On fit paffer l'Amiral dans un autre appartement, où fa conférence dura près de deux heures avec ce grave Indien. Elle finit pat de nouvelles affurances de protection au nom du Roi, & par la permission d'achetet ou de vendre routes fortes de marchandises dans les Etats de ce Prince. L'Amiral demanda la liberté de choifir une maison commode. Elle lui fut accordée, & dans l'efpace de deux jours les Facteurs Anglois se trouverent en état de commencer leur vente. Mais un Seigneur de la Cour vint avertir l'Amiral que l'usage du Pays étoit de fournir le Roi avant ses Sujets. Cette préférence parut d'autant plus juste aux Anglois, qu'on les assura que leurs marchandises seroient vendues plus cher à la Cour qu'aux Particuliers.

Lorsque le Roi fut satisfait, les Facteurs commencerent publiquement leur vente. La presse y sur si grande, qu'en moins de cinq semaines ils firent de quoi fuppléer abondamment à la cargaifon des deux Vaisseaux. Le poivre qu'ils avoient acquis dans cet intervalle, montoit déja à deux cens foixantefeize facs, chacun de foixante-deux livres de poids, au prix de cinq réaux & demi de huit; chaque réale revenant à quatre schellins & demi d'Angleterre. On n'y comprend point les droits de l'ancrage & de la Douanne; car par une convention particuliere avec le Scha Bandar, c'est-à-dire, le principal Officier du Port, on devoit payer pont l'ancrage des deux Bâtimens, quinze cens réaux de huit; & pour les droits de la Douanne, une réale par sac. Quoique les Habitans de l'Îsle de Java passent pour une Nation inquiéte & livrée au vol, le commerce s'exerça fort paissiblement. Sur une ou deux infultes que les Anglois avoient reçues d'abord, l'Amiral fut autorisé par le Roi à faire main-balle fur tous ceux qui s'approcheroient de sa maison pendant la nuit. Quelques exemples de sevérité devintent un frein pour les plus indociles; & l'on continua feulement de faire une gatde exacte aux environs du Comptoir.

A mesure qu'on achetoit le poivre, l'Amiral avoit ordonné qu'il sût transporté à bord; de fotte que le 10 de Février 1603, la cargaison fut achevée, & la Flotte prête à partit. Mais le Capitaine Middleton tomba malade sur le Vaisseau qu'il commandoit, L'Amiral, ayant établi pour tégle que l'un ou l'autre setoit toujours à bord, se hâta d'y retourner. Il le trouva beaucoup plus mal, qu'on ne le craignoir d'une attaque si récente. L'expérience qu'il avoit de la nature du climat lui fit juger tout d'un coup qu'une fiévre violente, accompagnée d'une furieuse oppression de poitrine, ne laisseroit pas vivre long-tems fon Collegue. En effet Middleton , qui se croyoit encore autant de

LANCASTIE. 1601.

force que de courage, ne laissa pas de mourir le lendemain. Cette perte fut une nouvelle raison de hâter le départ, Cependant l'Amiral ne voulut point retourner en Europe, sans s'être établi quelque relation aux Isles Moluques. Il fit charger sa Pinace, qui étoit d'enviton qui rante tonneaux, d'une quantité de marchandifes choisses, & la confiant à douze de ses Anglois, il l'envoya aux Moluques, pour y jetter les fondemens du Commerce jusqu'à fon retour. Il laissa aussi à Bantam, trois Facteurs, ausquels il donna pour Chef M. William Starkey, avec la commission de vendte les marchandises qui restoient à terre, & de tenir des épices pour une autre cargaifon, Enfuite il prit congé du Roi , qui lui remit une Lettre pour la Reine d'Anglererre, & quelques belles pièces de Bezoar. Le préfent qu'il Préfent du Roi. reçut pour lui-même fut un beau poignard de Java, avec quelques pierreries, qu'il estima beaucoup moins que les distinctions dont elles furent ac-

Il laiffe trois Fachture & ban-

compagnées. Tous les Anglois de la Flotte s'étant retirés à bord le 20 de Février , les deux de Java pour re-

Vaiisseaux saluerent l'Isse de Java d'une déchatge de leur artillerie, & mitent tourner en Eurofur le champ à la voile. Ils employerent les deux jours suivans à traverser le Pe-Sond. Le 24, ils perdirent la vûe des Isles, & dirigeant leur course au Sud-Ouest, ils se trouverent dès le 28 au huitième degré quarante minutes du Sud. Le Dimanche 13 de Mars, ils passerent le Tropique du Capricorne, en tenant toujours la même course. Le 14 d'Avril , se trouvant à trente-quatre degrés, ils jugerent qu'ils avoient l'Isle de Madagascar au Nord,

Le 28, ils eurent à combattre une furieuse tempête, qui les força pendant rente fe vingt quatre heures de s'abandonner aux flots, sans faire aucun usage de leurs voiles. Cependant ils ne reçurent aucun dommage qui ne pût être réparé par leurs foins, à la réferve de quelques voyes d'eau aufquelles il fallut remédier. par un travail continuel, pendant tout le teste du voyage.

Mais la tranquillité qui fuivit cette tempête fut troublée trois jours après par un autre otage. Le battement des flots fut si violent contre la prouë de l'Amiral, que l'ouvrage de fer s'étant détaché, le bec du Vaisseau fut emporté, & s'abima fans reflource. L'effroi s'empara de tous les cœurs. Il ne fe présentoit aucun reméde aux Matelots les plus expérimentés. Le Vaisseau n'ayant plus la force de rélister aux vents ni aux flots, étoit emporté, comme l'auroient été ses débtis après un naufrage. Il s'approcha jusqu'à trois ou quatre lieues du Cap de Bonne-Espétance, & bientôt un vent contraire, le jetta presqu'au quarantième degré du Sud, au milieu de la grêle & de la neige. Ce pallage presque subit de la chaleur au froid, fut un autre mal qui acheva d'accabler les Anglois.

Autre orage &

Dans cette cruelle extrêmité, l'Hedor ménagea sa course avec tant d'art, qu'il ne s'éloigna point de l'Amiral. Sander Cole, qui avoit été nommé pour gens de l'Amiral. commander ce Vaisseau après la mort de Middleton, fit construire sur son bord une machine qu'il crut capable de remédier au malheur de son Collegue. Mais après quantité d'efforts, & lorsqu'on croyoit avoir rendu l'ouvrage propre à sa destination, un furieux coup de mer fit quitter prise à ceux qui l'attachoient, & l'ensevelit aussi dans les stots. Tous les gens de l'Amiral, Ddd iii

LANCASTER. 1603. courage héroi-

consternés de cette nouvelle disgrace, demanderent à passer sur l'Hector. Les plus hardis avoient perdu l'esperance, & se disposoient à changer de bord sans attendre l'ordre de leur Ches. Au milieu de cet abbatement public, l'A-Exemple d'un miral prit une résolution qui n'a point d'exemple dans l'Histoire. Il assembla ses gens, & composant son visage à la joie , il les assura que par des moyens qu'il venoit d'imaginer, il ne desesperoit pas de sauver le Vaisseau. Ensuite étant entré dans sa chambre, il écrivit cette Lettre, en Angleterre, à la Compagnie qui l'avoit employé.

> ESSIEURS, vous apprendrez par le Porteur de ma Lettre ce IVI qui s'est passé dans le voyage que j'ai entrepris par vos ordres, les » établiffemens que j'ai faits pour votre commerce, & les autres événemens

» qui méritent votre attention. Je vais employer tous mes efforts pour sauw ver mon Vaisseau & ses marchandises. Vous n'en douterez pas quand vous

» sçaurez que je n'épargne dans ce dessein, ni ma vie, ni celle des gens qui » font sous mes ordres. Je ne puis vous dire où vous devez envoyer un autre

» Vaisseau pour me secourir; car je suis le jouet des vents & des flots. Adieu.

" Je prie le Ciel qu'il m'accorde le plaisir de vous revoir , avec quelque sujet » de farisfaction pour yous & pour moi.

her urdrer.

Il datta cette Lettre » Du retour des Indes Orientales en Europe ; « & pour L'Amira'1100- fe rendre utile en périssant, il ajouta, sur les lumieres qu'il croioit s'être prove heurensement de la relistance à curées, que le passage aux Indes Orientales, étoit à soixante-deux degres & demi par Nord-Ouest, du côté de l'Amérique. Après quoi faisant venir Sander Cole dans sa Chaloupe, il lui donna ordre en secret de partir la nuit suivante pour l'Angleterre, & de remettre sa Lettre à la Compagnie. Sa pensée étoit que le courage pourroit renaître à ses gens lorsqu'ils auroient perdu la ressource de l'Hector, ou du moins, que ce qu'ils seroient forces de faire pour conserver leur vie, serviroir peut-être à la conservation des marchandises, Sander Cole feignit de céder à ses volontés; mais il lui étoit trop attaché

pour l'abandonner dans son infortune. L'Amiral le voyant le lendemain presqu'à la même distance, dir à l'Auteur même de cette Relation : » Ces gens " là n'ont aucun égard pour mes ordres «. On étoit fort éloigné fur son bord d'entendre le sens de cette plainte. Cependant l'espérance qu'il avoit donnée la veille servit du moins à réveiller ses gens pour le travail. Le fer lui manquant, ou la commodité de le forger, il avoit concerté pendant toute la nuit avec le Charpentier du Vaisseau, un moyen d'y suppléer par des entrelassemens de cordes & de folives. Cet expédient supposoit à la vérité que la mer deviendroit plus tranquille; mais quelle apparence aussi qu'une tempête qui avoir duré plus de quinze jours pût être fort éloignée de sa fin ! En effet dès le jour suivant, la mer prit une face moins terrible; & l'ouvrage sut poussé si vivement, qu'il fut bientôt en état de servir au soulagement du Vaisseau. On ne put douter par la hauteur où l'on étoit, qu'on n'eût doublé le Cap de Bonne-Espétance. Malgré l'éloignement de l'Isle de Sainte-Helene, ce fut le lieu qu'on crût devoir chercher pour azile. Le 5 de Juin, on passa le Tropique du Capricorne; & le 16 au marin, on découvrit heureusement l'Isle où l'on brûloit d'attiver.

Il oft délivré du

La joie sur si excessive dans les deux Vaisseaux, qu'oubliant tous les maux passes, Capitaines & Matelots ne songerent qu'à célébrer leur délivrance par des fères, jusqu'à perdre l'idée du péril qu'ils devoient encore appréhender dans le Port. La vue d'une petite Chapelle, que les Porrugais avoient bâtie depuis nouveau danger long-tems sur le rivage, sit croire au Pilote de l'Hector qu'il pouvoit s'en ap- en atoriont à procher sans précaution. Il roucha contre un rocher qui le mit dans la nécessité de recevoir de l'Amiral une partie des services qu'il lui avoit rendus. Cependant ils jerrerent l'ancre tous deux dans le même lieu, fur douze braffes de fond. Personne ne se présentant à terre, ils se hâterent d'y descendre. Divers écrits qu'ils trouverent sur les rocs du rivage, leur apprirent que les Caraques des Indes Portugaifes n'étoient parties que depuis huit jours.

Quoique le défaut de provisions ne fût pas la plus pressante nécessiré des Anglois, tant de fatigues les firent penfer d'abord à se procurer des rafraîchillemens. L'eau ne manque point à Sainte-Hélene, & l'on y trouvoit aussi des fruits de toute espèce que la terre produisoit naturellement. Mais, dans un tems où l'Isle étoit encore déserte, il n'y avoit point d'autres vivres à espérer que la chair des animaux fauvages. Si les chévres y étoient en abondance, il falloit des peines infinies pour les tuer dans les bois & les montagnes. L'Amiral se fit une méthode pour cette chasse. Il plaça au milieu de l'Isle Méthode de quatre Tireurs fort habiles, accompagnés chacun de quatre hommes pour faire procurer des vilever le gibier, & pour le recueillir. Vingt autres hommes alloient tous les ves. foirs au rendez-vous, & rapportoient à bord tout ce qui avoit été tué pendant le jour. En peu de tems, les deux Vaisseaux furent abondamment pour-

vus. Le reste de l'Equipage s'occupoit d'un autre côté à les radouber. Tous les

Malades se rétablirent; & le nombre n'en pouvoit être médiocre, après une navigation qui avoit duié trois mois.

Les Chasseurs trouverent dans les bois un Hermite Portugais, qu'ils prirent Hermite Portud'abord pour une bête farouche, parce qu'ils le surprirent étendu sur l'herbe. Heiene, Ils faillirent de le tuer dans cette fituation. C'étoit un vieillard d'environ foixante-dix ans, qui vivoit depuis plusieuts années dans la folitude, pour accomplir le vœu qu'il en avoit fait au milieu des flots. Son Vaisseau ayant péri par un naufrage, il fe croioit redevable de fa vie au fecours du Ciel, qui l'avoit conduit à la faveur d'une planche sur le rivage de Sainte-Hélene. Il y étoit arrivé depuis ce tems-là cent Vaisseaux de différentes Nations, qui lui avoient offert de le prendre à bord. Mais, dans la résolution de mourir fidéle à sa promesse, il n'avoit accepté que les matériaux nécessaires pour se bâtir une cabane au milieu des bois. Il y vivoit des simples productions de la nature, sans avoir jamais pris la peine d'allumer du feu pour cuire fes alimens. C'étoient des figues qui faisoient sa principale nourriture, avec du lait de quelques chévtes qu'il avoit apprivoifées. Son embonpoint étoit admirable, sa santé ferme & vigoureuse. Il n'avoit point d'autre marque de vieillesse que la blancheur de sa barbe, qui lui tomboit jusqu'à la ceinture. Ses cheveux avoient été de la même couleur; mais il les avoir perdus depuis deux ans, & fa tête étoit si nuë jusqu'au menton, qu'elle paroissoit avoir toujours été sans chevelure. Les Anglois lui firent la même offre qu'il avoit constamment rejettée. Il les remercia sans affectation; & l'unique présent qu'il consentit à recevoir, sur celui de deux jeunes chévres qu'ils avoient surprises & atrêtées vivantes.

1603.

#### HISTOIRE GENERALE

LANGANTEL

A près un mois de féjour dans l'Ifle de Sainte-Hélene, l'Amiral crut fa Flerre

en état d'achever le voyinge, fans relichter fur aucune Cote. Il partir le 5 Juail1501, Joyante Sain J. Overlet de l'Agrète l'étene.

en four la vie ne le rerna point de changer fon projet. Elle elt abfoliadémen.

étation de l'Agrèdémen.

et l'Amiral contrius à Reau L. a mer y et li profonde & La Cofé i fectapré , que
dans les rems les plus tranquilles, l'accès en eft fort difficile aux yailfeaux y,
L'Amiral contrius à navigation avec un vent Sud & Sud-Eft, jufqu'aux y,

L'Amiral continua fa navigation avec un vent Sud & Sud-Eft, jufqu'au 19, qu'il paffa la Ligne. Le 24 il étoit à fix degrés du Nord; & Jiwannt le calsus de Peus de Pilores, à cent cinquante lieuse des Côtes de Guinde. Enfaire portant 
sus de Peus Nord par Oueft & Nord jufqu'au 29, il cut la viù e de l'Ille de Fuggo. Mais 
il y fur furpts d'un calme qui dura cinq jous entriers. In vain s'efforça-t'il de 
paffer à l'Eft de certe l'fie. Le vent ne recommença que pour changer au NordEft, de forte qu'il freu obligé de potret Coudt & Nord-Dueft.

ve aux Dunes. même mois, on arriva heureusement aux Dunes.

#### Variation.

Le 11 Novembre 1601, un peu à l'Est du Cap Saint-Sebastien dans l'Isle de Madagascar, la vatiation de l'Equille sut de 16 d. 00.

#### Latitudes.

Isle de Roquepiz, 10 degrés 30 sec. Isle de l'Ascension; 8 degrés.

### LETTR E de la Reine ELISABETH au Roi D'ACHIN.

- Lettre nu Rul » E LISABETH(a), par la grace de Dieu, Reine d'Anglererre, d'Irlande, &c.
  » Prorectrice de la Foi & de la Religion Chrétienne, au grand & puissan
  » Roi d'Achin, &c. dans l'Isle de Sumarra, notre frere bien aimé, falur &
  - Nota Achin, &c. dans i fue de Sumatra, notre frere bien aime, faiur & prospérité.
     Le Dieu érernel & tout-puissant, par sa sagesse & sa providence divine, a
  - » tellement disposé ses bénédictions & les bons ouvrages de sa création pour
  - " l'usage & la nourrirure du genre humain, que malgré la diversité & l'èloimement des lieux où les hommes prennent naissance, l'inspirarion de ce
  - " Créareur bienfaifanr les disperse dans toures les parties de l'Univers; afin
  - » non-seulement qu'ils reconnoissent la mulritude infinie de ses merveilleuses » productions qui se rrouvent répandues de relle maniere qu'un pays abonde
  - » souvent de ce qui manque à l'autre, mais encore afin qu'ils puissenr formet
  - » ensemble le lien de l'amitié, qui est une chose route divine.

(a) Outre les raisons historiques qui obligent de plaçer ici cette Lettre & la suivante, Elisabeth ichte de rendre let Espagnols & les pat trouvers que le fily mérite quelque arten. Portegais odicus au Roi d'Achie.

" C'est

» C'est par ces considérations, noble & puissant Roi, & tout à la fois par LANGASTER. » la haute idée que nous avons de votre genérofité & de votre justice à l'égard » des Etrangers qui vont commercer dans vos Etats, en fatisfaifant aux justes » droits de votre Couronne, que nous fommes portés à nous rendre aux » desirs de plusieurs de nos Sujets , qui se proposent de visiter votre Royau-» me, dans de bonnes & louables intentions, malgré les dangers & les fati-» gues indispensables d'un voyage qui est le plus long qu'on puisse entrepren-» dre au Monde. Si l'exécution de leur dellein est approuvée de votre Hau-» telle, avec autant de bonté & de faveur que nous le desirons, & qu'il con-» vient à un si puissant Prince, nous vous prometrons, que loin d'avoir jamais » fujet de vous en repentir, vous en aurez un très-réel & très-juste de vous » en réjouir. Nos promesses feront fidelles, parce que leur conduite fera pru-» dente & fincere; & nous esperons qu'érant satisfait d'eux, vous souhaiterez » vous-même que leur entreprise devienne le fondement d'une amitié conf-» tante entre nous, & d'un Commerce avantageux entre nos Sujets. Votre » Hautesse peut s'assurer d'être bien fournie de marchandises, & mieux qu'elle » ne l'a jamais été par les Espagnols & les Portugais, nos Ennemis, qui sont » jusqu'à présent les seuls Peuples de l'Europe qui ayent fréquenté les Royau-» mes de l'Orient, fans vouloir fouffrir que les autres fillent le même voya-- ge; se qualifiant dans leurs Ecrits, de Seigneurs & Monarques absolus des » Etats & des Provinces qui vous appartiennent. Car nous avons reconnu par » le témoignage de plusieurs de nos Sujets, & par d'autres preuves incontes-» tables, que vous êtes légitime possesseur & héritier d'un grand Royaume, » qui vous est venu de votre Pere & de vos Ancêtres, & que non-seulement » vous avez glorieusement défendu vos Possellions contre ces avides Usurpa-» reurs, mais que vous leur avez porté justement la guerre dans les Pays dont » ils se sont rendus les maîtres. C'est ainsi qu'à leur honte extrême, & à la » gloire de vos invincibles armes, vos Soldats les ont attaqués (a) à Ma-» laca, l'an 1575 de la Redemption humaine, sous la conduite du vaillant " Ragamekoten , votre Géneral.

» S'il plaît donc à votre Hautesse d'honorer de sa faveur & de recevoir » fous fa protection Royale ceux d'entre nos Suiets qui partent chargés de » notre Lettre dans une si donce esperance; le Chef de cette flotte de qua-» tre Vaisseaux, a reçu ordre de nous, sous la permission de votre Hautelle, » de laisser dans vos Etats un certain nombre de Facteurs, & de leur procu-

(a) L'avantage que le Roi d'Achin avoit remporté dans cette occasion, pouvoit faire la matiere d'un compliment, mais, si l'on en eroit Faria, il est ici pousté un peu trop loin. Cet Historien rapporte que dans l'année dont parle la Reine, la flotte d'Achin, forte de quarante Galeres, & d'environ cent autres Batimens, vint mettre le Siège devant Malaca; Triftan Vas de Vegas, qui commandoit dans cette Place, fit monter trnis braves Capitaines; Jean Pereyra, Bernardin de Sylve, & Ferdinand de l'allares, chacun fur un Vaisscau, avec la meilleure partie de la Garnison, Mais ils furent hattus page 334. Tome I.

si entiérement qu'ils périrent tous trois dans l'action, & qu'il ne se sauva que cinq hommes de leur suire. A peine restoit-il cent cinquante Portugais dans Malaca, pour se défendre, la plupart agés, malades & sans munitions. Un état fi trifte les tint dans le filence & dans l'inaction. Mais cer: c laugueur , qui venoit de leur désespoir, produist un effet des plus étranges. La flotte d'Achin s'imagimant qu'ils étoient occupés de quelque stratageme, qui ne tarderoit point à paroitre, fut faifie d'une terreut panique qui la fi retourner dans ics Ports, afie Peringaife, Vol. III.

LANCASTER. 1603.

» rer une maifon de Comptoir, où ils puissent denseurer dans l'exercice du » commerce jusqu'à l'arrivée d'une antre de nos flottes, qui fera le même " voyage après le retour de celle-ci. Ces Facteurs ont ordre aussi d'appren-" dre le langage & les courumes de vos Sujets, ann qu'ils puissent vivre & " converfer plus doucement avec cux. Enfin pour confirmer notre amitié & » notre alliance, neus confentons, fous le bon plaifir de votre Hautelle, » qu'il se fasse une Capitulation que nous autorisons le Chef de cette slotte » à figner en notre nom 3 donnant notre parole Royale de l'executer entière-" ment, aufli-bien que tous les autres articles qu'il est chargé de communi-" quet à votre Hauteife. Nous desirons donc qu'on l'écoute avec consiance, " & que votre Hautesse accorde à lui & à nos autres Sujets qui l'accompa-" gnent, roures les faveurs qu'ils peuvent attendre de sa bonté & de sa jus-» tice. Nous répondrons dans le nième degré à tous ses defirs dans l'étendue » de nos Etats & de notre puissance; & nous demandons pour témoignage " de son consentement Royal, qu'il lui plaise de nous faire une réponse par » le Porteur de notre Lettre; n'ayant rien plus à cœur que de voir commen-» cer heureusement notre alliance, & de la voir durer pendant un grand » nombre d'années.

## LETTRE du Roi D'ACHIN à la Reine ELISABETH, (a)

noponfe à la " LOIRE foit rendue à Dicu qui s'est glorifié lui-même dans ses ou-tre préceden- " Vrages, qui a établi les Rois & les Royaumes, & qui est exalté seul en » pouvoir & en Majesté. Son nom ne peut être exprimé par les paroles de la » bouche, ni connu par la force de l'imagination. Ce n'est point un vain " Phantôme, quoiqu'il ne puisse être représenté par aucune comparaison, » comme il ne peut être compris dans aucunes bornes. Sa benediction & fa paix » font superieures à tout, Il a répandu ses bontés sur l'ouvrage de sa création. » Il a été proclamé de bouche par fon Prophéte. Il l'est encore par ses écrits.

» (L'on supprime le reste de ces Figures Orientales). » Cette Lettre est à la Sultane qui regne sur les Royaumes d'Angleterre, de

» France, d'Irlande, de Hollande & de Frizeland. Que Dieu conferve fon » Royaume & fon Empire dans une longue profpérité. " Et comme celui qui a obtenu cette Lettre du Roi du Royaume d'Achin (b),

" regnant avec un absolu pouvoir, a répandu de vous un glorieux témoignage, " qui a été reçu avec joie de la bouche du Capitaine Jacques Lancaster; Dieu " veuille lui accorder long-tems ses bienfaits. Et comme vos Lettres parlent » de recommandation, de privilege & d'amitié; Dieu tout-puillant veuille " avancer le fuccès d'une si honorable alliance , & confirmer une si digne " Ligue.

"Et pour ce qui regarde le Sultan d'Afrangiah, (c) que vous nous déclarez. » pour votre Ennemi & pour l'Ennemi de votre Peuple, dans quelque lieu " qu'il foit depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. En vain s'éleve-t'il

(a) Cette Lettre a été traduite de l'Arabe me, Achen en est une correption. ar William Belmel, le seul Professeur que (r) Celt un nom que les Arabes donnent l'Angleterre eut alors dans cette Langue. en general à toute l'Europe, dont les Espagnols (6) Si c'est la le véritable nom de ce Royan- se donnoient alors pour les Maîtres.

» orgueilleusement, & se donne-t'il pour le Roi du Monde. Qu'a-t'il de pl 15 LANGASTER. » que son orqueil? C'est un furcroit de joye pour moi, & une confirmation le » notre alliance, qu'il foit notre Ennemi commun dans ce Monde & dans l'au-

» tre. En quelque lieu que nous puissons le rencontrer, nous lui ôterons la

» vie par un fupplice public. " Vous affurez de plus que vous defirez notre amitié & notre alliance, Que " Dieu foit beni & remercié pour la grandeur de ses graces. Notre intention & » norre desir sont qu'il vous plaise d'envoyer vos Sujets à notre Bandar (a), » pour exercer un honorable trafic; & que quiconque viendra dans cette vûe » de la part de Vorre Hautesse, soit admis à la même société & aux mêmes » privileges; car aufli-tôt que le Capitaine Jacques Lancaster & sa Compagnie » sont arrivés, nous leur avons permis de former une société libre, & nous les » avons revêrus de la digniré convenable à leur entreprise. Nous leur avons ac-» cordé des priviléges; nous les avons instruits des meilleures méthodes du » Commerce; & pour leur faire connoître la fraterniré & l'amirié que nous » voulons entrerenir avec vous dans ce monde, nous vous envoyons par les " mains du Capitaine, fuivant l'usage de la fameuse Ville (b), une bague " d'or, enrichie d'un rubis, & deux picces d'étoffes tissues & brodées d'or, » enfermées dans une boëte rouge de Tzin (c). Donné l'an de Maho-" mer 1011 (d). La paix foir avec nous.

### CHAPITRE II.

Voyage du Capitaine Middleton en 1604, au nom de la Compagnie des Indes Orientales.

E retour du Capitaine Lancaster mit comme le sceau à l'établissement . de la Compagnie d'Angletetre. Il n'y manquoit rien dans l'opinion des Middleton. Anglois, lorsqu'elle étoir également fondée sur l'autorité de leur Reine & fur le consentement des Monarques Indiens, dont les Etats faisoient l'objet de leur commerce. Les privileges de l'Espagne & du Portugal, fondés sur la portant con merdonation du Saint Siege, ou sur le droit de pollession, leur parurent égale- ce des Indes Ument chimeriques, les uns parce que s'étant léparés de l'Eglife Romaine, ils ne reconnoilloient plus fes loix : les autres , parce que ne pensant point à s'établir aux Indes par des usurpations & des conquêtes, ils se persuaderent fur les fimples principes de la nature, que tous les biens du monde font proposés à l'honnête industrie des hommes, & doivent être la récompense du plus habile & du plus laborieux. Cependant comme ils ne s'attendoient point à faire goûrer aifément ces maximes aux Sujets de l'Espagne & du Portugal, ils prirent la réfolution de se tenir toujours sur leurs gardes, moins pour attaquer que pour se défendre, comme il convient à des Négo-

( 4) Principal Officier du Port d'Achin. (b) Il paroit incertain fi le Roi parle de Londres ou d'Achin, ou peur être de la Mec-

que, d'où rous les Princes Musulmans font de l'Ere Chrétienne,

gloire de tirer la source de leurs usages. (e) Bedwell prétend que c'eft 'a Chine. (d) Cerre année de l'Hegire répond à 1601

E ee ii

MIDD'FTON. 1604.

cians, qui cherchent leurs avantages fans s'oppofer à ceux d'autrui, & de rendre tous les Vaisseaux de la Compagnie également propres à la guerre & au

commerce. P. comp.níe de Lancaster avoit mérité par ses longs travaux , non-seulement la dignité de La: catter, Chevalier qu'il obtint de la Cour, mais encore le privilege de jouir déformais

de sa réputation & de ses richetles à la tête d'une Compagnie qui le recon-La Compagnie noissoit pour son Fondateur. Elle choisir pour commander sa stotte, Henri ebasit Middle- Middleton, proche parent de celui qui étoir mort à Bantam. Les Vaisseaux ton poor com-manderia Fiotte, furent les mêmes qui avoient deja fait le voyage avec Lancaster, Ils partirent de Gravesend le 25 de Mars 1604. Comme ils avoient differens ordres, & qu'ils se séparerent dans le cours de leur navigarion, il nous est resté deux Relations de ce Voyage; l'une éctite à bord de l'Amiral, qui se borne aux négociations de Middleton dans l'Isle de Java, & aux Moluques; l'autre composée fuivant les apparences, à bord de l'Afcenfion, où l'on trouve des circonstances qui ont un rapport plus géneral à toute la flotte. Purchafs nous a confervé l'une & l'autre.

Elle arrive à Ramam.

La premiere passe sur tous les accidens de la roure, en faisant observer seulement qu'ils curent moins de danger que de fatigue & d'ennui. Middleton arriva le 20 de Décembre dans la Rade de Bantam. Il y trouva plusieurs Bâtimens Hollandois, qui le faluerent civilement de toute leur attillerie, & qui lui donnerent dès le lendemain un festin magnifique, avec rous ses Officiers. Il ne les traita pas moins fomptueusement le dernier jour de l'année; & descendant à terre le jour suivant, il présenta les Lettres du nouveau Roi d'Angleterre au jeune Monatque de Bantam , qui étoit encore fous la tutelle de fon Confeil.

Après avoir reglé les affaires du Commerce, Middleton fit partir l'Hec-Middleton fait tor pour l'Angleterre, avec les marchandises qui s'étoient trouvées prêtes à voile aux Molu- l'embarquement; & diverses raisons le pressant de se rendre aux Moluques, il mit à la voile pour ces Isles dès le 16 de Janvier. Les vents ayant mal secondé fon impatience, il n'arriva que le 7 de Février à Veranula. Les Habitans de ce lieu, dans la haine mortelle qu'ils portoient aux Portugais, avoient appellé les Hollandois à leur secouts, après leur avoir promis de fe foumettre à leur domination, s'ils les délivroient de leurs Ennemis. Quoique les Marchands d'Hollande fussent peu disposés à la guerre, ils n'avoient pù rejetter des offres fi favorables à leur commerce. En un mot, s'étant approchés du Château d'Amboyne, ils avoient fommé les Portugais, au nom du Prince d'Otange, de leur temettre cette Place avant la fin du jour. Le Château n'avoit pas laissé de soutenir plusieurs attaques; mais s'étant rendu par composition, les Hollandois s'y étoient établis; & le premier usage qu'ils y avoient fair de leur puissance, après en avoir chasse les Portugais, avoit été d'exiget des Habitans qu'ils n'entreroient dans aucun commette avec

Guerre entre les Hollandois & les Postugais.

> les Anglois. La guerre avoit continué entre les Hollandois & les Portugais, mais toujours moins en leur propre nom, que sous celui des Nations Indiennes ausquelles ils prétoient leur affiltance. Les premiets avoient pris parti pout le Roi de Ternate, & les Portugais, pour celui de Tydor. Ils étoient dans la plus vive chaleur de ce differend, lorsque les Angiois arrivant à Veranula, découvrirent

entre Pulocafially & Tydor, deux Galeres de Ternate qui s'avançoient vers eux à force de rames & de voiles, avec un Pavillon blanc, & d'autres fignes MIBBLITON. pour les engager à les attendre. En même tems il parur fept Galeres de Tydor, qui ne faisoient pas moins de diligence pour couper celles de Ternate, premocar puren s'efforçant de se mettre entr'elles & la rerte. Middleton ignorant quel étoit leur dellein, se présenta sur le pont, pour écouter le Roi de Ternate qui parur avec plusieurs de ses Nobles & trois Marchands Hollandois. Ce Prince unplota fon fecours en Langue Portugaife, & pour fa Galere & pour celle qui le suivoir. Il avoir à faire, lui dit-il, à des Ennemis cruels, qui abusoient de l'avantage du nombre, & dont il n'esperoit aucun quartier. La seconde Galete avoir à bord plusieurs Hollandois, qui couroient le même danger. Enfin le Roi de Ternate, ne croyant pas les Anglois capables de se déterminer uniquement en sa faveur, fit beaucoup valoir l'interêt d'une Nation à laquelle il supposoit des liens plus étroits avec l'Angleterre. Middleton sit tirer aussi-tôt à la réferve de trois Marchands Hollandois, qui se jetterent à la nage, & qui glois, furent reçus par les Chaloupes Angloifes.

Le dessein de Middleton ayant été d'aller à Tydor, & sa jalousie d'ailleurs n'étant déja que trop allumée contre les Hollandois par les informations qu'il avoit reçues à Bantam, il ne paroîtra point furprenant qu'il eût marqué si peu d'ardeur à les secourir. Cependant le Roi de Ternate, & les trois Marchands Les Archaigequi l'accompagnoient, le supplierent avec tant d'instances, de no pas les aban- sucut le Holdonner à la fureur de leurs Ennemis, qu'il leur accorda plus effica cement sa tandois d'augusti-

protection. L'Aureur avoue qu'ils l'acheterent à force de promesses, c'est-à-dire, en s'engageant à fournir aux Anglois des monts de giroffe & de canelle : mais il ajoûte qu'après le péril le service fut oublié. Il reproche même au Roi de Ternate une bassesse indigne de son rang : la frayeur l'ayant fait trembler de rous ses membres, en passant sur la flotte Angloise, Middleton, qui le crur rremblant de froid, lui mit fur les épaules une fort belle robbe de damas vert, galonnée d'or & doublée de velours. Le Monarque, rrop occupé apparemment de ses réflexions, oublia de la rendre, & l'emporta même sans aucun remerciment. Il joignit à cette lâcheté une ingratitude beaucoup plus odieuse, quoique l'Auteur en accuse encore plus particulierement les Hollandois. Middleron s'étant rendu à Tydor, après les avoit sauvés de leurs Ennemis, apprit, avec étonnement, qu'ils avoient fair avertir le Roi de Tydor, par des voies indirectes, de se défier des Anglois, parce qu'on ne devoit attendre d'eux que des noirceurs & des trahifons. Un recit de cette nature auroit à peine rrouvé foi dans l'esprit de Middleton si quelques affaires l'ayant obligé d'envoyer trois de ses gens au Commandant Hollandois, il n'eut appris d'eux qu'on le chargeoir à Ternate d'avoir pris parri pout les Portugais, & qu'on ne s'y fouvenoit plus de l'important service que la génerosité & la pitié lui avoient fair rendre au Roi.

L'Auteur n'ajoûte à cette Relation du Voyage de la florte aux Moluques que Lettres des Rois deux Lerrres, traduites par Bedwell; l'une du Roi de Ternate, & l'autre du ed. Tydor, Roi de Tydor. Quoiqu'elles ne contiennent aucun fait historique, on en peut conclure que ni la faveur des Hollandois à Ternate, ni celle des Portugais à

E ce iii

H. NRI MIDDLETON. Tydor, n'empêcherent point Middleton de Jonder, dans ces deux Isles, des efferances considérables pour son commerce. C'est par cette rasson sans doute, autant que par leur qualité de pieces originales, que Purchass les juge dignes d'être conservées précises ment.

# LETTRE du Roi de Ternate au Roi d'Angleterre. (a)

\* I E me fouviens d'avoir entendu vanter votre réputation par le grand Ca-" pitaine François Drake, qui passa dans ces Mers il y a trente ans, sous le » regne de mon Pete. Il fut chargé, par mon Pere & mon Prédécesseur, d'une " bague pour la Reine d'Angleterre. Si François Drake vivoit encore, il pour-» roit vous informer de l'étroite amitié qui subsistoit alors entre la Reine & " nous; car Drake agiffoit au nom de la Reine; & mon Pere, non-feule-" ment en son propre nom, mais encore au nom de ses Successeurs. Depuis -" le départ du Capitaine, nous avons attendu impatiemment son retour. Mon » Pere a continue de vivre plusieurs années, & j'ai vêcu, après sa mort, dans " la même esperance, jusqu'à ce que je suis devenu pere d'onze enfans. Dans » les premiers tems, on nous avoit affurés que les Anglois étoient une Na-» tion fort méchante, qui venoit moins pour exercer pailiblement le Com-» merce que pour s'emparer de nos Etats. Mais nous apprenons, du Capi-» taine Middleton, porteur de cette Lettre, que c'éroir un faux rapport, & » nous en avons beaucoup de joie. Après avoir long-tems attendu les Vaif-" scaux que le Capitaine Drake nous avoit fait esperer, il en est attivé plu-" fieurs que nous avons pris d'abord pour des Anglois. Cependant ils étoient » au Prince d'Hollande, & n'ayant plus aucune esperance d'être secoutus " par ceux d'Angleterre, nous nous fommes vûs dans la nécessité d'écrire au " Capitaine de Hollande, pour lui demander son assistance contre les Por-» tugais nos anciens Ennemis. Il s'est rendu à notre priere, & par la force de » ses armes il a chasse nos Ennemis des Forts qu'ils avoient à Amboyne & à " Tydor, Comme vous m'avez écrit une Lettre fort affectionnée, par votre " Sujet le Capitaine Henri Middleton, je vous proteste qu'elle ne m'a pas » cause peu de joie. Le Capitaine Henri Middleton m'a temoigne beaucoup » d'envie d'établir ici un Comptoir, J'étois fort disposé à lui accorder sa de-» mande. Mais le Capitaine des Hollandois ayant appris son dessein, est venu " me faire un reproche d'avoir oublié la promelle que j'ai faite au Prince » d'I follande de ne permettre ici le Commerce à aucune autre Nation que la » fienne, s'il me fecouroit affez puissamment pour chasser les Portugais, » Ainsi je me suis trouvé obligé, contre mon inclination, de me rendre aux » remontrances du Capitaine des Hollandois. J'en demande pardon à votre " l'autesse, & je ini promets que si elle m'envoye d'autres Vaisseaux à l'ave-" nir, ils feront bien reçus, quoique le Capitaine de Hollande me sollicite » beaucoup de n'en recevoir aucun de votre Nation. Et pour marquer à votre " Hauteffe le desir que j'ai d'entretenir son amitié, je lui envoye un petit . » present, qui constite dans un tonneau de girofte; car ce Pays est pauvre &

(a) J'ai conservé, comme le Traducteur Anglois, toute sa simplicité à cette Lettre,

» ne produit rien de meilleur. Plaife à votre Hautesse de le recevoit de bonne » part. Signé, TERNATA.

HENRI MIDDELTON. 1605.

#### LETTRE du Roi de Tydor au Roi d'Angleterre.

Et Ecrir du Roi de Tydor au Roi d'Angleterre est pour faire connoîrre à votre Hautesse que le Roi de Hollande a fair paller dans nos Mers " une florre qui s'est jointe au Roi de Ternate notre ancien Ennemi , & qu'e-" tant venu nous atraquer ensemble, ils ont ravagé une partie de nos Etars, » avec la réfolution de nous détruire, nous & nos Sujers. Apprenant aujour-" d'hui que votre Hautesse a cesse d'être en guerre avec le Roi d'Espagne, » nous la prions de prendre pirié de nous , & de ne pas fouffrir que nous " foyons opprimés par les Rois de Hollande & de Ternate, à qui nous n'a-» vons fait aucun mal, quoiqu'ils employent toutes fortes de movens pour » nous dépouiller de notre Couronne. Comme tous les grands Rois de la » Terre font établis en puissance par le Ciel pour assister ceux qui font in-» justement persécurés, je demande à votre Hautesse son secours contre mes " Ennemis, dans la confiance d'y rrouver les fecours dont j'ai befoin. S'il » plait à votre Hautesse d'envoyer ici une flotte, je lui demande en grace que » ce foir fous le Commandement du Capitaine Henri Middleton ou de fon » frere, avec lefquels je fuis lié d'amirié. Que Dieu augmenre l'étendue de » vos Royaumes, & qu'il accorde fa bénédiction à vous & à tous vos confeils. " Signé, Typor.

# LETTRE du Roi de Bantam au Roi d'Angleterre.

Ette Lettre est écrite par votre ami le Roi de Bantam, à vous le Roi d'Angleterre, d'Ecoste, de France & d'Irlande, avec une price à Dieu tout- puillant, a fin qu'il conferve pour votre sané, & qu'il vous agrandiste de plus en plus, vous & vos confeits. Votre Géneral Henri Niddleton étant venu à ma Cour en honne fante, j'ai appris de lui que votre Hautesse et parvenue à la Couronne d'Angleterre, & je m'en técnisse de la monte de la couronne d'Angleterre, & je m'en técnisse de la monte de la couronne d'Angleterre, & je m'en técnisse de la monte de la couronne d'Angleterre, et je m'en técnisse de la couronne d'Angleterre, et l'en m'en terme de l'entre la couronne de la cour

§. I I.

## Voyage du Capitaine Colthurst de Bantam à Banda.

TANDIS (a) que l'Amiral fe rendit aux Moluques, l'Afranfon partit de serantien de feaux de la flotte, l'Hellor de la Sufanne, ayant achevé promptement leur carle à l'attantique de la Motte, l'Hellor de la Sufanne, ayant achevé promptement leur carle à l'attantique de la Motte, l'Hellor de la Sufanne, ayant achevé promptement leur carle à l'attantique de l'Amiral de l'Am

(4) Thomas Clayborne, Aureur de cette & n'écrivoit rien sans le communiquer à ses Relation, étoit un des Facteurs du Vaisseau, Compagnons de voyage.

HINE 1605. Situation de l'16e d. Bands.

Colthurst, Capitaine de l'Ascension, après avoir lutté quelques jours contre MIDDLETON. le vent, ne trouva point de parti plus fur que de rejoindre fon Amiral, avec lequel, continuant fa navigation jusqu'à la vue d'Amboyne, il fut témoin du malheur des deux Galeres de Ternate. Mais ayant remis à la voile aussi-tôt vers son terme, il découvrit les Isles de Banda le 20 de Février, & dès le même jout il mouilla l'ancre à Nera, qui en est la principale Ville. On compte environ trente lieues de la parrie Méridionale d'Amboyne à Banda. La larirude de cette Itle est de quarre degrès quarante minutes. L'entrée du Port est du côté de l'Ouest, Elle est si étroire qu'elle ne peut être apperçue qu'à la distance d'un demi-mille. A gauche, il se présente une montagne fort haute, qui jette continuellement des flanmes, au long de laquelle on trouve d'abord vingt braffes d'eau; mais cette profondeur diminue par degrés jusqu'à cinq brasses, & ne change point ensuite jusqu'au Port. Vis-à-vis le Volcan font deux petites Isles, nommées Pulousy & Puluin, qui retreciffent ainsi le Canal; mais elles en formeur un autre du côté opposé, & l'on affura Colthurst que le passage n'en est pas moins sut que le premier, quoi-

da Port.

qu'il foir encore plus étroit; de forte que le choix en est fort indifferent pour l'entrée & pour la fortie.

Séjour de Golthurit à Nera.

L'Auteur s'étend fort peu fur les motifs & les circonstances de son séjour dans l'Isle de Banda. Il y avoit été envoyé par Middleton pour y jetter les fondemens du Commerce, & fa commission ne peut avoir été sans succès, puisqu'il y passa cinq mois entiers. Le caractere doux & fociable des Habitans contribua presqu'autant à l'y retenir que le soin de sa cargaison. Dans le des-

II aresend la Langue du Pays,

fein qu'il avoit de recommencer plus d'une fois le voyage des Indes, il prit cette occasion pour apprendre la Langue; & quoiqu'il se confesse bien éloigné d'y avoir réuffi parfaitement, il fit affez de progrès, pour se croire en état de voyager déformais fans Interprête. Les Anglois de fon bord ne trouverent point dans les femmes de Nera cette aversion pour leurs caresses qu'ils avoient remarquée jusqu'alors dans les autres lieux qu'ils avoient visités, ni dans les maris & les peres autant de délicatesse ou de jalousie qu'à Bantam, & dans l'Isle de Sumatra. L'Aureur laisse entendre que, pour se faciliter l'étude de la Langue, Colthurst forma des liaisons fort étroites avec plusieurs femmes Indiennes, fans que personne lui fit un crime de ses galanteries. Mais il ne cache point qu'elles étoient beaucoup plus fenfibles à l'interêt qu'à la tendresse, & que la facilité des peres & des maris paroissoit venir de la même caufe. Les vents contraires favoriferent aussi l'inclination de Colthurst

Vents & climat 4c Eanda,

pour la Langue on pour les femmes du Pays. Ils furent extrêmement varia-bles depuis le milieu de Mars jusqu'au milieu d'Avril. Ensuite ils se fixerent , pendant quatre mois , entre l'Est & le Sud-Ouest. Les Habitans affuroient qu'ordinairement cela duroit cinq mois; que pendant cinq autres mois, ils n'étoient pas moins constans entre l'Ouest & le Nord-Ouest, & que les deux mois de reste sont sujets à des variations continuelles. Dans l'absence de la Lune, l'air est fort humide à Banda, & les pluies très-fréquentes. Quelques qualités qu'on veuille leur attribuer, il est certain, fuivant l'observation de l'Auteur, qu'elles sont capables de causer des maladies dan-

Maladierdes An- gereufes aux Européens. Les Anglois s'en reffentirent. Mais comme l'Auteur ayoue qu'ils se livrerent à toutes sortes d'intemperances, il semble que, sans

accufer la pluie, cette caufe fuffit feule pout expliquer la perte d'un grand nombre de Matelots Angiois , qui moururent presque tous de la dissen-

MIDDLITON. 1605.

Colthurst partit enfin de Banda le 11 de Juillet. Le lendemain il tomba Haquittant Banvers l'extrémité méridionale de Burvo. Quatre jours après, il commença à dedécouvrir l'Isle de Desotam, au Sud de laquelle il s'approcha, en laissant de l'autre côté fept petites Isles. Il continua de cotoyer Defolam à l'Ouest jusqu'an fixième degré dix minutes de latitude. Enfiite, fans changet de vent & de course pendant dix-huit lieues, ils alierent tomber près des Bas-fonds, qui font à la pointe Sud-Ouest de l'Isle Célebe. Ils se dégagerent heureusement de ce dangereux passage, dont l'extrémité méridionale est au sixième

degré de latitude, & leur navigation fut continuée vers l'Ouest. Le 16 d'Août ils arriverent dans la Rade de Bantam , où ils furent surpris Chauft revient

Ifie Célube.

de retrouver l'Amiral. Colthurst ayant amené de Banda une Indienne qui l'a- à Bantam. voit fuivi volontairement, les Officiers du Port lui firent un crime de cette deux variates liberté qu'ils traiterent d'enlevement, & l'affaire fut portée devant le Roi, de la Flatte. Mais ce jeune Prince, après avoit entendu l'Indienne, décida qu'on ne pouvoit l'empêcher de fuivre son inclination. Elle avoit paru désespérée de se voir éloignée, pendant quelques jours, des Anglois, & sa joie ne fut pas moins vive lorfqu'elle leur fut rendue.

parfaitement leur cargaifon, Colthurst, devenu fort cher aux Indiens depuis

Les trois Vaiiseaux s'arrêterent encore jusqu'au 6 d'Octobre pour achever

Soupçons de

qu'il s'étoit mis en état de leur parler & de les entendre, fut vivement pressé de demeurer parmi eux. Leurs instances devinrent si fortes, que malgré les apparences d'amitié dont elles étoient couvertes, elles lui firent foupçonner des vûes plus profondes. Il s'imagina qu'ayant marqué de la cutiofité pour approfondir leur gouvernement & leurs ufages, il pouvoit leur avoir fait naître quelque défiance de fes intentions; ou du moins que leur politique étoit capablé de leur faire souhaiter qu'il ne portât point en Eutope trop d'éclaireis-femens & de lumieres sur la situation & les propriétés de leut Pays. La crainte d'être arrêté malgré lui contribua autant que le fuccès de fa cargaifon à lui faire lever l'ancre deux ou trois jours avant l'Amiral. Ils fe rejoignirent le 15 de Les Antiels par-Novembre, au trente-unième degré quarante-huit minutes de latitude. Le tent de Bautama. même jour ils se trouverent, par la négligence des Pilotes, à moins de deux toifes d'un rocher qui leut causa beaucoup de frayeur. Il n'étoit pas couvert d'une brasse d'eau. Dans tout l'espace qu'il occupoit , l'eau paroissoit brune & bourbeuse, mais autout des deux Vaisseaux elle ctoit aussi noire & aussi épaisse que si elle eût été mêlée de terre ; & , dans quelques endroits , elle sembloit bouillonner. La variation de ce lieu est de trente-un degrés, en diminuant du Nord à l'Ouest.

Le 16 de Décembre, aux premiers rayons du jour, la Flotte eut la vûe des Côtes d'Ethiopie, à la distance d'environ douze lieues. Le 16, ils attiverent au trente-quatriéme degré treize minutes de latitude , où l'impétuofité du vent sépara Colthutst de l'Amiral. Il continua sa navigation fort heureusement, & doublant de même le Cap de Bonne-Espérance, il prit la résolution de relacher dans la Baye de Saldanna, pour y attendre ses Compagnons : h la Baye de Saldanna mais sa surprise sur égale à sa joie, lorsqu'après y avoir apperçu deux Vais-danna,

La tempète les

Tome I.

feaux à l'ancte fans avoir pû d'abord les reconnoître, il découvrit enfin que HENRI c'étoient l'Amiral & l'atector.

MIDDLETON. 1605.

Celui-ci, qui étoit parti de Bantam avec la Sufanne, il y avoit plus de fix Naufrage de la mois, avoir etlisyé toutes les difgraces de la mer; mais plus heureux néanmoins que la Sufanne, il l'avoit vue périr, fans qu'il s'en fut fauvé un feul homme. Enfuite ayant continué d'être le jouet des vents , il avoit été jetté à quatre ou cinq lieues du Cap de Bonne-Espérance, avec dix hommes qui lui restoient de cinquante-trois. Ces dix Maiheuteux épuisés de maladie & Estremité de de fatigue, ignoroient dans quel lieu du monde ils étoient, lorsqu'un bon-

l'littetor.

heur presqu'incroyable leur avoit fait rencontrer l'Amiral à la hauteur du Cap. Ils étoient arrivés depuis deux jours dans la Baye de Saldanna, où l'extrémité de leurs befoins les avoit fait descendre autili-tôt dans la petite Isle qui est à l'entrée de cette Baye. Les veaux marins, qui s'y trouvent en abondance, avoient été leur premier rafraîchillement. Colthurst, dont les provisions commençoient auffi à manquer, profita de celle qu'ils avoient déja faite d'un grand nombre de ces animaux.

1606.

On étoir au fix de Janvier. L'Amiral délibera s'il devoir pénétrer avec fa Florte réunie, jusqu'au fond de la Baye, ou remettre à la voile pour gagner l'Isle de Sainte-Hélene. Sa pitié pour les malhenreux restes de l'Hector lui fit prendre le premier de ces deux partis. Des dix hommes qui composoient encore ce trifte Equipage, il en mourut deux des les premiers jours. L'Amiral & Colthurst prirent chacun sur leur bord une partie des malades, & mirent à leur place un nombre suffisant d'autres Matelots. La facilité qu'ils trouverent à lier commerce avec les Négres du Pays, leur procura bien-tôt des ali-La Floreseré-mens & d'autres secours. Dans l'espace de dix jours, ceux qui paroissoient mourans à leur arrivée, furent affez rétablis pour demander eux-mêmes, d'al-

mblir dans la Baye. Belene.

ler respirer un meilleur air à Sainte-Hélene. Elle part pont On leva l'ancre le 16 au matin. L'Amiral étant forti le premier de la Baye. Pine de Saintefut rejoint le jour suivant par l'Ascension : mais après avoir vû quelque-tems l'Hector à leur fuite, ils furent furpris de le voir disparoître. Ils passerent inutilement tout le jour à s'attendre. Cependant comme le vent n'avoit rien de redoutable, ils remirent à la voile sans inquiétude, jusqu'au 31 de Janvier. Se trouvant au feizième degré de latitude, ils concurent qu'ils devoient être peu éloignés de Sainte-Hélene. L'Amiral qui commençoit à s'allarmer pour

Promictude de Famest pour Circbor.

avoir passe le reste du jour & la nuit suivante, il continua d'avancer à petites voiles, jusqu'à une heure après-midi, qu'il découvrit l'Isle de Sainte-Hélene. Il en étoit à douze ou treize lieues. L'impatience qu'il avoit de revoir l'Hector, lui fit encore mouiller l'ancre jusqu'au lendemain. Il ne concevoit point ce qui avoit pû retarder sa course dans un tems si favorable. Enfin n'espérant plus rien de fes foins, il s'approcha du Nord de l'Isle, & vers midi il jetta l'ancre dans la Rade , fur dix-sept brasses de profondeur.

l'Hector, jetra l'ancre à cette hauteur far vingt-huit braffes de fond. Après y -

L'Isle présente au Nord-Est une pointe de terre, & au Nord-Est par Est ane montagne qui se termine en pointe, au sommet de laquelle on a planté une Croix. La Chapelle que les Portugais ont bâtic depuis long-tems, est dans une valée remplie d'arbres, qui regarde le Sud-Eft. L'autre pointe est au Sud-Ouest. C'est dans les bois qui sont au-dessus de cette dernière pointer

qu'un Hermite Portugais saisoit sa demeute. L'Amiral qui l'avoit connu d'ins le voyage de Lancaster, ne put résister à la curiosité de le revoir. Il le retrou- Migne ron. va dans sa cabane, mais si changé, que ne le ctoyant pas éloigné de sa fin , il lui proposa de venir recevoir sur la Florte des secours qui pouvoient rétablir sa fanté. Ses préventions contre la Religion des Anglois ne lui permirent point d'accepter cette offre. Dans l'état de langueur où ils le laisferent à leur

départ, sa vie ne pouvoir être de longue durée. Le 3 de Février, on découvrir vets le foir un Vailleau qui s'approchoit L'Hefbreigint au Sud de l'Isle, & qu'on reconnut enfin pour l'Hector. Le venr étant à l'Est, tour en Europe. il eut beaucoup de peine à gagnet la Rade. L'accident qui l'avoit arrêté éroit une voie d'eau, dont les Matelots ne s'étoient apperçus qu'après le départ, & qui l'avoit forcé de retourner à l'Isle de la Baye, où il avoit eu besoin de trois jouts pour se mettre en état de supporter la navigation. Après avoir pris de nouveaux raftaîchitlemens à Sainte-Hélene, la Flotte en partit le 11 avec un vent Est-Nord-Est, & potta directement au Nord-Ouest. A la réserve de plusieurs calmes, qui l'arrêterent quelquesois quatre jours entiers, elle fut si heureuse dans le reste de sa course, que sans avoir mouillé dans aucun Port, elle arriva aux Dunes le 6 de Mai.

#### Latitudes & Variations.

|                              |    | Deg. | Min. |
|------------------------------|----|------|------|
| Rade de Saldanna             |    | 33   | 56   |
| Pointe Sud-Ouest des Célébes |    | 6    | 00   |
| Roc fous l'eau               |    | 31   | 48   |
| Variation près du Roc        |    | 2.1  | 00   |
| Nord-Ouest de Sainte-Hélene  | ٠. | 16   | 00   |
| Variation à Sainte-Hélene    |    | 7    | 45   |

#### 6. III,

## Supplément aux deux Relations précédentes,

Ancaster, qui commandoir la Flotte Angloise dans le premier des deux EDMOND Voyages, avoit laissé pour Facteur à Batam, Edmond Scot, avec ordre Scor. de prendre adroitement toutes les informations qui pouvoient être utiles au Commerce des Anglois. Scot étant revenu avec Middleton, fon Mémoire ne fur point imprimé à Londres avec les deux Relations précédentes, parce que Facheur's Bantom l'interêt de la Compagnie ne permettoit point encore de publier des lumieres valions. dont elle vouloit recueillir tout le fruit. Mais Purchass n'a pas fait difficulté de l'inférer dans son Recueil, comme une pièce d'autant plus curieuse, qu'elle contient l'origine & les circonstances des différends qui s'éleverent aux Indes entre les Anglois & les Hollandois, & qui porterent un coup irréparable au Commerce d'Anglererre.

1602.

La Grande Java, où Bantam est situé, est une Isle dont le centre est au Situation & neuvicime degré de latitude. Elle a cent quarante-fix lieues de longueur de gnalite de Liva. l'Est à l'Ouest, & nonante de largeur, du Sud au Nord. Son centre ne contient guéres que des montagnes, mais d'une hauteur médiocre, & qui n'empêche

I DMOND SCOT. 1602.

pas qu'en plufieurs endroits elles ne foient habitées, du moins celles qui ne sont pas éloignées de la mer. Les autres servent de retraite à toutes sortes de bêtes farouches, qui descendent souvent dans les plaines, & jusques sur le rivage, où elles dévorent toujours quelques Habitans. Vers les Côtes, la plus grande partie des rerres est basse & marécageuse. Les principales Villes pour le Commerce, ont leur situation au Nord & Nord-Est de l'isse. On nomme pour les plus célébres, Chiringin, Bantam, Jacatra & Jortan ou Greefy. Les marais où elles sont situées rendent l'air fort mal fain, sur-tour pour les Etrangers, & ne produifent point d'autres marchandifes précieuses que le poivre. C'étoit à Bantam qu'il le rassembloit de toutes les parties de l'Isle. On y en apportoit même de divers autres Pays; ce qui rendoit le Marché fort supérieur à celui d'Achin, & fans exception le plus confidérable de routes les Contrées de l'Inde.

Description de Bantaus.

Bantam a dans fa longueur environ trois milles. Il est fort peuplé, Il s'y rient chaque jour trois Marchés; un le matin, & deux dans l'après midi. La preile y est fort grande, fur-tout à celui du matin. Cependant il ne s'y vend aucune forte de bestiaux, parce qu'il n'y en a point de privés dans l'Isle. La nourriture commune est le riz , la volaille & le poisson. Les édifices de Bantam font de bois & de cannes, c'est-à-dire fort legers; mais ornés, chez les Seigneurs, de sculptures & de vernis qui leur donnent de l'éclat. On voir dans quelques maifons une grande chambre de brique, dont le feul usage est pour mettre les meubles à couverr dans le cas d'un incendie. Il coule dans la Ville quantité de petits ruisseaux. Le Port est sur & commode. Ensin si l'industrie ne manquoit point aux Habitans, on pourroit faire de Bantam une des plus belles Villes des Indes. Elle est environnée d'un mur de brique, qui est flanqué par intervalles de tours & de boulevards. Les Habitans affurent que cette muraille a été bâtie par les Chinois; & si l'on en juge par ses ruines, qu'on néglige de réparer, elle doit être fort ancienne.

Ville Ch'noise, poes de Bantam.

Les Chinois ont à l'extrêmité de Bantam un quartier, qui potre le nom de Ville Chinoife. Elle n'est separée de l'autre que par une Riviere, qui coule de-là au Palais du Roi , d'où elle se répand dans la grande Ville. Cette Riviere est ailez grande pour recevoir avec la marée, des Galeres & des Barques chargées. La Ville Chinoife est bâtie presqu'entiérement de briques enrremêlées de cannes qui se croisent. Les maisons sont quarrées, & plates au fommet. Mais aufli-tôt que les Anglois y eurent porté leur architecture, les plus riches Habitans s'empresserent de la suivre.

Le Roi de Bantam joilit d'un pouvoir abfolu. Depuis la déposition & la mort de l'Empereur de Danake, il est regardé comme le plus puissant Roi de l'Isle. Ses Sujets sont d'une fierté extrême, quoique la plupart soient fort pauvres. C'est la paresse qui cause leur indigence. Les Chinois plantent, cultivent & recucillent le poivre. Ils fement aulli le riz ; & l'avantage qu'ils rirent de ces emplois sous des maîtres indolens, leur fait compter pour rien d'être regardés comme leurs Esclaves. Un Javan pousse l'orgueil si loin qu'il ne souffriroit pas que son égal fût assis d'un pouce plus haut que lui. Le ca-11theté des Ja- ractére général de la Nation est la lâcheté & la vengeance. Quoique rous les Naturels de l'Isle foient grands & robustes , s'ils prennent querelle , ils employent ordinairement toute leur adresse à saitir l'avantage du tems ou du

ans dans lour vengeunce.

point de tuer auffi le meurtier, tandis que le Roi s'afflige rarement d'une multiplication de crimes qui augmentent son revenu. L'arme ordinaire des Javans

en empoisonnent le fer dans la trempe, de forte que de mille blessures, il n'y en a presque pas une qui ne soit mortelle. La poignée ou le manche de ce funeste instrument est de corne ou de bois , travaille affez habilement pout représenter la forme du Diable, à qui la plûpart des Javans rendent des adorations. A la guerre, ils font armés de piques, de dards & de targettes.

lieu; & fondant fur leur adversaire, ils l'assassiment sans lui laisser le moyen -

SCOT. 1602.

eft un poignard qu'ils appellent erife, long d'environ deux pieds. La plûpart Leur emerfont

La Loi des mariages borne les hommes à trois femmes : mais cet usage est Leurs mariages de leurs habras. reflerré par une autre Loi, qui oblige les honimes de naissance libre à donner à chacune de leurs femmes dix Efclaves pour la fervir. Auffi la Poligamie n'est-elle commune que parmi les Seigneurs & les plus riches Marchands , qui ont d'ailleurs la liberté d'user indifféremment de toutes les Esclaves qu'ils donnent à leurs femmes. L'habit des perfonnes de distinction, est un tuiban fur la tête, & une simple pièce de calico autour des reins. Ils ont le reste du corps enticrement nud; quoique dans certaines occasions ils portent une forte de robbe ou de cafaque, qui cit de velours ou de quelqu'autre étoffe de foye, Le Peuple a la tête couverte d'une tocque de velours, ou de taffetas. Autour des reins, ils out en forme de ceinture un pagne, ou une pièce de deux couleurs, large d'une aune, dont l'étoffe vient de Clyn, où l'on en fabrique de plufieurs fortes. Ils ont dans l'Isle même de Java , l'invention d'une toile épaisse, de coton ou de feuilles d'arbre, dont ils pourroient tirer beaucoup d'utilité ; mais leur parelle fair qu'il s'en trouve fort peu. La vanité des hommes les fait aller fouvent tête nue, pour montrer leurs cheveux, qu'ils ont ordinairement fort épais & fort bouclés. Les femmes fe donnent aussi cette forte d'agrément; & leur chevelure étant beaucoup plus longue que celle des hommes, elles la pottent flottante, & nouée comme la queue des chevaux l'est en Europe, Elles ont à la ceinture une pièce d'étoffe comme les hommes, mais elles y joignent une forte d'écharpe, qui leur palle fur l'épaule, & qui rombe négligemment par derriere.

La Religion dans l'Isle de Java n'est guéres respectée que des Grands & des Leur Religion. personnes riches. Ils fréquentent peu les Temples ; mais ils entretiennent dans leurs maifons des Prêtres Mahométans. Ils honorent Jesus-Christ comme un Prophète, fous le nom Arabe de Nahi-I/a, qui fignifie le Prophète Jesus. Le Peuple se borne à reconnoître un Dieu, qui a crée le Ciel & la Terre, & qui est si bon qu'il ne peut causer aucun mal. Mais ils admertent aussi un Diable, qui est le principe de tout mal, & si porté à nuire, qu'ils se croyent obligés de lui rendre autant d'adoration pour calmer fon humeut maligne, qu'à Dieu

pour obtenir ses bienfaits. Les excès d'incontinence font également communs à Bantam dans les moust deux fexes. Un homme riche se procure aisément les objets de l'amour d'un autre, en cherchant quelque prétexte pour lui prêter de l'argent ; parce que la pauvreté, qui est commune à tous les Habitans, fait accepter les prets avec avidité, & que la Loi autorise le Créancier à faisir la femme & les en-

Ils fint fare

Fff iii

LDNOND Scot. 1602. Volcura,

fans de son Débireur. Le penchant au vol est un vice presque général dans l'Isle de Java. Les premiers Seigneurs n'en font pas plus exempts que le Peuple; & l'étude d'un Etranger doit être continuellement de veillet au foin de sa bourse & de son bagage. A l'arrivée des Anglois on ne comptoit pas plus d'un fiécle jusqu'au tems où les Chinois avoient apporté dans l'Isle une partie de leurs goûts & de leurs usages. Avant cette com nunication , les Javans étoient si barbares qu'à peine vivoient-ils en société. Ils ont conservé de leur ancienne barbarie une extrême aversion pour le travail. La plûpart

Pareficut.

passent le jour assis à terre, & les jambes croisées, à couper un petit bâton, ou à perfectionner le manche de leur crife , ce qui les rend presque tous fort bons Sculpteurs. Leur indolence & leur oissvete n'empêche pas qu'ils ne mangent prodigieusement. Mais elle les réduit au riz, aux racines & à la pêche pour satisfaire leur gourmandise; tandis que la chasse, ou quelque travail pour la nourriture & l'enrretien des bestiaux, pourroit leur ptocurer de meilleurs alimens. Entre les fruits de la tetre, ils ont les feiilles d'un arbriffeau qu'ils nomment Betel, & qui préparées avec la noix de (a) Pinango, forment une composition dont ils font leurs délices. La qualité en est fort chaude. Ils en mâchent continuellement pour s'échauffet l'estomac & se préservet de la disfenterie. Ils n'ont pas moins de pallion pour le tabae & pour l'opium.

Sans génie pour la politique.

Comme ils manquent de génie pour le Gouvernement & pour les affaites politiques, la plupart des grands emplois font occupes à Bantam par des Indiens de Clyn, qui ne réutililent pas moins à s'enrichir qu'à s'élevet aux hon-Leurs em tois neurs. Cependant les plus grandes richelles rombent entre les mains des Chi-Re leurs ricogées nois, par l'extrême habileté qu'ils ont pour le Commerce. Il n'y a point de par la pore 0.3 fine-fine fine fics & de rufes dont l'ufage ne leut foit familier. Ils font humbles, mo-tout du Chinolis destes, intinuans, capables de fousfrir toutes fortes d'injures & de supportet toutes fortes de travaux. Mais s'ils deviennent Javans, comme ils y font quelquefois forcés pour éviter le fupplice après avoir commis quelque crime, ils contractent alors toute la fierté & la parelle de ceux dont ils pren-

nent l'habit, & dont ils embrassent les principes & les usages. Il est difficile d'ailleurs de juger quelle est leur Religion. Ils sont partagés en plasieurs fectes; mais dans chaque parti, la plupart sont Athées. Ceux qui se distin-Religion des Clánois de Java. guent le plus par leurs pratiques religieuses, font profession de croire qu'après la mort ils doivent passer dans d'autres corps, pour être riches & honorés s'ils ont bien vécu, & pour exercer les plus vils métiers, ou pour animer quelque bête méprifable, s'ils ont irrité le Ciel par leurs crimes. Aux nouvelles Lunes, ils font divers facrifices par le feu, où toute la victime est Lors facilices, confumée. Leurs prietes font une espéce de chant, accompagné du son d'une petite Cloche, qu'ils fonnent enfuite de routes leurs forces lorsqu'ils sont

à la fin de la cérémonie. Ce qu'ils brûlent néanmoins n'est ordinaitement que du papier qu'ils taillent en diverses figures ; car ils mangent les viandes qu'ils ont offertes au Ciel , & l'holocauste ne se fait parfaitement que dans les cas d'une nécessité pressante, où le Ciel leur paroît sourd à leure invocations. L'Auteur leut avant demandé plusieurs fois à qui ils les adresfoient, ils répondirent toujours que c'étoit à Dieu. Mais les Mahométans prétendent que c'est le Diable qu'ils invoquent , & que la honte les

(a) Je ne change rien à l'Anglois; car nos Relations nomment cette noix Areia.

empêche d'en convenir. Plusieurs d'entre eux sont fort versés dans l'Astronomie & dans la Chronologie. Ils n'observent point de Sabbath , ni d'antre jout privilégié. Seulement lorsqu'ils entreprennent quelque affaire difficile, ou qu'ils jettent les fondemens d'un édifice, ils célébrent leur entreprise par un jour de fête. L'ufage, pour les Chinois riches, qui meurent à Bantam, teurnis est qu'on brûle leurs corps , & qu'on envoye leurs cendres à leurs amis de la Chine dans des urnes de porcelaine. Les cérémonies funébres confident en fumigations de différentes fortes, aufquelles ils ne peuvent donner d'explication. Pour réponfe à ceux qui en demandent , ils affurent que c'est l'usage

EDMOND SCOT. 1602.

Leur ofege pour

Ils prennent beaucoup de plaisir aux spectacles, & quoiqu'ils chantent Leur spectacles. fort mal, ils aiment la musique avec passion. Leurs Comèdies semblent faire partie de leur Culte religieux, car elles ne se représentent que dans les mêmes occasions où j'ai remarqué qu'ils confument toures leurs victimes par le feu. Si le tems est mauvais, par exemple, au départ des Vaisseaux qu'ils envoyent à la Chine, ou de ceux qu'ils en attendent, ils joignent la Comédie à l'holocauste pour folliciter les faveurs du Ciel. Leurs spectacles font publics. Ils élevent des théâtres au milieu des rues, & le divertissement dure quelquefois depuis midi jufqu'au jour fuivant. Ils out auffi des Prophètes ou Leurs Prophètes. des Devins, qui dans l'agiration de l'esprit qui les inspire courent souvent comme des furieux dans les rues & les places publiques , l'épée nue à la main , & menaçant de mort ceux qui manquent de respect pour leurs inspirations. On s'adresse à eux pour scavoir le sort des Vaisseaux qu'on met en mer . & l'événement des affaires les plus intéressantes. Si le succès ne répond point à leurs prédictions, ils ne manquent pas de rejetter le mal fur le douce ou l'indévotion de ceux qui les confultent.

L'habit des Chinois de Bantam est une longue tobe, avec une casaque pardesfus. Ils sonr les plus effeminés de tous les hommes, & les plus capables d'une action lâche & honteufe. Le vol & l'infamie ne leur coûte rien lorfqu'il est question de s'enrichir, Ils sont hauts & robustes, les yeux perits & noirs, fans poil au vifage. Ils achetent des Esclaves qui leut tiennent lieu de femmes; cat ils n'ont pas la liberté d'en amener de la Chine, Lorfqu'ils y retournent, ils emmenent avec eux leurs enfans, & vendent les meres. S'ils meurent à Bantam, le Roi hérite de tous leurs biens.

Baffeffe de leue

On fit à Scot un récit qu'il a cru digne d'entrer dans fon Mémoire. Un Chinois qui avoit passe plusieurs années à Bantam, & qui avoit acquis d'immenses richesses, se trouvoit pere d'un prodigieux nombre d'enfans. On lui en connoissoit soixante, qu'il avoit cus de vingt différentes meres. Il se disposoit à quitter Bantam pont retourner à la Chine, & ses semmes étoient déja vendues. Mais le Roi de Bantam apprir qu'au lieu d'emmener ses enfans . il cherchoit aussi à se défaire du plus grand nombre, & qu'il n'en destinoit que quarre au voyage. Sa conduire fut observée. Au premier enfant qu'il eut la dureré d'exposer en vente, un Javan chargé secrettement des ordres du Roi, se présenta pour l'acherer. D'autres acheterent successivement tout le reste. Enfire le Roi fit paroître le pere devant lui , & feignant d'ignorer ses disposirions ... il lui demanda, entre plusieurs questions sur son départ, s'il avoit déja fair

partir ses enfans pour la Chine. Le Chinois confus du reproche auquel il

Hillbire d'un

EDMOND SGOT. 1602.

s'attendoit, crut devoir faisst l'occasion qu'il avoir de l'éviter. Il répondit que toute sa famille étoit embarquée. Le Roi prenant une contenance surieuse, le traita d'imposteut, qui avoit sans doute des vues pernicieuses à l'Etat dans lequel il s'étoit enrichi, puisqu'il osoit employer le mensonge pour déguifet fa conduite, & le fit charget de fers. En même-tems fe failant présentet une Requête au nom de cinquante-six enfans qui avoient été vendus pour l'esclavage, quoique nés dans une condition libre, il feignit de se réjoiir pour l'intérêt du Chinois que ce crime ne fut pas digne de mort ; mais il lui fit déclater que c'étoit une raison de se confirmer dans la défiance qu'il avoit de ses intentions, parce qu'un pere capable de vendre ses enfans fans y être forcé par l'indigence, ne pouvoit avoir que des vues criminelles, & qu'un foupçon si juste le feroit retenir en prison, jusqu'à ce que le tems ou d'autres preuves servissent à l'éclaircissement de la vérité. Le Chinois offrit en vain de reprendre ses enfans. On lui répondit qu'un pere capable de les vendre, le seroit peut-être de les tuer. Enfin comprenant qu'on en vouloit à fes richesses, il prit le parti d'offrir une somme considérable pour appaifer le Roi. Mais, soit que le chagrin de son avanture eût altéré la fanté, foit qu'on eût avancé la fin de ses jours par quelqu'autre voie, il mourut dans sa prison. Le Roi se mit en possession de rous ses biens, suivant le droit établi; & pour justifier ses intentions, non-seulement il rendit la liberté aux enfans qu'il avoit fait acheter, mais après leur avoir accordé une portion de l'hétitage, il les fir élevet dans la Religion & les usages de sa Nation.

Ordres que Laneather avoit lanites à son départ de Bantam.

L'Amiral Lancafter, en partant de Bantam le 21 de l'évrier 1601, avoit la lift neuf Anglois dans ettre Ville, fous le commandement de William Statkey. Il y avoit laiffe aufif fa Pinace, fous les ordres de Thomas Knith, avec 
treize Marcloss & un Facheu nomme Tudde, pour fe rendre à Banda. Ce 
Bătiment changé de différentes marchandifes, s'etori hâré de mettre à la voile; 
mais il avoit rouvel les venst i contraires, qu'apprès avoir lutre contre eux 
pendant deux mois, il avoit été forcé de retourner à Bantam. Ainfi les Anglois fe trouverent au nombre de ving-quarte, dans deux maisons que l'Amiral leur avoir procurées. Elles étoient it templies de marchandifes depuis le 
terout de la Pinace, qu'il se vivent obligés de un metre une perine partic chez 
les Hollandois qui s'évoient couverts aufil l'entrée de l'îfile de Java, & qui 
avoient obsenu une maison à Bantam.

Querelle des Anglois aves les Javans, Avant le départ de Lancalter, il s'étoit élevé une querelle entre fes gene & quelques Indiens. Sa pundence l'avoit apasifies. Mais à peine que-il levé l'ancre, & la Pinace cut-elle mis à la voile, que les Javans chetcherent les moyens de le venget. Leur premiere entreptife fut de mettre le feu pendant la nuit à la principale maison des Anglois, par le moyen de plusfueus Réches enflammées. Il n'y eut qu'une vigilance extrême & des foirs continuels qui purent la gazantir de fa ruine. Cependant le teour de la Pinace arrêta les plus teméraires. Mais leur reflematmen étrant commanqué jufqu'l divers Seigneurs, il arriva malheureusfement pour les Anglois que le proceèteur que la Cout leur avoit nonumé vint à mounir, & qu'ac celui qui fur fubblitué, se trouva rempli des préventions que les mécantens s'écoient fettores de répandre. Suzére, p. Chét du Comport, a voir commencé à birit un Magafin de soixante-douze pieds de long, & large de trente-fix. Le nou- EDMOND veau Protecteur, sans faire connoître ouvertement sa haine, apporta tant d'obstacle à la continuation de cet ouvrage, qu'il jetta les Anglois dans des dépenfes & des embarras presqu'insurmontables. Pour comble d'infortune, Stackey d'embarras. se figura mal-a-propos que ses plus précienses marchandises avoient besoin d'air, & les fir exposer dans sa cour avec rrop peu de précaution; ce qui les altera beaucoup en terniflant leur couleur.

SCOT. 1602. Autres fuiets

Avec toutes ces disgraces, les Anglois avoienr à se défendre des mauvaises qualités du climar, qui se faisoier t deja sentir à plusieurs par des maladies sott dangereuses; lorsqu'il arriva un malheur commun à toure la Ville, dont ils eurent particuliérement à fouffrir. Un Capitaine Chinois mécontent de la incendie de Ban-Cour, déchargea sur Banram quelques volces de canon qui y causetenr un furieux incendie. Quantité de maisons & de magasins furent consumés par les flammes. Le Comptoir des Hollandois, où Stackey avoit mis quelques marchandises, ne put être sauvé par rous leurs soins. Il perdit de même une grande provision de poivre, qu'il avoir retiré dans une maison Chinoise. Mais ces deux pertes n'égaloient pas celle dont il fut menacé dans sa propre maison. Le feu s'en approcha si furieusement, que les barres de ser qui désendoient les senêtres, en devinrenr brûlantes, jusqu'à n'y pouvoir roucher avec la main. Cependant la diligence de ses gens arrèta le progrès des flammes. Mais son inquiérude fut encore plus vive pour se gatantir des insultes & du pillage des

Javans, qui l'environnoienr nuir & jour.

la bienféance.

de Bantam neuf Vaisseaux Hollandois, commandés par Wiborne van Warwick. Certe flotte se divisa presqu'aussi-tôt. Deux des plus gros Bâtimens mirent à la vaisseurs Hollanvoile pour la Chine; deux pour les Moluques, & rrois pour Sorran. La Pinace duis-Hollandoife fur envoyée au Port d'Achin , pour rappeller à Bantam quelques Vaisseaux qui éroient revenus de Ceylan, où ils étoient alles s'emparer d'un Fort Portugais, sous la conduire du Capitaine Spilberg. L'Amiral demeura scul avec son Vaisseau, pour les attendre, Pendant le séjour qu'il y sit, les Anglois eurent beaucoup à se louer de ses civilités, & du secours qu'il eut la génerolité de leur accorder. Il leur devoit cette reconnoissance pour ceux qu'il avoit reçus du Chevalier Richard Luson, dans une rempête où il avoit été menacé du nauftage. Aussi n'épargna-r'il rien pour s'acquitter, par les soins qu'il prit des Anglois malades, avec lesquels il parragea jusqu'à sa provision de biscuit & de vin. Ses discours ne furent pas moins respectueux pour la Cour d'Angleterre. Mais l'Aureur remarque que les Hollandois de son Equipage ne trai-

Dans le cours du mois d'Avril de l'année suivante, il arriva dans la Rade -

Les maladies continuoient d'affoiblir de jour en jour les Anglois. Ils perdirent Thomas Morgan , leur second Facteur. Sackey fut lui-même attaque dangereusement. Les Marelots qui étoient revenus de Banda avec la Pinace, se ressentoient presque tous du même mal. L'art des Chirurgiens de l'Europe ne suffisoit pas pour des maladies qui leur étoienr inconnues, & personne n'avoir la hardicile d'employer les remedes Indiens, qu'ils connoissoient encore moins,

tetent pas l'Angleterre, & la Reine même, avec tant de ménagemens. Ils s'efforcerent de rendre cette Princesse & sa Nation odieuse aux Javans, par des récits, où la vérité, suivant les termes de Scot, n'étoir pas moins blessée que

> Tome I. Ggg

EDMOND SCOT. 1604.

William Chafe, un des Facteurs de la Pinace, mourut dans des convultions violentes, dont on ne put pénétrer la cause. Vers le même tems quelques Officiers du Roi vinrent leur défendre de rravailler davantage à leur édifice; apparemment parce qu'ils n'avoient point encore fait de présent au nouveau Pro-

tecteur. Mais apprenant que cet Officier & le Scha Bandar ne jouissoient point d'une faveur affurée, ils porrerent leurs plaintes à Kay Tamongone Gobay,

les Angreis.

L'Amiral e Amiral, qui étoit par sa bonté le pere de tous les Etrangers. Il fut touche de Bantam favorice leur fituation. La voie qu'il prit pour les secourir fut de donner une grande fete, à laquelle il invita les principaux Seigneurs de la Cour. Là, dans la chaleur du plaifir, il fit rourner l'entretien sur l'affaire des Anglois, en représentant combien il étoit honteux pour le Roi & pour toute la Nation de traiter avec si peu de bonne-foi des Marchands étrangers. Il protesta que si quelqu'un les empêchoir d'achever leur maifon , il étoit réfolu de leur abandonner la fienne, & de se loger plutot dans une cabane que de violer sa promelle. Enfin ses discours firent tant d'impression sur l'Assemblée, que tout le monde s'engagea par ferment à laisser finit leur ouvrage; & l'édifice fut bientôt porté à sa perfection.

Leur Comptoir d'achere.

Stackey craignant que l'arrivée des Hollandois, & l'attente de quelques autres Vaisseaux de la même Nation, n'augmentat beaucoup le prix du poivre, en avoit acheté une quantité confidérable; mais comme son Magasin n'étoit point encore fini, il avoit payé la marchandise avant qu'elle fut livrée. Les Hollandois commencerent bientôt leur cargaifon. Dans l'empressement avec lequel ils achetoient tout ce qui leur étoit offert, il se crut obligé de retiter ce qu'il avoir acheté; fans quoi, peut-être autoit-il rifqué de perdre son poivre & son argent. Mais la même raison le mettant dans la nécessité Its perdent fur de prendre le poivre au hafard, il s'en trouva beaucoup d'une mauvaise

te poivre. Stackey.

qualité. La maladie de Stackey fembloit s'irriter par les remedes. Il tomba dans une Mort du Facheur langueur, qui finit le dernier jour de Juin par fa mort. L'Amiral Hollandois, constant dans ses génereux principes, lui rendit les derniers devoirs avec toute la pompe qu'il pût s'imaginer. Le 4 de Juillet, quelques Javans mirent le feu au grand Marché qui étoit à l'Est de la Riviere, dans la vûe de piller les esfets des Chinois. Cette infame entreprise leur réutlit si bien, que non-sculement les Chinois y perdirent des biens considérables, mais que les Anglois eurent beaucoup de part à leur perte. L'incendie recommença le 27, & ne causa pas

moins de dommage. Danger qui me-

Le s d'Aont, à dix heures du foir, Spilberg, Powlfon, & quelques aupaccies August. tres Capitaines Hollandois , vintent avertir les Facteurs d'Angleterre , qu'ayant été le même jour à l'Audience du Protecteur, il leur avoit demandé fi la florte de Hollande prendroit parti pour les Anglois dans les démêlés que les Javans pourroient avoir avec eux. Spilberg avoit répondu que les Hollandois étant les plus proches voisins de l'Angleterre, il étoit juste que les deux Nations s'entr'aidassent à repouller les violences. Le Protecteur n'avoir pas laisse d'insister fur le dessein qu'il avoir de mortifier les Anglois; & faisant beaucoup de plainres vagues, il l'avoit prié de ne pas s'offenfer de ce qui devoit arriver. Un avis de cette importance obligea l'Auteur de cette Relation, qui étoit devenu le Chef du Comptoir, depuis que les Anglois avoient perdu

1603. Scot appair le

Stackey, de se rendre ausli-tôt chez le Protecteur, & de lui faire un pré- EDMOND fent. Il fur reçu à l'Audience, & son présent fut accepré; mais le Seigneur Javan dédaignant de répondre à ses plaintes, se contenta de lui dire qu'il le feroit avertir le lendemain de ses intentions. Scot encore plus allarmé de Protecheus, cette conduite, eut recours à l'Amiral Hollandois, qui envoya sur le champ fon fils chez le Protecteur, pour lui demander des explications sur les menaces qu'il faifoir aux Anglois. Il les défavoua. Mais ayant fait appeller Scor le matin, il voulut scavoir de qui il avoit appris que son dessein sut de nuire au Comptoir d'Anglérerre. Scor ne balança point à lui dire qu'il l'avoit appris des Hollandois. C'est donc de quelque Esclave, répondit le Protecteur? Non, répliqua Scor; c'est de plusieurs braves Capitaines. Le Javan parut se faire violence pour déguiser sa colere ; mais il ajouta : si c'étoit quelque Chinois ou quelque Javan, je le ferois amener fur le champ & poignarder à vos yeux. Après s'être un peu composé, il se plaignit avec plus de douceur de ce que les Anglois ne s'adressoient point à lui dans leurs affaires, & semblojent donner toure leur confiance au Scha Bandar ou à l'Amiral, Scot s'excufa fur fa qualité d'Etranger, qui ne lui permettoit pas de connoître encore tous ses devoirs. Il promit qu'à l'avenir les Anglois n'épargneroient rien pour mériter ses bonnes graces. Cer entrerien finir par des protestarions mutuelles d'amitié & de bonne-foi ; mais il n'y entroit que de la diffimulation de la Apparencettonpart du Ptotecteur, qui songeoit à tirer de l'argent des Facteurs Anglois. Quelques jours après, on avertit Scot que le dessein du Roi étoit de lui emprunrer cinq mille réaux de huit. Il comprit que c'étoit un artifice pour l'engager à les offrir volontairement : mais fans s'informer d'où cet avis étoit venu, il prit le parti d'attendre que le Roi les lui fir demander ouvertement.

Spilberg ayant vendu ses marchandises, & charge ses Vaisseaux de poivre, Malignited un mit à la voile pour retourner en Europe, L'Amiral Warwick fir remarquer aux fe de l'emburas Anglois que ce départ le rendoit beaucoup plus foible, & que ne pouvant ar- aux Anglois. tendre de lui le même fecours, ils devoient fe conduire avec beaucoup plus de précautions. Cependant ils furent forcés d'oublier ce conseil. Le 17 d'Août, avant mis à l'air quelques marchandises qui avoient besoin de ce préservatif. un Javan, Esclave d'un des principaux Seigneurs du Pays, y jetta quelques méches fouffrées, qu'ils n'éteignirent point fans peine. Dans le premier reffentiment de certe infulre, ils le poursuivirent, l'arrêterent, & le conduisirent devant Kay Tamongone, Amiral de Bantam, qui le fit ausli-tôr charger de fers. Une heure après il s'assembla près de sa prison un grand nombre d'autres d'Esclaves, qui entreprirent de le délivrer. Les gens de l'Amiral parurent avec leurs armes. On se battit avec chaleur. Mais les Esclaves avant été mis en fuite, l'Amiral fit conduire son Prisonnier au Palais du Roi. Les Anglois balancerent s'ils devoient potter leurs plaintes jusqu'à la Cour. Ils n'ignoroient pas qu'il n'y a gueres d'aurre punirion à Bantam que celle de mort , parce que le desir de la vengeance est si vif dans la Nation, qu'un Esclave même regardant tour autre châriment comme un outrage, ne manque point d'atten- delavengeance. ter ensuite à la vie de son Maître ou de son Juge. D'ailleurs le crime dont ils avoient à se plaindre, sembloit expié par la prison; ou s'il éroit devenu capital par ses suites, c'étoit l'Amiral que la poursuite regardoit comme l'offense.

Effet fingulier

EDMOND SCOT. 1601.

Ils furent délivrés de ce doute par les follicitations du Maître de l'Esclave; qui étoit un des l'avoris du Roi, & qui ne fut pas long-tems sans obtenir grace. Il étoit lui-même ami des Anglois; de forte qu'à la fin ils s'unirent à lui pour fauver le Coupable.

Dans tous ces différends, ils n'étoient embarrasses qu'à trouver la source tes tookisée des chagrins qu'on ne celloir pas de leur fuscirer; car malgré la mauvaise opidéfanteurraire nion qu'ils avoient des Javans, ils ne pouvoient se figurer que de simples Esclaves, avec lesquels ils n'avoient aucun démèlé, se portailent à souhaiter

Picoivers.

leur ruine, s'ils n'y étoient pouffés par quelque reflort fecret. Leurs foup-Infoltes qu'ils cons ne pouvoient romber que fur le Protecteur. Au milieu d'une nuit fort. obseure, randis qu'ils étoient à chanter les Pseaumes de l'Eglise Anglicane, une troupe de Voleurs vint brifer leurs fenêtres, & feroit entrée dans le Magalin s'ils n'euflent tiré quelques coups de fufil pour les écarter. Scot n'ignorant point les discours injurieux de quelques Hollandois, autoit fair tomber fur eux fes défiances, s'il ne les avoir que que fois vus fouffrir eux-mêmes de l'infolence des Javans. Presque dans le même tems ils eurent avec eux une

Les Hollandois o'attirent des quereiler.

querelle si violente, qu'elle abourit de part & d'autre à la mort de plusieurs perfonnes. A la vérité les Hollandois l'avoient fait naître, par des excès de. débauche, que l'Auteur traite de scandaleux pour le nom Chrérien. Il ajoûte que le caractère des Matelots Hollandois, lorsqu'une fois ils ont pris terre dans quelque Porr, est de ne plus connoître aucune regle de foumission ni même de respect pour leurs Officiers. Quoiqu'il en soit, s'ils ruetent quelques Javans dans le tumulte, ils perdirent deux hommes, qui furent poignardés de fang-froid par les amis ou les parens des Morts. Ils s'en plaignirent au Protecteur, en prérendant qu'il devoir mettre beaucoup de différence. entre les fautes qui leur étoient échapées dans l'yvrelle, & des affailinats. prémédités. Il leur demanda quelles Loix ils reconnoissoient dans leurs Voyages de Commerce, c'est-à-dire, s'ils en avoient entr'eux, ou s'ils se sonmetroient à celles du Pays où ils éroient recus ? Leur réponse ayant été que sur mer ils se gouvernoient par les Loix de leur propre Pays, & qu'à terre ils. étoient fuiers à celles du lieu de leur féjour : He bien leur dit le Protecteur . voici les nôtres. Pour la mort d'un Esclave, on paye vingr réaux de huit; pour celle d'un homme Libre, cinquante, & cent pour celle d'un Noble. Ainsi pour vos deux hommes, il vous reviendroit deux fois cinquante réaux : mais comme. vous nous avez tué rrois Javans, qui n'étoient point Esclaves, c'est encore. cinquante réaux que vous nous devez, & que nous voulons bien vous laisset

fe que leur fait le Procesteur.

à compte.

Affaffins de l'Hle de Lampun.

Le 5 de Septembre, il arriva au Port de Bantam un Jone de l'Isle de Lampon, qui est située dans les Détroits du Sond. Les Habitans de cette Isle font Ennemis jurés de celle de Java , & particuliérement de Bantam , quoiqu'il se rrouve quantité de Javans qui s'associent à eux. Leur occupation continuelle est le meurtre & le brigandage. Ils entrent audacieusement dans les Villes & dans les maisons, ils volent en plein jour, & coupeur la tête à ceux qui leur rétistent. Pendant plus d'un mois qu'ils passerent aux environs de Bantam , les Anglois furent rroublés continuellement par les lamentations des Habitans. Un jour qu'ils éroient à dîner, ces perfides Affassins entrerent dans une maifon voifine du Comptoir, où ne trouvant qu'une femme, ils lui

SCOT. 1603.

couperent la gorge; mais les cris du mari, qui arriva au même moment, les EDMOND forcerent de prendre la fuire, sans qu'ils eussent le tems d'emporter la tête. En vain les Anglois se mirent à les pontsuivre. Ils sont fort prompts à la course; sans compter que leur ressemblance avec les Javans leur donne la facilité de se meler dans la foule, & de se contrefaire avec tant d'adresse, que souvent ils reviennent, parmi les curieux, au lieu même d'où la crainte du châtimentvient de les chaffer. Scot raconte que plufieurs femmes de la Ville prirent cette occation pour se défaire de leurs maris, en leur coupant la tête pendant la muit, & la vendant aux Lainpons. Il ajoûte la raison qui portoit ces Brigands à couper tant de têtes. Ils étoient gouvernés par un Roi qui leur donnoit une porte femme pour chaque tête d'Etranger qu'ils lui apportoient; de forte, continue l'Auteur, qu'ils déterroient quelquefois les Morts, pour tromper leur Roi par. un faux prefent. Les Anglois ne furent pas exemts de crainte. Ils s'apperçurent fouvent que Les Anglois erai-

Raifon qui les

les Lampons rodoient pendant la nuit autour du Comptoir, & qu'ils en vouloient à leurs têtes ou à leurs marchandises. Les allarmes de Scot devinrent fent. bien plus vives fur un avis fecret qu'il reçut de quelques perfonnes de diftinction, & particuliérement de l'Amiral, dont l'amitié ne le refroidissoit point pour les Anglois. Il fur averti que plusieurs Seigneurs Javans, qui avoient plus de faste que de bien, & qui tâchoient de suppléer par leurs brigandages. à ce qui manquoit à leur fortune, avoient formé le dellein de fondre pendant la nuit sur le Comptoir, de faire main-baile sur le petit nombre d'Anglois que les maladies avoient épargnés, de se faisir de toutes leurs richesses, que la renommée groffilloir beaucoup, & de publier le lendemain que c'étoit l'ouvrage des Lampons. Scot ne trouva point d'autre ressource que d'allumer chaque nuit autour du Comptoir quantité de feux, non-seulement pour inspirer de la crainte aux plus hardis, mais pour se mettre en état de pouvoir les diffinguer malgré leur couleur. D'un autre côté, tous les Anglois eurent ordre de paifer le tems de l'obscurité sous les armes . & les Trompettes de sonner lorsqu'ils verroient paroître quelque Indien. Les Lampons & les Javans qui n'appréhendent rien tant que les armes à feu, ne purent douter qu'avec ces précautions, les Anglois n'euffent leurs fuills prêts à les recevoir. La même garde fut continuée affez long-tems. Enfin, par les mesures que l'on prit dans la Ville, il y eut un grand nombre de Lamponsarrètés, & punis du dernier supplice. Mais les reiles de certe dangereuse Troupe se jetterent dans la Ville Chinoife. C'étoit un nouveau péril pour les Auglois, qui avoient de grandes liaifons de Commerce avec les Chinois, & quantité de marchandifes entre leurs mains. Ils entendirent du Comptoir les cris d'une infinité de Maifons, défolées par le pillage ou par la mort des Marchands. Ce bruit & ces inquiétudes perpetuelles firent sur eux tant d'impression, qu'en songe, dit Impessionaires le l'Auteur, ils se figuroient être attaqués par les Javans ou les Lampons, & in crassionaire de la crassionaire que malgré la profondeur de leur fommeil, après tant de veilles & de fati- brut. gues, ils fe levoient tout endormis pour courir aux armes. La crainte du feu agissoir encore plus fortement sur leurs imaginations. Ils en avoient vû des exemples fi terribles, & les circonstances en rendoient le souvenir si-vif, qu'à la moindre allarme, ils fe croyoient environnés de flammes. O feu! s'écrie Scot dans fa Relation, ton feul nom, dans quelque Langue qu'il eût été pro-

Ggg iii

SCOT. 1603.

noncé près de moi, m'auroit tiré de la plus profonde létargie. Il fut obligé, dir-il, pour se garantir des tressaillemens mortels où ce mot le jettoit, de défendre à tous ses gens de le prononcer autour de lui , s'ils n'y étoient forcés par l'occasion. Au reste il assure que cette disposition étoit celle de tous les aurres Anglois, & qu'aufli-tôt que les soins du Gouvernement eurent dissipé les fujets de tant de craintes, tous les gens du Comptoir dormirent pendant plusieurs jours d'un sommeil si prosond, que les tambours & les trompettes n'avoient point la force de les réveiller,

gross tart de defobler à Bantain.

Si l'on est surpris qu'une Ville, telle que l'Aureur a représenté Bantam, fût fujette à des désordres de cette nature, il fait considerer qu'elle avoit alors un Roi fort jeune, & que les Seigneurs du Confeil, occupés de leurs intérêrs, " fermoient les yeux à tout ce qui n'intétessoit que le Peuple. Dans l'espace de trois mois la Ville effuya cinq incendies confiderables, mais à l'Est de la Riviere, c'est-à-dire, dans un Quarrier qui n'éroit habité que par la Populace, ou par les Chinois, que les Javans cherchoient à piller, Quoique le Comptoir des Anglois en fût fort voisin, & que la flamme s'en fût plus d'une fois approchée, leur vigilance & la faveur du vent le garantit autant de fois de fa ruine.

Hollandois af-

A peine étoir-on revenu de ces allarmes, qu'il s'éleva de nouveaux différends entre les Naturels du Pays & les Hollandois. La fource en fur encore un excès de débauche, dans lequel ceux-ci infulterent mal-à-propos quelques Javans. Bientôr la vengeance éclata par des effets fort tragiques. Plufieurs Hollandois furent affailinés le foir, sans qu'on pût reconnoître les Meurtriers. Le péril s'étendit jusqu'aux Anglois, par une raison qui n'est pas sans vraisemter Anglois fi- blance, dans un Ecrivain même de cetre Nation. Jufqu'alors ces deux Peuples avoient été confondus par les Javans sous le nom d'Anglois; soir, comme l'affure Scot, que les Hollandois à leur arrivée, eussent trouvé de l'avantage à prendre le nom de leurs Voisins, soit que la ressemblance de leur habillement

chils d'arre con-Hodandois,

gues.

eût fair naître cette erreur. Souvent le Peuple de Bantam faisoit retenrir ses plaintes contre les Auglois, quoiqu'il fût certain, dit l'Aureur, que ceux-ci n'ayant rien à se reprocher, elles ne pouvoient tomber que sur les Hollan-Ce qu'ils font dois. Enfin, craignant les mal-entendus à l'occasion de cetre derniere querelle, ponr etre dittinles Chefs du Comptoir Anglois commencerent à chercher quelque marque pour se faire distinguer. On approchoit du 17 de Novembre, qui étoit la Fête anniverfaire du Couronnément de la Reine Elifabeth; car on ignora pendant le reste de l'année à Bantam, & même une partie de l'année suivante, que l'Angleterre eut changé de Maître. Scot fit prendre aux Anglois des habits neufs de foye, avec des écharpes de taffetas blanc & rouge. Il fit faire auffi un nouveau Pavillon, qui portoit une Croix rouge sur un fond blanc; & pour différence entre les Maitres & les Valets, il fit border leur écharpe aux premiers, d'une frange d'or.

Fice des An-

Le jour de la Fête étant arrivé ils arborerent l'étendard de Saint Georges au fommet de leur maifon. Enfuire ayant annoncé leur joye par quelques décharpes de leur mousquererie, ils se rangerent en fort bel ordre sur leur propre terrain, & firent plusieurs marches au son des tymbales & des trompettes. Le bruir arrira aufli-rôr le Scha Bandar & plufieurs autres Seigneurs, qui s'informerent curieusement du sujet de cette réjouissance. Scot leur apprit que c'étoit la Fête de sa Reine, ou plutôt le renouvellement d'une Fête qui avoit été célebre quarante-fept fois, parce qu'il y avoit autant d'années que cette grande Princesse étoit sur le Trône; & que tous les Anglois, dans quelque lieu du Monde qu'ils pullent se trouver, ne manquoient point à ce devoir. Le Scha-Bandar loua beaucoup une prarique, qui marquoit, dans un Peuple, autant d'attachement que de respect pour son Souverain. Les Javans s'étant affembles en grand nombre, ils demanderent pourquoi les Anglois de l'autre Comptoir ne témoignoient pas le même zele. On se hâta de leur répondre que ce n'étoient point des Anglois, mais des Hollandois, qui loin d'être Sujets de ténnent sur Jala même Reine, n'étoient même gouvernés par aucun Roi; qu'il étoit aifé de les distinguer, puisque si l'on y vouloit saire attention, ils ne parloient pas le même Langage, & que leurs usages mêmes étoient ailez différens. Scot n'oublia point de faire paroître ses gens pendant l'après-midi dans tous les Quarriers de la Ville, avec ordre de répeter les mêmes discours à ceux qui auroient la curiolité de les entendre. Leurs écharpes & leurs cocardes firent une figure brillante. Le Peuple apprit ainsi à distinguer les deux Nations; & Scot, fort prévenu en faveur de la fienne, ajoûte avec complaifance pour la fupériorité qu'il paroît s'attribuet, que les enfans de Bantam s'écrioient, en voyant passer les Anglois: Oran Engaces bagh; oran Hollanda jahad, les Anglois

sont bons, les Hollandois ne valent rien.

EDMOND Scor. 1603.

Discours qu'ils

L'Amiral Warwick partit dans cet intervalle pour Patama, dans le dessein de se rendre ensuite à la Chine. Les deux Vaisseaux qu'il y avoit envoyés six Deux Voisseaux mois auparavant, arriverent le 6 de Décembre à la Rade de Bantam. Ils Bollandois s'unavoient trouvé à l'ancre, dans l'Ille de Macao, une Caraque Portugaife, che Caraque chargée de foye crue, de muse & d'autres marchandises précieuses, dont ils s'étoient faisis presque sans résissance, tandis que l'Equipage étoit à terre-Après en avoir tiré de quoi composer leur cargaison, ils avoient brûlé le reste, qui de leur propre aveu, faifoit encore le double de ce qu'ils avoient enlevé. Ilsattagnent un qui de leur propre aveu, faitoit encore le noutre de ce qui ils avoient attaqué. Vaifettu du Roi Dans leur retour ils avoient rencontré un Jone de Siam, qu'ils avoient attaqué. Vaifettu du Roi Maint ku Ai-Il ne s'étoit rendu qu'après avoir perdu trente-trois hommes & leur en avoir lie. tué plusieurs. Mais en le reconnoissant pout Siamois, ils l'avoient laissé libre, parce qu'ils se proposoient d'établir un Comptoir dans cette Nation. Le Capitaine, qui périt dans le combat, avoit refuse de leur dire à quel Prince il appartenoit. Telle fut du moins l'excuse des Hollandois, pour sustifier l'infulte qu'ils avoient faite aux Sujets d'un Roi dont ils recherchoient l'amitié. Ils ignoroient encore la valeur du musc; de sorte qu'ayant rencontré un Vaisfeau Japonois, ils lui avoient cedé presque pour rien ce qu'ils avoient enlevé à la Caraque. Dans l'espace d'environ quarante jours, qu'ils passerent à Bantam, ils prodiguerent de même la plus tiche partie de leur butin. Le 17 Janvier, ils leverent l'ancre, avec deux autres Barimens de leur Nation; l'un, qui avoit chargé à Bantam ; l'autre , arrivé deux mois auparavant de la Chine , & parti de Hollande depuis quatre ans. Il en avoit passe quatorze mois à la Cochinchine, où pat une trahifon, dont l'histoire n'appartient point à cet Ouvrage, ils avoient d'abord été retenus Prisonniers. Leut Capitaine, que les Cochinchinois foupconnoient d'être moins un Marchand qu'un Pirate ou Hollandeis pris un Espion, avoit été forcé de se tenir à genoux pendant vingt-quatre heures, commentraire. le col nud fous un fabre, dont on feignoit à tout moment de lui vouloir cou-

1604.

Un Capitalne

EDMOND SCOT. 1604.

per la tête, pour lui faire confesser le dessein de son voyage. Mais il se trouva heureusement que la plus grande partie de l'Equipage étoit composée de Hollandois Catholiques; ce qui leur attira la protection de quelques Religieux Portugais, sans lesquels ils étoient tous menacés de perdre la vie. Ils furent traités enfuite avec plus de douceur, mais obligés néanmoins de racheter leur

liberté par une gtolle fomme. Les Anglois de Bantam se croyoient depuis quelques mois à couvert de toutesleurs anciennes craintes. Ils n'avoient eu que les maladies à combattre; & l'experience leur ayant appris qu'elles venoient particulièrement de la chaleur du poivre, dans le foin qu'ils prenoient eux-mêmes de l'éplucher & de le fasser, ils s'étoient déterminés à louer des Chinois pour leur rendre ce service sous l'inspection de leurs Domestiques. Dans cette heureuse situation de leurs affaires, ils virent arriver ce qu'ils avoient redouté depuis long-tems.

yout lear extorguer de l'argent.

Le Protecheur fans pouvoir s'en garantir. Le Protecteur fit prier Scot de lui prêter deux mille pieces de huit, ou, s'il n'avoit point cette fomme, de lui en fournir du moins la moitié. Il falloit choisir entre le danger d'un refus, ou le desagrément de voir souvent renouveller cette fâcheuse demande; car on ne propo-

soit ni conditions ni terme pour la restitution. Scot prit le parti de répon-Réponse de Scot, dre que l'Amiral Lancaster lui avoit laissé beaucoup de marchandises, mais pen d'argent; que les Javans lui devoient de groffes fommes, dont il ne pouvoit se faire payer; enfin, qu'il étoit encore très-éloigné d'avoir acheré aurant de poivre qu'il en auroit besoin pour les Vaisseaux dont il attendoit l'arrivée. Ces excufes furent mal recues. Il fut aifé de prévoir que les Anglois n'autoient jamais un ami fincere dans le Protecteut; tandis que les Hollandois, qui l'avoient corrompu, en lui prodiguant les richesses qu'ils avoient enlevées aux Portugais, en obtenoient toutes fortes de faveurs. Il leur avoit accordé depuis pen la permission de se bâtir une maison magnifique; quoiqu'ils en eustent déja trois, sous le nom d'autant de Marchands, qui ne cettoient point d'acheter tout le poivre qu'on leur offroit. Les Chinois profitoient de cette avidité pour mêler dans leurs marchandifes de l'eau, du fable & d'autres corps étrangers, qui en augmentoient tellement le poids, que ceux qui exerçoient cette

Priponnerie des Chinquis de Bancam.

friponnerie, acherant eux-mêmes le poivre plus cher qu'ils ne le vendoient, ne laissoient pas d'y gagner douze ou quinze pour cent. Les Anglois se trouvoienr forces de le prendre avec ces altérations, parce qu'il y auroit fallu renoncer entiérement, s'ils en avoient attendu d'une autre espece. Cependant le Protecteur s'étoit si peu rebuté des excuses de Scot, que sous

Fes Anglois fons forces de fatisfaire l'avance du Pr. techeur.

de nouveaux prétextes il lui fit demander mille pieces de huit. Les infrances, dont cette proposition fut accompagnée, ne firent que trop connoître aux Anglois le péril qu'il y avoit à la rejetter. Ils sçavoient d'ailleurs que les Hollandois fouliairoient ardemment de les voir mal avec les principaux Officiers du Roi. & qu'ils y contribuoient peut-être par des voies indirectes. Ainsi ne pensant plus qu'à se faire un mérite du facrifice, dont ils ne pouvoient se dispenser, ils protesterent que c'étoit l'ardeur de leur zèle qui les portoit à s'incommoder beaucoup pour satisfaire le Protecteur, & que dans l'impossibilité de fournir mille pieces, ils en donneroient volontiers cinq cens, qu'ils retrancheroient à leurs propres besoins. Cette somme fut acceptee.

Hollandois for On vit attiver à la fin de l'année, un Jone chargé de Hollandois, qui giuts de Jahot.

venoient de quitter, avec leuts biens, le Comptoir qu'ils avoient à Jahor. Le Roi du Pays attaqué & vivement pressé par les Portugais , qui lui offroient la paix, à condition de leur livrer les Hollandois qu'il avoit dans ses Etats, avoit mieux aimé s'exposer à toutes les extrémités de la guetre que d'en acheter la fin par ce honteux Trairé; mais il avoit prie ses hôtes de se retirer vo-Iontairement. Leur entrée à Bantam fut fignalée par deux incendies, qui con-

EBMOND Scor. 1604.

fumerent une partie de la Ville, fans nuire encore aux Anglois.

L'année 1604, n'offre que des meurtres, des vols, des guerres, des in- Accidens funcicendies & des trahifons. Pour commencer par une tragédie : les Anglois avoient dans le Comptoir un Mulatre de Pegu, qui étoit venu d'Achin fur leurs Vaisseaux. Un jour que plusieurs Matelors Hollandois, atrivés de Patama, étoient à se réjonir avec les Domestiques Anglois, le Prevôt du Bâtiment voulant retourner à bord donna ordre au Mulâtre de l'y conduire. La fere étoit échanfiée par le vin & les liqueurs. Deux Courtifannes, que les Domestiques y avoient appellées, contribuoient encore à rendre la débauche plus vive. Le Mulâtre refufa brufquement d'obéir, & le Prevôt choqué de la réponse, le maltraita de plusieurs coups. Cette querelle n'eut pas d'abord d'autre suite. Mais à mesure que le Mulatre continua de boire, il tessentit plus vivement l'infulte d'un homme qui n'avoir aucune autorité fur lui. Sans s'ouvrir aux Marelors ni aux Anglois, il confia ses plaintes à un Esclave du Scha Bandar, qui éroit son ami intime, & capable comme lui d'une action violente. Des le même jour ils cherchetent l'occasion d'exercer leur vengeance; mais le Prevôt étant déja retourné au rivage, ils passerent la nuit à l'attendre, sans que ce délai changeat rien à leut resolution. Le Prevôt ne manqua point de revenir le jour suivant, avec un homme du pays, qu'il avoit pris ut. pour interptéte & pour guide. Ils le tuerent de mille coups. Mais le Mulatre, estrayé de son action après l'avoir commise, prir le parti désesperé de tuer aulli, non-feulement le Guide du Prevôt, mais l'Esclave même qui avoit partagé son crime. Ce furieux dessein lui réntlit pour le Javan, tandis que l'Esclave découvrant à ses yeux de quelle récompense il étoit menacé, se déroba par la fuite. Cependant le Mulatre ne jugeant sa perte que plus certaine, s'il laissoit échapper son Complice, courut si promptement après lui, qu'il le joignit à l'entrée de la Ville où il le tua d'un feul coup. Mais il perdit le fruit d'une précaution si cruelle, en commettant ce dernier crime à la vûe de quelques Javans qui se hâterent de l'arrêter. En vain reclama-t'il les Anglois. Le Protecteur informé de son action, se le sit amener; & faisant appellet le Chef du Comptoir, il exigea fur le champ cinquante pièces de huit pour la morr du Javan, & vingt pour celle de l'Esclave. A cette condition le Mulâtte leur fur rendu.

Cependant les Hollandois, qui n'étoient point compris dans cette fatisfaction, résolurent de s'en procurer une plus sérieuse pour la mort de leur Prevôt. Ils firent demander le Criminel aux Anglois. Scot prétendit que l'ayant racheré des mains du Protecteur, il étoit absous par cette espece de Sentence. Il s'cleva là-dessus une querelle si vive entre ses deux Nations, que dans les premiers ressentimens, on fût prêt d'en venit aux armes. Mais les Anglois étoient en fi petir nombre, qu'ils ne pouvoient rien gagnet par leur obitination. Il ne leut reftoit que dix hommes. Le courage fut fotce de cé-Tome I. Hhh

EDMOND SCOT. 1604. Détetlable en-Angiois.

der au nombre. Les Follandois firent enlevet le Mulâtre par une Compagnie de Matelots armés, & le hrent exécuter sur le rivage, dans le lieu même où le

crime avoit été commis. Ainsi le triste état du Comptoir Anglois l'exposoit à toutes sortes de viotreprite contre les lences & d'affronts, sans ancune ressource pour s'en desendre. Un Chinois,

qui avoit embrasse la Religion des Javans, se trouvoit établi près du Comptoir, dans une maison où il vendoit de l'arrack. La vûe du Magasin, dour il n'étoit féparé que par une cour , lui fit naître l'envie de trouver quelque moyen pour s'y introduire. Ce ne pouvoit être par des voies extérieures. La cour étoit exposée aux yeux pendant le jour, & ne demeuroit jamais sans Garde pendant la nuit. Il s'affocia huit autres Chinois, avec lesquels il entreprit d'ouvrit un fourerrain, qui devoir les conduire, dans leurs idées, jusqu'au centre du Magafin. L'invention paroifloit d'autant plus fure, qu'ayant une brailerie d'arrack dans la partie de sa maison qui touchoit à la cour, on ne pouvoit être furpris d'y voir un certain mouvement que demandoit le tra-On fait un fou- vail. Avant que de commencet l'entreptife, il fut obligé de creuser un puits

terrain pour vo-ler le Comptoir, fort profond fut son propre terrain, pour scher la cour des Anglois, que sa fituation rendoit fort humide. Il eut foin, pour déguiser ses vues, de planter du tabae dans la fienne, comme si le puits n'eut été creuse que pour l'arroser; & tandis que ses Affociés ouvroient le chemin sous terre, on le voyoit continuellement occupé de ses plantes. L'ouvrage sut pousse avec tant de vigueur qu'ils arriverent au-dellous du Magafin. Mais ils y furent arrêtés par l'épaiffeur des planches qui en faifoient le fond. Le moindre bruit pouvant les trahir, il étoit question de s'ouvrir un passage au travers de cette charpente. Après avoir tenré routes fortes d'expédiens , un Serrurier du complot leur promit d'y réussir. Il fir rougir un fer avec lequel il n'eut pas de peine à percer une planche; & son espérance étoir qu'à force de répéter cette opération , il rendroit le trou affez grand pour y faire paffer un homme. Ce deffein pouvoit produire quelque effet, s'il eut été conduir avec plus de précaution. Mais en prenant foin que le feu n'agit point trop vivement fur le bois, ils ne fircut point attention que le plancher étoit chargé de ballots enveloppés de nattes, & que le bout du fer y communiquoit son ardeur. En effet quelques nattes prirent feu, & l'incendie auroit bien-tôt fait d'aurres progrès si les ballots

Fer brûlant pour en petcer les planches.

On découvre le

eussent été moins humides.

Pendant ce tems-là les Anglois étoient sans soupçon. Le Magasin étoit bien fermé, & la Garde exacte pendant la nuit. On avoir porté les précautions contre le feu jusqu'à faire plâtrer les fenêtres; ce qui empêchoir de sentir la fumée, quoiqu'elle n'eur pas tardé à se répandre. Scot venoit saire lui - même la premiere garde, & s'étoit retiré tranquillement. Mais à la feconde, quelqu'un crut sentir une ordeur de sumée, qui augmentoit sans cesse. On en-Circonflances tra dans le Magafin : il en étoit rempli. Cependant après avoir jetté les yeux de toutes parts, on ne remarqua aucune trace de feu. Ce ne fut qu'à force de remuer une infinité de ballots qu'on découvrit quelques nattes qui brûloient sans flamme; mais on se défioit encore si peu de l'artifice, que les plus enrendus n'attribuerent cet accident qu'à la fermentation du poivte, qu'ils crurent capable de prendre feu dans un lieu si bien fermé. Scot averri du

danger vint joindre ses recherches à celles des autres. Avec une immense

de l'incendie.

quantité de poivre, il avoit dans le Magasin trente mille pièces de huit. Cependant fon premier foin fut de faire transporter, dans la cout, deux tonneaux de poudre qui y étoient aufli. L'épailleur de la fumée augmentant jusqu'à obscurcir la lumière des chandelles, on fut obligé de lier ensemble douze grands flambeaux de cire , pour éclairer toutes les patties du Magasin. Les Hollandois, avertis de ce qui se passoit, envoyerent une Garde armée pour artêter d'aurres défordres, & des Ouvriers fidéles qui éreignirent enfin les nattes embrasces, Il se présenta quantité de Chinois , dont on ne voulut point accepter les secours : & parmi cux étoient les Auteurs même de l'incendie.

EDMOND Scor. 1604

Il restoit à sçavoir quelle pouvoit être la cause d'un accident de cette na- On en décourre

ture. Scot rejettant l'explication que j'ai rapportée , panchoit beaucoup à foupconnet les Portugais; mais il ne pénétroit pas mieux les moyens qu'ils avoient employés; cat le trou du plancher étoit encore si petit, que dans la fumée, & la confusion, personne ne l'avoit apperçu. Le matin, un Briquetier Chinois, qui travailloit au Comptoir Hollandois, affura que le mal venoit de quelques gens de sa Nation, & qu'en cherchant avec soin, il étoit impossible qu'on n'en découvrit pas la fource. Il ajoûta pour confirmer son témoignage, que les Ouvriers de la maison voisine avoient deja pris la fuite. On recommença auffi-tôt les recherches. Enfin l'on apperçut le trou qui étoit au plancher. Un bâton, qu'on y fit entrer, ne trouvant rien qui lui réfissar, Scot ptit une hache avec laquelle il rendit l'ouverture affez farge pour lui faite découvrir le fouterrain. Il aggrandit encore le passage. Deux hommes y descendirent armés. & marcherent julqu'à l'entrée, qui répondoit à la maison du Chinois. On avoit envoyé dans l'intervalle une Garde, pour s'assurer de ceux qui pouvoient encore s'y trouver. Il n'y restoit que trois Chinois, dont l'un y logeoit habituellement; mais les deux autres y étoient par hazard & n'avoient aucune connoissance de ce qui s'étoit passe. Scot les fir arrêter tous trois & charger de fers. Il députa sur le champ au Protecteur pour lui expliquer son avanture, & lui demander justice. On promit de le satisfaire, mais dans des termes qui lui donnerent peu d'espérance.

Les Hollandois, qui se crurent intéressés à pénétrer le fond de cette terrible entreprise, & qui avoient assez de forces dans le Port pour s'atrirer des ménagemens, interrogerent les trois Chinois qu'on avoit arrêtés. Celui qui logeoit dans la maison justifia les deux autres, en reconnoissant qu'ils y étoient venus pour la premiere fois. Mais fur le refus qu'il fit de s'expliquet davantage, on le menaça d'un fer brûlant, qui le rendit plus fincere. Il confessa que le crime avoit été commis par le Maître de la maison & six autres Chinois qui s'étoient évadés, fans avouer qu'il eût été leur complice. On le mit férieulement à la torture. Il reconnut enfin qu'il étoit coupable. Scot voyant qu'il avoit peu de justice à espérer du Protecteur, résolut de se la faire à lui-même, & fit tuer ce malheureux, fans que les Javans paruffent s'en plaindre. Au contraire, dans la haine & le mépris qu'ils ont pour les Chinois, ils lui reprocherent son crime, en le voyant conduire au supplice; & le Protecteur qui n'avoit pas voulu se charger de sa punition, ne sit pas difficulté de l'approuver. A quelques injures qu'il reçut des Javans au lieu de l'exécution , il répondit : » Les Anglois sont riches & je suis pauvre : pourquoi ne leur prendrois-je w point ce qui leur est moins nécellaire qu'à moi?

Scot fe fait infe tice à lui-monte

Hhhii

EDMOND SCOT. 1604. Frees de vengoanice.

L'Amiral Hollandois envoya le lendemain à Scot un autre Chinois , du nombre des Complices, que ses gens avoient arrêté sur le rivage. La torture lui fit confetler qu'il étoit l'auteur de l'invention du fer rouge , & qu'il avoit abusé de son art dans d'autres occasions, pour alteret les monnoyes. La facilité que Scot avoit trouvé dans les Javans à lui laisset prendre l'autorité de Juge, lui fit porter peut-être ses ressentimens trop loin. Il n'y eur point de cruautés qu'il n'exerçat contre le Coupable. Le récit en est affreux dans sa propre Relation. Après deux jours de cette cruelle vengeance, il le fit tuer à coups de fusil. Mais pour justifier sa conduite, il prétend que sans un exemple de la derniere sévérité, il auroit pû craindre que les Chinois n'eussent formé quelque nouveau dessein contre les Anglois. Ce fut dans la même idée qu'il promit une récompense considérable à ceux qui remettroient entre ses mains les autres Complices.

Affreux caraftere des Javans & des Chinois de Bantam.

On pent douter si c'est le ressentiment de tant d'inquiétudes & de pertes, qui fait faire à l'Anteur une affreuse peinture des Javans & des Chinois de Bantam. Il les représante comme les plus lâches & les plus scélérats de tous les hommes, sans en excepter les Seigneurs, entre lesquels il ne fait grace qu'au Scha Bandar, à l'Amiral, & à deux on trois autres, qui n'étoient pas même de l'Isle, & qui étoient venus s'y établit de Clyn. Il taconte, à l'occasion du danger que le Comptoir avoir couru, qu'un des Complices ayant trouvé un azile chez un Seigneur Javan, nommé Pangram Mandelike, proche parent du Roi, il avoit été le supplier lui-même au nom du bien public, & par tous les morifs qui pouvoient faire impression sur un honnêre homme, de ne point accorder la protection à des miférables qui devoient être regar-Discours d'un des comme l'opprobre du Pays. Le Seigneur Javan lui répondit qu'il pouvoit garder ses représentations pour ceux qu'il croyoit capables d'en être touchés, s'il en connoissoit quelqu'un; mais que pour lui, il confessoit naturellement

Seigneur Javan.

qu'il ne s'embarrassoit ni du bien , ni de l'honneur de son Pays. Quelque-tems après, le même Seigneur ayant besoin de plusieurs marchandises Angloises, vint les aclieter au Comptoir, en demandant crédit de sept ou huit cens piéces de huir. Scot, trop bien instruit de ses principes, s'excusa sons divers prétextes. En quitrant le Comptoir , Pangram dit affez haut pour être entendu; il est bien facheux que cette maison soit destinée à périt par le seu. En effet, empioye pour se veiger des An- pendant plus de six semaines, toute la vigilance des Anglois ne put empêcher que de deux ou trois jours l'un , ils ne recuffent fur leurs toits ou contre leurs fenêtres, des fléches enflammées & d'autres feux d'artifices, qui les mirent plusieurs fois dans le dernier danger. N'ayant pû réussir par l'incendie, Pangram employa un artifice sans exemple à Bantam, & dont le succès lui parut certain, par l'impression que sa singulatité même devoit faire sur le Roi & sur toute la Nation. Quoique l'usage tienne les femmes resserées chez leurs maris ou leurs peres, il envoya au Comptoir Anglois deux des siennes, d'un âge & d'une beauté qui pouvoient donner du crédit à l'imposture qu'il méditoit. Elles y arriverent portées à la mode du Pays, dans des palanquins, fur les épaules de quantité d'Esclaves. Scot apprenant que c'étoient des femmes de distinction, qui avoient la curiosité de voir son Magasin, & qui vouloient acheter des bijoux de l'Europe, se crut obligé de répondre à cette faveur par toures fortes de galanteries. Après leur avoir fair voir ce qu'il avoit

de plus précieux en matchandises d'Angletette, il les introduisit dans un cabinet où il avoit fait prépater des rafraichissemens. Elles reçurent ses civilités avec complaifance; mais lorsqu'il les croyoit prêtes à goûter ce qu'il leur offroit de si bonne grace, elles jetterent des cris, qui attirerent tous les Anglois du Comptoir, & les Esclaves qu'elles avoient amenés à leur suite. Scot n'avoit alors avec lui que Towtson , autre Facteur Anglois. Il ne comprit rien à ces marques de douleur & de crainre. Mais voyant les deux Javanes, qui continuoient leurs grimaces, & qui prefloient leurs gens de les faire fortir, il fit peu d'efforts pour les arrêter. Elles le quitterent brusquement. Le seul foupçon qu'il forma de cette avanture tomba sur quelques mers qu'il leur avoit fait servir à la manière de l'Europe, & dont il jugea que la viie pouvoit les avoir choquées.

EDMOND S c O T. 1604.

Le lendemain il reçut ordre de se rendre à la Cont. Le Roi , quoique fort jeune, prit un air severe en le voyant paroître, & lui demanda par quels ? détestables principes il se croyoit autorisé à violer les semmes d'autrui. Dans le premier étonnement de ce reproche , Scot marqua de l'embarras à répondre. Cependant après s'être rappellé ce qui pouvoit y donner occasion, il expliqua au Roi , d'un air si simple , les circonstances de son avanture , que ce Prince connoissant le caractere de Pangram , n'eur pas de peine à démêter la vérité. Le Scha Bandar, qui affiftoit à cette explication, & qui avoit été furpris du crime dont les Anglois avoient été accufés, aida beaucoup à leur justification, en rendant rémoignage que depuis qu'ils étoient à Bantam, il avoit admiré plusieurs fois leur continence. En effet Scot assure, à l'honneur de la sienne, qu'il n'avoit eu jusqu'alors que du dégoût pour les plus belles femmes du Pays, & que veillant à la conduite de ses gens, il avoit toujours éloigné du Comptoir cette forte de débauche.

Les Anrioisfe

Cependant Pangram, comptant à la Cour sut l'effet de son attifice, avoit fait répandre dans toute la Ville, que les Facteurs Anglois étoient convaincus d'avoir violé ses femmes. On s'attendoit à les voir punir si rigoureusement, qu'en fortant du Palais, Scot trouva une foule de peuple, qui demandoit quel feroit son supplice. Il passa d'un air si tranquille, qu'on remarqua aisement qu'il avoit satissait le Roi 3. & ce Prince ptit soin lui-même de duliper la calomnie. Pangram, quoique décrié par son caractere & par ses mœurs, avoit acquis rant de crédit dans une longue minorité, que le Confeil de Régence ofoit à peine lui rélifter. Mais le Roi commençoit à tenir de ses propres mains les rênes du Gouvernement; & s'il avoit quelque indulgence pour les injustices & les emportemens d'un homme qui lui appartenoit de fort près par le fang, il étoit fort éloigné de les autorifer par fon approbation.

Il arriva dans le même tems aux Anglois une avanture affez plaifante pour. Plaifant érêneles réjouir beaucoup, si la lisison qu'elle avoit avec celle qu'ils venoient d'es-mail. fuyer ne les avoit obligés de la regarder d'un autre œil. Un Chinois qui demeuroir dans le voisinage du Comptoir, ayant enlevé la femme d'un autre, fur poursuivi de si près par le mari, que cherchant à cacher sa proie, il ne vit point de ressource plus présente que de la faire passer par-dessus l'enclos du Comproir. Les Anglois avoient sassé nouvellement leur poivre, & la chaleur excellive du Magafin les obligeoir d'en tenir la porte ouverte. Dans la crainte où la femme du Chinois étoit encore de retomber entre les mains de son mari,

Hhh iii

EDMOND SCOT. 1604.

elle se glissa promptement pat la porte du Magasin; & la difficulté ne sut pas grande à sy cacher. Cependant n'ayant pû fupporter long-tems la chaleur du poivre, elle tevint prendre l'ait à la porte. Un Anglois, qui l'apperçut dans l'obscurité, crut le danger fort grand, & répandit aussi-tôt l'allarme. Scot patut avec fon activité ordinaire. Il prit ses armes pour commencer lui-même les recherches. Enfin ne trouvant qu'une femme, il voulut sçavoir quel motif l'avoit amenée. Elle répondit pour sa défense, que son mari l'avoit voulu battre, & qu'elle n'avoit point eu d'autre azile à choifir. Les Chinois font accoutumés à battre leurs femmes, fur-tout lorsqu'elles sont d'un Pays étranger. Celle-ci étoit une Esclave Cochinchinoise, qui n'avoit pas de parens à Bantam. On ne laiffa point de continuer la visite du Magasin; & , tout y étant tranquille, on employa le reste de la nuit à rire de cette fausse allarme. Le mari se présenta le lendemain pout demander des nouvelles de sa femme ; mais il ne fit cette question qu'en rreinblant, comme si l'exemple du Chinois, que Scot avoit fait mourir dans les supplices, lui eût fait redouter le même fort. On lui rendit ce qu'il cherchoit, fans lui fouhaiter d'autre mal que celui de vivre avec une telle femme.

L z Anglois élarg l'ent leur terram aBantam.

Le Protecteur affectant quelquefois du zèle pour la justice, avoit donné aux Anglois, en forme de confifcation, la maifon & le terrain du Chinois, qui avoit conspiré contre eux; mais quoique ce présent eut passé pour gratuit, jamais les Anglois n'ont payé si cher un si petit espace de tetre dans aucun Pays du monde. Cependant il leur devint extrémement utile; & dans la fuite ayant acheté une autre maison qui n'étoit pas moins proche du Comptoir, ils se trouverent logés fort avantageusement. Leurs satisfactions étoient toujours courtes, ou inclees de quelques défagrémens. Le 9 de Septembre, on publia par l'ordre du Protecteur une Proclamation qui défendoit aux Chinois de vendre du poivre aux Etrangers. Scot dina le même jour avec les Chefs du Comptoir Hollandois, qui ne lui parurent point aufli inquiets qu'ils de-

Protecteur.

voient l'être de cette innovation. Ils lui dirent avec le même ait d'indifférence, que le Protecteur leur devoit dix mille sacs de poivre. Sa réponse sut qu'il les crovoit trop fins pour avoir été capables d'une fi folle confiance. Mais avec un peu de réflexion fut tous ces incidens, il jugea que le dessein du Protecteur étoit de vexer les Anglois par une effece de monopole, dans lequel il y avoir beaucoup d'apparence que les Hollandois entroient pour quelque chose. En effet ayant appris qu'on achetoit quantité de poivre au nom du Roi, & par confequent à moindre prix, fuivant le droit du Souverain, il ne put douter que ce ne fut dans l'intention de le vendre plus cher aux Anglois, lorfqu'on l'auroit rendu plus rare. Il concut aufli que les dix mille facs dont les Flollandois lui avoient parlé n'étoient qu'un artifice concerté, pour les mettre à couvert de l'augmentation du prix. Dans le chagrin de cette nouvelle injure, il résolut de ne rien épargner pour faire entrer dans ses intérêts une vieille Dame de la Cour, qui gouvernoit si absolument le Protecteur, que fans être de la Famille Royale, on l'appelloit communément

Caraffire d'une Dan: Javane.

la Reine de Bantam. Elle étoit demeurée veuve d'un Seigneur Javan , qui lui avoit laissé d'immenses richesses; & son esprit, joint à beaucoup de fermeté dans le fond du caractere, lui avoit acquis une considération générale dans toute la Nation. Scot n'avoit plus besoin d'interpréte pout s'expliquet

EDMOND

Scor.

1604.

El'e prend par-

dans la langue du Pays. Il exposa ses plaintes, avec cette noble simplicité, qui elt évalement éloignée de la baffeffe & de l'artifice. Il joignit les flatteries qui font toujours impression sur le cœur d'une semme, & l'offre de ce qu'il avoit de plus précieux entre ses marchandises. Elle sit priet aussi-tôt le Protecteur de se rendre chez elle. Et dans la présence même de Scot, elle lui demanda pourquoi il ôtoit la liberté du commerce aux Anglois. Il répondit qu'il se trouvoit dans la nécessité d'acheter dix mille sacs de poivre pour le Roi. Scot ne balança point à lui dire, que fuivant ce qu'il avoit appris des Hollandois mêmes, cette quantité de poivre étoit pout eux, & leut étoit due. Le Protecteur parut embarralle, & ne se sauva que par des excuses sans vraisemblance. La Reine de Bantam exigea de lui qu'il cesseroit de chagriner les Anglois, en lui promettant de leur part beaucoup de respect & d'attachement. Cette réconciliation produisit des effets de quelque durée. Les Chinois charmés de voir le commerce rétabli, s'empresserent d'apportet leut poivte aux Anglois; & Scot affure que s'il avoit eu huit ou dix mille ducats de plus, les Hollandois auroient eu peine cette année à faire leur cargaifon. Il ajoute . d'un ton que la concurrence des deux Nations rend un peu suspect, que les Hollandois étoient alors déteftés à Bantam , & qu'ils ne devoient les faveurs qui leur étoient accordées, qu'au grand nombre de leurs Vaisseaux, dont toures ces Régions de l'Inde étoient remplies.

Le 15 de Septembre, un accident, dont on ne peut accufer que le hafard, La maion des caufa dans la Ville un si furieux incendie , que toutes les précautions des Anglois ne putent garantir leur maison de l'impétuosité des flammes. Il n'y eut que le Magasin de sauvé. A peine leur resta-t'il un lieu pour placer le sit de Scot . & tous les autres furent obligés de camper fous des tentes au milieu de leur cour. Le Scha Bandar vint leur offrit son secours dans le tumulte. L'Amiral leut envoya un grand nombre d'Ouvriers fidéles. Les Chinois les plus riches accoururent pour les fervir, ou du moins pour veiller à la confervation de leurs meubles, & d'une partie de leurs marchandifes, qui étoient expofées comme au pillage. Le Comproir Hollandois échappa fort heureusement, & les Anglois ne firent pas difficulté d'en recevoir diverfes fortes d'affiftance. Scot remarque de bonne foi , que fur tous les points qui n'avoient pas de rapport au commerce, les deux Nations étoient fort unies, & n'autoient pas balancé, pour s'entr'aider, à s'exposer aux derniers périls. Pendant plus de deux mois, qui furent employés à réparer les édifices, la nécessité de veiller continuellement fous les armes, fit menet aux Anclois une vie militaire. Ils n'auroient pas réfifté à la multitude de Brigands qui les observoient sans cesse, s'ils n'eussent été soutenus par la Garde du Scha Bandar & celle du Comptoir Hollandois.

Le territoire de Bantam ne fournissant point assez de vivres pour la moitié de la Ville, elle recevoir le reste de ses provisions de plusieurs endroirs la ville. de l'Isle, & des Pays voisins, par un grand nombre de Jones qu'on y voyoit aborder tous les jours. Un commerce si nécessaire s'exerçoit sans armes & fans précautions. Mandelike, ce même Prince Javan, dont j'ai rapporté les violences, entreprit de piller les Jones, pour suppléer à sa fortune, qui s'alteroit de jour en jour par ses débauches. Avec le secours de ses Esclaves qu'il avoit foin d'élever dans les mêmes principes , il attaqua un Jone charEDMOND SCOT.

gé de riz, & d'une multitude de Passagers des deux sexes; & son impudence alla jusqu'à faire vendre publiquement le riz & ses Prisonniers, C'étoit le moyen d'affamer la Ville, en repandant l'effroi parmi ceux qui apportoient 1604. des vivres. Le Roi & le Protecteur lui envoyerent ordre de restituer ce qu'il

tan d'une guerre

Himenice Ban- avoit pris, Il rejetta fiérement leurs Mellagers; & paroitlant disposé à toutes fortes d'excès , il se fortissa dans sa maison , comme s'il eut compté d'y être affiégé. Tous les Seigneurs qui avoient diffipé leur bien , & qui espéroient de rétablir leur fortune dans la confusion d'une guerre civile , se déclarerent pour lui. Le Scha Bandar & l'Amiral avertirent les Anglois de se tenir sur leurs gardes. En effet le nombre des Rebelles augmentant de jour en jour, le commerce fut interrompu, & les Habitans du Pays ne s'allarmerent pas moins que les Errangers. Chacun penfant à fa fûreté, Scot emprunta plufieurs petites pièces d'artillerie de quelques Chinois affectionnes, & se retrancha dans le Comptoir avec des chaînes & de grofses pouttes. Il voyoit les Espions des Rebelles roder sans cesse autour de lui ; & quelques-uns eurent la hatdielle de lui demander quel étoit le but de tant de précautions. Il leur répondit ouvertement que s'attendant chaque nuit à fe voir attaquer par des gens de leut espèce , il se mettoit en état de les bien Dans la crainte d'une révolution qui pouvoit ébranler les fondemens de

Le Roi de Jacarra vient au lecorri de celui de kansam.

l'Etat , le Confeil réfolut de s'adreffer au Roi de Jacatra , oncle du jeune Roi de Bantam. Ce Prince avoit été forcé d'armer lui-même, pour se défendre contre une partie de sa Noblesse. Après avoir fait entrer ses Ennereis dans la foumillion, il confervoit encore une partie de ses Troupes qu'il avoit employées à les réduire. Sur les instances de son Neveu , il vint se préfenter le 20 d'Octobre aux portes de Bantam , avec quinze cens hommes . fuivis d'un Corps plus nombreux qu'il avoit laisse à quelques lieues de la Ville. Il fit défier les Rebelles au combat ; mais les trouvant peu disposés à quirter leuts retranchemens, il envoya chetchet les principaux Anglois du Comptoir, pour leur demander si par quelques secrets de l'Europe ils ne pouvoient pas brûler Mandelike & fes Affocies, dans leur retraite, fans nuire aux autres édifices. Scot lui répondit que s'il cût été queltion d'un Vaiffeau dans la Rade, il autoit pu rendre ce fervice au Roi de Bantam ; mais qu'avec quantité de fecrets inconnus aux Indiens, il n'avoit pas celui d'arrêter l'action des flammes. Cependant il ajouta qu'en faifant abbatre à quelque distance les édifices qui servoient de communication , il ne désepéroir pas de fauver la Ville; & quant aux Rebelles, il promit de les réduire en cendre en moins de vingt-quatre heures, avec tous leurs retranchemens, fans exposer un seul homme de l'Armée de Jacatra, Son dessein étoit de tirer à boulets rouges sur leurs maisons de canne. Le Roi ne sit pas difficulté d'accepter ses offres. On commença austi-tot à démolir quelques édifices par où le feu pouvoit se communiquer. Les Anglois, que Mandelike avoit si souvent menaces de l'incendie, fe réjouissoient de lui faire éprouver les mêmes

Scot offre wa moven de boiler Jas Rebeiles.

-ni demandent terreurs. Mais le bruit en fut porté jusqu'aux Rebelles', & leur causa tant d'épouvante, qu'ils demanderent un accommodement dès le même jour, Scot confeilla aux deux Monarques de ne recevoir aucune condition qui ne commençat par l'exil perpétuel de Mandelike, Ce fier Javan se vit contrainr d'accepter. d'accepter fa grace à ce prix, Il fut chasse du Royaume avec ses femmes, & EDMOND trente Esclaves, dont on lui permit de se faire accompagner. Pendant dix 5 c o r. jours entiers, les Anglois s'étoient attendus à voir les deux Partis aux mains, & se croyoient menacés d'une scène sort sanglante. Mais tant de mouvement Mandelière en chasse du Royaune produisit pas la mort d'un seul homme. Outre la lâcheté naturelle aux In- me. diens. Scot donne une autre raison de cette modération apparente. Leur principale richesse consistant dans leurs Esclaves, ils craignent l'occasion de se battre, parce qu'elle les expose à les perdre. La tranquillité étant rétablie dans la Ville, les Anglois donnerent le 17 de Novembre un grand festin pour célébrer le Couronnement de la Reine Elisabeth, qu'ils croyoient encote fur le Trône; & leur artillerie, qui avoit été chargée jusqu'alors, fut exercée sans regret dans une si douce occasion. Ils recurent des complimens sur leur conduite, non-seulement de rous les Etrangers qui se trouvoient à Bantam, mais des des August. Seigneurs mêmes de la Cour, à qui leur courage inspiroit autant d'admiration que leur prudence. On étoit furpris que dans le petit nombre auquel ils étoient réduits, & parmi tant de dangers qui les avoient menacés continuellement, ils se fussent foutenus avec une fermeté qui les avoit fait triompher de tous leurs Ennemis. Ils étoient les seuls Etrangers qui eussent accoutumé les Javans à recevoir d'eux, ou des cenfures ou des punitions. La querelle fanglante qu'ils avoient eue avant le départ de leurs Vaisseaux, avoit fait douter s'ils pourroient foutenir cette fierté lorsqu'ils seroient sans aucun autre appui que les palissades de leur Comptoir. Mais ceux qui en avoient mal auguré, se virent démentis par les événemens. D'ailleurs , autant qu'ils témoignoient de fermeté à repouller les injures, autant paroiffoient-ils doux & civils dans les devoirs de la fociété & dans les affaires du Commerce : forr différens des Hollandois, répete l'Auteur, qui se faisoient hair mortellement des Javans &

Vers le même tems, l'Empereur de Damak, que sa tyrannie avoit fait dépo-fer quelques années auparavant par les Rois voitins; & qui s'étoit procuré un par les fluis de la contre la partie distribute. azile à Bantam, fut assassiné par un de ses fils, dans un voyage fort court qu'il faifoir, par mer, vers quelque autre lieu de l'Isle, On porta divers jugemens de ce parricide. Les uns prétendirent que le jeune Prince, gagné par l'espérance de remonter sur le Trône après la mort de son pere, avoit promis sa mort à cette condition, au Roi de Clyn, son principal Ennemi. Mais ceux qui avoient pénétré dans leurs affaires domestiques, assurerent qu'il n'étoit question entre le pere & le fils, que d'une concurrence d'amour pour une Efclave que le jeune Prince avoit achetée à grand prix, & que son pere lui vouloit enlever. Les circonstances parurent s'accorder avec cette opinion; car après s'être souillé du sang de son pere, le Prince se retira dans l'Isle de Sumatra avec les femmes qu'il avoit à bord, sans marquer la moindre prétention aux autres parties de son héritage,

Le 14 de Décembre, une Pinace Hollandoife, qui atriva au Port de Ban- Les Anglois spram, apporta aux Anglois les premieres nouvelles de la mort de la Reine, premient la mort & de l'avénement du Roi Jacques d'Ecosse au Trône d'Angleterre. Mais elle ne leur apprit rien de leur flotte; & leur inquiétude dura jusqu'à l'arrivée de celle de Hollande, où ils trouverent trois Lettres dans le Vice-Amiral. L'une doite de l'entre de leur de leur

Tome I.

des Chinois.

lii

LOMONO 5 cor. 1604.

étoit de la Compagnie de Londres, adressée à Monsieur Stackey, ancien Chef du Comptoir de Bantam, & mort depuis pres de deux ans. Scot y trouva le départ de Middleton annoncé, mais fans aucune certitude du tems. La navigation des Hollandois avoit été retardée par tant d'accidens, qu'en supposant la flotte Angloise partie dans la saison favorable, elle ne pouvoit être long-tems à paroître. Cette esperance consola Scot du triomphe de ses Rivaux, qui répandirent dans l'intervalle des bruits peu honorables pour l'An-

incendicarnité, gleterre. Il eut la confolation d'apprendre que certains Chinois de ses amis avoient découvert & fait arrêter Uniete, Chef des Incendiaires qui avoient miné le Comptoit. Ce Brigand s'étoit retiré dans les Montagnes, d'où la faim & la foif l'avoient fotcé de revenit aux environs de la Ville; & les plus honnêtes gens de sa Nation s'étoient fair un devoir de le livrer aux Anglois. Scot en fit donner avis au Protecteur, maisce fut pour lui déclarer qu'il se chargeoit de la punition, & qu'il ne la feroit point attendre long-tems. Il vouloit seulement tiret du Coupable quelque éclaireissement sut la retraite de ses autres Complices. Son imagination n'avoit point été rranquille, depuis que cette troupe de Scelerats s'étoit dérobée à sa vengeance. Il n'avoit perdu qu'une seule fois le Comptoit de vûe; & dans cette courte absence, il avoit été troublé par tant d'allarmes, qu'à fon retour il avoit cru trouver fon Magafin en proie Allarmes de aux flammes. Trois fois la semaine, il ne manquoit pas de faire la visite de

toutes les maifons Chinoifes qui étoient voifines de la fienne, & d'observer fut-tout s'il n'étoit pas menace de quelque nouvelle mine. Cet air d'autorité ne lui auroit peut-êrre pas réuffi avec les Javans; mais à qui les Chinois auroientils adressé leurs plaintes, lorsque les Javans mêmes prenoient plaisir à les voir humiliés?

Une Flotte Angloide arrive à Bantam. Son trifse ciat.

Enfin , le 22 de Décembre , on découvrir vers le foir la flotte Angloise qui entroit dans la Rade. Mais l'empressement & la joie que Scot fit éclater à cette heureuse nouvelle, furent bien tempetés par l'état déplorable où il trouva l'Amiral Middleton, & la plus grande partie de ses gens. A peine restoit-il einquante hommes fains fut la flotte. Loin d'esperer leur rétablissement à Bantam, l'air n'étoir propre qu'à redoubler les maladies. Aussi la plupare de ceux qui en étoient atteints y moururent-ils misérablement; & parmi ceux qui jouissoient de la meilleure fanté, un grand nombre effuya le même fort. Middleton étoit si foible, qu'à peine eut-il la force d'écouter le récit des affaires du Comptoir. Cependant la nécessité ranima son courage, lorsqu'il eut compris de quelle importance il étoit pour l'honneur de sa Nation, & pour le succès de ses-espérances, de partager du moius le champ avec les Hollandois. Il chargea immédiatement Colthurst, son Vice-Amiral, de descendre au Rivage avecquelques-uns des principaux Facteurs, pour annoncer fon arrivée à la Cour; &

ser I Incendiaire.

dans la vûe de relevet le nom Anglois. Scot choisit le même jour pour faire executer l'Incendiaire qu'il tetenoit dans les fers, il en reftoit quatte à punir ; deux qui s'étoient fauvés dans le Royaume de Jacatra, un qui avoit accompagné Mandelike dans fon exil , & le quatrième qui vivoit encore à Bantain fous la protection de Kitty Sanapati Lama, Seigneur Javan fort opposé à l'Etabliffenient des Anglois.

Cenfeil tennenwe les Anglois.

Dans un Conseil qui se tint le 23 à botd de l'Amital, diverses raisons sicent

prendre le parti d'envoyer deux des quatre Vaisseaux de la flotte aux Moluque; EDMOND le Dragon & l'Ajcension ; tandis que l'Hector & la Susanne seroient leur cargaifon de poivre à Bantani, pour retourner directement en Angleterre. Les rafraichitiemens du Pays ayant fait reprendre à l'Amiral une partie de ses forces, il se trouva capable, dès le 25, de donner à diner sur son bord aux Chess de la Flotte & du Comptoir de Hollande. Là, dans la chaleur du vin & de la bonne-chere, on convint de bonne grace que tous les sujets de plainte seroient mutuellement oubliés, & que pour le bien commun on remettroit à d'autres tems la discuttion des intérêts publics ou particuliers. Cette précaution étoit d'autant plus sage, que les Javans mêmes s'attendoient à voir éclater des jalousies fanc'tes aux deux Nations, & s'en promettoient d'avance un spectacle amusant. Le 31, Middleton, accompagné de tous les Marchands, à qui leur fante permit de le fuivre, se rendit au Palais, où il remit au Roi la préfente à l'in Lettre de Jacques Premier, & les présens. C'étoit une aiguiere & un bassin de dience du llus. vetmeil, deux coupes & nne cuilliere de même métal, avec six mousquets. Ces témoignages de l'amitié d'un grand Roi furent bien reçus. Middleton employa le jour fuivant à viliter les principaux amis des Anglois, tels que le Scha Bandar, l'Amiral & les riches Chinois. Il leur fir aussi des présens, ausquels ils parurent fort sensibles. Ses soins se tournerent ensuite à séparer les marchandifes qu'il destinoit aux Moluques. Mais à mesure que ses gens guérissoient Les Angloissons du fcorbut, ils étoient faitis d'une diarrhée presque aussi dangereuse; de sorte accasses de stateque manquant d'Ouvriers, il vit peu d'apparence à pouvoir remplit ses vûes avant la fin de la faison, Les Vaisseaux Hollandois qui étoient au nombre de neuf, sans y comprendre les Pinaces & les Chaloupes, partirent le 7 de Janvier pour Amboyne & les Moluques; tandis que les Anglois demeuroient presque sans espoir de finir cette année leur cargaison. Cependant ceux qui ctoient nommés pour Banda, se déterminerent le 18 à mettre à la voile. Scot qui continua fon office à Bantam, laissa le foin d'écrire leur Voyage à ceux dont on a lu les Relations. A peine eurent-ils quitté le Port, que le Protecteur abusant de l'état des deux Vaisseaux qui devoient retourner en Europe, augmenta les Droits de forrie. Scot réfista d'abord à cette tyrannie; mais voyant que tonte sa fermeté ne servitoir qu'à retarder la cargaison des deux Vaisseaux, il prit le parti de payer pour les marchandises présentes, en remettant la con-

SCOT. 1604.

L'Amir'l Se

1605.

clution du différend au retour de l'Amiral. La Susanne & l'Hector perdirent une si grande partie de leur Equipage Départels Saavant qu'ils fussent en état de nottre à la voile, que les Facteurs furent obligés de louer des Chinois & des Guzarates, non-feulement pour aider au travail du Port, mais pour suppléer à la manœuvre dans le cours de la navigation. C'étoit une dépense fort onéreuse. Enfin, par mille fatigues, on parvint à charger les deux Bâtimens; mais on ne put les mettre en état de parrir avant le mois de Mars. Ils quitterent Bantam le 4, L'Hector avoit à bord foixante-trois hommes de différentes Nations. La Susanne en avoit quarantefept. Dans l'un & dans l'autre, la plupatz des Anglois n'étoient point encore

rétablis. Le 6 de Mai, il arriva au Port de Bantam un Vaiiscau de Hollande, qui s'étant joint sur la Côte de Goa avec deux autres Bâtimens de la même Na-

Plate prife des

EDMOND SCOT. 1605.

tion, avoient pris quatre Vaisseaux Portugais, dont trois étoient chargés d'immenses richesles. Le quatriéme ne portant que des chevaux, les Hollandois l'avoient brûlé avec fa cargaifon. Ce premier Vauleau de Fiollande étoit parti d'Amsterdam au mois de Juin 1604, c'est-à-dire depuis que Middleton avoit quitré Londres, mais il n'apportoit pas de nouvelles aux Anglois de Bantam qu'ils n'euflent déja reçues par leur flotte. Le Capitaine, qui le nommoit Cornelius Syverson, étoit un homme grotlier & fans esprit, qui n'avoit aucune teinture d'humanité. Son arrivée ruina le commerce d'amirié & de politeile S. mence de hai- que l'Amiral Warwick s'étoit efforcé d'établir entre les deux Nations. On cella ne entre les deux bientôt de se voir; & les plus pénétrans comprirent que ce refroidillement an-

moncoit une rupture éclatante. La Ville de Bantam faisoit alors les préparatifs d'une Fête qui paroissoit inté-Circoncision du Rus de Bantam. reffer vivement toute la Nation. Le jeune Roi n'avoit pas encore été eirconcis. Cette Cérémonie devoit être célébrée au mois de Juin; & depuis l'arrivée des Jones de la Chine qui commence à la fin de Février, on p'avoit pas celle de travailler aux ornemens d'un si grand jour. On voyoir déja dans une grande Place verte, devant la premiere porre du Palais, un vaste théâtre environné de palisfade. Au front, paroiffoit une fignre monstrucuse, qui représentoit le Diable; & fur le théâtre on avoit placé trois espéces de trônes: l'un, qui étoit élevé plus haur de deux pieds, pour le jeune Monarque, & les deux autres, pour les fils du Pangram Goban, qui étoient les plus proches hétitiers de la Couronne.

Divers ufaces de cette Fite.

C'est l'usage, dans tous les Royaumes Mahométans des Indes de faire un préfent au Roi le jour de son avenement au Trône, ou de sa Circoncision. Ce devoir folemnel s'exécute avec toute la magnificence possible; & ceux, à qui leur fortune ne permet pas de faire une dépense considérable, Etrangers ou Naturels du Pays, s'affocient à leurs femblables pout s'acquitter du tribut commun. La l'ête commence ordinairement le 15 de Juin, & continue nonfeulement le reste du mois, mais tout le mois suivant, parce qu'il ne faut pas moins de tems à tous les Députés des Compagnies pout apporter leut préfent au pied du trône. Le Protecteur commença la Cerémonie. Tous les autres vinrent fuccessivement, sans distinction de rang & de noblesse, suivant que chacun avoit été plus prompt à faire ses préparatifs; de sorte que certains jours étoient employés du matin jusqu'au soir, & que dans d'autres jours il ne se présentoit que trois ou quatre Compagnies. Comme les Javans avoient encote peu d'armes à feu, le Protectent avoit prié les Anglois & les Hollandois de faire les décharges de moufqueterie. Il s'éleva une querelle entre les deux Nations, pour le rang, dans l'ordre de la marche. Le petit nombre des

Dife tre pour le rangeatre let Angins & les Hol-

Anglois fir douner la préférence à leurs concurrens, Mais pour se venger par une autre forte de distinction, Scot fit habillet ses gens avec la dernière propreté, & voulut qu'ils fissent l'arriere-garde du cortége; tandis que les Hollandois, qui affectoient de marcher à la tête, n'y parutent, dit-il luimême, que pour exciter la risce, par leurs grands chapeaux pointus, leurs habits tarodes, leurs hautes-chauffes pendantes, & leurs chemifes qui tomboient entre leurs jambes.

Discipline de la Gard; du Rui.

Chaque jour au matin, la Garde du Roi, qui étoit d'environ trois cens hommes, venoit se ranger autour du théâtre. Elle se place en plusieurs rangs de







1604.

files, fuivant la discipline de l'Europe; mais la marche en est fort différente. En MOND Tous les Gardes défilent l'un après l'autre, en se serrant le plus qu'il est posfible . & renant la pique élevée. Ils ne connoillent point encore l'exercice des armes à feu; de forte que ceux mêmes qui paroiffoient en petit nombre avec des arquebuses ou des mousquets, s'en servoient de mauvaise grace. Leurs tymbales font de larges bailins, d'un inétal qu'ils appellent Tombago, & rendent un fon fort délagréable. Ils ont leurs Compagnies & leurs Enseignes, comme la Milice de l'Europe; mais leur Erendard Royal est d'une fornie exrrêmement bizarre. C'est une perche fort longue, dont le fommet se courbe en arc, à l'extrémité duquel font suspendues les couleurs, qui descendent

presqu'à terre, sans avoir plus d'une aune de largeut.

Le premier jour de la Fête, qu'on s'efforca de rendre le plus magnifique, on représenta vis-à-vis le theatre plusieurs Chateaux de cannes, qui furent atta- en vieutent aux ques & défendus pat des Javans. Tandis que le Roi & toute fa Cout étoient mains, occupés de cette l'ene badine, les Anglois & les Hollandois renouvellerent leur querelle, avec une chaleur qui leur fit employer férieusement leurs monsquets. Le Protecteur, informé du défordre, les fit priet instamment de suspendre leurs animolités ce jour-là. Le foir du même jour, Scot demanda à quelques-uns de leurs Marchands fi leurs prétentions supposoient que la Hollande fut capable de fe mettre en comparation avec l'Angleterre, & s'ils avoient oublie que fans le fecours des Anglois, ils auroient été la plus vile Nation de l'Univers, Quelque amertume qu'il y eut dans cette question, les Marchands Hollandois se contentetent de répondre que les tems & les situations étoient changés.

Le Roi de Bantam se faisoit transporter chaque jour au théatre sur les épaules Jett & ded'un homme robuste, dans la posture où l'on peint Anchiscs sut celles d'Enée, monte de la tar-& faifoit quelquefois le tour de la Place dans la même fituation. Plufieurs Ef- concision. claves foutenoient autout de lui & fur fa tête de riches parafols : fa Garde . qui avoit marché devant lui, se plaçoit autour du théâtre, dans l'intérieur de la balustrade. A fa fuite venoient grand nombre de Courtifans, qui avoient leur jour marqué pour s'approcher successivement de lui. Lorsqu'il s'étoit placé fur son trône, les jeux commençoient par une marche de la Compagnie des Moufquetaites, qui étoit fuivie de celle des Picquiers, chacun avec leurs instrumens de musique. Ensuite paroissoit la Compagnie des Portes-boucliers, Corps plus distingué que les deux précédens par leurs fonctions auprès du Roi. On voyoit passer ensure sur les épaules d'une infinité d'Esclaves plusieurs sottes d'arbres avec leurs fruits. A ce spectacle succedoit une procession d'animaux de toute espece; les uns vivans, d'autres artificiels, mais si bien teprésentés, qu'ils ne paroissoient pas différens de la nature. Cette scene faisoit place à quantité d'hommes & de femmes dont la profession étoit de danser, de chantet, & de faire des tours de force ou d'agilité. Ils exerçoient leurs talens devant le Roi, qui les honora fouvent de quelques marques d'apptobation, Ils étoient suivis de trois cens jeunes femmes, qui portoient des préfens, avec une vieille matrone à chaque dixaine, pout les contenir dans l'ordre. Ces présens étoient de peu de valeur, mais ils étoient portés dans de petits paniers fort galans. On commençoit alors à voir paroître des présens plus riches, tels que des turbans brodés en or, des étoffes d'or & d'argent,

Iii iii

5 c o r. 1605. des peties, & d'autres pierreries pour l'ufige du Roi. Cétoient encore des refinemes qui portoient routes est richellés, è quantité d'Élaives marchoient nathement fielde l'autre marchoient d'ableurs cirés, avec des parafols qui les renoient à couvert. Après elles, marchoient les hommes qui avoient leur proper retibur à préference, à les Députés des Compagnies que l'indigence avoit formées pour faitéraire à l'ufage, Enfin des Compagnies que l'indigence avoit formées pour faitéraire à l'ufage, Enfin des propers nom, affez galamment vêtus, en étoffes pointes ou brodées, avec des paracless des cerimiters oble pierreries échationt au milleu de l'or. Ils des pierreries échationt au milleu de l'or. Ils du milleur proper nom a flez galamment vêtus, en étoffes pointes ou brodées, avec des pierces des échationt au milleu de l'or. Ils des pierreries échationt au milleur el les riferns évoient offerts au Roi & rangées au pied du rhéâtre, ceux qui les avoient apportés s'affeyoient par terre fur des natres.

Après cette longue proceffion, un Crieur public qui s'introduit dans la figure du Diable, crie par la boache de cet hideux coloffe, gue le Roi imposé filence à tonte l'Alfemblée. Alors la mufique se fait entendre seule, avec un mèlange de la mondiquezien par intervalles. Enfoite les Psiquiers & les Porte-bouchers commencent le jus du dard & de leurs autres armes. Ils s'en fevent fort adroitement. Leur attaque se fait avec divert pas de danse, au milieu desquels l'habilet contilte à choisit un moment pour lancer le dard, & tratement manquent-ils leur coup. Entre plusiques autres spreaded, et a considerat que de la company de

Prins des An.

de leur propte imagination. Les Anglois présenterent au Roi un beau grenadier, couvert de son fruit. Ils l'avoient enfermé dans une espece de cage, où les ornemens n'étoient point épargnés; & fur le gazon verd qui couvroit ses racines, ils avoient mis trois lapins blanes. Ces animaux font fort rares aux Indes. Entre les branches ils avoient attachés plusieurs perits oiseaux, qui dans l'agitation de tant de bruit & de mouvemens, firent entendre fort à propos leur tamage. Ils avoient aussi quatre furienx ferpens, ou plutôt quatre représentations, dont ils étoient redevables à l'industrie des Chinois, & qui contrefaisoient la nature jusqu'à causer de l'éouvante aux spectateurs. Ces présens étoient suivis de cinq pieces d'étoffe pour l'usaze du Roi , & de plusieurs autres pour les Officiers de sa suite. Ils y joignirent une paire de piftolers damafquinés, avec les fourreaux de velours cramoifi, relevé de feuilles d'or battu. Comme leur qualité d'Etrangets ne leur permettoit point de se mèlet dans la marche des présens, & qu'ils n'avoient point de femmes qu'ils putlent charger de cette commission, ils se procurerent trente des plus jolis enfans qu'ils purent trouver, & deux Piequiers Javans, pour les accompagner en qualité d'Huissiers ou de Gardes. Le Chef de cette perire Troupe étoit un jeune Chinois, dont le pere avoit été rué au fervice de Scot, dans une attaque de quelques Voleurs. Il étoit veru presqu'aussi bien que le Roi. Dans le petit discours qu'il devoit prononcer à ce Prince, les Anglois faisoient remarquer que si leur nombre eut répondu à leurs desirs , ils n'ausoient pas manqué de paroître avec beaucoup plus d'éclat.

Les Hollandois, accourumés à faire valoir leurs moindres avantages, releverent beaucoup ce qu'ils firent dans cette occasion. Ils vanterent extremement leur Rois cat c'est le nom qu'ils donnoient continuellement au Comre Maurice. Leut querelle avec les Anglois se renouvella plusieurs fois, & c'étoit toujours aptès avoir bû qu'ils la recommençoient. Scot qui avoit à répondre d'une grande quantité de marchandifes, & qui voyoit fes gens en si petit nombre, cherchoit continuellement à rapprocher les esprits. Les Anglois n'étoient que treize, Middleton avoir eu besoin de tout son monde en partant pour Banda; & loin que Angiola & la Susanne ou l'Hector enssent pu laisser quelques-uns de leurs gens au Comproir, ils s'étoient vus dans la nécessité d'employer des Etrangers pour leurs propres besoins. Au contraire, soit au Port ou dans la Ville, les Hollandois étoient plus de cent.

EDMOND 5 c o t. 1605.

Inégalisé des

Le 18 de Juillet, on vit arriver à Bantam le Roi de Jacatra, qui venoit saire 10 Roi de Jacafes présens & tendre son hommage. Cette Cérémonie se fit encore avec éclat. tra vient préser Des la pointe du jour, les Gardes de Bantam se rangerent sur la Place du Palais. de Bantane. Scot & les autres Facteurs, que la curiolité y avoit conduits, se tenant debout près du théatre, il leut vint facceilivement plufieurs Officiers du Roi, pour les preffer de s'affeoir à terre; car il n'est pas permis de demeurer dans une autre posture devant le Roi & les personnes de marque. Mais Scot répondit qu'il falloit donc lui faire apporter des fiéges; fans quoi il prendroit le parti de retourner chez lui, contre l'intention du Roi & du Protecteur, qui avoient fouhaité qu'il affiftat à leurs Fères. Les Hollandois firent la même reponfe. On n'entreprit point de leur faire violence; mais dans l'usage établi pour tout le monde, de s'alleoir à terre lorsqu'on se trouve dans le même lieu que le Roi. fut-ce au milieu des boues les plus noires & les plus épaiffes, ceux qui ne purent supporter que les Anglois & les Hollandois paruffent autrement, s'éloignerent d'eux; & les Gardes mêmes qui en étoient proche, changerent de poste. Il arrivoit souvent, dans des occasions domestiques, que les Javans s'offençoient de voit un Facteur de l'un ou de l'autre Comptoir, prendre place fur un coffre ou sur quelque autre meuble, tandis qu'ils étoient à tette suivant leut ufaze; & leur fietté leut faifant regardet la fupérioriré de posture comme une infulte, ils auroient poignardé volontiers ceux de qui ils croyoient recevoir cer affront.

A neuf heures le Roi de Bantam se sit potter sut son trône. Bientot on enrendit un grand bruit qui annonçoit l'approche de celui de Jacatra, à la tête de deux cens de ses propres Gardes. Lorsqu'il fut arrivé à la Garde de Bantam, il laitla fes gens derriere lui pout la traverser. Mais s'étant apperçu qu'il devoit passer ensuite au milieu de plusieurs perits Princes voisins, qu'il connoissoir pour ses mortels Ennemis, il s'arrêta tout d'un coup, dans sa ctainte qu'ils ne prissent cette occasion pour l'assassiner. Ce n'est pas qu'il manquât de courage ; il paffoir au contraire pour un des plus braves Princes de l'Inde. Mais dans l'impossibilité qu'il voyoit à se défendre, s'il étoit lâchement attaqué, il prit le parti de faire avertir le Roi de Bantam qu'il attendoit ses ordres; & dans l'intervalle il s'affit fur une piece de cuit, telle que la plùpart des spectateurs en avoient apporté. Le Roi de Bantam apprenant qu'il étoit si proche, envoya aussi-tôt deux de ses principaux Officiers pour le conduite jusqu'au trône. Il le teçut avec de grandes matques de dutinction. Il Scor.

l'embtassa; & la cérémonie de l'hommage étant achevée, il le fit asseoit ptès EDMOND de lui sur une petite estrade beaucoup moins élevée que son trône, qui 1605. sembloit avoir été préparée dans cette vue. Les petits Princes tendirent leur hommage après lui, & prirent place ensuite dans un rang fort inferieur.

Vers midi, on vit paroître les présens, dans l'ordre que j'ai déja représenté. Machan, Me Entre une infinité d'animaux, on admira beaucoup une forte de lion, que ettremement fe- les Indiens appellent Machan, & qui passe pour la plus rerrible de toutes les bêtes féroces. Il est matqueté de blanc, de rouge & de noir. Sa force & fon agilité font si extraordinaires, qu'il s'élance à plus de dix - huit pieds fur sa proye. Il s'en trouve un aisez grand nombre dans l'Isle de Java; & les ravages qu'ils y font dans certains tems, obligent les Rois mêmes d'atmer pour les détruire. Cette chasse est si dangereuse, qu'elle coûte ordinairement la vie à plusieurs Soldats. Elle se fait quelquefois la nuit, parce que le Machan n'apperçoit rien dans l'obscurité, quoiqu'il sorte de ses yeux des traits de flamme qui le font découvrir. Celui que le Roi de Jacatra avoit pris vivant, fut apporté dans une cage traînée par deux buffles, & laissoit voir dans cette fituation de quoi fa fureur l'auroit rendu capable en libetté, . On vit paroître encore avec plus d'admiration un jardin tour entier, couvert non-seulement de sleurs & de légumes, mais chargé d'arbres; sans parler d'un étang, rempli de poissons, qui nageoient dans l'eau. Mais Scot a soin d'ajouter que tout étoit artificiel, & que cette machine n'avoit point au fond d'autre mérite que celui d'une grandeut prodigieuse, qui demandoit une infinité d'hommes & d'animaux pour la traînet. La plûpart de ces ouvrages venoient de l'industrie des Chinois; car la grossiereté des Javans les rend peu capables d'invention. Il est surprenant, suivant la remarque de Scot, qu'ils puissent traiter avec le dernier mépris une Nation qui sert ainsi presqu'également à les amufer & à les faire vivre. La marche fut fermée par le fils du Roi de Jacatra, qui parut sur un chat traîné par des buffles. Cet attelage eut peu d'agrément pour l'Auteur. Mais il remarque que l'Isle de Java est mal fournie de chevaux, & qu'ils n'y font pas d'une taille avantageuse. Aussi ne les y employe-t'on jamais à tirer, ni même à d'autres exercices que ceux de la course, qui se font le Samedi au soir, & qui tessemblent

beaucoup à ceux de Barbatie.

Enfin, le detnier jour des Fètes, qu'on avoit fait tombet exprès à leur Sab-Jour de la Cirbat, le Roi fut porté au Temple, fur l'échaffaut même d'où il avoit eu tous ces spectacles, & fut circoncis avec un grand nombre de cérémonies bizarres. On assura Scot que plus de quatre cens personnes avoient été employées à porter l'échaffant; mais à juger par la grandeur même de cette machine, il trouva

de l'exaggération dans ce récit.

Retour de Mid-Le 24 de Juillet, Middleton, rentrant dans le Port de Bantam avec une decon à Bantame riche cargaifon de girofle, apprit à Scot les triftes marques qu'il avoit reçues de la reconnoissance des Hollandois, après les services qu'il leur avoirrendus. En comparant cette conduite avec celle qu'ils tenoient depuis long-tems dans l'Isle de Java, il ne fut pas difficile aux Anglois de prévoir ce qu'ils en devoient attendre à l'avenir. Cependant Middleton ne cella point de répeter aux Facteurs du Comptoit qu'il falloit éviter toutes les occasions de querelle, & se faire un appui de la considération que leur honnêteté même & leur modétation

## DES VOYAGES, Ltv. III.

modération ne manqueroient pas de leur attirer de la Cour. En effet ils continuerent de recevoir du jeune Roi des témoignages d'une oftime diftinguée; & le Roi de Jacatra, qui patla quelques femaines à Bantam, fit l'honneur à Middleron de le vitirer fur fon bord. Mais ces apparences de diffinction devinrent un nouveau sujet de jalousse pour les Hollandois. Le premier d'Août, Hollandois. tandis que Scot travailloit ardemment au Magafin, avec une partie de ses gens, il vit arriver deux Anglois du Vaisseau de Middleton qui étoient poursuivis par quelques Hollandois, & qui en avoient reçu plusieurs blessures. Dans le reffentiment de cette infulte, il fortit avec la premiere arme qui tomba fous Leur effet unfes mains, & ses gens le seconderent si bien, que non-seulement il fit pren- pique. dre la fuite à ses Ennemis, mais qu'il en tua un & coupa les bras à deux autres. Il n'étoir encore rien arrive de si vif entre les deux Nations. Le Chef du Comptoit Hollandois en porta aussi-rôt ses plaintes à Middleton; mais il le trouva si bien informé , qu'ayant éré obligé de reconnoître que l'injustice & la violence étoient du côté de ses gens, il prit le parti de boire pendant le reste du jour avec les Anglois du Vaisseau. Le Roi de Bantam, à qui l'on fit le récir de ce combat, se réjouit beaucoup que le Mort sûr un Hollandois, & déclara publiquement qu'il s'affligeroit peu que tous les autres eussent le mêine fort.

L'Ascension n'ayant pas tardé long-tems à suivre l'Amiral, les Anglois se trouverent en état de faire face à leurs Ennemis, pendant que ces deux Vaisfeaux demeurerent à Bantam. Aussi trouverent-ils les Hollandois beaucoup plus humains dans cette intervalle. Le 8 de Septembre, les principaux Marchands de Hollande donnerent à Middleton & à ses Facteurs un magnifique festin, où l'amirié parut se renouveller avec une parfaire franchise. Cependant deux jours après cette réconciliarion , il s'éleva une nouvelle querelle , où plusieurs personnes furent blessées dans les deux parris.

Le retour de Syverson, Amiral Hollandois, & la groffiereté de son caractere, devintent encore l'occasion de plusieurs combats. Un jour que Middleton étoit affis à la porte du Comptoir Anglois , dans un entretien fort tranquille avec quelques Portugais, un yvrogne du Vaisseau de Syverson vint s'affcoir impudemment à ses côrés. Il le força de se retirer. Au même moment plusieurs Matelots du même bord parurent avec leurs coutcaux , pour fourenir leur Compagnon. Les Anglois fortirent du Comptoir, dans la feule vûe de se défendre. On en vint aux mains avec la derniere chaleur, & les Hollandois furent pouffes jusques dans la maison d'un Chinois, où ils ne parvintent à se mettre à couvert qu'après avoir eu plusieurs de leurs gens blesfés. Mais à peine les Anglois se furent-ils délivrés de ces Ennemis, qu'il en revint une autre Troupe, avec lesquels il fallut recommencer le combat. Comme la plûpart étoient yvres, & que la curiosité en amenoit d'autres sans aucun dessein de prendre part à la querelle, Middleton parut lui-même, pour garantir les plus sensés de la fureur de ses gens, & seur offrir un azile dans le Comptoir. Ainfi rien n'étoir plus étrange que d'en voir une partie aux mains avec les Anglois, randis que les autres en étoient traités avec autant de civilité que d'amitié. Enfin les yvrognes furent affez maltrairés pour se repentir de leur insolence, & chercher leur salut dans la fuite. Syverson, malgré son arrogance naturelle, se vit obligé de reconnoître le tort de ses Tome I.

SCOT. 1605. Jalonfier des

PMOND Scor. 1605. M naces encore ibm tumbles,

Matelots, & prit le parti d'en faire des excuses à Middleton.

Mais ce qui commença bientôt à causer de plus justes allarmes aux Anglois, ce fut d'apprendre de quelques Matelots de leur Nation qui servoient fur les Vaitleaux de Hollande, que le Contre-maitre de l'Amital Syverson avoit conscillé à tous les Hollandois, de ne jamais sortir sans armes, & de poignarder fur le champ le premier Anglois qui donneroit devant eux quelque marque de fierré ou de réfistance. Cet avis parut d'autant plus sérieux, que ceux dont on l'avoit recu éroient rerenus à bord avec de grandes précautions, & que pour le donner, ils avoient été obligés d'employer un stratagême Strangelme de qui avoit fort heureusement réussi. A la vue de quelques Anglois qui avoient passé dans une chaloupe auprès de la Florte Hollandoise, ils avoient jetté dans l'eau une petite boere qui contenoir une Lettre en Anglois. Ce ne fur

eleves Matelo a Angloiz,

mine les diffe-

fuion.

pas sans peine qu'elle sur pechec par les gens de la Chaloupe; & loin de s'attendre à ce qu'elle contenoit, ils n'auroient pas jugé qu'elle méritat les mouvemens qu'ils se donnerent pour la prendre, s'ils n'avoient entendu crier dans le même-tems, have a care, c'est-à-dire, pienez garde. Après avoir reçu ce terrible avis, ils furent rentes de faire main-balle fur tous les Hollandois qu'ils rencontrerent en allant au Comptoir. Mais ne voulant rien entreprendre sans l'ordre de Middleton, ils lui remirent la boete & la Lettre. On tint Confeil aufli-tôt. Les Hollandois avoient alors fept grands Vailfeaux dans le Port, & le nombre des Anglois se réduisoit à deux. Il n'étoit pas question d'attaquer, fur-tout lorsqu'au milieu des ressentimens on n'avoit que des vues de paix & de commerce ; mais des craintes si pressantes obligeoient de ne rien négliger pour se défendre. Après avoir pourvit à la garde du Comptoir, Middleton ter-Middleton envoya ordre fur les deux Vaitleaux de ne laisfer fortir personne rens par compopendant le reste du jour ; & faifant la même défense aux gens du Comptoir , il prit le parti de se rendre chez les Commandans Hollandois, sans autre fuire que son Sécretaire & deux domestiques. Là, sans faire connoître les lumieres qu'il avoit recues, il témoigna beaucoup de chagrin des femences de haine qu'il voyoit croître tous les jours entre les deux Nations; & ne balançant point à prétendre que la faute venoit des Hollandois, puisqu'on ne pouvoit pas supposer raisonnablement que dans une si grande inégalité de forces les Anglois fussent les agresseurs, il pria les Commandans de s'expliquer avant fon départ sur leurs véritables intentions, afin qu'il n'eût point à se reprocher d'avoir abandonné le Comptoir Anglois à la discretion de ses Ennemis, tandis qu'il croyoit au contraire la Hollande unie d'intérêts & d'amitié avec l'Angleterre. Un discours si sérieux réveilla toute l'attention des Hollandois. Ils convintent des excès où l'yvrognetie avoit quelquefois emporté leurs Marclots; mais ils se plaignirent qu'au lieu de demander de justes fatisfactions, par les voyes qui convencient au bien commun, les Anglois s'attribuassent le droit de sc faire justice par leurs propres mains. Middleton répondit adroitement que ce n'étoit donc qu'un mal-entendu , puifqu'il n'avoit jamais eu d'éloignement pour les termes qu'on lui proposoit, mais que l'équiré demandoir qu'il y eur des régles établies, fur lesquelles les

Accordente les Anglois pussent compter. Cette ouverture fut reçue de bonne grace, Syverson reconnut lui-même que l'intempérance de ses Marclots devoit être retenue par quelque frein. On convint d'établir des châtimens exemplaires pour

les mutins & les quetelleurs. Les cas & les peines furent réglés de concert ; & EDMON ... Middleton promit au nom des Anglois qu'ils n'employeroient point les voyes de fait pour se venger, sans avoir demandé justice & rrouvé de la difficulté à l'obtenir. Ce Traité fut publié fur les Vaiifeaux des deux Nations & dans les deux Comptoirs. Middleton en prit une copie, pour l'emporter en Angleterre, avec la fatisfaction de pouvoir prouver par les articles & les termes mêmes de la Transaction, que la source des querelles étoit toujours venue des Hollandois. Syverson, & tous ses Facteurs, l'accompagnerent quelquetems dans la rue, pour faire éclarer leur réconciliation. Le jour fuivant, qui fur choisi pour la publication du Trairé, ils accepterent un festin au Comptoir Anglois, où les promesses furent solemnellement ratifiées. Middleton fut traité de même au Comptoir Hollandois, & l'on ne se quitta qu'après

SCOT. 1605.

avoir scellé l'amitié par de nouvelles protestations. Elle fut confirmée par un événement qui fembloit intéreffer les deux Nations. Quelques Javans qui appartenoient au plus grand Seigneur de la Cour, trouverent le moyen de dérober neuf mousquets à bord de l'Ascention. Une hardiesse de cette nature parut d'une si dangereuse conséquence aux deux Amiraux, qu'avant que d'en portet leurs plaintes à la Cour, ils feignirenr pendant quelques jours de l'ignorer , dans l'espérance que l'impunité ramenant les mêmes Voleurs, qu'on ne connoissoir point encore, on pourroir les prendre fur le fait. Les Chaloupes des deux Flottes veillerent pendant plufieurs nuits. Enfin l'on découvrir une Barque du Pays, qui s'avançoir dans l'obscurité, & qui s'approcha de l'Amiral Anglois, Mais au moment que les Javans, encouragés par le silence & les ténébres, alloient appliquer une échelle qu'ils avoient apportée, le bruit des Chaloupes qui fondirent brusquement fur cux, leur fit prendre le parti de se sanver à la nage. On ne laissa point d'en Le Volumber arrêter deux. Ils furent interrogés aufli-tôt par les deux Amiraux. L'espérance fice. qu'on leur donna d'être trairés avec douceur, leur fit confesser le premier vol, & l'intention dans laquelle ils étoient venus d'en commettre un nouveau. Ils déclarerent le nom de leur Maître & l'usage qu'ils avoient fait des neuf fusils. Middleton prit le parti de les envoyer au Protecteur, en se contentant de lui faire redemander ses armes. Mais le bruit de cette avanture étant allé jusqu'au Roi, le Seigneur même à qui ils apparrenoient crut son honneur intéressé à solliciter leur punition. Ils furent condamnés à mort, avec tant de confidération pour les Anglois, que d'autres raisons ayant fait differer le supplice d'un jout ou deux, le Protecteur leur en fir faire des excufes. Middleton s'imagina d'abord que c'étoit un artifice pour fauver les coupables, & ne desirant point leur mort, il étoit réfolu de se borner à cette satisfaction. Cependant il apprit, deux Les parties. jours après, qu'on les conduisoit au lieu de l'exécution. La pitié le pressa de s'y rendre. Il arrêta le cortege, en protestant qu'il ne demandoit point d'être vengé. Mais le Bourreau lui répondit qu'après l'ordre du Roi il n'étoit au pouvoir de personne de les sauver, & que toutes les offres du monde ne lui seroient pas suspendre son devoir. Les deux coupables souffrirent la morr avec beaucoup de parience. C'est le caractère des Javans, d'être aussi fermes lorsqu'ils voyent la mort inévitable, qu'ils font lâches & timides à la vue d'un péril qu'ils peuvent éviter par la fuire. Ils tremblent dans une bataille, & meurent tranquillement par la main d'un Bourreau.

Vol Gir are

EPMOND SCOT. 1605. Incendes à

Le 16 de Septembre, la moitié de Bantam fut ruinée par un incendie, dont les Hollandois ne purent sauver leut Comptoir. Les Anglois furent plus heureux; & devant leur füreté à la faveur du veur, ils eurent la liberté de s'employer avec zéle au fecours d'autrui. Ils aiderent à préfervet des flammes le grand Magafin de Hollande; mais tous les édifices extérieurs furent confumés, avec tant de dommage pour les Particuliers, que plutieurs Marchands Hollandois qui exerçoient le Commerce depuis l'origine de l'Erablissement, perdirent tout ce qu'ils possedoient. Le feu reprit deux sois dans l'espace de quatre jours, & mir les Anglois à leur tour dans le besoin d'être assités. Cependant ils en furent quittes pour des frais de transports & pour des inquiérudes qui ne furent nuitibles qu'à leur repos. Middleton ne voyant plus rien qui dût retarder son départ, prit congé de l'Amiral & de tous les Officiers

Hollandois par un grand festiu, où l'exécurion du Traité fut jutée au milieu de la bonne chere & de la joye.

Le 4 d'Octobre, tous les Marchands Anglois, qui devoient partir avec la Flotte, se rendirent à la Cour avec Middleton. Il y reçurent du Roi de nouveaux témoignages de la protection dont il n'avoit pas celle de les honorer. Scot qui étoit de ce nombre eut la fatisfaction de voir sa conduite approuvée de ce Prince & de tous les Seigneurs, & d'entendre former à tout le monde des vœux ardens pour son retour. On se rendit à bord le 6, & le lendemain à trois heures après midi, on leva l'anere, au bruit de quelques coups de

canon dont on falua la Ville & la Flotte Hollandoife. La nuit suivante, entre onze heures & minuit, on aborda dans une Isle

où Middleton s'étoit fair devancer par quelques Matelots pour y couper du Fuite l'imjeune bois. Tandis qu'on éroit à l'embarquer , il arriva une petite Barque Indien-Hollandois avec ne, qui n'avoit pour conducteur qu'un jeune Hollandois, accompagné de deux femmes de Java. Scot, qui étoit à terre, s'étant préfente à leur débarquement, reconnut le Hollandois, pour l'avoir vu pluficurs fois avec son pere, qui étoit un Facteur de leur Comptoir. Aussi s'apperçut-il que sa préfence lui caufoit de l'embarras; ses questions le troublerent encore plus. Enfin fourconnant du mystere dans l'état où il le voyoit, avec deux femmes, dont l'une étoit fort jeune, & quelques malles qui annonçoient le deffein d'un plus long voyagé, il lui demanda au hazard s'il vouloit retourner en Europe. Le jeune homme prit cette demande pout une offre, & ferrant affectueusement la main de Scot, il l'assura que s'il obtenoit de lui cette faveur, il croiroit lui être redevable de la vie. Ses vues, protesta-r'il, étoient innocentes. Il vouloit retourner à Middelbourg où il étoit né, pour revoir fa mere qu'il aimoit beaucoup. C'étoit malgré lui que son pere lui avoit fait faire le voyage des Indes. La jeune Javane qui étoit avec lui vouloit bien l'accompagner en Europe, & l'autre étoit une Esclave qui avoit consenti volontairement à les suivre. Scot, embarrasse de cette priere, s'excusa sur le peu d'autorité qu'il avoit sur la Flotte, & lui conseilla de s'adresser à l'Amiral. Mais le icune homme, l'embrassant avec ardeur, le conjura de se rendre lui-même son protecteur auprès de Middleton. Quoiqu'on se disposar à lever l'ancre, Scot lui promit de faire suspendre le départ en sa faveur. Il se rendit à bord de l'Amiral, fort perfuadé que le fond de cette avanture étoir. quelque galanterie de jeuneile, & doutant déja s'il convenoit aux Anglois

de s'y prêter. Middleton s'en fit encore plus de scrupule. C'étoit offenser les Hollandois dans la personne d'un de leurs principaux Facteurs; & s'il étoit question d'un enlevement, comme ils étoient portes l'un & l'autre à le ctoire, c'éroit irriter tout à la fois les Javans, qui font extrêmement fensibles à l'honneur de leurs femmes & de leurs filles. Dans cet embarras , l'Amiral réfolut d'êtte infensible aux prieres du jeune homme, & lui fit dire par Scot que diverses raisons ne lui permettoient point de le recevoir. Cependant ses larmes, qui commencerent à couler en abondance, & celles de la jeune Javane, qui se désespéroit de la pensée de reparoître à la vûe de son pere, sirent tant d'impression sur Scot, qu'il entreprit de les servir par une autre voye. La Flotte n'étoit qu'à cinq ou six lieues de Bantam. Il obtint de l'Amiral la permission de s'y rendre dans une Chaloupe, avec l'assurance, sinon de faire agréer leur départ à leurs parens, du moins de faire goûter au Roi, & même aux Hollandois, la conduite de Middleton, qui n'avoit pas voulu sans leur participation, favoriser une fuite dont ils pouvoient être également choqués. L'offre d'un si grand service rendit le jeune Hollandois toutà-fait fincere , d'autant plus que devant attendre le retour de Scot fur la Flotte, il supposoit que si les représentations de son intercesseur se trouvoient inutiles, les Anglois ne feroient plus de difficulté de le recevoir. Il avoua done que la jeune Javane étoit fille de Manmack, Seigneur de la Cour; qu'il l'avoit vue pour la premiere fois à la Fête de la Circoncision, & que par l'entremife de l'Esclave, qu'il avoit gagnée à force de présens, il avoit trouvé le moven de s'en faire aimer : que c'étoit elle-même qui avoit eu le courage de lui proposer leur fuite, & que ne pouvant douter avec cette preuve d'affection qu'il n'en fut aimé parfaitement, il perdroit mille fois la vie plutôt que de l'abandonner. Ce détail augmenta le zèle de Scot à les fervir. Etant retourné à Bantam, il commença sa négociation par les deux peres, qu'il tronva également affligés de la perte de leurs enfans; mais loin d'avoir leur colere à vaincre, il comptit que ce qui pouvoit leut arrivet de plus heureux étoit de les revoir. Cette ouverture lui fit espérer de finir l'avanture par une prompte réconciliation. La difficulté n'étoit que pour les deux Amans. qui étoient menacés de ne se revoir jamais. Scot pressentit là-dessus les deux peres. Ils firent la même réponfe ; c'est-à-dire , que n'ayant point entr'eux de reproche à se faire, & ne croyant point leurs enfans indignes l'un de l'autre, ils ne propoferent point d'autre obstacle que celui de la Religion. Scot s'imagina que c'étoit un article qu'on pouvoit leur laisser le soin de démêler, & que fi l'un des deux Amans étoit capable d'abandonner la fienne, il y avoit beaucoup d'apparence que le changement feroit à l'avantage du Chriftianisme. Après cette réflexion , dit-il lui même , il ne fit pas difficulté d'apprendre aux deux peres dans quel lieu il avoit laissé leurs enfans. Ils le remercierent tous deux de cet important service, & se mertant dans une Pinace Hollandoife, ils l'accompagnerent jufqu'à la Flotte. Scot n'ajoûte rien à ce récit; mais on trouvera dans une des Relations fuivantes, quelques circonftances qui femblent regarder le même événement.

Le 9, Middleton remit à la voile, & sa navigation ne sur point interrompue jusqu'en Angleterre.

Kkk iii

## CHAPITRE III.

## Voyage du Chevalier Edouard Michelburne à Bantam, en 1605.

L paroît que les Priviléges de la Compagnie Angloise des Indes Orienta-MICHELBURles n'étoient point exclusifs, puisqu'on trouve plusieurs Voyages entrepris NE. Flotte indépen- sous la protection du Roi d'Angleterre, sans aucune dépendance de la Comdante de la Compagnie pour le Commerce. Michelburne, dont Purchais nous 2 confervé la Relation, étoit un Gentilhomme opulent, à qui le goût des avantures & le pagnie des Indes. desir d'augmenter ses richesses, fitent équiper deux Vaisseaux avant le retour de l'Amiral Middleton. Il en prit le commandement lui-même, & pat-1604. tant de Cowes, dans l'Isle de Wight, le 5 de Décembre 1604, il déclara dès Départ de Mile premier jour à ses gens, que n'étant pas fort entendu dans les affaires du scfolution. Négoce, il n'attendoit rien que de la fortune & du courage. Il parle de sa cargaifon, fans nous apprendte de quoi elle étoit composée; mais le nom de ses deux Vaisseaux étoient le Tygre & le Whelp. Il étoit accompagné du

Capitaine Davis, qu'on a déja vû paroître dans deux Voyages; l'un avec les Hollandois, l'autre avec Lancaster. Ruse & Assuma. Michelburne arriva le 21 de Décembre à l'îsle de Tenerise, où il jetra l'an-

Bluk CARAMAM
Mitchelburne artiva le 23 de Décembre à l'Ille de Tenerife, où il jetta l'ancre dans la Rade d'Aramaz; & jusqu'au 16 de Janvier, qu'il passa la Ligne, il eur beaucoupà fouffiri del l'excès de la chaleur & de divers orages. Son promier desse i evit de gagner I'lle de Loronha. A trois dégrés du Sud, il trous Abouleur de va une quantrie incropable de Polifons. & sur-rout de Bonites & de Dauphisma & de de Brusse de de Dauphisma & de de Brusse de de l'apprendient de l'a

panns. La Facilité de les prénôtes un partie auns surprenaîtée que l'aconometée du nombre été des épéces. Quoiqu'il fût en pleine met, il vist d'épalifes nuées d'oifeaux, ausquels les Matelots ont donné le nom de Pechatobove & d'Aleatrete. Les premieux vienneuns le repofer lus les Vaiifeaux pendant la nuit; & s'elitayent li peut dels vuite des hommes, que li on leut tend le bras, ils fe prechent delliss. L'Aleatrate et lune forte d'oifeau de prove, qui le nourité de

fa pêche, & qui fait particuliérement la guerre au Poisson volant.

La Flotte aborda le 22 de Janvier à l'îsle de Lotonha, au 4e degré de

1601.

Le Hotte aborda le 1a de Janvier a 1 inc de Loronna, a ut 4º oggre ou de Loronna, a ut 4º oggre ou de Loronna, a ut de Loronna de l'Amiral, a ut le malbert de le novey, fans pouvoir être fecourr. Trois jours après, le même accident artiva à la Barque longue, & fir périr deux factors de la comparation de la comparati

Hollandois, que le befoun d'eau & de bous y avoit amené comme Michelburge, ne, y avoit perdu fa Chaloupe avec quantité de Matelots , qui s'étoient brifés contre un rocher. Les Anglois qui défeendirent dans l'Ifle n'y trouverent qu'un Pays défert,

Les Anglois qui delicendirent dans I IIIe n'y trouverent qu'un l'ays defert , écret que par fir dont tous les Habitans de réduifoient à fix Négres. Elle étoit autrefois templie de Chévres & de Vaches sauvages; mais ces animaux ont été détruits par les Caraques Portugaifes, qui s'y rafraîchiffent en allant aux Indes. Les Portupais y ont laisse un petit nombre de Négres, pour tuet des Chévres, dont ces malheureux Esclaves boucannent la chair & la tiennent prête au passage des Vaisseaux, Cependant Michelburne ne put s'en procurer qu'une quantité médiocre. Mais ses gens tuerent une multitude de Tourterelles, d'Alcatrazes, & d'autres oifeaux dont la chair leur parut délicienfe, 1ls trouverent aufli du mais, ou du bled d'Inde en abondance; du coton, des gourdes sauvages &c des melons d'eau.

Frrange Phé-

MICHILIUR.

1605.

Le 12 de Février, vers le 7º degré de latitude métidionale, ils furent rout d'un coup effrayés par un étrange phénomène. La mer jetta des flammes si Boules vives au milieu de la nuit, après que la Lune eut quitté l'horison, que la lumicre ne le cedant gueres à celle du jour, on lifoit facilement les plus petits caracteres d'impression.

La Flotte paffa, le 1; au matin, à la vûe de l'Isle, ou plutôt du Roc de l'Afcension, au 8e degré 30 minutes du Sud. Le premier d'Avril, elle decouvrit la terre d'Afrique, en portant au Sud-Sud-Est; quoique, suivant le calcul des Pilotes, on s'en crût éloigné de quarante lieues. Le lendemain on fe rrouva fort près du rivage, dix ou douze lieues au-dessous de la l'ave de Saldanna; & le jour suivant on tomba près d'une petite Isle que le Capitaine Davis prir pour celle qui n'est qu'à cinq ou six lieues de Saldanna. L'Amiral, curieux d'y descendre, se mit dans la Chaloupe avec trois de ses amis & quatre Rameurs. Mais tandis qu'il éroit à terre, il s'éleva une tempête, qui fir perdre, pendant deux jours, la vue de l'Isle à son Vaisseau. Il y trouva lite des Lapins, dans cet intervalle un si grand nombre de Lapins, qu'il lui donna le nom de Coney Island, ou Isle des Lapins. Le 8, on alla jetter l'anere dans la Bave de Saldanna, & tout le monde eur la liberté de descendre au rivage.

Le Pays qui environne cette Baye est si bien fourni de toures sortes de pro- Paye de Saldanvisions, que les Sauvages ne jouillent nulle part d'une si parfaite abondance. Il est rempli de Bœufs & de Moutons, dont on rencontre de grands troupeaux comme en Europe; de Chévres, de Daims, de Gazelles, de Renards. de Lievres, de Grnes, d'Autruches, de Flérons, d'Oyes, de Canards, de Faifans, de Perdrix, & d'autres fortes d'excellens Oifeaux. Il est arrose par une infinité de fontaines & de ruisseaux d'une eau très-pute, qui descendant du fommet de plufieurs hautes montagnes, rendent les vallées agréables & fettiles. On y trouve au long des Côtes un atbre qui ressemble beaucoup au Bouys, mais beaucoup plus dur. Les Palmiers y sont en abondance. A peine les Anglois eurent-ils pris terre, qu'ils virent les Habitans du Pays emprefses à leur apporter routes sortes de provisions. Un Veau gras ne leur coûtoit qu'une demie-livre de fer; & pour deux ou trois clouds ils achetoient un Mouton. Mais le Monde n'a peut-être point d'hommes aufli groffiers & d'un esprit aussi borné que ces Négres. Ils n'ont pour habillement qu'une peau de Négres de Sal-Bête, passée sur les épaules, & vers la ceinture une aurre pièce qui couvre à peine leur nudité. Pendant que la Flotte demeura dans leur Baye, ils se nourriffoient des intestins & de toutes les parties des animaux que les Anglois rejetroient, sans les nettoyer & sans y apporter d'autre préparation que de les couvrir un moment de cendre chaude; après quoi se contentant de la s secouer un peu, ils mangeoient avidement cette viande à demie crue & melos

Groffiereré des

452

de condre. Ils se noutrissent aussi de tacines, que le Pays produit abondam-

NE. 1605.

ment.

La bonté des tafraichiffemens rendit la fanté & les forces à tous les Matelots, qui avoient beaucoup foufiert du footbut depuis qu'ils avoient paffé la Ligne. On remit à la voille le 3 de Mai, après avoir employé vinge-tinq ou vinger-fix jours dans la Baye de Saldanna. Le 7, on fe trouva douze lieues au-delà du Cap de Bonne-Elpérance, & Ton paffa heureufement pendant la nuit les écuells du Cap da Aguillas. Le 9 il s'éleva une tempére qui fépara.

Templte.

au-delà di Cap de Bonne-Elpérance, & Ton pallà heureulement pendant la nut les écueits du Cap de Aguillet. Le y la s'écleva une temprée qui fépara les deux Vailfeaux pendant quarante-quarte heures, & qui fur accompagnée du nonnerce épouvaneable. Les Porrugais appellent ect endoir le Lion de La Mer, non-fealement parce que les orages y fom prefique continuels, mais et acude d'une effecte de ruglièment que l'agrainn des font y produir, & qui rèpand la retreut dans les annes les plus intréprées. Au fort de la temperature de la compagnée de la merchant deux moins. Co-fériment dunc chandelle. Per pour fincetie nontre pendant deux moins. Co-fériment dunc chandelle frayant. Les Portugais l'appellent Copp Jano , & croveru qu'il annonne la fin du péril. On la regardé long-erms comme un fighir, qui s'intréeffe au font de Yailfeaux maltraités. Miss depuis qu'on fe borne è des caufies moins delignées, on n'a pas chetché d'autre explacation que les vapeure qui c'élevent de la Mer dans une violente agitation des flots. L'expérience a hit connètre que la tempére n'élp point abre télogée de fa fin g'èl Cotqu'elle finir, contre qu'elle finir, construire de la rempére n'élp point abre télogées de fa fin g'èl Cotqu'elle finir,

Feu que les Portorais appellent Corpu-fanto,

il est naturel que le beau tems lui succède.

ps La Flotte pouls'e par un ven favorable, découvris, le 24, à la dilance de fept on lutti lieues, Illie de Diego Ruiz, qui el fiusée au 19º dezyé quaranne minutes de latitude du Sud; 98 degrés trenne minutes de longinude. On se proposite d'y telèscher; mais le vens, qui augmenta pendant la nuir, sit abandonnet ce dessein. Les environs de l'îste lont peuplès d'un grand nombre d'olicaux blancs, qui n'ont pour queue que demz grandes plumes de la même couleur. Ils siuvitent long-tems les Vaisseurs, malgré la force d'un vent s'entorative les voiles situerne briféces en plusseurs entroites en de Diego Ruiz. On avança si peu pendant neuf ou dix jours, que le 3 de Juin, lorsqu'on s'imaginoit gapner l'Isté de Crier, 4 on apperçur encore celle de Diego Ruiz. Michelburne reprit le dessein dy aborder, dans la résolution d'y attendre un meilleur vent; mais la multirude de rochers qui s'y pessenne lu list craindre de ne pouvoir jetter l'ancet en siterée. On prit le parti de continuer la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des lles de Bankas, la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des lles de Bankas, la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des lles de Bankas, la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des lles de Bankas, la navigation la continuer la navigation les de Bankas, la navigation de la continuer la navigation de la continuer la navigation de la continuer la navigation les de Bankas, la navigation les des de Bankas, la navigation les des de Bankas, la navigation les de Bankas, la navigation les des des la continuer la navigation les des des la continuer la navigation les des l'annes de la continuer la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des la continuer la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des l'annes de la continuer la navigation pour les Index, Le 15, on cau la vige des l'annes de la continuer la navigation de la l'annes de la la la continuer la conti

Liles de Banhas-

la navigation pour les înocs. Le 13, on eur la viué des liles de Banhar, de fir deprés rence - fepr minures de latitude du Sud. & cent neuf degrés de longitude. Ceft une crieur dans la plinjart des Cartes que de la placer beaucoup plus à l'Osel. On en compre cine, Elles abondent en oiplacer beaucoup plus à l'Osel. On en compre cine, Elles abondent en oiplacer beaucoup plus à l'Osel. On en compre cine, Elles abondent en oifuir impossible de trouver un bon ancage. Dans certains lieux, on ne ciouta point de fond; & dans d'autres, la pointe des ross effrays les Philores. Le 19 on fe trouva proche l'Ille Diego Gracioffa, sun 7º degré trenne minures de latitude da Sud. & cert dis degrés quarante minures de longitude. Sans y relàchet, on reconnur à la perspective que le Pays en est fiort agréable, & capable de forunit ioures fortes de ratinichillemens, s'i l'accès en étoir

moins difficile. Mais le vent & la marée se trouvant contraires , il ne parut

le Graciofa

pas

pas possible de vaincre les obstacles. Michelburne donne à l'Isle Graciosa dix MICHELBURou douze lieues de longueur. Elle est couverte de cocoriers, & si remplie d'oifeaux qu'ils y forment continuellement une espece de nuce. Le 12 de Juin on repassa la Ligne, où le calme, la chaleur, le tonnerre & les éclairs causerent beaucoup de farigue & d'inquiétude à la flotte.

1605.

Le 19, on découvrit une terre qui parut suivie d'une infinité d'autres, que Michelburne reconnut pour autant d'Isles situées sous la haute terre de Suma-d'isse. tra. La Mer s'y brife avec tant de violence, que les Pilotes n'oferent y aborder, quoique les Habitans eussent allumé sur la Côte un grand nombre de seux, pour les encourager par cette invitation. Il en parut même quelques-uns qui les appellerent par des signes, & qui étant tout-à-fait vêtus, sembloient êrre des Européens qu'on avoit apparemment laissés dans ce lieu, pour y recueillir des noix de coco, & les tenir prêres à l'arrivée des Vaisseaux de leur Nation. Le 26, on mouilla l'ancre près d'une grande Isle déserte, qui se nomme Bata, à vingt minutes du Sud. Elle a des bois & des rivieres en abondance. Les finges y font en fort grand nombre, avec une espece d'oiseaux qu'on appelle la chauve-fouris de cette Isle. Michelburne en tua une de la longueur d'un lievre, & de la taille d'un écureuil. Seulement il lui pend de chaque côté une forte de peau, qu'elle étend en fautant de branche en branche, & qui ressemble véritablement à des aîles. Elle est d'une agilité extrême ; & fouvent pour parcourir toutes les branches d'un arbre, elle ne s'appuie que fur fa queue.

Grand nombre

Le 29, Michelburne étant à fe promener au long du rivage, crut décou- Rencontre de vrir un Vaisseau, sous une perite Isle qui n'est qu'à quatre lieues de celle trois Bar de Bata. Il le prit pour son second Bâtiment, qui ne l'avoit point encore rejoint depuis que la tempête les avoit féparés. Il y envoya aufli-tôt le Cae pitaine Davis, qui trouva trois Barques à l'ancre; mais se défiant que ce sût des Portugais, il n'approcha qu'autant qu'il falloit pour les observer. On l'invita par des signes à s'approcher, en lui offrant des poules & d'autres alimens. Ses foupçons ne firent qu'augmenter. Il retourna vers son Vaisseau, dans le dessein de s'armer assez pour ne rien craindre, & le lendemain il s'avança si proche des trois Barques, que jugeant de ses intentions, elles leverent aufli-tôt l'ancre. Il ne balança point à les poursuivre, quoiqu'il n'eût que dix hommes dans sa Chaloupe, & qu'ensemble elles n'en eussent pas moins de vingt. Outre les mousquets & les sabres, il avoit apporté deux petites pieces de canon, dont il les salua si heureusement, qu'au premier boulet îl tua deux hommes à la derniere, & la força de s'arrêter. Elle conte- Les Angloises noit encore six Portugais de Priaman, qui éroient chargés de cocos, d'huile, arrêtent une de nattes, & de provisions de bouche. Ils assurerent Davis que Priaman n'étoit éloigné que de quatre ou cinq jours de navigation, & qu'à leur départ ils y avoient laissé un Vaisseau Anglois. Cette heureuse nouvelle sur récompensée par les bons traitemens du Vainqueur, qui se contenta de leur prendre leurs poules & leurs aurres provisions fraîches. Ayant rejoint aussi-tôt Michelburne. il le pressa de remettre à la voile le 4 d'Août. Trois jours après ils découvrirent au long des Côtes les deux autres Barques que la crainte avoit fair retourner vers Priaman. Ils les presserent si vivement qu'ils les forcerent de se Insiementent faire échouer volontairement sur le rivage, d'où tous les Portugais gagnerent files deux autres.

Tome I.

M.CHILBUR-NI. 1605.

les montagnes. Davis, envoyé avec la Chaloupe, n'y ayant trouvé que des cocos, del huile, & des natres, dédaigna un butin fi vil, & n'en prir qu'une petite quantiré.

Le 9, Davis ayant continué de ranger le rivage dans la Chaloupe, apperçut huit Pares, près d'une Ville nommée Tico; & dans l'espetance d'y trouver le Vaisleau qu'il cherchoit, il ne balança point à s'en approcher. C'étoient des Indiens, qui lui confirmerent du moins que le Vailleau Anglois étoit à Priaman, & que cette Ville n'étoir plus éloignée que de six

Les Anglofs remotivent leu Validage.

Il se hâta de porrer cette agréable certitude à l'Amiral. On mit toures les voiles au venr, pour arriver au Port de Priaman avant la nuit. Mais à peine eut-on fait une lieue, qu'on donna contre un banc de sable, sous un rocher qu'on auroit pris à sa couleur pour du corail blanc. Le chagrin des Anglois fut égal à leur impatience. Cependant à force de travail & de foins, ils se dégagerent affez tôt pour entrer le même jour dans la Rade de Priaman, où le premier objer qui frappa leurs yeux fut le Whelp, qui leur avoit causé tant d'inquictude. Dans le mouvement de leur joie, ils le faluerent de toute leur artillerie. Le Capitaine vint dans fon Esquif au-devant de l'Amiral, & lui raconta toutes les difgraces qu'il avoir effuyées depuis leur séparation. Il avoit rencontré un Vaiifeau Portugais de quarante pieces de canon, qui lui avoit donné la chasse pendant deux jours, & dont il avoit essuyé plusieurs volces qui l'avoient mis dans un extrême danger. Michelburne ietta l'ancre à la vûe de Priaman, fur un excellent fond. Cette Ville est située à quarante minutes de latitude du Sud.

L'Amiral arrise à Priaman.

Après avoir fait demander an Gouverneur la permission d'acheter du poivre, & de prendre des rafraichissemens dans son Pays, il lui envoya un préfenr confidérable, dans l'intention de le voir lui-même, & de régler avec o lui quelques arricles qu'il jugeoir nécessaires pour la sûreté des Anglois. Mais quoique son présent & ses Députés fussent bien reçus, il ne put obtenir la conference qu'il faisoit demander. Le Gouverneur répondir à cette proposition, que la guerre, où le Royaume d'Achin éroit malheureusement engagé, l'obligcoit de s'observer beaucoup. Le Roi d'Achin, qui avoit alors deux fils, s'étoit déterminé à faire entre eux pendant sa vie, le partage de sa sucsession. Il avoit donné le Royaume de Pedir au second, en réservant celui d'Achin pour l'ainé. Mais celui-ci choqué, de voir entrer tout d'un coup son cadet en possession d'une Couronne, tandis qu'il étoit condamné à demeurer dans la dépendance de son pere pour attendre son héritage, s'étoit fait un parti considérable entre les Grands; & sous prétexte que l'age ne permettoit plus au Roi de gouverner, il s'étoit faisi de sa personne, & l'avoir resserré-Guerre entre les dans une étroite prison. Ensuite, déclarant la guerre à son frere, il avoit prétendu que le Royaume de Pedir étoit une partie de ses Etats, qui ne pouvoir être démembrée, ou du moins que son frete ne devoit posseder qu'à titre de Vassal & de Tributaire. Les Anglois jugerent, sur ce récit, qu'ils n'avoient

écus Erapses d'Awhite.

rien à se promettre dans un lieu si peu tranquille; & le 21, ils partirent pour Banram.

Inchen: pris for

Le même jour, ils rencontrerent deux Pares, dont les hommes faurerentauffi-tôt dans l'eau. Michelburne, furpris de voir cette facilité à s'effraver-

1605.

dans les Indiens, qui devoient êtte accoutumés à la vûe des Nations de l'Eu- MICHELBUArope, donna ordre à scs gens de visiter leurs Barques. Quelques Anglois s'avancerent dans la Chaloupe avec trop peu de précaution. Il étoit testé detriere les voiles plusieurs Indiens, qui bleilerent dangereusement ceux qui se présenterent les premiers, & qui se jettant à la nage éviterent le châtiment auquel ils devoient s'attendre. Cependant Davis, qui avoit été lui-même atteint d'une fléche au bras, pressa les Rameurs de les suivre. On en prit deux, malgré l'adresse avec laquelle ils se détoboient en plongeant; & Davis, qui avoit eu l'occation, dans ses voyages précédens, d'apprendre quelques mots de leur Langue, n'arrendit pas l'Interpréte pour les interroger. Ils ne lui déguiserent point qu'ils étoient en mer pout enlever sans distinction tout ce qui leur paroissoit plus faible qu'eux, & qu'ils vivoient de cette piraterie. Davis n'étant point encore satisfait de cette réponse, parce qu'ils avoient commencé à fuit avant qu'ils fussent attaqués par les Anglois, les conduisit à la flotte, & leur fit faire d'autres questions par l'Interpréte. Les menaces dont elles furent accompagnées, leur arracherent une confession fort étrange. Ils avouerent que dans une des petites Isles qui sont en grand nombre aux environs de celle de tugais ver tes par Sumarra, ils avoient les débris d'un Vailleau Européen qui avoir fait naufrage les Inciens. fur leurs Côtes, & qu'en ayant sauvé plusieurs hommes & quelques femmes, ils les retenoient depuis long-tems patmi eux. Michelburne fut le plus ardent à approfondir ce récit. Il crut qu'indépendemment de la guerre ou du commerce, il n'y avoit point de Nation de l'Europe, qu'il ne fut oblizé de secoutir dans une si triste situation. Quatre hommes, qu'il fit entrer dans un Pare avec deux Indiens, setvirent de guides à la flotte; & remontant audessus de Priaman, il arriva le soir, au travers de plusieurs autres Isles, à celle d'où les Indiens étoient partis. Entre plusieurs Habitans qui se pré-

des informations. Il revint bien-tôt à bord avec les deux Européens qu'on avoit reconnus. C'étoient des Portugais, qui n'ignorant point les justes plaintes que les Anglois avoient à faire de leur Nation, supplierent d'abotd l'Amiral de considérer le securité se Anmoins leur Pays que leur qualité d'hommes, & de se laisser toucher à la pitié de leurs infortunes. Ils lui raconterent qu'étant partis de Ternate pout Calecut, leur Capitaine s'étoir obstiné à vouloir relâcher au Port d'Achin, par la feule curiofité d'aborder dans un lieu qu'il n'avoit jamais vû; & qu'en traversant les petites Isles qui bordent la Côte Méridionale de Sumatra, il n'avoit pû se garantir de la force des courans, qui l'avoient fait briser contre celle de Fiurma; que de trente -deux hommes, dont l'Equipage étoit composé, il ne s'en étoit sauvé que sept, avec trois femmes, dont l'une étoir Maria Pratencos, jeune veuve du Gouverneur Portugais de Brancor : que les Habitans de l'Isle r.e leur avoient pas refusé les secours nécessaires à la vie; mais que les trois femmes avoient pavé l'hospitalité fott cher : que le Gouverneur de l'Isle, Chef d'une troupe de Pirares, sous la Protection du

fenterent sur le rivage, il parut deux hommes vêtus à l'Européenne, que les Anglois reconnurent aisément pour des Porrugais. Ce fut une raison de balancer s'il leur offriroit du fecours; mais le morif qui avoit déterminé Michelburne, ent la force de soutenir sa générosité. Il sit jetter l'ancre à cinquante pas du rivage, & Davis fut envoyé dans la Chaloupe pout recevoir

454

MICHTLBUR-

HILBUR. Roi de Pedit, avoit forcé la jeune Veuve de devenir sa femme, & que

deux de (s; Officies avoient fair la même violence aux deux aures Portuguifes : que depais plus de cinq mois, ils languissoient rous dans le plus tritte efclarage, cherchaux fans cellé le moyen de gegner l'îlté de Sumatra, pour se refuguer dans les Etats du Roi Achini qui si peu de distance, ils n'auroient pas desseptement pas l'actionne pas été retenus par un fentiment de compassion pour les trois femmes, qui les conjutoient tous les sourse de ne na set a handonnez à leur misseable sort; que le Gouvereur l'atours de la mesta de la misseable sort; que les Gouvereurs l'a-

Trifte finantion de trus. Dames Portogailles.

a feariment de compalition pour les trois femmes, qui les conjuroient fous les jours de ne pas les abandonnes la leur miértable forts que le Gouverneur Indien, britlant d'une vive paffion pour la femne, ne la perdoit pas un moment de viei, grulfs avoient formé pulieurs fois le delfin de le teuer, fans en avoir encore trouvé l'occasion; que l'Ifle contenoit environ quatre-vinge Indiens, dont la moirie ne le quittot jamais; atndis que le refle écumoir la mer, ou pilloit les Côtes voisines, & faifoit peu de quartier aux Sujers din Roi d'Achin; que fla pirité couchoir les Anglois en faveur des trois Dames, il ne doutoir pas qu'au feul bruit des armes à feu, les Pirates n'acceptaffent course fortre éc compofitions; que pour lui là é se Compagnons, l'Amiral pouvoit dispofer de leur vie; mais que s'il étoit affez génereux pour oublier qu'ils fecient Portugais, & les déliver d'une fi malbeuraels frantaion, il ne devoit pas douter qu'ils n'employalfent volontairement tour leur fang à fon ferrice.

Elles font delitrees par les An-

Michelburne fut si touché de ce discours, qu'oubliant en effet pour qui son cœur étoit attendti, il se disposa sur le champ à faire sa descente. Cent douze hommes qu'il avoit sur ses deux Vaisseaux, ne lui laissoient rien à craindre dans son entreprise; mais il falloit assurer le sort des trois semmes & de tous les Portugais, contre les précautions qu'on pouvoir avoit déja prises pour les éloigner. Aussi-tôt que l'obscurité fut venue, cinquante Anglois bien armés descendirent sous la conduite de Davis; & suivant les instructions des deux Portugais, ils s'avancerent jusqu'à la maison du Gouverneur, qui n'étoir bârie que de cannes, à la mode du Pays. Tous les Indiens s'y étoient rassembles, & leurs mouvemens sembloient marquet quelque résolution de se défendre. Davis ayant placé ses gens sur deux signes, leur donna ordre de se tenir prêrs à tirer, mais successivement; de sorte qu'il n'y en eut jamais qu'une partie dont les atmes se trouvassent vuides. Enfuite renvoyant les deux Portugais aux Indiens, pour s'assuret de leur situation, il prit le parti d'attendre le jour, qui éroit déja prêr à paroître. Un des deux Portugais revint bientôt avec deux autres de ses Compagnons. Ils rapporterent que sans pénétrer l'intention des Anglois & par le simple mouvement de sa défiance, le Gouverneur se disposoit à passer dans une Isle voi-

fine, avec les femmes Indiennes & Portugalfes; mais que ne pouvant gagneleurs Pares s'avant le jour, il ferroi aife de les couper en chemin. Davis ne viz aucun rifique à fuivre le confeil des Portugais, après avoir fair réflexion qu'ils étoient les plus intéreflès au faccès de fon entreprife. Il le siaffa conduire fur le paflage du Gouverneur. Biembé il le vit paroitre avec un grand nombre de femmes; & Ke montrar à lui de fort prés, il jetra tant de frayeur

Conduite de Davia pour affurer son eutreprise.

dans route la troupe, que le Gouverneur sur le premier à fuir avec routes fes femmes & ses indiens. Il ne resta que les trois Portugaises, accompanyament.

gnées de deux homanes de la même Nation. Davis, pour auementer l'effroi

nuite. Il amena ainsi fott rranquillement les trois semmes à botd; tandis que deux autres Portugais, qui avoient feint de demeurer avec le gros des Indiens, pout favorifer l'évalion du Gouverneur, se rendirent aussi à la mer pat un autre chemin.

des Fuyards, fit tirer quelques coups de fusils sans aucun dessein de leur Michelburg 1605.

Michelburne, après avoir confolé les trois femmes par ses politesses, lent offrit de les débarquer à Priaman, où elles pouvoient se promettre de trouver quelques Pottugais; ou de les conduire jusqu'à Bantam. Elles choissteat le dernier de ces deux partis, comme le plus sur; quoique suivant les apparences elles n'eussent rien à tedouter dans le Port de Priaman, qui étoit une

Ville réguliere & dévouée au Roi d'Achin.

Le 2 de Septembre, la flotte rencontra un petit Vaisseau Guzatate, d'environ quatte-vingt tonneaux. Elle s'en faifit fans réliftance, & le butin, quoi- fens Guzarate. que médiocre, fut utile aux trois Portugaifes, parce que la plus grande partie consistoit en étoffes des Indes, dont Michelburne leur offrit généreusement les plus belles pieces pour se faire des robbes. Il mouilla le même jour à quatre degrés de latitude du Sud, dans la Rade de Sillibar, où le grand nombre de bar. Pares qu'il y vit sans cesse arriver, lui causa de l'étonnement. Les Indiens y étoient attirés par l'abondance des provisions; eau fraîche, bois, riz, chair de buffle & de chevre, poules, racines & poisson de toutes sortes d'especes. Les Habitans prennent en échange des toiles & des étoffes, qu'ils préférent beaucoup à l'argent; mais ils passent pour les plus grands voleurs de cette Côte, & les Etrangers ont besoin d'une vigilance continuelle pour s'en défendre. La facilité que les Anglois titerent de leur prise pour se procurer des rafraîchissemens qui ne leut coûtoient rien, les fit demeurer à l'ancre jusqu'au 18. Ayant remis à la voile, ils arriverent deux jouts après à trois lieues Micheller et de Bantam, d'où ils envoyerent la Chaloupe au Port de cette Ville, Ils s'at-tiveà Bantamtendoient d'y trouver encore la flotte de Middleton; mais elle étoit partie

depuis trois semaines. Les Facteurs du Comptoir s'empresserent de venir au-devant de leurs Compatriores. Ils leur apprirent que depuis le départ de Middleton, les Hollandois n'avoient pas celle de leur tendre toutes fortes de mauvais offices, en les teprésentant au jeune Roi de Bantam comme des Pirares & des Scelerats, qui . ne cherchoient que l'occasion de nuire par l'artifice ou par la violence. Ils avoient encore sept Vaisseaux dans la Rade, dont l'un étoit de sept ou huit cens tonneaux; mais la plûpart des autres étoient fort inférieurs. Michelbutne échauffé par ce técit, & comptant sur la bonté de son artillerie, résolut de les traitet sans ménagement. Il envoya un de ses gens à leur Amiral Innie les Hotpour lui faire des plaintes au nom de la Nation Angloife, & lui déclarer que nagement si dans le dessein où il étoit d'aller jetter l'ancre à ses côtés, il s'appetcevoit que les Hollandois en voulussent uset mal avec lui, il le couleroit à fond. L'Amital ne fit aucune réponse à ce brusque compliment; ce qui n'empêcha. point les Anglois d'entrer dans la Rade, & de mouiller à la portée du canon-Pendant plus d'un mois qu'ils y demeurerent, ils trouverent tant de retenue .& de modétation dans les Hollandois, qu'à peiné en virent-ils descendre un fur le rivage.

Après avoir chargé quelques marchandises qui convenoient à ses projets de L ll iii

1605. Il care de Bar ram , & fe faifit decruis Parce.

Ifics abimées.

commerce, Michelburne quitta Bantam pour se rendre à Parane. Entre Malaca MICHELBUR-& Podra Branca, il rencontra deux Pares, à qui la crainte fit gagner auflirôt le rivage. Les avant invités inutilement à s'approcher, il mit dix-huit

hommes dans sa Chaloupe, avec ordre de les suivre jusqu'à terre, & de leur demander en payant, un Pilote, qui fur capable de le conduire à Pulo Timacu. Mais les Indiens, qui étoient en grand nombre dans les Pares, voyant les deux Vaisseaux sur seurs ancres à plus d'un mille, rejetterent sicrement toutes fortes de propositions. Davis prir aussi-tôt le parti de les attaquer; & dans l'espace d'une demie-heure, il en força un de se rendre. Un autre prit la fuite. Le troisième fit une longue défense, & ne se rendit que le lendemain à la pointe du jour. C'étoit le plus riche. Il étoit chargé de benjoin, de florax, de poivre, & de porcelaine de la Chine. Michelburne désesperé, pendant le combat, de ne pouvoir s'approcher avec ses Vaisseaux, envoya tout ce qu'il put mettre de gens fur les Elquifs. Sans ce secours , l'action auroir duré plus long-rems. Il n'y perdit néanmoins que deux hommes; & lorsqu'il eut appris que les Indiens étoient des Javans, il leur restitua toutes leurs marchandises, en se contentant de prendre parmi eux deux Pilotes. Ils venoient de Palimbam, pour se reudre

à Grify, Ville maritime de Java au Nord-Est.

Le 26, les Anglois découvrirent, au Nord-Ouest, certaines Isles, dont leurs nouveaux Pilotes ne purent leur apptendre le non; & le vent se trouva si contraire à leur course, que sans les connoître mieux, ils se virent forcés d'y relâcher. Cependant à mesure qu'ils s'en approchoient, la perspective leur en parur si triste, qu'ayant jetté l'ancre à la distance d'un mille, du côté du Sud, ils envoyerent une Chaloupe pour reconnoître les Côtes. Elle trouva que ce qu'ils avoient pris pour des Isles, étoir un reste de quelque terre abimée dont on ne voyoit plus, dans quelques endroits, que le fommet des arbres, & dans d'autres lieux, des collines nues & désertes. Il ne s'y présenta d'ailleurs aucune sorte d'animaux. Cependant comme le vent ne devenoir pas plus favorable, les deux Vaisseaux s'approcherent du côté qui leur parut le plus élevé. On y jerra l'ancre fur un fort bon fond ; & la curiofité, plutôt que le befoin, porta Michelburne à descendre. Il trouva sur la Côte une source d'eau très-pure, avec diverses traces, qui lui firent juger que ce lieu n'avoit pas toujours été désert. Mais il admira beaucoup que dans l'espace de plus de deux sieues, qu'it prit plaisir à parcourir, il ne parût point un oiseau, ni le moindre animal. Il ouvrit la terre dans plusieurs endroits, fans y trouver non plus aucun infecte. Le mauvais tems l'obligea neanmoins de paffer sepr ou huit jours dans ce trifte lieu. Dans cette saison. Vent qui te- les vents ne cellent point; fur cette Mer; d'être Nord, Nord-Ouest, ou

grent dans ette

Nord-Eft. On leva l'ancre le 2 de Décembre, en s'efforçant avec beaucoup de difficulté, de porter constamment vers Parane. Le 11, en passant près de Pulo Laor, le Whelp découvrir trois Bâtimens, dont il ne put reconnoître la grandeur. Il détacha sa Chaloupe pour les observer; mais dans l'impétuosité des courans & du vent, elle fut bientôt perdue de vûe; & toute la nuit se passa Harliette de dans l'inquietude de fon fort. Cependant elle étoit montée de quinze homquince Anglois. mes réfolus, qui s'étant approchés d'un des trois Bâtimens, avoient eu le bonheur de s'en rendre maîtres, quoiqu'il fût d'environ cent tonneaux, &

ou'il eut dix huit hommes à bord. Ils reparutent le lendemain avec leur proie. MICHELBUR-C'étoit un Jone de Panhang, chargé de riz & de poivre, qui faisoit voile à Bantam, Michelburne ne jugea pas que ce butin fut digne de lui. Il n'en prit que deux petites pieces de fonte, dont il paya même la valeur aux Indiens; & tirant peu d'utilité des Pilotes qu'il avoit enlevés aux Javans , il en demanda un, pour prix de sa génerosité, au Capitaine du Jonc, en lui donnant les deux aurres comme en échange.

NE. 1605.

res comme en ecnange. Le 13, en voulant s'apptochet de Pulo Timacu, Isle voisine de Panhang, Observation for on eut beaucoup à combattre les vents & les courans. La mer, depuis le courans. commencement de Novembre jusqu'au commencement d'Avril, se porte continuellement vers le Sud; & depuis Avril, jusqu'au mois de Novembre. elle retourne au contraire vers le Nord. De même, le vent pendant les cinq premiers mois, est ordinairement Notd, comme il est Sud pendant les sept aurres. Tous les Vaisseaux de la Chine, de Patane, de Jor, de Panhang, & d'autres lieux au Nord, prennent la Mousson du Nord pour venir à Bantam, ou à Palimbam, & celle du Sud pour leur retour. On est sur en suivant ces observarions, d'avoir roujours les vents & les matées favorables; au lieu que les Anglois, à qui ces lumieres manquoient encore, trouvoient tant d'obitacles à vaincre, qu'en trois femaines de navigation, ils n'avançoient pas plus d'une lieue.

Panhang est un Pays extrémement fertile, & distingué par la politesse de ses Habirans. Il est situé entre Jot & Parane, s'étendant au long de la Côte jusqu'au Cap Tingeten. Ce Cap s'avance beaucoup. C'est la premiere tette qui se préfente aux Caraques de Macao, aux Jones de la Chine & aux Pares de Kamboya, dans leur route pour Malaca, Java, Sumatra, Jambo, Jor, Palimbam, & les aurres lieux de commerce vets le Midi.

En s'approchant de Patane, la flotte Angloise rencontra un Jone chargé de Pirates Japonois, qui avoient exercé leurs brigandages fur les Côtes de la nois pris par les Chine & de Kamboya, Ayant petdu leur Pilote, ils s'éroient trouvés dans un si grand embarras pour se conduire, qu'ils avoient été jetres sur les bancs de la grande Isle de Borneo. Mais la haine qu'on porte à leur Narion dans toutes ces Contrées de l'Inde, ne leur avoir pas permis d'aborder dans l'Isle. Ils s'étoient fauvés dans leur Chaloupe, après avoir perdu leur Vaisseau; ils avoient trouvé un Jone de Patane chargé de riz, dont ils avoient massacré l'Equipage; & l'ayant équipé de leurs débris , ils se proposoient de rerourner au Japon, lorsqu'ils tomberent entre les mains des Anglois. Ils étoiene au nombre de quatre-vingt-dix, & beaucoup trop pour un Batiment qui pouvoit à peine les contenir. La plûpart étoient habillés trop galamment pour des Marelots. Quoiqu'ils eussent un Chef, qui étoit chargé de l'autotité, ils paroiffoient tous égaux; ce qui fit encore juger aux Anglois que ce n'étolent. pas des gens d'une condition vile. Ils n'avoient pour cargaifon qu'une grosse provision de riz, mais fort corrompue par l'humidité, parce que leur Ione faisoit eau de toutes patts.

Les Anglois avant jetté l'ancre avec leur prise, sous une perite isse proRésolution deche de Patane, y passerent deux jours, pendant lesquels ils traiterent fort suite lagende. civilement leurs Prisonniers. Ils esperoient tirer d'eux la connoissance de divers lieux, & du passage de certains Vaisseaux de la Chine, pour re-

MICHELBUR-NE. 1605.

458 gler là-dessus leur propre voyage. Mais ces hardis Avanturiers ne voyant aucune apparence de pouvoir retourner au Japon dans un aussi mauvais Bâtiment que celui qu'ils avoient, prirent entr'eux la réfolution de hazarder leur vie pour se saisir du meilleur des deux Vaisseaux Anglois. Quoiqu'il n'y en eut que cinq ou fix à qui l'on eut laissé leurs armes, Michelburne conçut quelque défiance en les voyant profiter de l'honnêteré avec laquelle il avoir voulu qu'ils fussent traités, pour venir quelquefois sur son bord au nombre de vingt-cinq ou trente. Il donna ordre à Davis de faire exactement la visite de leur Jone, pour s'assurer s'ils n'y cachoient point d'autres armes, & de leur ôter même le peu qu'on leur avoit laissc. Mais Davis se laissa tromper par leurs fausses démonstrations d'amitié & de tranquillité. Il visita légerement le Vaisseau, où il ne trouva qu'une petite quantité de storax & de benjoin. Il s'en faisit, & ce fut comme le signal auquel ils entreprirent de faire éclater leur dessein. Ceux qui étoient sur le Jone y tuerent ou précipiterent dans les flots, le petit nombre d'Anglois qui étoient à le visiter. Davis fut presque le seul qui fut assez prompt pour se jetter dans la Chaloupe, mais le désordre n'étoit pas moindre for le bord de l'Amiral . & lorfqu'il penfoit y rentrer pour

plusicurs coups.

y mettre tout le monde sur ses gardes, il fut percé de cinq ou six coups, dont il mourut presqu'aussi-tôt. C'étoient environ trente Japonois qui se trouvant dans les différentes chambres du Vaisseau, lorsqu'ils avoient entendu du bruit sur leur Jone, s'étoient jettés sur les premieres armes qu'ils avoient apperçues, & fembloient menacer tous les Anglois de leur perre. Cependant Michelburne s'étant trouvé heureusement sur les ponts avec plusieurs de ses gens, avoit eu la présence d'esprit de sauter vers l'écoutille, où il pouvoit les empêcher facilement de passer. Quatre ou cinq, qui l'avoient prévenu, & qui se trouverent en tête fur les ponts une multitude d'Anglois, n'eurent point d'autre ressource que de se jetter à la nage; mais ce ne fut point sans avoir massacré le malheureux Davis au moment qu'il rentroit. Michelburne tenoit les autres en respect au passage de l'écoutille, quoique leur impétuosité fût si violente qu'ils faissifoient d'une main le bout des piques Angloises, pour Les Japanois allonger de l'autre leurs coups d'épée. On en tua cinq ou fix des plus furieux. Cette forte de combat auroit duré plus long-tems, si l'on ne s'étoit

sont coupés en picces,

apperçu que dans la chambre du Capitaine, où le plus grand nombre étoit rellerré, ils s'efforçoient de mettre le feu au Vailleau. Alors aucun reméde ne paroissant rrop dangereux pour un mal extrême, Michelburne se souvint qu'il avoit sous le demi-pont, deux petites coulevrines qu'il avoit enlevées à d'autres Indiens. Il les fit charger de morceaux de fer, de balles & de tout ce qui se présenta. Au hasard de se perdre lui-même, il voulut qu'elles fussent braquées à bout portant contre les ais de séparation. Le fracas sut rerrible. Rien ne put défendre les Japonois, non-seulement contre la charge des deux pieces; mais contre les éclats même du bois, qui en écraserent une partie, & qui estropierent les autres de mille manieres. Leur rage ne laissa pas d'être si obstinée, qu'ils se firent couper en pieces, sans offrit de se Minationbar- rendre. Il n'y en eut qu'un, qui se voyant sans blessure, rrouva le moyen de gagner le bord du Vaisseau & de se jetter dans la mer; mais qui perdant l'esperance d'arriver au Jone, lorsqu'il le vit déja fort éloigné, revint à la nage, & demanda quartier, Michelburne empêcha ses gens de le tuci. Il le

bare d'un Corfai-

fit reprendre à bord, & lui reprochant sa trahison, il lui demanda quel avoit été son dessein : » de vous couper la gorge à tous , répondit-il fiérement , & Michient » de prendre votre Vaitseau «. Il retusa de répondre à toutes les autres questions, & la seule grace qu'il demanda fut d'être poignardé promptemient.

1605.

Le lendemain, après avoir un peu réparé le désordre du Vaisseau, Michelburne ordonna que ce furieux Japonois fut pendu. Il se laissa pendre sans renftance; mais ses mouvemens furent si furieux lorsque l'Exécuteur l'eut abandonné, qu'ayant rompu sa corde, il tomba dans la mer, sans qu'on pût sçavoir s'il se noia dans les flots, ou s'il eut le bonheur de se sauver à la nage. Ses Compagnons avoient pris leur course vers une perite Isle à l'Ouelt, où l'on ne pensa point à les poursuivre. Michelburne rencontra le jour fuivant un petit Bâtiment de Patane, de

qui il s'informa fi les Vaiffeaux de la Chine étoient arrivés dans ce Port. Deskin ét Mi-Apprenant du Capitaine qu'on les y attendoit dans peu de jours, il le prit chilheme for les pour lui fervir de Pilote, dans la résolution de ne pas s'écatter avant l'arri-Chine. vée des Vaisseaux Chinois. Le 12 de Janvier , les Anglois découvrirent du haut des mats, deux Vaisseaux qui venoient vers eux. Ils continuerent aussi de s'avancer, & se trouvant à l'entrée de la nuit fort près du plus grand, ils l'attaquerent avec peu de précaution. Après un combat fort court, ils l'abor-un Claroit, & derent & s'en rendirent maitres. L'ancre fut jettée pendant la nuit. Le len-payent is mademain Michelburne ayant visité sa prise, en tita quelques balots de soye clandrascrue, ou travaillée; mais il prit le parti de la payer au-delà de sa valeur, & de ne pas toucher à l'or & à l'argent. Cette modération , & le bon traitement qu'il fit aux vaincus, venoient du chagrin de ne pas trouver sa proye conforme à ses espérances, & de la crainte que le bruit de son entreprise ne lui fit manquer des Vaisseaux plus considérables. Il vouloit gagner China-Batta; mais les vents étant devenus plus contraires que jamais, il fut repoulle le 22 vers deux perites Isles à l'Ouest, & forcé d'y relâcher. Oueloues hommes vêtus à l'Européenne, qu'il apperçut sur la rivage, lui firent envoyer fa Chaloupe, pour les reconnoître. Il apprir bien-tôt, par l'empressement mème de plusieurs de ces Malheureux, qui vinrent à bord avec ses gens, qu'ils gue étoient les restes d'un Bâtiment Portugais, parti de Macao, qui avoit sait depuis quinze.jours un trifte naufrage à la vûe de cette Isle. Le Capitaine qui se nommoit Perez Diatriz, ou Diatriz Perez, avoit perdu la vie dans les flots avec trente - deux de ses gens; & le reste, au nombre de dix - huit, s'étoit fauvé, contre toute espérance, avec le secours de la marée qui les avoit pouffés vers le rivage. Dans une Isle déserte, où ils n'avoient trouvé que de l'eau fraiche & quelques animaux fauvages, ils étoient devenus si maigres par un jeune presque continuel, qu'à peine conservoient-ils la figure humaine. Un jeune homme de quinze ou feize ans, fils du Capitaine, étoit à l'extrémité. Enfin leur mifere parut si excellive aux Anglois , qu'elle les toucha de trédélique et compation. Michelburne leur fit porter aufli-tôt quelques rafraichissemens, qu'il les avertit de ne pas prendre avec trop d'avidité. Ce conseil étoit si nécellaire, que pour avoir néglizé de le fuivre, deux des Portugais furent trouvés morts, le len lemain, de plénitude & d'indigestion.

Cependant Michelburne étant descendu dans l'Isle avec une partie de ses Tome I. Mum

NE. 1606

gens , jugea fut le témoignage de ses Chasseurs , qu'elle ne manquoit point MICHELBURd'oifeaux, ni d'autres animaux, & que les Portugais n'avoient eté réduits fi bas, que faute d'armes ou d'industrie. Il fit prendre tant de foin du jeune Hilloire d'un homme, qu'ayant rétabli ses forces en peu de jours, il reconnut à sa figure

i une Puerogais. & fes excellentes qualités qu'il méritoit un meilleur fort. Le fetvice qu'il avoit reçu des Anglois le porta naturellement à s'ouvrir sur son infortune. Elle étoit d'autant plus irréparable, qu'étant né à Macao d'un commerce d'amour, il ne connoissoit ni la famille de son pere, ni personne de qui il pût espérer le moindte secours. Cependant, non-seulement il avoit été élevé depuis fa naiffance dans la Religion & les Usages des Portugais; mais son pere, qui l'avoit aimé fort rendrement, & qui l'avoit eu d'une femme du Pays, avec laquelle il avoit véeu pendant feize ou dix-fept ans qu'il avoit été Facteur à Macao, l'avoit légitimé en époufant sa mere à l'heure de sa mort. Il se nommoit François Diatriz. C'étoit en sa faveur que son pere avoit pris la réfolution de quitter Macao , & de retourner en Portugal pout lui affurer tout son bien qu'il apportoit sut le même Vaisseau, & pour le faire teconnoître dans le fein de fa famille avec la qualité de fon fils. Son malheur étoit fi grand qu'il ne lui reftoit pas même de quoi prouver la vérité de son histoire, ou du moins qu'il n'avoit que le témoignage des Portugais qui étoient échappés comme lui à la faveur de la mer, & qui l'avoient vû dans les droits de sa naissance à Macao & sur son Vaisseau.

Michelburne, pénérré de tendresse & de pitié, lui confeilla de ne pas remettre plus loin à tirer de tous ceux qui l'avoient connu à Macao une attestation de naissance & de fortune , qu'il signeroit lui - même avec ses principaux Anglois en qualité de témoins. Enfuite il lui offrit le choix , ou de s'arrêrer dans quelque Ville de l'Inde avec les Portugais, ou de le fuivre en Le 24, il s'éleva une fi furieuse tempête, que les deux Vaisseaux Anglois

furent enlevés de dessus leurs ancres, au milieu même de la Rade, & pous-

Europe.

Templee fu-

fés fur le rivage avec une impéruofité qui les y fit échouer. Cependant ils en furent quittes pour quelques dommages faciles à réparer. Peu de jours après , une Flotte Hollandoise de cinq Vailleaux, qui avoit été fort maltraitée par la même tempête, entra dans la Rade pour s'y tadouber. Elle étoit com-Avis que Mi- mandée par l'Amiral Wibrantz van Warwick. Ce Général prit des manieres chelburne recoit fort civiles avec les Anglois. Il invita les principaux à dîner; & dans un entretien plein de confiance & d'amitié, il leur apprir que le Roi de Bantam informe du deffein qu'ils avoient d'attaquer les Vaisseaux Chinois, & regatdant cette entreprise comme une insuite pont lui, parce qu'elle devoit le priver des avantages que ces Bâtimens apportoient dans fes Ports , paroiffoit disposé à maltraiter les Anglois. On peut supposer que Warwick faisoit entrer aussi dans cette crainte les intérêts de sa Nation, Mais de quelque source que pullent venir ses conseils, il donna aux deux Capitaines Anglois celui de renoncer à leur dessein, & de mettre à la voile avec lui pour retournet ensemble en Europe. Michelburne crut entrevoir dans cette exhortation quelque autre vue que celle de l'amitié; & ce foupçon lui fit déclarer net-

tement que n'avant point encore atteint au but de son Voyage, il ne pensoit pas sitôt à l'interrompre. Cependant après le départ de la Flotte Flollan-

d'un Amiral Hol-Amdors.

doife, qui fut le 3 de Février, il fit des réflexions plus férieafes far les interêts de sa Patrie. Elle se trouverent fortifiées par l'état de son Vaisseau, qui n'avoit plus que deux ancres, avec des cables aufquels on ne pouvoit piendre de confiance. Enfin il prit la réfolution, de pattir, en se bornant au médiocre profit qu'il avoit tité jusqu'alors de son Voyage. Il mir à la voile le 5 de Février; & , le 7 d'Avril , il eut la vue du Cap de Bonne-Espérance , après avoir elluyé une furieuse tempête.

1606.

Le 17, il relacha dans l'Isse de Sainte-Hélene, où ses gens l'auroient ar- Resour de Mireté fort long tems, s'il n'avoit consulté que le besoin qu'ils avoient de rafraîchissement, & le goût qu'ils prirent pour un si beau séjour. Mais ne préfétant rien à sa Patrie depuis qu'il avoit manqué le but de son Voyage, il se temit en mer le 3 de Mai, il passa l'Equateur le 14; &, le 27 de Juin, il arriva au Pott de Milford dans le Pays de Galles. Le 9 de Juillet, il jetta l'ancre à Portsmouth , après une absence de 19 mois.

## TABLE DES POSITIONS.

|                        | Latitudes. |  |    |    |  |    |     |  | Longitudes. |  |  |     |    |
|------------------------|------------|--|----|----|--|----|-----|--|-------------|--|--|-----|----|
| Isle de Loronha        |            |  |    |    |  | Sı | ıd. |  |             |  |  |     |    |
| Isle de l'Ascension.   |            |  | 8  | 30 |  |    |     |  |             |  |  |     |    |
| Isle de Diego Ruiz.    |            |  | 19 | 40 |  |    |     |  |             |  |  | 98  | 30 |
| Isles dos Banhos       |            |  | 6  | 37 |  |    |     |  |             |  |  | 109 | 00 |
| Isle Graciosa          |            |  | 7  | 30 |  |    |     |  |             |  |  | 110 | 40 |
| Isles près de Sumatra. |            |  | 2  | 00 |  | N  | ord |  |             |  |  |     |    |
| Batta China            |            |  |    |    |  | S  | uđ. |  |             |  |  |     |    |
| Rade de Priaman.       |            |  | 00 | 40 |  |    |     |  |             |  |  |     |    |
| Rade de Sillibar       |            |  | 4  | 00 |  |    |     |  |             |  |  |     |    |
| Bantam                 |            |  | 6  | 40 |  |    |     |  |             |  |  |     |    |
|                        |            |  |    |    |  |    |     |  |             |  |  |     |    |

## CHAPITRE IV.

## Voyage du Capitaine William Keeling, à Bantam & à Banda, en 1607.

PRE'S s'êrre ouvert l'entrée des Indes Orientales, malgré l'opposition KEELING. A des Couronnes d'Espagne & de Pottugal, les Anglois ne devoient pas s'attendre que les obstacles qui leur restoienr à vaincre, & qui devoient faire Resentinent avotter une partie de leurs entreprises, vinssent d'une Nation de qui leuts des Anglois conservices & leurs bienfaits les metroient en droit d'attendre de la reconnoisfance à plusieurs titres. Cependant on va s'appercevoir par degrés qu'ils n'eurent pas de plus dangereux Ennemis que les Hollandois. Keeling, qui a compose lui-même l'histoire de son Voyage, dont il ne reste néanmoins que l'abregé dans Purchafs, confesse qu'avec les vues ordinaires du Commerce, dans une entreprise à laquelle il étoit employé pat la Compagnie, il emporta une vive curiofité d'approfondir les intentions de ces nouveaux con-Mmmij

1607. Dépait de Kee-

ne répondant point à son courage, il ne pur exécuter que le premier de ses deux desseins, Il partit des Dunes le premier d'Avril 1707, avec trois Vaif-Big aree trois feaux, le Dragon, l'Hedor & le Confent, qui avoient à bord trois cens dix hommes. Il montoit le Dragon avec la qualité d'Amiral. Hawkins commandoir l'Hector, & David Middleton le Confent, Cette Flotre commença par essuyer divers desastres, qui firent craindre aux trois Capitaines pour le succès d'un Voyage si peu favorisé du Ciel. Elle passa la Ligne au commencement de Juin; mais en arrivant vers le 5e degré de latitude du Sud, elle fut forcée par la fureur des vents & des orages, par l'impétuofiré des courans. & par la multitude des maladies, de retourner vets le Nord, après avoir perdu de vue le Confent. L'Espérance des Pilotes étoit de gagner l'Isse de Loronha. Ils eurent le malheur de la manquer, sans pouvoir deviner la canse de leur erreur; de forte que perdant l'esperance de remonter contre le vent, Diferaces de fa ils fe crure at dans la nécellité de reprendre vers l'Angleterre. Keeling fe rap-

Flotte.

pella d'avoir lû dans Hackluyt , qu'après une difgrace telle que la sienne , un Vaisseau Anglois avoit pris le parti de se rendre à Sierra Leona , pour s'y mettre à couvert. Il se sit apporter ce Livre , où il trouva d'autres exemples qui le confirmerent dans la même idée. Cependant une partie de ses Officiers panchoient pour Mayo. Ces deux sentimens furent peses, avec d'autant plus d'attention que tout le monde reconnoissoir la nécessité de renoncer à pénétrer plus loin vers le Sud. Enfin l'on se détermina pour l'idée de l'Amiral, & tous les Matelots en rémoignerent beaucoup de joie.

It prend le yarti de garner Siera ra Leona,

Le 4 d'Août, on appercut le matin, fiir la furface de l'eau, une grande quantité de fleuts; figne qu'on croir presque certain pour marquer qu'on approche de la terre; &, vers le foir, on trouva un fort bon fond, depuis vingt-deux jusqu'à dix-huit brasses. Cependant on ne découvrit aucune apparence de Côte. Plufieurs Matelors expérimentés furent envoyés dans un Esquis à quelque distance de la Flotte , pour observer la qualité des courans. Ils trouverent qu'ils alloient contre le vent , Sud-Est quart d'Est, On porta le jour suivant à l'Est, & à l'Est quart de Sud, avec la sonde à la main. Elle faifoit trouver depuis rrente & vingt jusqu'à dix bratles; mais on passa le jour entier & la nuir suivante sans appercevoir encore la terre. Enfin, vers neuf heures du matin, elle se sit voir, à la distance d'environ dix-huit lieues. C'étoit une forte de Promontoire, médiocrement élevé, & rond dans sa fotme. A midi, les observations sirent trouver 7 degres 56 minutes de latitude, On porta le reste du jour à l'Est, tournant quelquefois un peu au Nord ou au Sud, suivant que la sonde trouvoit plus ou moins de fond; car s'il étoit souvent de dix brasses, presque au même moment il diminuoit à sept, ou même à fix. On se crut fort proche des bas fonds & des bancs de Madeira Bomba . Baner de Sain- ou de Sainte-Anne. Depuis midi jusqu'au soir , on sit environ quatorze licues dans cette incertitude. A l'entrée de la nuir, on jetta l'ancre sur vingt brasfes de fond au Sud du Promontoire, qu'on reconnut ensuite pour Illa Ver-

te-Anne.

Sintation du Cap de Cap de Sierra Leona, qui n'est qu'une pointe assez basse, en est à huir & des beux voilieues. Il se présente Nord par Est; mais quoiqu'il ne puisse être appeten de fort loin, les rerres, qui font au-deslus, s'elevent assez pour se faire recon-

noître, dans un jour serein, à plus de quinze lieues.

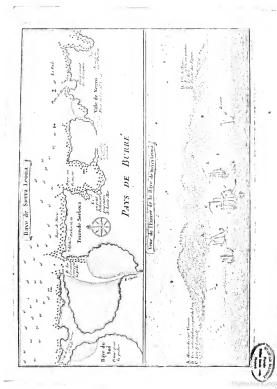



Vers fix heures du matin, on se remit en mouvement pour gagnet la Rade. Le fond fut toujours entre seize & dix brasses, jusqu'à ce qu'on fût au Nord & au Sud du lieu, c'est-à-dire, à un mille & demi d'un roc, qui se trouve à un mille du Cap, & qui n'est pas plus proche d'aucun autre endroit du rivage. On ne trouve là que sept brailes; mais l'ancrage ne cesse pas d'être excellent; & lorfqu'on a passé le roc, on retrouve vingt brasses, dix-huit, feize, douze & dix jufqu'au rivage, quoiqu'au Nord, à la distance d'une lieue on appercoive un banc de fable, contre lequel la mer vient battre impétueusement. La pointe de Sierra Leona porte Oucst-Nord. La partie Septentrionale de la Baye porte Nord-Oueft; & le banc de fable . Nord-Nord-Eft.

KEELING. 1607.

Dans l'après-midi , l'Amiral découvrant sur le rivage quelques hommes qui l'appelloient par des fignes, y envoya fa Chaloupe avec deux otages. Elle lui amena quatre Négres, qui lui promitent toutes fortes de rafraîchillemens. Il est fort remarquable que toutes les observations sur les variations de l'E. Observations seguille depuis le 26 dégré de latitude du Nord jusqu'à ce lieu , surent trouvées faulles; car à chaque distance qui se rapporte à quelque Méridien oriental, il faut ajoûter trente lieues; & de celles qui ont rapport à des Méridiens Ouest, il faut retrancher le même nombre. En un mot la Flotte, en touchant à la terre, se trouva trente lieues plus à l'Ouest qu'elle ne l'avoit supposé par les observations. L'expérience, ajoute l'Anteur, est une regle sure; au lieu

que les instrumens trompent fouvent les plus habiles. Le 7 d'Août, la Chaloupe étant retournée à terre avec deux otages & quel- On lie commes-

ques petits présens, on vit approcher dans quelques Barques du Pays plusieurs gres. Negres de meilleure apparence. Les otages Anglois reviurent le foir, & présenterent à l'Amiral de la part du Chef des Négres un petit anneau d'or , qui fut estimé sept ou huit schellings. Comme il étoit tard, les Négres qui étoient venus à bord ne voulurent point retourner au rivage, & ne hrent pas difficulte de passer la nuit au milieu des Anglois, sans accune précaution pour leur furcré. Le lendemain, on employa tranquillement le jour à chercher l'eau la plus pure, entre plufieurs ruifleaux qui se trouverent excellens & d'un accès fort aifé. Les Négres s'empresserent même de prêter leur secours aux Matelots Anglois.

Le rems devint si beau, qu'en attendant qu'on pût se sier à sa durée, l'Amiral fe fit un amufement de la pêche au long du rivage. Il eut le foectacle d'un grand nombre de femmes, que les Négres y avoient amenées pour voir la Flotte. Mais quoiqu'ils eussent marqué peu de défiance pour eux-mêmes, leurs allarmes parurent excettives lorfqu'ils voyoient quelque femme s'avancer trop vers les Chaloupes. Ils les forçoient brufquement de se retirer, comme s'ils euslent appréhendé qu'elles ne se renditient trop facilement aux signes des Matelots. L'Amiral leur fit distribuer quelques bagatelles , qu'elles recurent avec une avidité extrême. Il reçut d'elles en échange une grande quantité de limons, qui doivent être fort communs sur cette Côte, puisqu'à marché réglé, on en pouvoit obtenir deux cens pour un petit couteau d'un fol-Les jours suivans devinrent pluvieux jusqu'au 14; ce qui n'empêcha point que la pêche ne fût abondante. On prit dans l'espace d'une heure six mille Cavallos, petit poisson, mais d'un excellent goût. L'Amiral acheta, pour Mmmüj

Leurs allurmes

KILLING. 1507. Hawkins vifite Problemation vosing.

cioq aunes de coiles, une dent d'Elephant qui pefoit foixante- trois l'ivre, Le 13, Hawkins profita d'un court intervalle de beau tens pour défeendre à terre avec un efcorte convenable, & & fe rendre à l'habitation la plus voifine, Quelques gens de fa fuire affecherent de s'approchet est fermes, four prétexte de fe procurer des limous, mais en eflet pour mettre à l'épreuve la jaloufe de Négres, ou peut-ètre pour chetcher l'occasion de fe réjouir aux dépens des maris. L'inquiérade de ce Peuple jaloux fut fu visible, que le Capitaine en tecdourant des marques plus funchets, défendré à fee gens, four les plus rigoureufes peines, de faire la moindre carelle aux femmes. Il en tria néanmoins quelque avantage, Let Négres, pour ôter à leux femmes tout prétexte d'écouter let Anglois, fe hâterent d'oftir au Capitaine une groffe provision de limons, qui ne lui autori coiré que la poine de les emporter, s'il n'avoit mieux aimé leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage in tout l'entre de leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage in tout l'entre de leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage in tout l'entre de leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage in tout l'entre de leur en payer le prix en baquelles de pluséeurs fortes, l'en courage in tout l'entre de leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage de l'entre de l'entre leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes, l'en courage l'entre de l'entre l'entre leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes en leur en l'entre de l'entre leur en payer le prix en baquelcte de pluséeurs fortes de l'entre l'en

s'il n'avoit mieux aimé leut en payer le prix en bagatelles de pluideurs fortes. Qu'atit du Paye fine compte a judiq viros imille. Se observations dans ce petit Voyage ne lui qu'atit du Payer firent pas découvrir plus de quatre ou cinq arpons ficmés de rizs. La furface de le fer. Cependant on voir dans l'éloignement une grande abondance de Palmiers, qu'on croiroit plantés en allées régulières, tant la perfpective en est agréable, & qui fons juger que le tertain est plus doux à quelque distance du tivage.

Il fe rouvoit tant de limons fur les deux Vailfeaux, que l'Amiral donna le fo, à tous fes Matcless, une fère, où le Pounch (a) fut diltibués avec profufion. Comme cette partie de joye fe faifoit fur le rivage, les Négres jugeant que la chaleur de la débauche pouvoit expofet leux femmes à quelque infule, les tintent fort refferrées, és d'alfemblecent même avec leux armes à quelque diltance de leur Habitation. Mais le bon ordre que l'Amiral entretint parmi fe speus rendit cette précaution inutile.

Objervations de Jean Rogers fur les Nogres de Sterra Leona.

Un des orages qu'il avoit envoyés d'abord aux Négres , & qui se nommoir Jean Rogers, s'étoit déterminé volontairement à profiter de l'occasion pour pénétret dans le Pays. Il revint en bonne fanté, le 20, chargé de divers présens qu'il avoit recus des Sauvages , & fort satisfait de la douceur de leur caractere. Entre plusieurs curiosités, il apportoit à l'Amiral une piéce d'or, en forme de croissant, de la valeur à peu près d'un ducat. Il raconta qu'ayant été jusqu'à la principale Habitation , qui étoit à huit ou neuf lieues de la met , il y avoit vû le Chef de la Nation. C'étoit un Souverain sans Cour & fans faîte, qui n'étoit diftingué de ses Sujets que par la supériorité du rang. Sa Ville paroiffoit contenir environ fix cens maifons. Le Pays ne manquoit pas de culture; & contre l'usage ordinaire des Négres, les champs étoient entourés d'une forte de haye. C'étoient les femmes qui prenoient foin d'y planter des racines & d'y femer du tiz. Ce travail présque continuel , joint à la chaleur extrême du climat, les rendoit si dégoûtantes, qu'il falloit être Matelot pour les trouver aimables, & Négre pour en être jaloux. Rogers ne s'appercut point qu'elles fiffent d'autre usage de lent industrie que pour la preparation des alimens. Elles n'ont aucun art propre à leur fexe, ni aucun exercice qui puisse les occuper. Les hommes vont à la chasse des Elephans,

(a) Liqueur Angloife , composée de sucre , d'eau-de-vie & de limons.













& laissent en paix les autres animaux , quoique le nombre en soir fort grand dans leurs montagnes. Ne mangeant point de chair, à la réserve de quelques Poules qu'ils nourrissent dans leurs maisons & dans leurs jardins, ils ne ruent les bêtes fauvages qu'autant qu'ils ont besoin de peaux pour revêtir leurs cabanes dans certaines saisons, & pour se couvrir le corps vers la ceinture. Ceux qui habitent le rivage joignent à leurs racines l'usage du poiffon; mais leur adresse est si bornée pour le prendre, que ce mets ne leur est pas forr ordinaire. Rogers ne put découvrir s'ils avoient quelques traces de Religion; car en leur voyant lever fouvent les yeux vers le Soleil, il est difficile de juger si c'est pour lui rendre un culte, ou pour en tirer les pronostics ordinaires du tems. L'or n'est pas assez commun parmi eux pour faire fupposer qu'ils en connoissenr des mines, ou que leurs rivieres en charienr beaucoup. Cependant la petite pièce que Rogers avoit rapportée, & qu'il avoir obtenue de leur Cher pour un couteau, fir regretter à l'Amiral de n'a-

voir point d'Interprére qui put lui procurer plus de lumieres.

Le 7 de Septembre, huir Chaffeurs Anglois entreprirent de tuer quelques éléphans. Ils en virent plusieurs , dont ils ne purent s'approcher. Ce ne fut que vers le foir qu'ils en surprirent deux à la portée du fusil. Ils convinrent de tirer tous fur le plus proche; & tous se flatterent de l'avoir blesse. Mais la nuir, qui commençoit à devenir obscure, les obligea d'abandonner leur proye. Keeling ne rend point d'autre compte de ce qui l'occupa fur cette Recline et feve-Côte jusqu'au 14 de Décembre ; ce qui fair sonpeonner à Purchass qu'il tira sonne de les promis du Commerce des Sauvages quelque profit qu'il affecta de cacher. En effet, il paroît peu naturel qu'il eûr paile près de trois mois dans l'oiliveté, avec une Nation qui connoissoit l'or & ses denrs d'éléphans, Cependant il finit par une remarque qui femble dérruire ce foupçon. Après avoir admiré luimême que les Negres de Sierra Leona fussent si mal pourvus d'or & d'ivoire, il en rejerre la caufe fur leur indolence naturelle, qui les borne à vivre grofsiérement de leurs racines, & qui va jusqu'à leur faire négliger la chasse d'une infinité d'animaux qui viennent fouvent ruiner leurs jardins. On pourroir s'imaginer que la parelle est un vice contagieux dans ce Pays, lorsqu'on lui voir contesser qu'il se proposa souvent d'observer la latitude de la Rade, & qu'il Latitude de sice partit sans l'avoir exécuté. Son Pilore prir néanmoins certe peine, & rrouva na Leona, qu'elle est à 18 degrés 36 minutes du Nord. Il vérifia aussi que la variation

est d'un dégré so minutes à l'Est. L'Auteur se transporte, sans autre liaison, à la vûe de la Baye de Saldanna, où il arriva le 17 de Décembre. Son dessein étoit de porter Est-Sud-Est, & Sud-Est quarr d'Est, pour doubler le Cap. Mais tous ses gens, sains & malades, demanderent fi ardemment de refacher dans la Baye, qu'il fe renmalages, demanderent il autominioni de locationi del le le Pengouins & le riva-dit à leurs inflances. Ils passerent entre la perire Isle des Pengouins & le riva-lettentà Sodange, qui n'en est qu'à sepr milles. Ayant setté l'ancre au fond de la Baye, a. l'Amiral permit à ses gens de descendre à terre. Ils surent reçus avec beau- inscription qu'ils coup de carelles par quantité de Négres, qui reconnurent deux Marelots. y trouvent Le premier objet qui frappa les Anglois fur une inferiprion dans leur Langue, qu'ils apperçurent fur un roc. Elle portoir que Middleton, Capitaine du Consent, croit entre dans la Baye le 24 de Juillet 1607. Cette heureuse rencontre les délivra de l'inquiérude où ils étoient depuis long-tems pour ce

KEELING. 1608.

Vaiiscau. Ils acheterent dès le premier jout cent deux moutons, douze bœufs & trois veaux. Ce trafic continua si heureusement pendant plusieuts jouts,

que les deux Bâtimens n'eurent tien à desirer pour leur provision. Ils remettent à

Ils remirent à la voile, le premier de Janvier 1608, avec un tems si favola voile. Mal-heurs qu'ils eftable, qu'ils n'avoient aucune défiance des deux malheurs qui les menacoient. Le premier fut une voye d'eau qui se fit à l'Hector, & dont on ne s'appetçut que le 19, c'est-à-dire, lorsqu'il étoit déja fort difficile d'y remédier. L'humidité avoit gagné jusqu'aux ballots de draps, dont la plupart furent endommagés. L'embarras fut extrême, soit à vuider le Vaisseau, soit à faire fécher les draps. Enfuite, lorsqu'on se crut en repos après une occupation si fatiguante . on tomba dans d'autres inquiétudes , en découvrant la terre à douze lieues de distance au Nord-Nord-Ouest, L'Amiral fur moins surpris

par les courans.

que les autres , parce qu'il connoissoit la force imperceptible des courans. Fireir cuice Cependant com ne on le trouvoit au 34e degré de latitude, il eut peine à comprendre que la terre pût être fi voiline; &, suivant ses propres calculs, il conclut que l'erreur devoit être au moins de cent lieues. Le 17 de Février, on découvrir encore la tetre, à sept ou huit lieues; & vers le soit, on se trouva près de deux petites Isles, que la nuit empêcha de reconnoître; d'au-tant plus qu'avec le dessein de jetter l'ancre, on ne trouva point de fond à deux milles du rivage. Le lendemain les observations ne purent se faire avec exactitude, parce qu'il étoit arrivé quelque desordre aux instrumens. On s'ap-

Auguthin,

procha d'une autre lise qui n'est qu'à trois lieues des deux premieres, en lais-Baye de Saint- fant celles-ci au Sud. Le Pilote de l'Amiral reconnut la Baye de S. Augustin. On prit la résolution d'y relâcher. La Baye se présenta si favorablement que les deux Vaisseaux y entrerent à pleines voiles. On mouilla contre le rivage du Sud, fur un fond de dix-sept brasses. Hawkins fut chargé par l'Amiral. qui se trouvoit indispose, de descendre à rerre avec les deux Chaloupes bien armées. Il revint à bord le foir, fans avoir rencontré un feul Habitant; mais il avoit remarqué un grand nombre de traces qui lui avoient paru fort fraîches; & trouvant une petite Barque abandonnée, il y avoit laisse des grains de verre & quelques perits couteaux. Ce rapport donna peu d'espérance à l'Amiral de se procurer des tafraîchissemens. Cependant quelques Ma-. telots qu'il avoit envoyés d'un autre côté à la pêche, dans un Esquit, l'assurerent qu'en s'approchant du rivage ils y avoient vû de grands os de Bêtes, Sauvages de cer- aufquels il reftoit encore de la chair. Le 21, on apperçut quatre Sauvages, qui ne marquerent aucun effroi en voyant approcher d'eux une Chaloupe. L'Amiral leur envoya divers petits présens, qui acheverent de les rendre si familiers, qu'ils promirent aussi-tôt, par des signes, d'amener au rivage

beaucoup de bestiaux, Cependant il en parut quantité d'autres qui n'amenerent rien. L'Amiral, imparient, descendit lui-même avec un cortege assez nombreux pout n'avoir rien à redouter. Les Sauvages prirent la fuite à la vûe des armes. On les suivit, mais sans marquer trop d'ardeur à les poursuivre. Un Auglois, qui eut la hardiesse de s'avancer seul près d'un petit Bois, y découvrit douze ou quinze de ces Barbares avec environ le inême nombre de veaux & de chevres. Ils étoient armés d'arcs & de fleches ; mais voyant qu'on ne paroiffoit pas disposé à les attaquer, il s'en détacha deux qui vin-

te Baye.

tent au-devant de l'Amiral, chacun avec l'animal qu'il avoit amené. Ils étoient bien



Espece de Crocodile, nommé ALLIGATOR Celus au mois d'Od

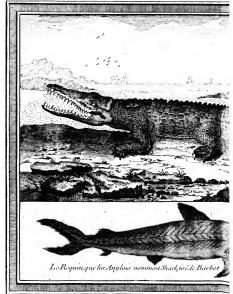



lou ei eot un Jeune qui fut tiré vivant à Londres Detobre1739. To I Pas 407

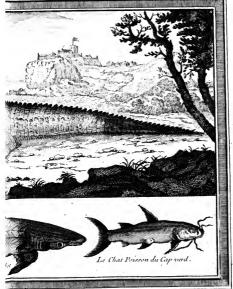

Forndo Saraka Magania Magania Saraka Magania M

23



bien faits & robustes. Quoiqu'ils eussent le corps ceint d'une peau , ils apportoient peu de foin à cacher leur nudité. L'un menoir un veau & l'autre un mouton. L'Amiral rita quelques schellings de sa poche, & leur présenta de l'autre main plusieurs petits couteaux, pour leur saisser le choix de ces deux Anglois arec payemens. Ils entendirent ce langage muet. Après avoir balancé quelques eux. momens, ils prirent tous deux un schelling & un couteau, qu'on leur abandonna volontiers. A peine furent-ils retournes au Bois, que leurs Compagnons en fortirent avec ardeur, & vinrent offrir leur marchandife pour le même

L'Amiral fort fatisfait de cette ouverture, & des apparences de douceut qu'il avoit remarquées dans les Sauvages, réfolut d'attendre fans empressement qu'ils continuaffent de lui apporter des provisions. Il se fit conduire dans fa Chaloupe au long du rivage, pour observer le fond de la Baye. La différence des flots lui fir bientôt juger qu'il y entroit quelque riviere. Il con- L'Amitat d'conrinua d'avancer jusqu'à l'embouchure, qui n'a pas plus d'un mille de largeur, vre une Riviere & comptant d'y trouver bientôt l'eau douce, il la remonta l'espace d'environ deux lieues. Son efcorte le raffuroit contre toutes fortes d'accidens. Il fut peu fatisfait de l'eau, qui se ressentoit de la mer dans toute cette étendue; mais ayant vu plusieurs troupeaux de trente & de cinquante moutons, qui pailloient tranquillement fur le panchant d'une colline, il ne donta pas que dans le voifinage il n'y eur quelque fource d'eau vive. Quelques-uns de fes gens, qu'il fit descendre, rencontrerent plusieurs Sauvages, qui leur vendirent trois moutons, pour autant de schellings, mais qui s'obitinerent à s'éloigner avec leurs troupeaux lorsqu'ils eurent apperçu la Chaloupe. L'Amiral descendit lui-même & s'efforça en vain de les rappeller par ses signes. Il fut encore étonné d'apprendre de ses gens que non-seulement les Barbares avoient préféré des schellings à toute autre prix, mais qu'ils n'avoient voulu donner feurs moutons que pour de l'argent. En jettant les yeux fur les Prairies qui étoient entre la riviere & les collines, il apperçut un gros ruisseau vers lequel il s'avança au travers d'un terrain fort humide, & dont il trouva l'eau extrémement fraiche. Cette découverte lui causa beaucoup de joye. Il remonta jufqu'au ruisscau avec la Chaloupe, & sa fatisfaction fut encore plus vive lorfqu'il fe fur affuré, avec la fonde, que fes deux Bârimens pou-

Sauvages euf

voient s'avancer jusqu'au même lieu pour faire immédiatement leur provifion d'eau. En retournant vers la Baye, ses gens tuerent, à coups de fusils, un Alli- Allipnor espégator, espéce de Crocodille qu'ils virent marcher fort sentement sur la rive. Quoique mort d'un grand nombre de coups, les mouvemens convultifs qui lui restoient encore, étoient capables d'inspirer de la fraveur. Il avoit seize pieds de long , & fa gueule étoit û large qu'il ne parat point furprenant qu'elle pût engloutir un homme. Keeling fit transporter ce monstre jusqu'à son Vais-

s'en exhala, parut fort agréable; mais quoique la chair ne le fût pas moins à la vue, les plus hardis Matelots n'oferent en gouter.

feau, pour en donner le speciacle à tous ses gens. On l'ouvrit. L'odeur qui Le 14, Keeling fit remonter la Riviere à ses deux Bîtimens pour faire leur provision d'eau. Les Sauvages, qui observoient sans doute tous ses mouvemens. eurent foin d'éloignet leurs troupeaux des lieux voisius; ce qui n'empêcha Tome I.

KEELING. 1608.

point qu'il ne s'en préfentât quelques-uns avec des moutons & des chévres. Les Anglois trouverent leurs moutons d'un meilleur goûr que ceux de la Baye de Saldanna, quoique la figure en foit affez difforme; car ils ont fur le dos une maile de chair comme les chameaux, avec la feule différence qu'elle est plus avancée vers le col. Dans la familiarité qui augmentoit de jour en jour Sauvages eir- avec les Sauvages, on s'apperçut que leur Narion est circoncife. Mais Kee-

Koncite Toite d'araignées qui peut être

ling n'ajoûte rien qui puille expliquer une observarion si étrange. Il en fait une autre fur les araignées du Pays, qui fans avoir rien d'extraordinaire en elles-mêmes, font des toiles beaucoup plus luisantes que les nôtres, & d'un riffu fi fort & fi mouelleux, qu'il ne doute point qu'elles ne puillent être filées comme la fove.

Le 25, il s'éleva du Nord-Ouest un orage si violent, que le Vaisseau de Hawkins fut enlevé de deffus fes ancres, & perdit la plus groffe. Le danger étoit d'autant plus redoutable, que le rivage, dans la plus grande partie de la Baye, est bordé d'une chaîne de rocs, entre lesquels & la terre, on trouve continuellement deux braffes d'eau. Le poisson y entre en abondance : & comme il est facile d'y employer les filets, on en prenoit tous les jours une quanrité prodigieuse. Cette espèce de digue est aussi fort avantageuse pour les Chaloupes & les autres perits Bâtimens , qui y demeurent fort à couvert , tandis qu'on descend au rivage. Mais rien n'est si dangereux pour les grands Vaisseaux qui sont pousses par le vent, ou qui s'approchent de la terre sans précaution.

Omlités de la Augustin.

On quitta la Baye le 18. Malgré les secours que la Florte s'y étoit procurés, Keeling regarde cette Rade comme un lieu où la nécessité seule doit faire chercher des rafraîchissemens. Ourre que les Naturels ne veulent de commerce que pour de l'argent, & que les bestiaux n'y sont point en fort grande abondance, l'eau y est rrop profonde, le rivage dangereux, & le fond si dur

qu'à la moindre agitation il conpe les cables. Le 12 de Mars, vers le 15e degré cinquanre minutes de latitude, la fonde ne trouva point de fond à quatre-vingt-dix braffes, quoique deux heures au-

paravant on l'eût trouvée à dix-fept & à feize brasses. Dans l'après-midi, on rrouva depuis vingt-quatre jufqu'à dix-neuf. Enfuite, vers le foir, on fut effraié de se voir sur neuf & huit brasses; lieu fort dangereux, sans doute, si l'on s'y trouvoir engagé pendant la nuit. Avec le fecours d'un vent frais, on gagna un peu vers le Nord, & l'on fe trouva le lendemain à quinze degrés quarante-cinq minures. Un calme incommode fir perdre la moitié du jour. Il fur suivi d'un vent impétueux, qui jetta les deux Vaisseaux si loin vers le Sud. qu'à l'entrée de la nuit, ils se virent à trois lieues de la terre. Le 14, on ne se retrouva qu'à quinze degrés quarante deux minutes ; de forte qu'on étoit avan-Embarras case cé de trois lieues au Nord, tandis que par les calculs on croyoir l'être au moins de quinze au Nord-Nord-Eft. L'Aureur conclut que les courans sont fott rapi-

Re par les coudes, & porrent au Sud plus qu'au Sud-Ouest.

Le jour fuivant, il fut impossible de découvrir la terre, quoiqu'on fût certain de n'en être qu'à neuf ou dix lieues. L'Amiral embarrasse de la force des courans, cherchoir par quels moyens il pourroit s'en dégager. En s'éloignant de la terre, il craignoir des dangers presque inévitables vers l'Isse de Nueva. D'un autre côté, il ne se croyoir point en sureré si près des Côtes. Le

27, se trouvant à quatorze degrés cinquante-sept minutes de latitude, il jugea par les calculs, que les courans étoient diminués. Entre pluficurs opimons de ses gens sur ces vicillitudes, celle de son Pilote sut toujouts qu'elles devoient être attribuées aux différences de la Lune; & pour preuve dective, le cours i ga il prétendoit avoir remarqué que la grande force des courans se faifoit sen- teamente tir quelques jours après & devant la pleine Lune. Mais l'Amiral demeura perfuadé que la fource de ces mouvemens itréguliers, vient de la ptofonde Baye qui est entre le Cap Corientes & Mozambique, & debite là-dessus une doctrine, dont le détail fetoit peu convenable à cet Ouvrage. Cependant il en tire une conclusion que je dois rapporter, parce qu'il en vante beaucoup l'utilité. C'est que pour éviter les courans dans une course telle que la sienne, il faut bien se gardet de s'approchet de la terre avant que d'avoir gagné la pointe de Mozambique.

L'Auteur se transporte avec autant de vitesse dans sa course, qu'on a pû Râde de Dell'an

trouver d'obscurité dans ses derniers récits, jusqu'à Delisa ou Delischa. Rade au Nord de Socotra, où il prit le parti d'attendre la Mousson, pour entrer dans la Mer de l'Inde. Là , fans tendre aucun compte de fa navigation , il raconte deux ou trois faits qu'il apprit des Mores. Depuis quelques années, fet d'ambie gris, dit-il, on avoit trouvé fut les Côtes de Mombassa, de Magadoxa, de Pata & de Brava, de prodigieuses masses d'ambre gris, dont quelques-unes pefoieut jufqu'à vingt quintaux, & si grosses enfin, qu'une seule pouvoit cacher plusieurs hommes. Les Mores l'assurerent qu'ayant fait plusieurs voyages aux Isles de Comorre pour acheter des Esclaves, ils avoient trouvé les Habitans de ces Isles rusés & perfides, que cinquante de leurs gens y avoient été massacrés par surprise, & que la crainte du même sort leut avoit fait tournet leur commerce vers d'autres lieux. Enfin ils dirent à Keeling qu'ils avoient vû à Pemba huit Hollandois, qui y étoient depuis trois ou quatre ans, & deux desquels avoient embrasse le Mahometisme.

La Mousson des vents du Sud commence ordinairement le premier de Mai , & dure cent jours. Les vents les plus impétueux se déchaînent pendant les mois de Juin & de Juillet. Ils commencent à devenir moins violens le 10 d'Août; & ceux du Nord, qui viennent immédiatement après, & qui amenent beaucoup de pluies, regnent enfuite trois ou quatre mois. C'est dans ce Tems de la

tems qu'on fait l'Aloes, qui n'est que le jus du Semper vivens, qu'on fait congeler dans des peaux de bouc. Le 23 de Mai, Keeling envoya sa Chaloupe au rivage, pour y faire payer une grande quantité d'aloes, dont il avoit déja fait le prix. Il en prit mille : huit cent trente-trois livres qu'il paya fidélement : ce qui n'empêcha point le

Chef des Mores de lui faire demander en emprunr cinq cens pièces de huit, qu'il refusa de lui prêter : mais pour adoucir ce refus, il lui fit présent de quelques armes, d'une fort belle étoffe & d'un coureau. Enfuire il prit encore cinq cens foixante-quinze livres d'aloes, qui lui coûterent cent quinze

Il apprit le 24 que les vents avoient commencé le derniet d'Avtil , & Direrfes inforte que tous les ans ils viennent plus tard d'onze jours; de forte que dans l'ef- mais ns de l'Apace de trente-trois ans, leur commencement se trouve au même jour du même mois; que comme la Mousson de l'Ouest vient des veuts du Sud, celle

Nnnii

KIELING. 1608.

de l'Est vient des vents du Nord; qu'il n'y a que deux Moussons dans toute l'année; que dans celle où se rrouvoit l'Auteur, la Mousson de l'Est devoir commencer le 13 d'Octobre, & durer jusqu'au mois d'Avril, pendant lequel, le rems est ordinairement assez beau jusqu'à la Monsson de Mai ; que le Neuruz, c'est-à-dire, le nouvel an du Pays commence le premier jour de la Moutson de l'Est : qu'après le vingt-cinq de Septembre, on ne peur plus naviguer de la Mcr Rouge à l'Est; que Chaul, Dabul, & Danda Rajipari, font des Ports surs & commodes, & des Villes d'un commerce fort riche sur la Côte de l'Inde ; qu'à Saada , Ilbuk , Anzaame & Mutu , quatre des Isles Comorres, il fe trouve continuellement du riz en abondance, & que les Habitans y font d'un caractere plus humain que dans les autres Isles; mais qu'à Jugherjist & Malale, deux autres des mêmes Isles, le riz est rare, & le l'euple perfide, que dans l'une des deux dernieres, un Vaisseau Anglois, dont le Capitaine se nommoit Lancaster, avoit été fort maltraité quinze ans auparavant.

Keeling apprit encore que le jour auquel on lui faisoit tous ces récits, c'est-à-dire, le 26 de Mai, étoit le deux cens vingt-quatriéme jour de l'année du Pays; qu'il n'y a point de pluie fur la Côte d'Arabie jusqu'au dixfeptième jour de cette Mouffon; que le trois ceus cinquième jour de l'année du Pays, étoit le meilleur pour faire voile de là vers Surate, & que ce voyage ne prenoit que dix ou douze jours ; que Burrum , Makella & Kaffan . fone de bons Ports pour les deux Moussons, sur la Côte d'Arabie, mais de peu d'utilité pour le commerce; que Schael ou Schaer n'a ni Port, ni Rade, où l'on puille se retirer, mais qu'on y trouve du fer & du plomb; qu'on en fait venir par terre ces marchandises à Kassan, & que la distance n'est que d'une journée de chemin; que pendant les deux Moussons, la mer est extrémement agitée sur la Côte d'Arabie, & que les courans suivent le vent ; qu'il n'y a point de sureté contre la Mousson de l'Ouest à l'entrée de Surate, parce que le fond est fort mauvais pour l'ancrage, & que les marces y sont si vrolentes. qu'elles sonr capables seules de renverser les Vaisseaux.

Rade de Delifiha.

La Rade de Delischa, où Keeling étoit depuis si long-tems, est un excellent azile contre la Mouffon de l'Ouest; mais ce qui paroir fort étrange, c'est qu'à deux mille de-là, au Levanr comme à l'Ouest, le venr soussle avec tant de viofence, qu'il n'y a point de Vaisseau qui s'y puisse arrêter. On n'en apporte poine d'autre raison que la distance des hautes montagnes, & le large inter-

valle de terres baffes qui font entr'elles & la mer.

Recting fe remet en mer.

Keeling remit à la voile le 24 de Juin. Il apperçut le 23 de Juiller une Isle escarpée dont il lui parut fort difficile d'approcher. Cependant il en auroit cherché les moyens, dans les besoins pressans qu'il commençoit à sentir, s'il n'en eût apperçu deux autres au Nord, & une plus grande au Sud, à quatre degrés deux minutes de latitude. Il prit le parti de relâcher dans celle-ci, après avoir observé qu'entre ces Isles, qui ne sont éloignées l'une de l'autre que de dix lieues, il y a un grand bane de fable qui rend le passage fort dangereux. La Rade où ses deux Vaisseaux entrerent, est assez sure contre toutes fortes de vents; mais le fond, qui n'est que de petites pierres de différentes formes, est dangereux pour les cables. La Flotte trouva de l'eau & quelques mesures de riz, qui étoient fort éloignées de suffire pour sa provision. L'année avoit été si mauvaise, que loin de cherchet à se défaire de leur riz & de leurs denrées, les Habitans s'effotçoient de les cacher. Le 26, étant presqu'à la même distance de Priaman & de Tekou, à deux ou trois lieues du rivage, on découvrit un banc de fable entre les deux Vaisseaux & la Côte. En s'approchant au Nord-Est par Est de la Rade de Priaman , on eut presque toujours quarante-cinq braties d'eau jusqu'à deux lienes & demie du rivage, A quatre liencs de la même Rade, il y a une Isle au Nord-Eft; & plus proche on en trouve trois autres, Sud-Sud-Eft & Nord-Nord-Quest, qui ne sont éloignées entre elles que d'un mille.

La Flotte entra l'après-midi dans la Rade de Priaman, & falua la Ville Flotte Priaman. de cinq coups de canon. Ausli-tôt le Gouverneur envoya un chevreau à l'Amital, qui paya cette galanterie pat un présent de trois aunes de drap, d'une pièce de calico bleu, d'un mousquet, & de deux épècs, Il donna aussi une pièce de calico bleu, au Mellaget, qui parloit fort bien la langue Portugaife. Il arriva le même jout un Barunent d'Achin, dont le Capitaine eut avec Keeling une longue converfation en Atabe; & les Anglois formerent fur fes

récits des espétances fort avantagenses pour leur commerce.

Keeling ne tatda point à descendre au rivage. S'étant fait conduire au Palais du Gouverneur, il proposa de réglet d'abotd le prix du poivte. On lui les Commusaurer donna foixante Committaires, avec lesquels il eut de longues discussions avant Indiens. que de pouvoit s'accorder. La principale tegardoit le poids des marchandifes; Keeling demandant qu'on lui laissat la liberté de les faire peser dans chaque lien de l'Isle, où l'occasion se présentetoit de les acheter, & les autres voulant qu'elles fussent pesses dans la Ville. D'ailleurs ils en demandoient un prix exorbitant. Ce n'étoit pas moins que cinquante dollars pour chaque ba-har; tandis que le Capitaine d'Achin avoit confeillé aux Anglois de n'en offrir que seize. Mais ils conçurent bientôt que ce Capitaine qui étoit luimême un Marchand, n'avoit pensé qu'à les tromper à son avantage; parce qu'il espéroit enlever la plus grande partie du poivte avant que les Anglois fullent d'accord avec le Gouverneur, & les téduire ensuite à l'acheter de lui au prix qu'il y voudroit mettre. Après quelques débats on convint de vingtdeux dollars & demi par bahar, sans y comprendre le droit royal de six pour cent. Keeling se vit comme forcé de payer deux autres droits, on plutôt deux exactions, dont il ne reconnoissoit point la justice; l'un de cent soixante dollats, & l'autre à peu près de la même somme. Cette convention fut couchée. par écrit & signée respectivement par les Commissaires,

La Ville & le tetritoire de Priaman ne produisent pas chaque année plus de cinq cens bahars de poivre; mais en y joignant les productions des Can-man, sons voisins, tels que Passaman, Tekou, Parouse, & les montagnes qui sont au -dessus de la Ville, toute la quantité peut monter à deux mille einqu cens bahats, qui suffisent pour la cargaison de deux Vaisseaux. On les achere à fort bon marché, quand on laisse pendant toute l'année dans la Ville des Facteurs qui sachent saisir les occasions. Mais le tems de la moisson est aut mois d'Août & de Novembre; & si l'on n'a pas pris des précautions avant cette faifon, les Vaiileaux d'Achin & de Java ne manquent guéres alors de venir enlever tout ce qui se trouve à vendre. Ceux de Guzarate sont exclus de ce commerce, par un ordre exprès du Roi d'Achin, Keeling conclut qu'un Nnniii

Réglemens de

KEELING. 1608. commerce availe Bageter-

Bitiment peut toucher dans une année à Surate, où il achete des calicos & d'autres étoffes, passer ensuite à Priaman pour y laisser des Facteurs, & jetter ainsi les fondemens d'un commerce avantageux pour l'année suivante. Mais il ne voit pas, dit-il, comment un Vaisseau pourroit toucher à Cambaye & se rendre affez tôt à Priaman dans la même année. D'ailleurs , si l'on ne veut rien donner au hafard, il est à propos, pour la sûteté du commerce, de se procurer des Lettres de permission du Roi d'Achin.

On officia Ye .

Tandis que la Flotte Angloise étoit tranquillement à l'ancre, il vint à bord ling de le tradie un More qui parloit fort bien le Portugais, & qui demanda un entretien secret à l'Amiral, Après des préludes fort recherches, il lui dit qu'il étoit envoyé par la Veuve du dernier Gouverneur de Priaman, femme riche & puiffante, qui offroit aux Anglois des secours assurés pour se rendre maîtres de la Ville, à condition qu'elle demeureroit maîtresse absolue de la moitié de leur conquête. Cette proposition ne séduisit point l'Amiral. Il ne s'étoit pas proposé de prendre des Villes aux Indes; & connoilsant d'ailleurs les artifices des Mores, il ne douta point qu'un homme de cette nature ne fût le voile de quelque perfidie. Sa réponse fut un refus sans exception. Cependant il lui resta quelque curiosité de voir la Dame Indienne, autant peut-êrre pour vérifier le discours du More, que pour connoître une femme d'un caractere Camftere fin- si hardi. Il proposa au More de lui ménager cette faveur. Les mesures furent gones d'une D.- prifes pour la nuit suivante; car malgré la liberté que les Veuves Indien-

gal lui rend.

vuite que l'Anni- nes ont de disposer d'elles-mêmes, Keeling ne vouloit pas risquer de faire naître des soupeons par sa visite. Le More sut sidéle à le venir prendre dans une petite Barque, au commencement de l'obscurité. Il n'étoit conduit que par deux Matelots, & l'Amiral ne se fit accompagner aussi que de deux de ses gens. Ils aborderent au rivage avec beaucoup de précautions. Ils traverserent de même une partie de la Ville , jusqu'à la maison de l'ancienne Gouvernante, qui donnoit du côté des montagnes. Keeling s'apperçut aifément qu'il étoit attendu, & qu'on observoit le mistere, comme il l'avoit recommandé au More. Il fut introduit par un feul Esclave, dans un appartement dont il nous a détobé la description ; mais il le représente en géneral fort riche & fort galant. Il y trouva la Dame Indienne, qui étoit seule à l'attendre. Le More demeura pour servir d'interptéte. A juger de l'âge par les traits, Keeling s'imagina que cette femme n'avoit pas moins de quarante ans. Cependant elle avoit encore de la fraîcheur & de la beauté. Ses premiers discours tomberent sur le projet de son ambirion; car le More persuadé que le refus de l'Amiral n'étoit venu que de ses défiances, l'avoit entretenue dans les mêmes idées, & l'avoit même assurée qu'une visite nocturno ne pouvoit s'expliquer autrement. Aussi parut-il fort étonné d'entendre tenir à Keeling le même langage que sur le Vaisseau; & par les raisons qu'il apporta pour le faire changer de sentiment, il lui donna lien de juger que c'étoit lui-même qui avoit inspiré à la Gouvernante le projet dont elle s'étoit

Il refuse d'enerer d'uns les viles ga'on lai propule.

L'Amiral se désendit par des objections si fortes, qu'on ne put le soupçonner de mauvaise foi. Il offrit d'ailleurs de si bonne grace son bien & ses services, que la Gouvernante prenant du goût pour sa personne, lui fit servir ce que le Pays a de plus délicieux. Une partie de la nuit se passa dans cette

fête; & lorsqu'il parut penser à son retout, il fut pressé de demeuter quelques jours dans un lieu où sa présence étoit agréable. Il s'en excusa par la nécetlité de paroître le lendemain aux yeux de ses gens; mais il promit volontiets de tenouveller quelquefois sa visite. Comme les Marchands Anglois s'arrêtent peu à la description de leurs plaisits, il ne nous apprend point il ce commerce tourna en galanterie; mais ayant continué de voit la Gouvernante avec les mêmes précautions, il fout d'elle les moyens qu'elle avoit eu desfein d'employet pour lui affurer la conquête de Priaman. Elle étoit proche pa- Mogens qui rente de la Maison Royale d'Achin; & dans la guetre que les deux Princes, por lui lisser fils du vieux Roi, s'étoient déclarés mutuellement pour la succession de leur pere, elle avoit embrasse avec son mari, les intérets de l'ainé, qui avoit enfin remporté l'avantage. Ce service étoit demeuré non-seulement sans récompenfe, mais si peu consideré, qu'après la mort de son mari elle n'avoit pû obtenir le Gouvernement de Priaman pour un Seigneur de la Cour qu'elle s'étoit proposé d'épouser à cette condition. Elle avoit amasse de grands biens. & son crédit parmi les Habitans l'emportoit encore sur celui du nouveau Gouverneur. Elle ne doutoit pas que les plus puillans n'entrassent tout d'un coup dans sa vengeance, d'autant plus que son mari avoit eu besoin de beaucoup d'adresse & d'efforts pour les attacher au parti du jeune Roi , & que leur panchant s'étoit toujours déclaré pour le Prince son frere. En effet, on a vû dans une autre Relation que l'ainé s'étoit rendu odieux par sa cruauté. La Gouvernante comptoit qu'il ne lui scroit pas moins facile de gagner les petits par ses liberalités; & le secours qu'elle vouloit obteuir des Anglois en leur cédant une partie de la Ville, étoit moins pour s'en niettre en possesfion que pour s'y foutenir enfaite contre le Roi d'Achin. Elle se promettoit aussi que le frere de ce Prince, quoiqu'alors chasse de son partage & banni de l'isse de Sumatra, repatoîtroit au premier bruit de son entreprise, & viendroit se joindre à elle pour faire revivre ses droits. Enfin ce grand projet , dont elle paroiffoit craindre peu de devenit la victime , l'occupoit li vivement qu'elle y ramenoit sans cesse l'Amiral , jusqu'à lui offrir à la fin de se foumettre entiérement aux Anglois. Il fut obligé, pour se délivrer de ses instances, de lui promettre fon secours, s'il trouvoit à Bantam quelques Auglois qui voulussent l'écouter, & se joindre à lui pout augmentet ses forces. Cette promesse la satisfit, mais elle souhaita que le More sit le voyage de Bantant avec la Flotte Angloife, dans la seule vue de faire souvenir Keeling de son engagement. Il lui auroit été difficile de trouver un prérexte pour s'en défendre, fi de justes frayeurs ne l'enssent fauvé de cet embarras. Quelque soin qu'il eut tente l'Annal apporté à cacher son commerce avec la Dame Indienne, il fut observé par les Augisis, Espions du Gouverneur. Cette femme s'étoit rendue suspecte par des plaintes & par d'autres marques de mécontentement. Le Gouverneur, qui se regardoit comme le principal objet de sa haine, prit de fort mauvaises impressions de ce commerce nocturne. Il témoigna fes allarmes à l'Amiral, en lui faifant un portrait défavantageux de l'ancienne Gonvernante. Il le menaça même d'en

informer le Roi , dont il ne répondoit pas que le reffentiment ne retombit fur rous les Vaisseaux qui paroîtroient dans ses Ports. Keeling ne balança point à faire entendre que la galanterie avoit en plus de part à ses visites que la politique. Mais sans se payer de cette réponse .

KEFLING.

le Gouverneur qui avoit fait arrêtet fon Guide, le fit amener fur le champ : KELLING. dans l'espérance que ce malheureux consesseroir ce qu'il pouvoir s'imaginer que l'Amiral avoit déja déclaré. Keeling, qui comprit le deffein du Gouverneur, commençoit à rellentir des inquietudes férieufes, & se reprochoit amé-

Pénétration des rement son imprudence. Mais le More, accoutumé à l'artifice, entrevit rout Mores dans leurs d'un coup à son embarras, qu'il ne lui étoit rien échappé. Il se vanta du moins artifices. de cette pénétration lorsqu'il sur délivré du péril. Toutes les menaces du Gouverneur n'ayant pû l'ébranler, Keeling prit à fon tour le ton du reproche pour faire honre au Gouverneur de ses soupçons, & l'accuser même d'avoir

violé par fon emportement un article de la capitulation.

Cependant il jugea qu'ayant fini sa cargaison, rien ne devoit l'arrêter plus long-tems dans la Rade. Il en partit le 18 de Septembre, après y avoir pafse près de deux mois. Le lendemain à midi , le trouvant à dix lieues Quest-Nord-Ouest, de la pointe qui est au Sud de Priaman, il porta vers l'Est d'Ilha de Triflezza. Le 20, à la pointe du jour il tomba à l'extrémité de cette Isle, & ne put l'éviter qu'en prenant à l'Est-Sud-Est. Il vit , les jours suivans pluficurs perites Isles, qui sont aux environs de Sumatra; & plus loin à l'Ouest

Dangers entre une autre Ille beaucoup plus grande. Il remarque qu'on ne peut naviguer avec Sumatra & Java. trop de précautions sur cette Côte, parce que la plupart de ces Isles ne sont

point marquées fur les Cartes.

Le 1 d'Octobre, à 5 degrés 30 minutes de latitude, en continuant sa navigation au long de la terre, quoiqu'à dix ou douze lieues de la Côte, il trouva que fon Vailleau avançoit plus vite vers le Sud qu'il ne l'auroit du fuivant les calculs. Le jout fuivant, il découvrit une Isle, qu'il prit d'abotd pour l'Isle de Sel, mais ce n'étoit qu'un roc de figute ronde, que les Cartes ne font point observer. Quoique la Flotte se crut peu avancée, on se trouvoit à midi, au 5º degré 55 minutes du Sud. Le 3 on apperçut à découvert l'Isle de Sel, qui n'étoit éloignée que de quatre ou cinq lieues. Sa situation Lile de Sel.

est à six degrés 6 minutes. C'est la plus haute & la plus ronde de toutes les Ifles qui font à l'entrée des Détroits de la Sonde. Sa diftance jusqu'à la plus proche partie de l'Isle de Sumatra , n'est que de treize ou quatorze lieues. Le 4 au matin, on n'étoit plus qu'à cinq ou six lieues de la pointe qui ferme la Baye de Bantam. On découvre de ce lieu deux tocs converts d'arbres, l'un au Nord, & l'autre au Sud, entre lesquels la Florte passa fans aucun obstacle. Le Pilote de l'Amiral, avant déja fait cette dangereuse route, se fioit

beaucoup moins aux Cartes qu'à fon expérience.

Keeling arrive à Battaro.

On entra le 5 dans la Rade de Bantam. Il s'y trouvoit à l'ancte fix Vaiffeaux Hollandois, dont deux avoient leur cargaifon presqu'entiere de girofle, & deux travailloient à se charget de poivre; mais l'Amiral ne put se défendre d'une vive douleut, en apprenant des Facteurs Anglois qui vintent au devant de lui, qu'il ne restoit dans leut Comptoir que treize personnes vivantes. Il y tronva une Lettre de Middleton, Capitaine du Confent, qui fut Déslorable état pour lui un fujet de confolation dans ce désaftre. Cependant plus il prit d'in-

de Composit An- formations sut l'état du Comptoir, plus il reconnut de véritables sujets de s'affliger. Les Anglois s'étoient vus depuis plutieurs mois dans l'esclavage, non-feulement des Hollandois, qui n'avoient celle de les infultet que pat dedain pour leur foiblesse; mais des Chinois mêmes, qui fous prétexte de

zèle pout leut service, s'étoient rendus comme les Arbitres de toutes leurs affaires. Unicte & Tegin, deux domestiques Chinois du Comptoir, avoienr pris rant d'afcendant fut leuis Maitres, qu'ils leut avoient perfuadé de prendre aurant de Chinois chez eux qu'il leut étoit mott d'Anglois; & par degrés, ils étoient devenus plus forts que ceux dont ils n'étoient que les Efelaves, En vain Herne & Saris, les deux principaux Facteurs, avoient entrepris de secouer le joug. On avoit été plusieurs fois au moment d'en venir aux mains; & lorsque les Anglois avoient porté leurs plaintes à la Cour , ils y avoient trouvé contre eux de facheuses préventions, que les plus fortes apologies n'avoient pû leur faire furmonter. Dans cet intervalle, la plus grande partie de leur commerce s'étoit fait au nom & par les mains des Chinois. Les plus tiches Marchands de cette Nation, qui avoient marqué rant d'atrachement pout le Comproir fous le gouvernement de Scot, voyoient cerre ty-

rannie, fans s'y oppofer; & les Javans, toujours lâches & malins, s'en fai-

foient un fuiet de joie.

KELLING.

Keeling, pour remedier à tous ces défordres, voulut commencer par délivrer le Comproir de cerre mulrirude de Chinois; mais il fur arrêré par deux Comproir, raifons qui les lui fit trouver moins coupables. Uniete & Tegin, en confessant qu'ils avoient quelquefois abusé de l'indulgence de leurs Maîtres, lui firent connoître pat des rémoignages certains, que lans ces mêmes Chinois que Herne & Saris accusoient, le Comptoir auroir éré pillé plusients fois par les Javans. D'ailleurs ils fourinrent que la fource du mal venoit beaucoup moins d'eux que des Anglois, qui s'étant fair un amusement de séduire ou d'enlever les femmes de plusieurs pauvres Chinois, s'éroient mis dans la nécessité, pour appaifer les maris, de leur ouvrir l'enrrée du Comptoit, où ils s'étoient établis par degrés. La preuve en étoit claire, puisque les femmes continuoient encore leur commerce avec les Anglois. Herne & Saris même n'étoient point à couvert du reproche; & s'ils avoient porté leurs plaintes à l'Amiral, c'étoit parce que l'âge commençoit à refroidir le premier pour les plaifirs, & que l'autre étoit piqué de se voir abandonné, depuis peu, par une semme dont l'affection s'étoir déclarée pour un aurre. Les deux Domestiques en appellerent au témoignage de tous les aurres Anglois, sans en excepter Savage, qui étoit le plus confideré après Herne & Saris.

L'Amiral comprit que la justice demande quelquefois un frein comme la co- L'Amiral y relere. Il fe fit conduire dans les divers logemens du Comptoir, où il n'avoit medi point encore pénétré. Il les trouva peuplés de femmes, dont la plus agréable, dit-il, auroir paru fort dégourante en Europe. La plûpart des Anglois lui firent l'aveu des liaifons qu'ils avoient avec ces miférables Créatures. Il les chaffa sans dureté, & sa douceur alla jusqu'à leur faire quelques présens. Il bannit de même rous les Chinois, sans leur faire un crime des défordres que la mauvaise conduire des Anglois avoit comme autotifés. Uniete & Tegin ne furent point exceptés du bannissement; mais il leur paya fidélement leurs gages; & loin d'approfondir trop rigoureusement l'abus qu'ils avoient fait de leur situation, il joignit à ce qui leur éroit du une honnête técompense pout leurs services, Cerre conduite lui fit beaucoup d'honneur à la Cour de Bantam, & dans les deux Nations Chinoife & Javane. Le plein pouvoir qu'il avoit de la Compagnie de Londres, & les forces dont il étoit accompagné pour faite exé-Tome I.

KILLING. 1608.

cc. If landus de Bantam.

cuter ses ordres, mirent tous les Anglois du Comptoir dans la nécessité d'obéir. Il ne réutit pas moins dans fes procedés avec les Hollandois. Loin de leur faire un reproche du patle, il teignit de l'ignorer. Jacques l'Hermite, qui commandoit leur flotte, étoit un homme moderé. Il le prévint par une vilite de civilité & d'amirie. La bonne intelligence fut d'autant plus facile à rétablir 415 Anglois & entre les deux Nations, que l'Elermite après en avoir jetré le fondement par fes promettes, reçur un ordre qui le mit en état de les exécurer. Un Batiment

arrivé de Hollande le 15 de Novembre, lui apporta la Commission de premier Directeur du Comptoit, ou, comme les Hollandois commençoient deja à s'en donner le titre, celle de Gonverneur de Bantam, Il arriva heurenfement que le jour même de fon installation, Uniete & Tegin, soit pour

Con piration ter.

justifier leur ancienne conduite, soit par reconnoissance pour la générosiré de l'Amiral, vinrent lui découvrir un horrible complot de quelques Javans, des Javans pour brûler les Vaisseaux Européens qui étoient dans le Port. Cetre entreprise paroissoit aisce depuis que les Anglois s'étant reconciliés avec les Hollandois, les deux flottes s'étoient rapprochées, & passoient presque toutes. les nuits en fètes & en réjouissances. Keeling se fit un nouveau mérite auprès des Hollandois d'un avis si important. Leur slotte étoit fort riche. On prit la réfolution, fans faire éclater les lumieres qu'on avoit reçues, d'attendre avec de justes précautions que les Javans se présentailent pour exécuter leur deffein. Keeling & l'Hermite pafferent toutes les muits fur les deux flottes. Enfin le 19, à dix heures du foir, quelques Espions qui faisoient la garde fur le rivage, virent pluficurs Barques Javanes qui se rassembloient, & compterent jusqu'à trente sept Incendiaites, dont les mouvemens & les prépararifs déclaroient affez leurs intentions. Les deux Amiraux furent avertis, S'étant munis contre routes fortes de crainces, ils mirent environ cent hommes bien armés dans huit Chaloupes, avec ordre de laisser avancer les Javans, pour leur couper la retraite entre le rivage & les flottes. Mais la nuit n'étoit pas si obscure, qu'ils ne vissent blanchir la mer sous les rames. Cette décou-Les Javans man- verte les fir avancer avec tant de défiance, qu'ils découvrirent le péril où ils quant neut muse- alloient se précipiter. Ils retournerent brusquement au rivage, sans que les

priic.

Chaloupes en pullent arrêter un feul. Cependant, comme elles les poursuivirent avec beaucoup de diligence, & qu'en arrivant à terre, ils ne penferent qu'à prendre la fuire, on trouva dans leurs Barques toutes les machines à feu qu'ils avoient eu l'esperance d'employer. Le fruit que les deux flotres tirerent de cette avanture, fut d'apprendre aux Javans qu'on étoit roujours en garde contre leur haine.

Keeling s'étoit d'abord proposé de rerontner directement de Bantam en Angleterre; mais enfuite il avoit changé de réfolution, pour faire construire une Dissolutions de Pinace qui étoit déja presqu'achevée. Il assembla les Facteurs Anglois au Comproir, & leur communiquant ses vues, il nomma Brown & Sidal pour faire le voyage de Banda avec la Chaloupe. Jean Herne , Jean Saris , & Richard Savage, obtinrent d'être laisses à Bantam, par la bonté extraordinaire de l'Amiral, à qui ils perfuaderent qu'il ne pouvoit lenr ôter leur emploi fans les deshonorer. Cependant il ordonna qu'auffi-ror que la Pinace scroit revenue de Banda, Saris la prendroit pour se rendre à Sequedana, dans l'Isle de Borneo. Pendant qu'il tenoit ce confeil, il reçut la visite de l'Ambassadeur de Siam à la

Aceimg.

Cour de Bantam, qui venoir lui proposer diverses ouvertures de Commerce. Keeling. Il affura les Anglois qu'ils pouvoient vendre en deux jours mille pieces de drap rouge dans son Pays; & que le même débit se souriendroit tous les ans, parce que les Siamois aiment à parer leurs éléphans & leurs chevaux de cette couleur; fadeur de Siam. qu'il se trouvoit de l'or en abondance dans les Erars du Roi de Siam 3 que les pierres précieuses y éroient fort communes & à bon marché; enfin que son Roi deliroit ardemment de faire alliance avec un Prince autli putilant que le Roi d'Angleterre, dont il avoir appris que la répurarion & la puissance surpalloient beaucoup celles des Hollandois. Keeling répondir qu'il n'avoit point actuellement la quantité de draps rouges qui convenoit aux besoins des Siamois; mais que lui-même ou tour autre Amiral qui viendroit dans la fuite avec une nouvelle flotte, ne manqueroir pas de répondre par ses services aux bontés du Roi de Siam. Cerre préférence que l'Anibaifadeur avoir donnée au Com- Jaloufie des Holmerce d'Angleterre, jetta de nouvelles semences de jalousie dans l'esprit des

Hollandois.

Le 18, après avoir reglé toutes les affaires du Comptoir, Keeling prit congé Recling demecde la Cour de Bantam, & résolut de demeurer à bord en attendant que toute sa re à bord , pour cargaifon fur achevée. Il n'explique point les raifons qui lui firent prendre ce les parti; mais il y a beaucoup d'apparence que ce fur pour évirer les querelles qui commençoient à renairre dans la Ville entre les Marelors des deux Nations. Un jeune Hollandois vint le fupplier avec les plus vives instances de lui accorder le passage en Europe, & se plaignit beaucoup de la dureré de son pere qui le retenoir malgré lui dans un Pays (a) qu'il déreftoit. Keeling, fans rejerrer fa priere, lui demanda la liberré d'en parler seulement au Chef du Comptoir de Hollande, en lui représentant qu'il ne pouvoir se dispenser de cette conduire sans donner quelque atteinte à l'amitié qu'il venoit de rérablir entre les deux Nations, Mais cetre difficulté fir verfer beaucoup de larmes au jenne Suppliant, comme s'il eut jugé qu'il n'avoit rien à se promettre par cette voie. Cependant il consentit à l'explication que l'Amiral destroit avec le Chef du Comptoir. Mais elle n'aboutit qu'à le faire reflerrer si értoirement, qu'il ne parut plus avant le départ de la flotte.

Le 1 de Décembre, les Sentinelles de la flotte virent approcher le soir à la lumiere de plusieurs slambeaux, une Barque dont ils ne reconnurent pas rout- Roi à l'Amitat d'un-coup les Conducteurs. Mais lorsqu'ils pensoient à donner l'allarme, ils distinguerent les principaux Facteurs du Comptoir Anglois, accompagnés d'un Officier de la Cour de Bantam, ou plutôt lui servant de cortége pout l'exécution des ordres du Roj. Ce Prince envoyoit à l'Amiral une Lettre pour le Roi d'Angleterre, avec deux Picols de Canton pour préfent. Il paroir que cette démarche de la Cout avoir été retardée par quelques obstacles que l'adresse des Facteurs avoit surmonrés; & que la même raison avoir fait suspendre son départ à l'Amiral ; car dès le jour suivant , l'ordre sut donné pour mettre à la voile. Le 12, en fortant des Détroirs, on rencontra la Pinace, qui étant malheureusement tombée entre les mains des Portugais, avoir perdu non-seulement la meilleure partie de sa cargaison, mais encore dix-huir de ses hommes qui avoient été faits prisonniers. Il ne lui restoit que six Matelots fort

(4) Il y a quelque apparence que c étoit le même jeune homme dont Scot parle dans la

O o o ii

KELLING. 1608. glair.

ágés, & le Facteur Tiffering, que sa vieillesse avoit fait regarder aussi comme une prise fort vile. La petre des marchandises moutoit à neuf mille dollars. Pette que les Cette disgrace sit prendre aux Anglois le parti de retourner à Bantam, autant Forugais tunt et-fuser aux An- pour sourenir leur honneur, en meditant les moyens de se venger, que pour eviter la rencontre des Portugais, qui ne pouvoient être fort eloignés. Cependant à peine furent-ils rentrés dans la Rade, qu'ils furent encore obligés. de changer de résolution, à l'arrivée d'un Vaisseau Hollandois, qui apportoit la nouvelle de la paix entre la France, l'Espagne & la Hollande. Ils jugerent qu'étant déformais les seuls Ennemis de l'Espagne, il n'y auroit point de sûreré, avcc si peu de forces, à chercher querelle aux Portugais. L'Amiral tésolut au contraire de mettre sur l'un de ses deux Vaisseaux tout ce qu'il avoit rassemblé Les dem Vail- de plus précieux dans son voyage, & de le renvoyer directement en Anglekaux Anghois fe terre. Il choisit pour cela le Dragon, qui étoit le plus considérable; & paffant sur l'Hector, il confia la conduite du Dragon, & les principales espé-

rances de la Compagnie, au Capitaine Towtson, qui partit le dernier jour de Décembre. L'Amiral leva l'ancre aussi dès le jour suivant, dans le dessein de réparer le

1609. L'Amiral part pour Banda.

malheur de la Pinace, en faifant lui-même le Voyage de Banda. Le vent devint si contraire au moment qu'il sortoit de la Rade, que pour évitet la nécessité d'y rentrer, il porta entre l'Isle de Java & celles de Tonda, qui n'en font qu'à cinq lieucs, s'exposant ainsi à tous les dangers qui le menaçoient dans les Détroits de Tanara & de Laski. Cependant, avec le secouts d'un Pilote Javan, qu'il avoir engagé à le servir par une grosse récompense, il parvint heureusement à la pointe Ouest de Jacatra; & se dégageant, avec le même 11 mouille de- bonheur, d'un banc de sable qui est à certe Pointe, il jetta l'ancre le 8 devant

la ville même de Jacatra. Depuis son départ de Bantam, il n'avoit pas compté moins de trente ou quatante Isles. A peine avoit-il eu le tems d'être apperçu de la Ville, qu'il vit fortit du Port une Barque fort ornée, qui s'approcha de son Vailleau sans précaution. Elle

portoit le Scha Bandar, accompagné de plusieurs Indiens, sans armes, qui paroifloient ses Domestiques. Les Anglois ne pouvant douter à son corrège que ce ne fur un Officier de considération, se hatetent de le prévenir par leurs civilités. L'Amiral se présenta pour le recevoir à bord. Il apprit de lui-même son rang & les ordres dont il étoit chargé. Le Roi jugeant qu'un Vaisseau Européen qui jettoit l'ancre si proche de son Port, ne se proposoit pas d'y entrer, avoit député aussi-tôt un de ses principaux Officiers pour en faire un reproche honnère à l'Amiral, & le prier du moins de lui faire présent de quelques livres de poudre & d'un paquet de méche. Keeling fensible à cette politesse indienne, fit mettre dans la Barque du Scha Bandar trente livres de poudre avec un rouleau de méche. Ensuite lui ayant offert quelques rafraîchissemens, qu'il se dé-

Le Roi lui fait d-mander de la poadre.

> fendit d'accepter, il lui rémoigna que dans la confiance qu'il avoit de la générosité du Roi, il souhaitoit beaucoup que ce Prince lui accordat la permission d'entrer dans sa Ville. Le Scha Bandar parut charmé de cette proposition , & loin de demander du tems pour la faire agréer au Roi, il protesta que rien ne pouvoit lui causer plus de plaisir. Il ajoûta que depuis l'occasion que ce Prince avoit eue de voir les Anglois à Bantam, lorsqu'il s'y étoit rendu pour la cérémonie de la Circoncisson, il avoit toujours regretté qu'aucun de leurs

Civilinés du Scha Bandar.

Vaisseaux ne se sur encore arrêté dans ses Ports; que si le Pays de Jacatra portoit peu de poivre & d'autres richelles, il ne manquoit point de provitions, & fur-tour de riz & d'animaux fort curieux. Keeling trouva plus de franchife dans l'air & le compliment du Scha Bandar, qu'il n'en avoit remarque à la Cour de Bantam. Il fe fouvint d'avoir entendu parler avantageufement du Roi aux anciens Facteurs du Comptoir. Enfin, ne confultant que sa propre droiture, il ne crut pas devoir fouhaiter plus de fureré que le Scha Bandar n'en avoir exigé.

KELLING. 1609.

Il fe mit dans sa Chaloupe avec huit de ses gens & six Rameurs; & quoiqu'il Keeling descend eur donné ordre à fon Vailleau d'entrer dans le Port à sa suite, il fit valoir au Seigneur Indien la conhance qu'il marquoit pour fon Prince & pour fa Nation. La vûe d'une Chaloupe etrangere, qui arrivoit avec le Scha Bandat, attira un grand nombre d'Fiabitans fut le rivage. Keeling n'en parut pas moins tranquille & moins ferme. Il fut conduit à la Cour par le Scha Bandar. Cette visite imprévûe causa tant de satisfaction au Roi, que n'en pouvant déguiser l'excès, il combla l'Amiral de présens & de caresses. Il le pressa de laisser à Jacatra , comme à Bantam , quelques Anglois pour l'entretien de l'amitié & du Commerce. Keeling, fans le refuser, s'excusa sur le perit nombre de ses gens, & fur les nécetlités d'un Voyage dont il ignoroit encore la durée; mais il promit qu'à l'arrivée de la premiere flotte, les Anglois ne manqueroient pas de répondre à des offres si obligeantes. Entre les Indiens qui furent employés à le fervir, il distingua un jeune Portugais, qui trouva le moyen d'implorer sécrettement sa générosité. Il apprit de lui en peu de mots, qu'ayant été vendu au Recling délivre Roi par les Hollandois, il avoir fans cetle à se défendre contre les Prêtres du la persenuois de Pays, qui s'efforçoient de lui faire abandonner le Christianisme. La qualité Prints. d'homme de mer n'empêchoit pas Keeling de respecter la Religion. Il employa tour le crédit qu'il avoit auprès du Roi, pour défivrer un Chrétien de la perfécution; & malgré la résistance des Prêtres, il obtint la liberté du Portugais pour la fomme de quarante-cinq dollars.

La Ville de Jacatra (a) est tituée au pied de plusieurs Montagnes, qui pa- Sinsation de Jaroiffent défertes & stériles. Elle ne contient pas plus de douze cens maisons; cutra, mais les jardins, dont la plupart des édifices font environnés, donnent beaucoup d'étendue à la perspective, & font trouver la Ville beaucoup plus grande qu'elle n'est effectivement. A l'exception de quelques Seigneurs, qui sont en possession de toures les richesses du Pays, les Habitans sont fort pauvres. Ils vivent comme la plûparr des Indiens, de riz, de racines & de poisson. Leur Commerce se borne à Bantam, où ils portent tous les ans quelques bahars de poivre, & presque toutes les semaines une certaine quantité de riz & d'autres provisions. Keeling partit le 12, après avoir renouvellé au Roi la promesse de former une liaison plus esroire avec lui. A deux lieues de la Pointe Orientale de Jacatra, Ouest par Nord, il découvrit, à sleur d'eau, une Isle abîmée, sur laquelle il reste encore un grand nombre d'arbres. C'est ce reste de terre, & cette Pointe Orientale, qui forment la Baye. Le 14, à midi, après avoit fait environ trente lieues, on tomba sur une Isle qui a vers le Sud & le Nord trois grands bancs de fable, aufquels les Portugais ont donné le nom de tres Herma- Tres Hermanos,

(4) C'est aujourd'nui la fameuse Ville de Batavia. Voyez les Tomes suivans. Ooo iii

KESLING. 1600 Hic Madera.

nos, ou des trois Freres. Ils s'étendent jusqu'à trois lieues de l'Isle de Java, mais moins à l'Est qu'ils ne sont marques dans les Cartes. Le 17 on se ttouva proche de l'Isle Madura : ce qui étoit fort éloigné de l'attente du Pilote , qui conclut, ou que l'Isle de Java n'est pas si longue qu'elle est réprésentée dans les Cartes, on que le Vaitfeau avoit été jetté à l'Est par les conrans. Les deux jours suivans on découvrit deux autres lises, dont on ne put connoître ni le nom ni l'étendue. Mais le 20, à midi, on se trouva fort près d'une des Isles

thet Nossaferes. Nossaferes, ou Nuinfera, à cinq degrés trente minutes de latitude. Elle est lonque d'environ trois lieues, du Nord-Ouelt au Sud-Est. L'Amiral n'auroit pas eu plus de raison d'y relâcher que dans un si grand nombre d'autres, si, lorsqu'il n'en étoit qu'à deux milles, quelques-uns de ses Matelots n'eussent distingué fur le rivage plutieurs personnes qui levoient les mains vers le Ciel, & qu'il avoit d'abord pris lui-même pour des arbres. Il s'en approcha, fur un fond de vingt-quatre brailes, qui diminuerent par degrés julqu'à fept. Ayant jetté l'ancre à deux portées de fusil, il apperçut plus distinctement onze personnes, qui continuoient de remuer les bras avec divers signes. Il envoya la Chaloupe remplie de gens armés. S. retcher, qui les commandoit, aborda au milieu des eris & des gémillemens de ces onze Malheureux , qui étoient des Indiens de l'Isle Célebes, à demi-morts de faim & de misere. Quoiqu'il ne Naufree d'un comprit rien à leur Langage, il jugea par quelques planches fracailées & Taintam Indien- d'autres débris rassemblés autont d'eux , qu'ils avoient été jettés dans cette Isle

déserte par un naufrage. Leur ardeur fut extrême à se précipiter dans la Chaloupe, & leurs fignes faisoient entendre qu'ils étoient presses par une faim devorante. Stretcher, qui n'avoit avec lui aucune provision, ne jugea point à propos de les conduire à bord fans l'ordre de l'Amiral. Mais prenant pitié de leur situation, il sit descendre avec eux une partie de ses gens, tandis qu'il retoutna lui-même au Vaisseau pour en apporter des vivres, & s'assurer des intentions de Keeling. Il revint bientôt avec ordre de prendre les onze Indiens, pour les jetter sur la premiere terre habitée. Rien ne peut représentet l'avidité avec laquelle ils s'élancerent sur les alimens qui leur furent préfentés. Un Interprête, que Stretcher avoit amené, comprit à peine, fur le récit qu'ils lui firent dans un jargon fort obscur, qu'ils étoient partis de Célebes pour Sumarra, au nombre de trente, & que leur Vaisseau s'étant brisé contre un rocher voisin, qu'ils montroient en versant des larmes, ils avoient perdu dix-neuf de leurs Compagnons, avec leur Vaisseau & tout leur bien. On les avoit pris d'abord pour autant d'hommes; mais il se trouvoit parmi eux trois femmes, qui ne paroissoient pas les plus foibles de la troupe; foit que leur fexe puisse rélister plus long-tems à la faim, foit que les hommes se fussenr retranché quelque chose pour leur donner les premiers foins. Il y avoit sept jours que leur naufrage étoit arrivé, & dans un si long intervalle, ils n'avoient vecu que de Poissons morts, que la mer avoit laisses fur le rivage.

Embérillité d'onge Indiens.

Les Anglois eurent bientôt lieu d'admirer l'imbécillité de ces Barbares; car s'étant répandus dans l'Isle , ils y trouverent quantité d'oiseaux; & Strerchet , surpris que des hommes eussent pû souffrir la faim dans une telle abondance, prit plaifir à faire abandonnet feurs armes à ses gens, pour essayer pendant quelques heures quel seroit le succès d'une chasse, où l'adresse seroit seule













employée. Avee de longs barons, & même à coups de pierres, les An- Kirling, glois tuerent avant la tin du jour, un grand nombre de toutes fortes d'oifeaux; &, le lendemain, lorsqu'ils eurent la liberté de se servir de leurs armes, ils en firent une provition qui fuffir pour quelques jours à la fubfistance du Vaisseau. Quoique l'Isle eur plutieurs bois fort touffus, les Chaffeurs n'y trouverent aucune forte de venaison. Mais ils découvrirent deux fources d'eau fraîche, qui avoient échappé aux Indiens, ou plutôt que l'abbatement, dans lequel ils étoient demeures fur le rivage, ne leur avoit pas permis de chercher.

Le 22, on fir dix-huit lieues vers l'Est, avec un fort bon vent; & le lendemain on ne déconvrit aucune terre, quoique depuis les Nossaferes on eût parcouru plus d'espace que les Carres n'en marquent entre ces Isles & celle de Célebes. Vers le foir, on apperçut trois petites Illes au Nord, à quatre on cinq lieues de distance. La terre en parut fort basse, & la longueur assez considerable de l'Est à l'Ouest, Enfin, le 24, à midt, on reconnut l'Isse Célebes, & l'Amiral faifant entrer dans fon calcul le détour qu'il avoit fait à l'Eft , trouva Centre. que les Nossascres & cette Isle sont éloignées entr'elles de vingr-neuf lieues. Avec tous les efforts imaginables il fut impossible aux Anglois de gagner Macaffar, parce que le venr ne cessa point d'etre Nord & Nord-Ouest, ils mouillerent fur onze bratles d'eau, à fix lieues de la Pointe Méridionale de Célebes. L'Aureur june que la distance entre Bantam & Célebes est d'environ deux cens trente - cinq lieues; & que si les Célebes sont plus éloignées des Nossaferes qu'il ne l'a fait observer, il faut que l'Isle qu'il prit pour une des Nossaferes,

n'en foit point effectivement.

Diffance des

Le vent n'avant point changé pendant toute la nuit, l'Amiral fe détermina vers la pointe du jour à relacher au Sud-Ouest de Desolam. Il ne lui manquoir que de l'eau, parce que les deux fources de Nossafeires s'éroient trouvées rrop foibles pour fournir à la provision du Vaisseau. La Rade où il entra n'offroit que des bords inhabités. Cependant le fond n'étant pas moins que de feize braffes jufqu'à trenre pas du rivage, il mouilla dans certe position, jus-qu'au retour de la Chaloupe et de l'Esquif, qui partirent aussi-rôt avec les tonneaux. A peine Stretcher eut-il mis pied à terre, & fe fut-il dérobé à la vue du Vaisseau, derriere quelques arbres qui bordoient le fable, que l'Amiral fur furpris d'entendre plusieurs coups de fusil. L'allarme fut si vive sur le 110 ment un bu-Vaisseau, qu'une partie de ses gens sut rentée de se jetter à la nage, pour secourir leurs Compagnons. Mais ils virent bientôt reparoitre Stretchet, accompagné de plutieurs autres, qui traînoient dans la Chaloupe un bufle d'énorme groffeur, qu'ils avoient tue presqu'en débarquant. L'Amiral leur cria de son bord, d'où il pouvoit aifement se faire entendre, qu'ils n'avoient qu'à l'éventrer fur le rivage. Mais Strercher doutoit si c'étoit un busse sauvage ou domestique, parce qu'à diverfes marques il paroiffoit avoir fervi au travail. Cette observation méritoit d'être approfondie, dans un lieu où l'on ignoroit à quel accueil il falloit s'attendre. L'Amiral prit le parti de descendre lui-même. Dans l'intervalle, plusieurs Infulaires attirés par le bruit des armes à feu, s'approcherent des Anglois, & voyant leur bulle mort, ils parurent fort affliges de cette perte. Cependant ils marquerent si peu de surprise à la vue d'une troupe d'Etrangers, que l'Amital ne douta point qu'ils ne fussent accoutumés au

KEELING. 1600.

commerce des Européens. Après leur avoir fait quelques excuses de la mort de leur bufle, & leur avoir offert un préfent pour les appaifer , il donna ordre que les onze Indiens de Noisaferes futient amenés au rivage. Ils n'avoient 11s mettent à pas reconnu cetre Rade, & l'on s'étoit déterminé par compatition à les mettre terre les onze inà rerre dans quelque autre lieu. Mais lorsqu'ils eurent apperçu des hommes diens de Nullate» de leur espece, ils n'attendirent point le retour de la Chaloupe, & se jettant à la nage, ils témoignerent leur joye par toutes forres de marques. Ils raconterent aux autres le fervice qu'ils avoient reçn des Anglois, & l'Amiral s'en apperçut bientôt au changement de leur vilage. L'amitié & la familiarité s'etablirent tout d'un coup. Ils offrirent aux Anglois de les conduire à leur habitation, en leur faifant entendre que la principale Ville n'étoit pas fort éloignée. Mais Keeling, qui ne pensoir point à s'arrêter dans leur Isle, se eontenta de leut faire eonnoître le besoin qu'il avoit d'eau. Ils s'empresserent de conduire ses gens vers une petite Riviere, qui passoit assez près de la Baye fans s'y décharger. On fit faire fur le champ quelques traincaux, qui abregerent beaucoup les difficultés du chemin. Pendant qu'on éroit occupé de ce rravail, l'Amiral confentit que Strercher allat jusqu'à l'habitation, accompagné d'un fort perit nombre d'Anglois, & de trente ou quarante Infulaires, qui Carelles qu'ils paroilloient charmés de leur vilite. Il y fut reçu avec des carelles & des témoignages de reconnoissance, qu'on ne seroit pas sûr de trouver, après le même tervice, dans les Nations les plus policées de l'Europe. Ils revinrent chargés de préfens, & ces transports d'amitie ne se démentirent point jusqu'à

recoivent des Ha-

berans.

leur départ. Isle de Cambi-En fortant de la Baye, on continua de ranger le rivage jusqu'à l'extrémité de na.

l'Isle, & le 16 au matin, on découvrit Cambina, qui ne peut être, suivant le

calcul de l'Auteur, à plus de vingt lieucs au Nord-Est, du Détroit de Célebes. A une heure après midi, ils éroient Nord-Ett par Nord, à huit lieues de la Pointe Occidentale de cette Isle. Le lendemain, ils avancerent fort peu; mais ils découvrirent la terre au Nord sans la connoître. Deux jours après, ils apperçurent beauconp plus distinctement la même terre, quoiqu'ils ne fuffent point encore à plus de douze lieues à l'Est de Cambina. A force de s'approcher, ils distinguerent d'abord deux Isles à l'Est-Nord-Est. La plus grande. qui n'éroit déja qu'à cinq lieues , Est par Nord-, présente trois ou quatre Promonroires. L'autre Isle est à sepr ou huit lieues au Sud de ces hauteurs; mais de la Pointe Est de l'une jusqu'à la Pointe Nord-Est de l'autre, il n'y en a pas plus de trois. A huit lieues au Sud-Est par Est, on apperçoit un bane de sable, qui n'en a pas moins de dix de longueur. Il y a beaucoup d'apparence que ces Isles sont celles de Gioailiam; à moins qu'on n'aime mieux donner ce nom à celles que les Anglois avoient apperçues entre les Nollaferes & Célebes.

Diverses Ifles , prates pour celles de Gioxiliam.

l'Isle de Button. Ide de Buscon.

Vers la nuir, ils virent arriver une grande Barque, que les Indiens nomment Caricol, chargée de quatante ou cinquante hommes que le Roi de Button envoyoit à la découverte. Ils étoient conduits par l'oncle même de ce Prince. Sidall & Spalding, qui avoient déja passé dans cette Isle, furent reconnus de la plipart de ces Indieus, & vantant à Keeling l'accueil qu'ils avoient

Le 30, à douze lienes de la derniere Pointe du Nord, ils virent l'Isle de Tikabaffa; & quatre lieues au Nord-Est pat Nord, ils découvrirent la Pointe Est de

Les Anglois v

Sud-Est de l'Isle. Ce lieu n'étoit point éloigné de la demeure du Roi; mais Keeling se contenta d'y envoyer Sidall & Spalding avec quelques présens, relichente Pendant leur absence, il ttouva que les richesses de l'Isle ne valoient pas la peine qu'il avoit prife d'y relâcher. Ce détour inutile l'exposa encore aux importunités du Roi , qui accompagna Sidall & Spalding à leur retour , pour solliciter les Anglois de lui préter leur secours contre les Insulaires de Tikabella, dont il avoit reçu plutieurs outrages. La cause de leur querelle Embarras sovenoit d'un accident fort fingulier. Le Roi de Button étoit fans enfans, quoique dans l'espérance de s'en procurer il eût pris un grand nombre de femmes. Quelques Devins qu'il avoit consultés sur cette disgrace de la nature, lui avoient déclaré qu'il ne pouvoit devenir pere qu'avec une femme Etrangere qu'il auroit enlevée à son mari. Il n'avoit pas balancé à suivre cet Oracle, & passant dans l'Isle de Tikabessa, avec un petit nombre de gens sidéles, il y avoit vêcu caché pendant quelque tems, pour chercher l'occasion de choifir une femme agréable & de l'enlever sans bruit. Son choix étoit tombé fur celle d'un des plus proches parens du Roi , & la Fottune l'avoir fecondé si heureusement, qu'il l'avoit amenée à Button. Mais par d'autres incidens, dont l'Auteur ne fut point informé, l'Indienne qui regrettoit apparemment son premier mari, se déroba au Ravisseur, & trouva le moyen de repasser dans sa Patrie. Elle éroit grosse alors de plusieurs mois. Etant accouchée dans la fuire, de deux fils, le Roi de Button qui s'en croyoit le pere, les fir demander au Roi de Tikabessa. Sa priere fut rejettée, non-seulement pour le punir de la violence qu'il avoit employée dans les Etats d'autrui, mais pour satisfaire aussi le premier mari & sa femme, qui prétendoient avoir eu ces deux enfans l'un de l'autre. Les reproches infultans, dont ce refus avoit été accompagné, étoient devenus un juste prétexte pour employer ouvertement les armes. Le Roi de Button avoit tenté plusieurs descentes qui lui avoient mal réufli. Il avoit eu recours enfuite à l'artifice, en faifant passer secrettement à Tikabella quelques gens armés, qui lui avoient promis d'enlever l'Indienne & ses enfans. Mais les uns avoient péri dans l'entreprise, & les autres étoient encore prisonniers dans l'Isse ennemie. Tels étoient les outrages dont le Roi de Button fit des plaintes aux Anglois, & pour la vengeauce desquelles il leur demandoit le secours de leurs armes.

Keeling qui ne vit aucun avantage à se mêler dans cette querelle, & qui n'en hissent se Prince reconnut pas clairement la justice, apporta au Roi toutes les raisons qu'il avoit fort content de pour s'en dispenser. Elles ne le déliverent pas de quantité d'instances, qui se rédussirent ensin à la prière de lui vendre de la poudre & quelques fusils. Les Anglois n'avoient pas fair jusqu'alors assez d'usage de leur poudre pour craindte d'en manquer. Ils en donnerent au Roi cinquante livres, qui leur furent payées forr liberalement. Mais comme ils marquoient moins de faciliré à se défaire de leurs armes, ce Prince offrir à Keeling, pour en obtenir d'eux, un collier de grosses perles , qui surpassoit la valeur des deux meilleurs canons du Vaisseau. Ce prix rendit l'Amiral Anglois si traitable, que se croyant obligé à quelque retour de justice autant que de génétosité, il donna au Roi quatre sufils pour fon collier.

Tome I.

KEELING. 1609. lile de Burro; Molaques.

Le 3 de Février, les Anglois se trouverent par leurs observations à 4 degrés 25 minutes de laritude. Le 4, au matin, ils apperçurent l'Isle de Burro, à icpt lieues de distance. Le veni n'étani pas favorable pour Banda, on délibera s'il fa dellance des ne valoit pas mieux gagner les Illes Moluques, fur-tout lorfque de la Pointe Orientale de Burto on commençoir à découvrir Amboyne, qui n'en est qu'à douze lieues. On voyoit en même-tems, fort à découvert, l'Ille Cloy, qui est à quatre lieues au Sud de Burro. Le foir on jetta l'ancre dans cette réfolution. Mais le vent ayant changé pendant la nuit, on revint au deffein de se rendre directement à Banda. Le 6, après avoit découvert clairement Amboyne, qui est situće à l'Est par Nord de Burro, & qui présente environ dix lieues de songueur vers l'Est, on apperçus la haute terre de Banda, Elle n'est pas à moins de vingtcinq lieues de la Partie Orientale d'Amboyne. Le 7, on vit Pulo Rin, ou l'Isle de Rin, & Puloway, qui n'en est qu'à trois lieues. Enfin l'on entra, le 8, dans la Rade & dans le Port de Banda, en observant, suvant l'avis du Pilote Indien, de s'approcher, du córé du Nord, aufli près qu'il fut possible des plus hautes montagnes, au pied desquelles on trouve toujours au moins six basses & demie d'eau.

Les Anglois argivent à Banda,

Pulo Ria.

Pugast.

Les Facteurs du Comptoir Hollandois, & la plupart des Habitans de la Ville. accouturent sur le bord du rivage, pour séliciter l'Amiral de son arrivée. Il répondit à leurs complimens par une décharge de toute l'artillerie du Vaisseau. Ses présent su Des le lendemain, étant descendu à terre, il fut conduit au Palais du Roi par le Scha Bandar, Il remit à ce Prince une Lettre du Roi d'Angleterre, & ses présens, qui étoient une belle coupe de vermeil doré avec son couvercle, un casque fort orné & un très-beau mousques, qui avoit coûté scul vingt-cinq dollars. L'accueil qu'il reçut du Roi fut aussi gracieux que l'appareil en fut magnifique. Les Hollandois confeilerent eux-mêmes qu'ils n'avoient rien vû de fi pompeux dans cette Cout.

Keeling s'occupa les jours fuivans à tégler les conditions pour l'établissement d'un Comptoir Anglois & pout la construction de l'édifice. Il ne remarqua point, dans ces premiers jours, que son arrivée causat de la jalousie aux

Hollandois. Il reçut même leurs confeils pour le fuccès des vues qu'il avoit déclarées. Mais il ne fut pas long-tems à s'appercevoir que dans tous les lieux où ils sont établis, la prudence sert peu à prendre de bonnes mesures, si elle n'est soutenue par une grande profusion de présens. Dans les Voyages qu'il fit à Urtatan & à Lantor, pour conferer avec les Marchands du Pays fur le prix des marchandifes, il fut continuellement obfedé par Nakhada (a) China, Espion des Hollandois, qui sous présexte de le servir en lui procurant les moyens de faire promptement la cargaifon, lui suscita au contraire mille sor-Difficultés qu'îts tes de difficultés. A Lantor, on lui demanda cent quatre - vinet pièces de huit pour le droit qui se nomme Sarepinang. Ensuite, lorsqu'il proposa du moins qu'il lui fût permis de mettre à son drap le meilleur prix qu'il pourroit, on lui parla d'un autre droit, nommé Rouba Rouba, qu'il falloit payer avant que de commencer sa vente. L'Amital protesta qu'il ne refuseroir aucune demande, lorsqu'elle lui paroûroit juste, ou d'un usage établi; mais à son retour il voulut que tout le Pays s'engageat à lui faire dans l'espace de

quaire mois sa cargaison de noix & de fleur de muscade, à cent dollars le Kati. Et voyant que les difficulrés ne faisoient qu'augmenter, il déclara que

du fulcitent.

Moliandurs.

(a) Nakhada figuific Capitaine on Chef de Vaiffeau.

puisqu'on ne cherchoit qu'à prolonger le tems, dans l'espérance apparemment de voir paroître une Flotte Hollandoise dont l'arrivée lui paroissoit néanmoins fort douteuse, parce que la Mousson étoit presque passée, & que les vents d'Est commençoient deja, il ne donneroit pas plus de quatre-vingt pièces de huit. On se dispensa froidement de répondre à cette déclaration, mais ce ne fut pas fans donner quelques marques de dépit & d'avertion.

KILLING. 1609.

Le 16, il arriva trois grands Batimens Hollandois, qui fans avoir jetté vanteur Holl'ancre, fitent une décharge de toute leur artillerie; l'une de trente, l'autre landois, & leur de feize, & le troisiéme de neuf pièces de canon. Deux de ces trois Vaitseaux digraec. venoient de Ternate, où ils avoient perdu Paul van Carden, leur Amiral, avec foixante-dix hommes, pris par les Espagnols. Les Follandois offrirent 50000 dollars pour sa rancon; mais la seule composition que leuts Ennemis voulurent accepter, fut la rellitution du Fort de Machian que cet Amiral avoit pris sur eux. Les trois Vailleaux entrerent dans le Port, après s'être ainfi préfentés à l'entrée de la Rade. Cette montre de leurs forces fit prendre aux Hollandois du Comproir des apparences encore plus affectées de politeile & d'amirié pour les Anglois, Ils envoyerent visiter Keeling par un de leurs principaux Chefs; & les Officiers des deux moindres Vailleaux l'étant venu voir le lendemain fur fon bord, y demeurerent à fouper. Cependant un Soldat Anglois, qui fçavoit fort bien leur Langue, & qui s'étoit mêlé avec leurs Matelots, rapporta le même jour à fon Amiral que leur desfein étoit de le surprendre & de se saisir de son Vaisseau avant la fin du mois.

On vint renouveller à Keeling la demande du Rouba Rouba. Il petfista La fermeté de Keeling loi fiste dans fon refus. On revint lui déclarer que le Conseil s'étoit assemblé, & obtenir ce qu'à que par un Délibération irrévocable on avoit résolu de lui ôter la liberté desire. du Commerce, s'il s'obstinoit à ne vouloir pas donner plus de cent dollars. Sa réponse fur qu'il partiroit fans avoir chargé un grain de poivre, plutôt que d'aller au-delà de cette fomme. On reparut bientôt pour lui dite qu'on consentoit enfin à prendre cent dollars pour le Katti d'épices, trois cens quatte-vingt dollars pour le Rouba Rouba, & einquante dollars pour le Serepinang; fans y comprendre néanmoins le droit des quatre Scha Bandars, qui fe nomme le Pillalin, & quatre pieces de Serralla, ou de pintade Malayenne. Après cette convention, on régla la valeur des monnoyes; ce qui fit naître encore des embarras , parce que le trebech & les réales de huit se trouvoient trop legeres. Enfin cet obstacle étant levé par des évaluations fort justes, on commença à pefer les épices. Pendant que les Anglois preffoient ce travail, les l'ellandois des trois Vaisseaux firent leur prix, qui fut de cent dollars pour le Katti d'épices, trois cens pour le Rouba Rouba, & cinquante pour le

Il artiva dans cet intervalle un Vaisseau Portugais de Goa, qui avoit été mais echapse à fi maltraité, le jour & la nuit d'auparavant, par une affreuse tempête, que la tempéte. n'ayant point eu d'autre azile à choifir , il venoit se tadouber à Banda. Sa cargaifon n'étoit pas précieuse ; il portoit du riz & des étofics de la Côte de Canara; mais il avoit à bord quantité de Paffagers, entre lesquels on comptoit plusieurs Officiers de distinction avec leur famille. Ils étoient déja informés de la paix entre la France, l'Espagne & la Hollande; cependant leur haine pour les adversaires de la Religion Romaine leur sit éviter pres-

Serepinang, avec quatre pieces de drap.

KELLING. 1609.

qu'également le Commerce des Anglois & des Hollandois. Comme ils étoient dans le besoin de mille choses qu'ils ne pouvoient esperer des Naturels du Pays, Keeling, fans s'arrêter à leurs préventions, prit un jour l'occasion de leur offrir ses services. Leur Capitaine les refusa, dans des termes qu'il n'avoit pas choisis pour les plus civils. Il se nominoit Dom Blas d'Argentra : mais un Gentilhomnie, qui étoit à terre avec lui parut plus sentible à des Kreling sublie honnéterés fi gratuites. Il fuivit l'Amiral Anglois , & l'ayant remercié au nom la vie de leurs de fes Compagnons, il lui demanda s'il se proposoir de retourner bientôt

mulcres.

en Europe. Keeling lui dit qu'il n'attendoit que la fin de fa cargaifon. Je m'appelle Barbesés, reprit le Portugais, je cherche à regagner ma Patrie avec ma famille & les debris de ma fortune. Le Vaitleau l'Annonciade, où mes chagrins m'ont forcé de m'embarquer, est en si mauvais état que je tremble à lui confier plus long-rems ce que j'ai de plus cher. Si vous vouliez me recevoir sur le votre, & me jetter, soit à Madere, soit sur les Côtes de Portugal, je ne ferois pas difficulté de me fier à un homme dont les manieres m'infpirent de l'estime, & qui commande un Vaisseau de la Compagnie d'Angleterre, L'Amiral, encore plus porté à le servir, acheva de lui gagner le cœur, n fait une ac- en lui apprenant que lui & la plupart de ses Matelots étoient Catholiques. Il lui déclara néanmoins qu'irrité comme il devoit l'être contre les Portugais. qui lui avoient enlevé dix-huit hommes & la cargaifon d'une Pinace, il auroit été peu porté à prévenir sa Nation par des politesses, dans tout autre cas que celui où il avoit vû fon Vaitseau, Enfin loin d'etre rebuté par la groffiereté du Capitaine, il l'assura que le desir d'obliger un honnête homme se joignant à ses principes naturels de génerosité & d'honneur, il ne balançoit point à lui.

tion généreule.

Malheurs d'un

promettre de le débarquer à Madere. Cet Officier, suivant le récit de Keeling, qui continua de le voir fami-Oficier Portu- liérement pendant plus de six semaines , étoit un des hommes du Monde à qui il eût connu le plus d'esprit & de vertu. Il avoit été Commandant du Fort de Saint Philippe à Goa. Sa disgrace avoit commencé par une querelle de sa femme avec celle du Viceroi, qui étant d'un orgueil insupportable, quoique fort inferieure à la sienne par la naissance & les agrémens du corps, exercoit une tyrannie dont les autres femmes étoient révoltées. Le Viceroi avoit exigé que Barbelés, fit des réparations à cette fiere Vicereine, pour quelques défauts de respect & de soumission dont elle accusoit la Commandante. Le differend étoit passé d'un sexe à l'autre. Barbesés, qui ne croyoit pas sa femme coupable, avoit pris ses interêts avee tant de chalcur, que le Viceroi l'accusant à son tour de désobéissance & de révolte, l'avoit fait arrêter, & lui avoit fait faire son procès. Il en auroit coûté la vie à ce malheureux Commandant, si les emportemens de la Vicereine enssent été suivis. Mais le Conseil de Goa, pesant son merite & sa vertu, avoit borné sa Sentence à deux années de prison, qu'il avoit subies dans son propre Fort. Son Office avoit été rempli par un homme dévoué à la Vicereine, qui s'étoit efforcé par ses manvais traitemens, de suppléer à la rigueur dont elle se plaignoit que le Conseil avoit manqué. Ses biens avoient beaucoup soussert dans cet intervalle. En fortant de sa prison , où il n'avoit pas même eu la liberté de voir sa femme, il l'avoit trouvée réduite à vivre avec ses enfans, des liberalités d'un parent fort riche, dont le Ciel avoit ensuite permis la mort,

pour rendre par son héritage une pattie de son éclat à cette famille affligée. Il n'avoit rien eu de si pressant que de convertir toute sa succession en or & en pierreties, & de monter sur le premier Vaisseau qui étoit sorti du Port.

KELLING. 1609.

Keeling joint ici plutieurs réflexions fur l'abus du pouvoir dans les Régions éloignées. Mais cet exemple lui paroit moins odieux que celui dont le même Officier fut encore le fujet. Il fembloit qu'étant libre fur le Vailleau , il ne lui restât plus qu'à faire passer sa famille & ses biens à bord de l'Amiral Anglois. Cependant à peine cût-il fait l'ouverture de son dessein à Blas d'Argentra , qu'il trouva des ordres donnés pour arrêter sa femme & ses enfans; & lorfqu'il en porta fes plaintes à ce Capitaine, il n'obtint pour réponfe que des réproches & des menaces. Nou-feulement on lui fit un crime d'esperer plus de fureré fous le Pavillon Anglois que fous celui du Porrugal, mais founconnant que ses chagrins lui avoient fait naître la pensée de s'établir en Angiererre, on porta la dureté jusqu'à lui faire craindre d'être accusé de trahison. Il se crut obligé de justifier ses intentions par la facilité même avec laquelle il affecta d'abandonner fon entreprife; & pour effacer des foupçons encore plus dangereux, il engagea Keeling à rendre une visite au Capitaine d'Argentra, dans laquelle il le pria de déclarer à tous les Portugais du Vaiffeau, que liti-même & la plûpart de fes gens étoient de la Religion Romaine. Mais fi cetre démarche adoucir le Capitaine , elle ne lui rendit point affez de confiance pour accorder à Donna de Barbefés & à fes enfans la liberté de descendre sur le rivage. Keeling sut si irrité de cette tyrannie, qu'il offrit à Barbeses de lever l'ancre après le Vaisseau Portugais, & de suivre d'Argentra, pour lui faire entendre raison par la supériorité des armes.

Le 23, Keeling fit un Traité secret avec le Chef de Puloway, pour établir un Comptoir dans cette Isle; mais il fut obligé d'acheter cette faveur, en lui prêtant trois cens piéces de huit , & d'en donner cenr pour le Serapinang, avec quatre Pintades Malayennes. Les Hollandois n'eurent pas plutôt appris cette convention, qu'ils employerent toutes fortes de moyens pour la traverser. Ils devinrent beaucoup plus redoutables le 29, lorsqu'il leur fut arrivé dans la Rade, fix gros Vailleaux & deux Pinaces, Cependant l'Amiral Anglois, qui ne vouloit rien avoir à se reprocher, les falua de neuf coups de

canon, aufquels ils ne répondirent que de rrois.

non, autqueis its ne reponditent que de 1005. Il continua de regler les intérêts, fans paroître fenfible à leur mauvaile Anglors avec la humeur. Ayant recii de Puloway deux cens vingt - cinq Kattis de fleur de Hollandors, muscade, & treize cens sept Kattis de noix, qu'il paya sidélement, il marqua les facs de la lettre B, pour les distinguer. On reconnut, quelques jours après, combien cette précaution avoit été nécessaire. Il arriva, le 4 d'Avril, deux petits Vaisseaux Hollandois, qui se voyant soutenus par le grand nombre de Bâtimeus qu'ils avoient dans le Port, & faifant valoir des affaires qui les obligeoient de se presser, entreprirent de charger toute la museade qu'ils trouverent prête à leur arrivée. Celle des Anglois n'auroit point été respectée, si les Gardes que l'Amiral y avoit laisses enssent été capables de fe rendre aux promesses & aux menaces , ou d'etre trompés par la supposition d'un accord entre les Amiraux des deux Nations. Heureufement Keeling se rendit à terre dans ces circonstances. Il prit un ton si fetme, qu'on cessa de le presser. Le même jour, Pierre Williamson, Vanhoof, Amiral de la grande Pppiij

1609.

Flotte Hollandoife, étant descendu pour la premiere fois sur le rivage, les Vaisseaux de Hollande le faluerent de trente coups de canon ; mais Keeling ne le falua que de cinq.

Vanhoof remit à la Cour une Lettre du Comte Maurice, qui ne fut accompagnée d'aucun préfent. A l'étonnement que le Scha Bandar en témoigna, il répondit que le préfent avoit été oublié sur son Vaisseau. La Lettre étoit en Portugais. Keeling fit remarquer an Scha Bandar, que c'étoit moins une Lettre de civilité & d'amitié, qu'un ordre de ratifier tout ce que l'Amital & son Confeil regleroient en vertu de leurs pouvoirs. Elle éroit écrite sur du papier ordinaire, feellée au-deffous & toute ouverte. En effet il parut bientôt que les l'ollandois n'étoient point arrivés en si grand nombre avec de simples vues de Commerce, & qu'ils croyoient les prieres peu nécessaires lorsqu'ils avoient deffein d'employer la force.

Le 11, ils confeillerent aux Anglois de finir promptement leur cargaifon,

Deficiently Hol-

Sends.

fans leur expliquer le fens de ce confeil; mais Keeling croyant découvrir à leurs mouvemens qu'ils méditoient quelque entreprisé extraordinaire, hâta l'ouvrage par des ordres fort pressans. Ainsi, non-sculement les Anglois ne purent apporter beaucoup de choix à leurs marchandises; mais la fleur & les noix de mufcade n'ayant point le tems nécessaire pour suer, futent exposces à s'altérer beaucoup dans le voyage, Pendant deux jours qu'ils employerent à ce travail, ils observerent peu les démarches des Hollandois. Le 12 au foir, Keeling recut un Metfager du Scha Bandar, qui le preffoir On offre sux de se rendre à terre avec une puissante escorte. L'obsentité de cette priere, Argleis de les mais ayant été fupplié par un autre Meffage de ne pas attendre que la nuit fit passee, il prit le parti, vers la pointe du jour, de se mettre dans sa Chaloupe avec quinze de ses plus braves gens. Le Scha Bandar se trouva sur le rivage pour le recevoir; & l'ayant conduir jusqu'à sa propre maison, il commenca un discours dont Kecling étoit fort éloigné de prévoit la conclusion, Après avoir fait des plaintes ameres de la violence & de la hauteur des Hollandois, qui n'étoient venus jusqu'alors à Banda que pour y regner par la force, il affura qu'ayant pénétré leurs nouveaux deffeins, il ne doutoit pas que rant de Vaisséaux qu'ils avoient rassemblés dans le Port, n'y fusient pour achever de mettre la Ville & l'Isse enriere sous le joug. Enfin dans la neces-

Accing au Schu Bandar.

garantir, il offrit à Keeling de soumertre le Pays au Roi d'Angletetre. Cette proposition surprit l'Amiral Anglois. Dans l'état de ses offres, avec un seul Vaisseau & une Pinace, il ne voyoit aucune apparence de pouvoir contester l'empire aux Hollandois, qui n'avoient pas moins de deux mille hommes fur leur Flotte. Cependant, après avoir réfléchi quelques momens fur une conjonêture de cette importance, il prit une réfolution dont on a beaucoup vanté la fagesse. Il s'esforça de faire comprendre au Scha Bandar que dans l'inépalité présente il ne falloit rien espérer par la voie des armes. Banda étoit fans fortifications, les Habitans peu propres à la guerre, & les Anglois trop foibles pour les foutenir contre une Flotte aussi puissante que celle de Hollande. Mais avant que les Hollandois commençatient leurs hostilités, l'Isle pouvoit se mettre sous la protection de l'Angleterre, par une

fité de recevoir des Maîtres, ou de répandre beaucoup de fang pour s'en

foumission tranquille qu'il offroit de recevoir, & contre laquelle il étoit perfuadé que l'Amiral Vanhoof n'auroit pas la hardieffe de reclamer. Ce feroit dans la fuite au Roi d'Angleterre à faire valoir ses droits, que la République de Hollande n'entreprendroit pas légerement de contefter. Le Scha Bandar ne defiroit apparemment qu'une défense présente; & pent-être ne deniandoit-il le fecours des Anglois comre la Flotte de Hollande, que dans l'espérance de se délivrer d'eux facilement , lorsqu'il auroit employé leurs forces à repouller des Ennemis plus redoutables. Il feignit de compter peu fur le parti que Kceling lui proposoit, & de ne pas même concevoir qu'un droit acquis par une foumillion volontaire pût être de quelque poids coutre la force des armes. Cependant après avoir paru si impatient de voir Keeling , & si pressant dans ses follicitations, il demanda deux jours pour délibérer sur sa reponfe. Le 14 fe paffa tranquillement. Mais le 15 au matin, à la furprife ex- fe fainneu de treme des Anglois & des Indiens , l'Amiral Hollandois débarqua douze cens Banda. hommes, qui s'avancerent aufli-tôt vers la Ville. Non-feulement il ne parut personne pour s'opposer à leur approche, mais tous les Habitans ayant pris la fuire, Vanhoof affecta de garder beaucoup de modérarion dans fa victoire. Il défendit à tous ses gens, sous de rigoureuses peines, de causer le moindre délordre; & fans marquer d'inquiétude de la part des Infulaires , il fit jetter à fa vue les fondemens d'un Fort, dans un lieu dont il n'avoit pas attendu juf- Fort. qu'alors à prendre les dimensions.

1609.

Keeling eilinya ce spectacle sur son bord, sans aucune marque de regret; mais s'erant rendu au rivage le 18, il fit prier quelques Hollandois d'un rang diftingué de le venir voir dans fa Chaloupe. Là, faus toucher à l'entreprifé Refingéephine de leur Nation, il leut fit des plaintes fort vives des torts continuels que les fer em ethnicat Anglois avoient recus d'eux depuis que l'arrivée de tant de Vaitseaux les d'eux, avoit rendus supérieurs en nombre. Il ne demandoit que la fin de tant de violences; car ce n'étoit point à Banda, leur dit-il, qu'il pouvoit exiger des fatisfactions : mais il les pria de se souvenir que l'Europe n'étoit point un Pays auquel ils euffent renoncé les uns ni les autres , & que le Roi d'Angleterre étoit affez puissant pout venger des injures qui ne le regardoient pas moins que ses Sujets. En même-tems, pour faire connoître que rien ne balançoit les devoirs de l'humanité dans le cœur d'un Anglois, il les avertit que les Indiens étoient réfolus d'empoisonner les eaux, & qu'ils lui avoient fait confeiller eux-mêmes de n'en plus boire. Un procedé si noble parut faire quelque impression sur les Officiets Hollandois. Ils promirent d'en relever le mérite aux yeux de leur Amital; & quelques heures après, ils revinrent effectivement avec la commission de faire des remercimens à Keeling, & des prometles pour l'avenir. Cependant les Anglois ayant befoin de riz, & comprant d'en recevoir une provision de Daton Puti, riche Indien avec lequel ils avoient des liaisons de commerce, ils apprirent avec autant d'indignarion que de furprife que les Hollandois leur avoient enlevé ce fecours. Leur reflource étoit du moins dans les Marchands Javans de Banda, de qui ils comptoient d'en acheter; mais ils les trouverent si tremblans, dans la crainte d'êrre infultés par les Hollandois, que toutes leurs instances n'en purent rien obtenir.

Daton Puti, qui étoit attaché aux Anglois par une fincere inclination, &

KELLING. 1609. Deax partis propoics a Keeling our chaffer les Mollandeis.

qui ne se ressentoit pas moins qu'eux de leur perte commune , vint trouver Keeling pendant la nuit. Entre plusieurs projets qu'il avoit imaginés pour rendre le Commerce libre, & délivrer fa l'atrie du joug Hollandois, il en proposa deux sur lesquels il insista fort vivement. Le premier regardoit Keeling , à qui il conscilloit de se retirer dans quelqu'une des Isles voisines , jusqu'au départ de la Flotte Hollandoise, & de tevenir alors, avec la cettitude de se trouver en état , soit par ses propres forces , soir par le secours des Indiens, de raser le Fort des Hollandois & de les chasser de l'Isle, Il falloit que ce confeil vint du Scha Bandar, & peur-être du Roi-même; car outre la promesse d'armer les Indiens pour son rerout. Daton Puti s'engageoir à fournir secretement des provisions aux Anglois, dans l'Isle qu'ils choistroient pour retraite, & leur offroit juiqu'à des femmes pour leur faire passer le tems avec moins d'ennui. Le second projet , qui ne regardoit que les Indiens , étoit de les empêcher pendant toute la faison suivante de recueillir la muscade, & de leur perfuader qu'il valoit mieux laisser pourrir le fruit fut les branches que de le préparet pour leurs Ennemis. Keeling trouva cette idée pucrile, & fit fenrir à Daton combien il feroir difficile de réunir, dans la même vûe, une infinité de gens, qui s'embarraffoient peut-être fort peu à quels Maîtres ils étoient foumis, pourvû qu'ils vendissent leur muscade; sans

II en rei, tre un que lui parvis pagaig.

le iccand.

compter que les Hollandois, à qui cette conduite ne pourroit être cachée, en prendroient droit de rendre le joug beaucoup plus rigoureux. Mais il auroir eu moins d'éloignement pour la premiere, s'il n'eût eru que les Hollan-Il balance for dois, en bâtillant un Fort, s'étoient mis dans le droit où il avoit fouhaité de mettre les Anglois par la foumission volontaire des Habitans. C'étoit une espece de posseision, dont il ne lui appartenoit pas d'examiner la justice, & qu'il ne pouvoit combattre par aucun tirre. D'ailleurs ils avoient un autte Établissement aux Moluques, d'où ils pouvoient tirer assez de secours pour l'emporter bientôt fut un feul Vaisseau, qui faisoit toutes les forces des Anglois. Enfin, ils avoient commencé à faire passet tous les ans aux Indes Orientales des Flottes fort superieures à celles de l'Angleterre ; & ces Commerçans si tranquilles, qui affectoient, dans l'origine, de vouloir ménager tous les intérêts & tous les droits d'autrui , ne faisoient plus difficulté d'employer les armes & de mêlet les vûes de l'ambition à celles du Commerce. Keeling n'ajoûtoit point une autre objection, qui étoit peut-êrre la plus forre; c'est qu'après tant d'expériences de l'infidéliré des Mores, il n'ofoit s'y fier affez pour fotmer une si grande entreprise sur la seule foi de leurs ptomesses.

Fierté des Hollandois apsés la contruction de lour Fort.

Habitans du Pays entreprissent de s'y opposer; & la tyrannie de Vanhoof fembloit augmentet à mesure qu'il voyoir croître son ouvrage. A Lantor, à Labakata, à Kemby, & dans tous les autres lieux où Keeling chetchoit de la muscade, il avoit le chagrin de voir arriver les Hollandois presqu'aussi-tôt que lui, comme s'ils eussent pris plaisit à l'observer dans toutes ses démarches, & qu'ils eussent résolu de lui enlever toutes ses espérances. Ils alloient souvenr jusqu'à l'insulret par des railleries, & le ressentiment des Anglois avoit besoin à tous momens d'être réptimé pat de nouveaux ordres. Keeling apprit non-seulement de Daton Puti, mais du Scha Bandar même, que l'Amiral Hollandois avoit offert la paix aux Habitans, à la feule condition qu'ils fermaf-

Cependant le Fort des Hollandois s'avançoit de jour en jour, sans que les

Anglois,

fent l'entrée de leur Isle aux Anglois, Il falloit dévorer ces outrages, en at- KEELING. tendant la fin d'une cargaifon dont les Hollandois mêmes causoient toutes les difficultés. Quoique les Indiens n'euffent point de troupes rassemblées, & qu'ils paruffent foumis à toutes les loix de Vanhoof, il arrivoit mille occasions où leur haine éclatoit. Keeling ne manquoit point alors de prendre parti pour les Hollandois, du moins par les voies de la douceur & de la conci-liation. Six de lenrs Matelots ayant conduit une Chaloupe à Kampon Aurat, pour y prendre quelques marchandifes dans le Comptoir que Vanhoof y avoit ctabli, l'abondance des liqueurs qu'ils y trouverent, les jetta dans une débanche qui les rendit capables de toutes fortes d'excès. Ils forcerent une femme Marciou-& deux filles, en se croyant quittes pour les avoir récompensées assez libéralement; & fous prétexte qu'elles devoient les fouffrit sans peine après avoir été si bien payées, ils se prétendoient en droit de les retenir pendant le séjour qu'ils avoient à faire dans ce lieu. La femme étoit veuve, & passoit pour libertine. Mais les deux filles, qu'on la foupconnoit d'avoir entraînces dans cette infame partie, firent entendre des cris & des plaintes qui attirerent un Officier de la Justice Indienne, Les Marelots, choques de voir troublet leurs plaisirs, maltraiterent cet Officier de plusieurs coups, & tuerent un autre Îndien qui se présentoit à son secours. Keeling étoit arrivé le même jout à Kampon Aurat. Quoique fon cortége fut si peu nombreux qu'il ne pouvoit prétendre à tien par la force, les Facteurs du Comptoir Hollandois vintent le supplier de sauver leurs Matelors de la fureur du Peuple. Ils étoient déja faisis & renfermés. Dans le mouvement qui portoit toute la Ville à la vengeance, il sembloit que leur supplice sut infaillible avant la fin du jour. Ce- Keeling les sucpendant Keeling représenta si vivement l'indulgence qu'on devoit à l'yvresse, se du supplise. Se tous les motifs qui pouvoient désarmer la Justice, que par la force de ses raifons, autant que par une fomme d'argent qu'il fit agréer aux Parens du Mort, il obtint la vic & la liberté des Coupables. Il avoit avancé la fomme dont il étoit convenu avec les Juges Indiens; & ce ne fut pas sans difficulté qu'il se la

1609.

fit rembourfer. Vanhoof ne laissoir pas de sentir, que ne pouvant demeurer sans cesse à Les Hostandois Banda, ni laisser dans son Fort une Garnison assez nombreuse pour tenit les entreprennent de Infulaires dans une foumission forcée, il avoit besoin de regagner leur confiance & leur affection par la douceur. Son intention n'avoit jamais été de conquerir Banda pour y établir la domination des Hollandois; mais dans la vûe même qu'il se proposoit, d'y faire un simple Magasin d'armes, & d'y laisser assez de monde pour former une Colonie, il étoit à craindre que cet établissement ne fut pas de longue durée, s'il n'étoit soutenu que par la force. Ce fut apparemment cette réflexion qui le fit changet subitement de conduite. Il voulut que ses gens se mèlassent sans affectation avec les Habitans de Banda, & qu'ils cherchassent à s'en faite aimer. Il renonça au droit qu'il s'étoit attribué de regler le prix des marchandises, & laissa aux Négocians la liberté ordinaire du Commerce. Il invita le Scha Bandar à dîner dans son Fort; & pour ne pas l'expofer à violer ses usages, il lui donna une sète à l'Indienne. Enfin, il lui déclara que tous les Hollandois qui demeureroient à la garde du Fort, auroient la liberté de se marier avec les semmes du Pays. Cette déclaration servit également à persuader aux Indiens qu'il commençoit à trai-

Loix are less Anural établit-

Tome I.

KEILING.

er de bonne-foi, se à faire défirer à les gens de demeurer à la gazde du Fort. Cependant, de peur fans doutre qu'ils ne priffent tous le parti d'époufer des Indiennes, il promit que la première flotte n'arriveroit point fans apporter quelques Europeennes, s'il s'en trouvoit qui vouluffent faire le voyage des Indes pour trouver des Maris.

Keeling admire que dans ce projet de Colonie, la Religion fut comptée pour fi peu de chofe, qu'on ne lailla pas même un Miniftre pour la célébration des mariages & pour les autres exercices du Christianisme. Il est vrai, a joiure «'il, qu'il n'en rethoit que deux sur toute la flotte; soit qu'elle n'en eur pas apporté

davantage, on qu'ils fussent morts pendant la navigation.

Confpiration souther Ly Hol-Anders

Il falloit, malgré toutes ces attentions, que les Matelots ou les Soldats Hollaudois, qui commer coient à vivre affez librement dans Banda, n'y fuffent pas viis plus volontiers, & qu'ils entrassent mal dans les intentions de leur Amiral; car la haine des Habitans s'anima contre eux jusqu'à former une conspiration pour les maffacrer tous dans un feul jour. Ils n'eurent l'obligation de leur salut qu'à Nackada Goa, c'est-à-dire, au Capitaine d'un Vaisseau Indien de Goa, qui étoit depuis quelques femaines dans le Port. Nackada China & Nackada Bantam, fignifient de même les Capiraines ou les Patrons de Bantam & de la Chine, qui ne sont pas distingués par d'autres noms. Il se trouvoit environ soixante Hollandois répandus dans la Ville, sans y comprendre les autres Facteurs du Comptoir, qui étoient au nombre de douze. Un grand nombre d'Habitans s'affocierent pour les surprendre en différens lieux; & s'étant divifés en plusieurs bandes, suivant le nombre d'Ennemis que chacum avoit dans fon quartier, il auroit été difficile qu'il en fût échappé un feul à leur vengeance. Comme la plus grande parrie de ces l'ollandois étoient des Soldats du Fort, les Conspirés se proposoient ensuite de fondre sur ce nouvel établissement, qu'ils comptoient de trouver mal défendu, & de le détruire avant qu'il fût achevé.

Ils doivent feur faint à un Capitaine Indien de

Nackada Goa se trouvoit lié avec les Hollandois, parce que n'ayant pas moins d'aversion qu'eux pour les Portugais, ils s'entretenoient ensemble de leur haine. Il découvrit la conspiration, dans le commerce familier qu'il avoit avec les Habitans. Il se hâta d'avertir les Facteurs Hollandois. L'ordre fut donné auffi-tôt à tous leurs gens de retourner au Fort ; & les Facteurs mêmes fe rendirent fur leur flotte, pour tenir confeil avec leur Amiral. Dans un danger si pressant, Vanhoof, résolut d'en imposer aux Habitans par sa fermeté, Il se rendit à terre avec une escorte de cinquante hommes, & passant au travers de la Ville, pour aller jusqu'à la maison du Scha Bandar, il falua les Indiens d'un air aussi tranquille que s'il n'avoir rien eu à leur reprocher. Si le Scha Bandar fut surpris de sa visite, il le parut encore plus de ses explicarions. Vanhoof profita de son trouble, pour exiger qu'il fit venir sur le champ nn certain nombre d'Habitans, dont il avoit appris les noms, de Nackada Goa. La crainte retenant le plus grand nombre, ce ne fut pas sans difficulté qu'on parvint à les rassembler. Cependant il en parut plusieurs, accompagnés d'une foule de peuple, qui sembloit disposé à les défendre. Mais l'Amiral qui se fioit au courage & aux armes de ses gens, ne mit pas moins de fierté dans fa contenance, à la vûe de cette Assemblée. Il pressa le Scha Bandar de déclarer pour lui, qu'il n'ignoroit pas les fanglans desfeins qu'on avoit formés

contre fa Nation, & qu'il connoissoit jusqu'au nom des Coupables; mais Keeling. que dans le pouvoir qu'il avoit de se venger, il aimoit mieux faire connoîtte, par l'oubli de cette offense, qu'il n'avoit que des sentimens d'amitié Discorre que pour le Peuple de Banda; que cet exemple apprendroit enfin quelle avoit été vanhos fair in sera l'intention des Hollandois en bûtiflant un Fort; que loin d'en vouloir à la Bander. liberté du Pays, ils ne pensoient à s'y établit que pour la défendre & la conferver : que les loix qu'il avoit imposees à ses gens , seroient sidélement observées; qu'il prometroit d'en punit les infracteurs, & d'écouter les plaintes; mais qu'il demandoit autli que le Peuple de Banda reconnût les Hollandois pour ses alliés, ses amis, ses freres; & que dans les devoirs de la société, comme dans ceux du Commerce, il répondit à l'affection qu'on ne cesseroit iamais de lui marquer.

Ce discours, que la crainte arracha de la bouche du Scha Bandar beaucoup plus que l'inclination, ne laissa pas de faite impression sur le Peuple. pour chaginer les Vanhoof dut être satisfait du témoignage présent qu'il en reçut par des ca- Autoin reffes & de longues acclamations. Elles allerent jusqu'à lui offrit de faire rechercher tous les Coupables, & de lui en abandonner la punition. Il répera qu'il oublioit leur crime, dans la confiance qu'il ne feroit jamais renouvellé. Cette réconciliation, feinte ou fincere, se soutint si constamment que nonseulement les Hollandois eurent la liberté d'achever leur Fort, mais qu'ils recommencerent à se lier plus étroitement que jamais avec les Indiens. L'effet n'en fut désagréable que pour les Anglois, à l'égard desquels Vanhoof se crut en devoir de garder moins de ménagement. Keeling lui avoit fait offrir de se borner au Commerce de Puloway & de Pulorin, à la feule condition que les Hollandois lui payatlent environ douze cens dollars qui lui étoient dûs à Banda. Vanhoof y consentir; mais abusant de cette condescendance, il exigea que les Bârimens Anglois qui fetoient déformais ce Commerce, fussent foumis à la visite des Hollandois. Une titannie si violente révolta Keeling. Il protesta que l'infériorité de ses forces ne l'empêcheroit pas de s'y opposer, au péril même de sa vie, & que s'il périssoit dans une querelle si juste, il laisseroit la vengeance de fa mort au Roi son maître. Cependant, après avoir déliberé avec son Conseil sur la nécessité de sa situation, il envoya le 2 de Juin, Spalding à l'Amiral Hollandois, pour lui demander un accommodement. L'état de ses forces lui permettoit si peu de conrester , qu'il ne pensoit plus qu'à sortir de cette difficulté avec honneur. Mais les Hollandois, résolus de le mortifier, infifterent absolument sur leurs prétentions. Il leur écrivit dans les termes les plus pressans, en joignant aux motifs de l'honnêteté & de l'amitié des offres qui devoient passer à leurs propres yeux pour un juste équivalent. Les As Leur réponse fut qu'ayant tenu quatre fois conseil sur cette affaire, ils s'é- vitar des Hollantoient accordés autant de fois à croire leur réfolution indispensable. Il fallut dois. céder, avec autant de regret qu'ils firent éclarer de fierte & de joie. Soixantedeux hommes, qui composoient alors tout l'Equipage du Vaisseau Anglois & de la Pinace, ne pouvoient entreprendre de réfister à deux mille, ni même espérer de sortir du Port malgré eux, depuis que leur Fort le commandoir enticrement,

Ainsi Keeling se vit forcé de subir une loi fort humiliante; & l'occasion de plier fous le joug se renouvellant à chaque voyage que la Pinace faisoit à Pu-

Qqqii

metuc.

loway, à Labakata, à Lantor, à Rumber, & dans les autres lieux voisins, l'impatience de ses gens faillit plus d'une fois de produire des scénes sanglantes. Regres qu'ils Lui-même érant allé à Lantor, pour y porter des draps & rapporter des épices, il ne put supporter la hauteur avec laquelle on exigeoit qu'il s'approchât de la Garde Hollandoise qui devoit le visiter. Il continua de faire ramer, malgré la menace qu'on lui fit de tirer sur lui. Enfin les Hollandois se mirent en mouvement pour se rendre à sa Chaloupe; & satisfait alors de leur politesse,

il ne fit pas difficulté de les artendre.

Mais il fut extrémement furpris de les voir partir le 2 de Juillet avec toutes leurs forces, sans lui avoir donné le moindre avis de leur départ. Ne pouvant s'imaginer qu'ils abandonnaisent Banda, sans avoir acheve d'y établir leur pouvoir, & moins encore qu'ils l'y laissassent comme le maitte, lorsqu'ils n'avoient pas plus de cinquante hommes dans le Fort, il n'attendit pas fans Les Bollandois inquiétude à quoi ce mouvement devoit aboutir. Mais il apprit dès le même

Brit & brelent

jour, que sur quelques sujets de mécontentement qu'ils avoient reçus à Labakata, ils étoient allés punir les Indiens de cette malheureuse Ville-L'Auteur assure que quarante hommes auroient sussi pour cette entreprise. Les Habitans firent si peu de résistance, qu'à peine en restoir-il quinze ou vingt, que les Hollandois tuerent à genoux. Tous les autres avoient pris la fuite à leur approche, abandonnant leurs familles & leurs biens. Ausli le pillage dura - t'îl beaucoup plus que le combat. La Ville fut brûlée, & les jeunes femmes emmenées pour l'esclavage, avec les enfans capables de marcher. L'Amiral Hollandois observa néanmoins quelque apparence de justice dans cette confusion. Il voulut que les semmes mariées eussent la liberté de fuivre leurs maris fugitifs. Mais il s'en trouva plusieurs qui refuserent d'ac-Licence du Sol- Cepter cette grace, dans le chagrin d'avoir été abandonnées. Il est aisé de se figurer quelle fut la licence du Soldat. A peine l'Amiral pût-il mettre à couvert quelques Dames Indiennes, femmes des plus tiches Marchands de la Ville, dont il espéroit tirer un profit considérable, soit par la rançon qu'il recevroit de leurs Maris, foir par la vente qu'il en feroit faire aux Portugais de Goa

Les Hollandois échouent devant Salomo.

de la vendre. Les Hollandois furent moins heureux dans une autre expédition qu'ils tenrerent contre Salomo. Quoiqu'ils s'y fussent présentés en fort grand nombre, ils furent recus avec rant d'ordre & de courage par les Habitans, que n'ayant pû faire leur descente, ils se retirerent après avoir perdu plusieurs de leurs gens. L'Auteur ignore quel étoit le crime de ces malheureux Indiens, & ne leur en suppose point d'autre que d'avoir resusé de vendre leurs marchandifes aux prix que les Hollandois vouloient leur fixer. Jacob de Bitter , Gouverneur du Fort, & Mathieu Porter, deux hommes dont Keeling vante beautiraccusent les coup la probité, le firent avertir secrettement qu'il étoit soupçonné par leur Angiois de les a- Amiral d'avoir contribué à la disgrace des Hollandois par les avis qu'il avoir

& de Malaca. Il tua de sa main deux Soldats, qui menaçoient de la derniere violence une jeune Indienne fort éplorée. La compassion qu'il eut pour elle, se changea dans d'autres sentimens, qui ne lui permirent point ensuite

woer tradits.

fait donner aux Habitans de Salomo. Quoique cette accusation ne sut soutenue d'aucune preuve, on prétendoit s'être apperçu que pendant les deux nuits précédentes, les Anglois avoient fait des fignes extraordinaires, auf-

1609.

quels on avoit vû répondre du rivage; & , fut cette folle imagination , l'Ami- Keeling. tal ne pensoit à rien moins qu'à se saisir des Anglois & de leur Vaisseau. Keeling dans une juste allarme, tappella tous ses gens à bord, & sit éclater ouvertement la résolution où il étoit de se défendre. Cependant il députa Spalding à l'Amiral pour lui marquer l'étonnement qu'il avoit de ses préventions. Cette démarche mit les Hollandois dans la nécellité de défavouet leut dessein. Mais leur Amiral demanda fiérement à Spalding, quand les Anglois se proposoient de partir, & quelle pouvoit être la taison qui les arrêtoit depuis si long-tems. Spalding répondit qu'ils étoient forcés de demeuter pour satisfaite à leuts dettes. L'Amiral crut lever tout d'un coup cette objection, en s'offrant à les payer. Mais Keeling lui fit dire aufli-tôt qu'il ne s'exposeroit jamais aux reproches qu'il devoit attendre de sa Compagnie, s'il manquoit aux plus faints engagemens du Commerce; & qu'il n'étoit pas moins obligé de foutenir la réputation de l'Angleterre aux yeux des Indiens, Enfin pour diffiper tous les soupçons, il offrit de se retirer dans le Labonn Java, d'où il ne pouvoit pas être soupçonné d'observer les Hollandois, ni de vouloir préjudicier à leurs intérêts.

Cette offre demeura sans réponse; mais le 18 après midi, il vint à bord plufieurs Officiers Hollandois, qui demandetent d'abotd à Keeling, avec Rollandois. beaucoup d'honnêteté, s'il persistoit dans le dessein de faire un plus long séjour aux Indes. Il répondit que ses affaires demandoient encore environ vingt jours, & qu'il espetoit les passer en paix avec les Hollandois. On entra dans un grand nombre d'explications; mais Keeling paroissant fetme dans sa premiere réponse, les Officiers de Hollande lui remirent un Mémoite. qui contenoit la réfolution de leur Conseil. Je le rapportetai dans ses ptopres termes.

Réfebricon des

" M. William Keeling, Géneral Anglois, nous fera la justice de se souve- Ordre de la Flor-» nir que nous lui avons offert pat nos Députés de payer les dettes qui lui tef-

" tent à Banda, sous la seule condition qu'il lui plut de sortir de sa Rade avec Anglois-» son Vaisseau. Quoique nous n'ayons point eu d'autre vue dans cette proposi-» tion, que d'éviter les querelles, il a refusé de l'accepter. Nous n'avons néan-

» moins que trop de raifons d'exiger qu'il s'éloigne de notre flotte & de notre » Fort de Nassau. Et pour faire connoître audit Géneral par quels motifs nous » nous fommes artêtés à cette réfolution, il nous paroît juste de les lui com-

» muniquer par écrit. " Le 8 d'Avril 1609, notre vénérable Amiral Pierre Willianson Vanhoof,

» ayant jetté l'ancre avec sa flotte dans le Port des Isles de Banda, il apprit des » Marchands de notre Compagnie des Indes, qu'ils étoient sans cesse inquié-» tés & chagrinés par les Habitans de Banda qui leur enlevoient quelquefois

" leurs draps & leurs marchandises, ou qui les prenoient au prix qu'il lenr » plaisoit de régler, se tendant les Arbitres du tems & de la forme du paye-" ment; ce qui les avoit endettés avec nos Marchands jusqu'à la somme de

" vingt mille pieces de huit, sans aucune apparence qu'ils eussent januais l'in-" tention de s'acquitter. Il apprit encore que les Sujets de leurs Hautes Puif-

» fances les Etats de Hollande étoient continuellement dans une fituation " fort incertaine, menacés fans cesse de leur ruine, effrayés par l'exemple de

» plusieurs de nos Marchands, qui avoient été massacrés, ou pris par force, Qqqiij

4.06

KILLING.

» & réduirs à la nécessité d'embrasser l'Idolatrie. Sur ces avis, notredit Amiral se erut obligé, pour la surete de nos Marchands & de nos estets, conne

 les Portugais & nos autres Ennemis, de penfer férieufement à confiruire un Fort. La propolition qu'il en fit aux principaux Oran Rajas fut agrées;
 & chofique l'ouvrage commençoit à s'avancer, ledit Amital Vanhoot ayant

convoqué nue assemblée des Oran Rajas & du Confeil de l'Isle, il y petra
avec eux les fondements d'une alliance perpétuelle. Enfuire il nomma le Fiscal de la flotte pour demeurer à Koyakke & pour y soutenir le regne de la

» justice & de la bonne-foi.

 Après ces fages préliminaires, il ne refloir plus qu'à faire confirmer le Trairé par tous les Rajas; & dans cette vûe l'Amiral l'erendir à Katu, où il avoit marqué l'Alfemblée générale. A fon artivée, un Bandanois fortit de la forèt pour lui dire que tous les Rajas étoient affemblés dans un lieu voifin, mais que la capiter, qu'ils avaiter des Sadars les mojechant de c'avancer. Ils mais que la capiter qu'ils avaiter de s'adars les mojechant de c'avancer. Ils

» mais que la crainte qu'ils avoient des Soldars les empéchant de s'avancer, ils « le priocent de le rendre près d'eux avec fon Confeil. Il donna dans le piege avec tant de confiance, qu'il fit demeurer fes Soldars fort loin derriere lin;

« avec tant de contante », qu'il nt demedier les solidas foit foil derrière int; & pénétrant dans les bois, il fut étrangement furpris de les trouver rem-» plis de Négres arnés, de Bandanois, & d'Oran Rajas, qui l'environnerent

» pis de Negres arines, de Bandanois, & d Oran Kajas, qui i environnerent » auffi-tôt, & qui le maffacterent lui & tous fes gens avec tant de barbarie, » que ebacun fe trouva percé de plus de vingt coups. Cette trabifon ayant fi

» bien réuffi, ils fe promirent de traiter de même rous les Soldats de l'escorre; » mais ceux-ei se tenant sur leurs gardes, tromperent l'attente des Meurriers, & les soverent de tentret dans leurs bois; ce qui ne mit point à triers, & les forcerent de tentret dans leurs bois ; ce qui ne mit point à

\* couvert le Fifcal, & quantité de malheureux Hollandois, qui s'occupant \* fans défiance à ramafler des noix de cocos dans la campagne, furent rués

impiroyablement jusqu'au nombre de quarante. C'est par ces cruels & sanglans outrages que nous avons été provoqués contre une Nation parjure,

& que nous nous trouvons engagés dans une guerre, dont nous leur avons
 déja fait rellentir les effers.

"Au milieu de tant d'Ennemis, nous jugcons à propos, en vertu de notre
"Commilion & de nos Patentes, d'ordonner audit Genéral Keeling de for-

» tir du Port dans l'espace de cinq jours, pour s'éloigner de notre l'ort de Nassau. Ayant conquis l'Isle de Nayra par la force des » armes, notre victoire nous donne de justes droits sur toutes les Rades qui

» en dépendent, telles que Labakata, Lantor, &cc. & jusqu'à la fin de la 
« guerre, nous ne permettrons point qu'aucun Navire étranger y vienne jettet l'ancre.

En conféquence de cette réfolution, le Confeil de la flotre de Hollande a nommé fes Dépurés pour fignifier fon ordre audit Général Keeling,
 le 18 de Juillet 1609, Signé par Simon Horn, Jacob de Bitter, Henri van

" Bergel, Jean Cornelisson Vyst, William Jacobson, Simon Mariens, Rusger "Tomossens, Henri Marlaben, Peter Babuec, William Wandervort, Sc-

Résonfe des Keeling

Keeling, après avoir lû ce Mémoire avec attention, répondit de bouche, en peu de mots, que fa cargaifon étoit achevée, & que rien ne s'opposit plus à lon départ; mais que pour l'honneur de fa Compagnic & pour le fien, il pouvoir fe réfoudre à parir d'une manière îi honteufe; enfin que ş'il n'étoir forcé par quelque chose de plus puitsant que des paroles, il étoit résolu de Kerling. demeurer encore vingt jours. On lui représenta que l'ordre qu'il avoit recu par écrit sufficit pour sa justification. Qui ne sçait pas, répliqua-t'il hatdiment, Let Anglois ven-lent partir libreque la témérité fait quelquefois hazarder des menaces dont on n'oferoit entreprendre l'exécution! Cependant, pout marquer qu'il pensoit de bonne-foi à lever l'ancre vers le terme qu'il s'étoit impote, il annonça son dessein par une décharge de cinq pieces de canon. Les Hollandois confentitent entre eux à lui accordet ce terme; mais ayant appris qu'il avoit envoyé son Esquif à Puloway, pour y reconnoître une bonne Rade, ils témoignerent encore quelque étonnement. C'éroit l'occasion qu'il cherchoit, pour leur déclater qu'en cas de

contrainte, il laisseroit des Facteurs à Puloway.

La paix fut publice le premier d'Aoûr entre les Hollandois & les Infulai- Paix entre les

res. Il étoit aifé d'en conclure que les Anglois ne scroient plus soufferts longtems à Puloway. Ils avoient payé leurs dettes à Banda, & c'étoient euxmêmes qui se trouvoient créanciers d'une grosse somme à Puloway. Le jour même de la publication, ils reçutent du Confeil Hollandois une lettre de change, payable à Banram. Ce soin d'acquitter les dettes des Indiens, sur une déclaration dont le fens ne pouvoit être obscur pour Keeling, Cependant les Officiers de la flotte Hollandoife affectant de le traiter avec poliresse, il ne refusa point de prendre part à leurs réjouissances. Leur artillerie sut si peu ménagée pour la célébration de la paix, qu'ils tirerent plus de cent cinquante coups pendant le festin. Ils en donnerent un dans le Fort, & Keeling ne fit pas difficulté d'y affifter. Le Gouverneur fe fit une joye maligne aux rejoustant de lui montrer avec foin tous les ouvrages de cette Place. Ils étoient munis cesde rrente pieces de canon, dont huit étoient de fonte. Mais on se garda bien de raconter à Keeling quels dtoits les Hollandois avoient violés pour former cet Etabliffement, Il l'avoit appris du Scha Bandat même, qui ne lui avoit Fort de Naffin, pas caché que c'étoit la principale cause de la guerre. Aux environs de Ban- & son origine. da , les Hollandois n'avoient pas trouvé de lieu plus favorable pour la conftruction de leur Fort que celui des fépultures publiques, auquel non-feulement le Peuple attachoit une haute idée de religion, mais où le Roi même & tous les Oran Rajas avoient coutume de se rendre une fois chaque semaine pour honorer les cendres de leurs parens & de leurs amis. Outre l'intérêt de leur défense, il avoit patu par l'événement que les Hollandois n'avoient pas moins cherché à fatisfaire leur avarice, en pillant plusieurs riches mausolées. Quoiqu'il n'y eût point de sépulture parriculiere qui ne leur eûr offert de précieuses dépouilles, parce que l'usage étoit pout les plus pauvres d'ensevelir quelques pieces d'or ou d'argent avec les morts, les Bandanois avoient regrette particuliérement deux tombeaux qui n'étoient pas moins riches au dehors qu'au dedans, & qui passoient dans la Nation pour un monument si curieux, que les Anglois à leur arrivée n'avoient tien eu de si pressant que de se procurer la vue de ce spectacle. L'un étoit la sépultute d'un Raja, Histoire de deu dont le nom étoit fort respecté par l'opinion qu'on avoit eue de sa sainteré diens pendant sa vie. On y venoit depuis plus d'un siècle en pélerinage, nonsculement de Banda, mais de toutes les Isles voisines; & chacun y signaloit sa piété par des présens & des offtandes. L'autre tombeau étoit celui d'une femme, qui dans une guerre contre le Roi de Makassar, s'étoit sacrifice généreu-

KELLING. 1609.

fement pour la Parrie, Elle étoit jeune & belle. Il lui étoit venu dans l'esprit, de faire usage de ses charmes pour gagner l'Ennemi de sa Nation, ou pour trouver le moyen de le perdre. Mais son entreprise avoit tourné à sa propre ruine. Ses charmes ayant d'abord eu le fuccès qu'elle s'en étoit promis, eile avoit communiqué ses espérances à Banda par des Messagers insidéles, ou par quelque Lettre qui fut interceptée. Son Amant n'eut pas plutôt découvert sa trahifon, que tout l'amour qu'il avoit pour elle s'étant changé en fureur, il la poignarda de sa propre main; ensuire il avoir envoye le cadavre à Banda, avec des reproches infultans pour ceux qu'il accusoit d'avoir employé cette ruse. Les Habitans de Banda avoient recu le corps de leur Héroine, avec des fentimens de reconnoissance & de vénération, qui avoient produit dans la suite une espece de culte.

Le Commerce

Keeling envoya, quelques jours après, fa Chaloupe à Puloway, pour y prenettimodicà Kee- dre quelques marchandifes qu'il y avoit en dépôt, Nackada Guzarate, lui fit dire par cette occasion, qu'il ne devoit plus esperer d'épices dans cette Isle, mais que les Habirans avoient regret d'être forcés à ce refus par les menaces des Hollandois. Un Domestique du Nackada vint à bord le lendemain, dans une petite Barque que les Hollandois visiterent sur son passage, avec la derniere rigneur. Il apportoit à Keeling, de la part de son Maitre, quelques perles, dont il avoit différé jusqu'alors à fixer le prix, & qu'il abandonnoit enfin pour celui que les Anglois en avoient offert. L'Officier Hollandois, qui l'avoit visité, avoit marqué tant de goût pour les perles, qu'apprenant à quel prix on les laissoit aux Anglois, il avoit fait des instances pour en faire accepter de lui la même fomme. Mais le Négre du Nackada s'étoit défendu par des raisons d'honneur & de fidélité , qui avoient du couvrir les Hollandois de confusion.

Keeling part de Statula.

Keeling, n'ayant pas d'autre raison pour différer son départ que l'honneur de sa Nation, le crut désormais à couvert par le consentement qu'il avoit obtenu des Hollandois, & résolut de lever l'ancre au premier vent. Il lui restoit quelques balots de poivre à pefer. C'est la seule occasion où l'on apprenne par fon recit, que le Katti pefe cinq livres quatorze onces & demie. Il mit à la voile le 10 du mois d'Août; & le jour suivant, il jetta l'ancre près de Macassar, Son dessein étoit de s'arrêter dans l'Isle de Célébes, pour y prendre du giroste. Quelques gens qu'il envoya dans son Esquif lui rapporterent que depuis peu de jours un Vailleau Hollandois avoit fait naufrage fur cette Côte, & qu'il ne s'en étoit vanicou Hollan- sauvé que sept hommes, qui le conjuroient de les prendre à bord jusqu'à Bantam. Le ressentiment qu'il conservoit contre les Hollandois de Banda ne diminua point sa compatition pour ces Malheureux. Il leur envoya sa Chaloupe, pour apporter avec eux quelques débris de leut cargaison, que la mer avoit pouffes fur le rivage.

Naufrage d'un dus-

Keeling reend queiques Hollandoes abond. Hilbert d'un Piloue.

Le principal d'entre eux étoit le Pilote de leur Bâtiment. Il avoit évité la fureur de la mer sur un cosfre vuide, à la serrure duquel il avoit lié une corde fort mince, qu'il avoit attachée par l'autre bout à sa ceintute. Ce secours l'avoit foutenu pendant sept ou huit heures sur les stots, Il se nommoit Van Cingel. Son Vailleau venoit de Macao, dont il avoit fait quatre fois le voyage; & ce n'étoit pas la premiere disgrace qu'il eût essuyée dans ses différentes navigations. Il raconta aux Anglois, qu'ayant mouillé à Siam deux

KEELING. 1609.

par l'artifice de Manuel Cabos, Capitaine Portugais, qui les avoit représentes comme des Pyrates, aufli dangereux pour les Européens que pour les Peuples de l'Inde. Ils avoient été renfermés au nombre de fix dans une étroite prison, tandis que le Roi de Siam avoit fait garder leur Bâtiment par une troupe de Soldats qui y avoient cauté beaucoup de défordre. Les formalités de leur procès avoient duté fort long-tems. On les avoit menacés du dernier supplice, pour tirer d'eux la confession de leurs desseins. Au milieu de leurs fouffrances, un Indien attendri de Jeur fort trouva le moyen de Jeur parler sans témoins & de leur offrir une voie pour se procurer la liberté. Dans la certitude qu'ils avoient de leur innocence , ils réfuserent un secours qui ne mettoit que leut vie à couvert, fans aucune espétance de se faire restituer leur Vaiiseau. Cependant, cette apparence de courage, qui n'étoit au fond que l'effet du délespoir, fit tant d'impression sur le Roi, qu'il cessa de les croire coupables. Il leur rendit la liberté, avec le pouvoir de vendre & d'achetet diverfes matchandifes. S'étant remis en mer ils avoient eu le malheur, en fortant du Port, de toucher contre un rocher, qui leur avoit fait une large voie d'eau. Cet accident les avant forcés de retourner au rivage, ils étoient retombés dans un embarras beaucoup plus dangereux que le premier. Les Prêtres du Pays, qui s'appellent Talapoins, avoient teprésenté au Roi qu'il s'étoit trompé dans l'opinion qu'il avoit prise de leut innocence, puisque le Ciel en les punissant lui-même à la vûe du Port, déclaroit affez vitiblement qu'ils étoient coupables. Ainfi, la fuperstition l'emportant fur la justice & la compassion naturelle, ils avoient été saiss pour la seconde fois pat ceux qu'ils croyoient prêts à les secourit. Les mêmes Prêtres, qui avoient empoisonne l'esprit du Roi, furent nommés pout leurs Juges. Ils furent conduits à quelques lieues de la Ville, dans l'enceinte d'une Pagode, & renfermés plus étroitement que jamais. En les examinant avec une sevérité extraordinaire, on leur fit entendre que la feule maniete de prouver leur innocence, étoit d'aflifter au culte de la Pagode, & de la prendre à témoin de leurs fermens. On leur fit là-deffus cent récits extravagans de la puissance de cette Idole. Comme ils étoient renfermés dans le même lieu, ils tinrent confeil enfemble fur une proposition qui pouvoit terminer tout d'un coup leurs peines. De six qu'ils étoient, quatre se persuaderent que sans blesset le Christianisme, ils pouvoient paroître dans un Temple & devant des Idoles aufquelles ils n'attribuojent aucune verru. Jurer par la Pagode, c'étoit, difoient-ils, un ferment tel que l'usage l'a introduit , lorsqu'on prend à témoin la Lune, les Etoiles, ou d'autres corps inanimés. Mais le Pilote plus éclairé & plus délicat fur les devoirs de sa Religion , sourint que c'étoit un crime, & que toute invocation de l'objet d'un faux culte ne pouvoit passer que pour un culte d'Idolâtrie. Son opinion l'emporta, quoiqu'il ne fût secondé que d'une seule voix pout la faire valoir. Enfin les Prêtres n'osant pouffer leur zèle impie jusqu'à porter une Sentence de mort contre des Etrangers qu'ils ne pouvoient convaincre d'aucun crime, & ne voyant pas non plus d'apparence à les retenir éternellement captifs, propoferent au Roi un rempéramment qui fut accepté, Comme on s'étoit rendu maître de leur Vaiffean, ils demanderent qu'une partie de leuts biens fut confactée à la Pagode,

KELLING. 1609. pour expire le refus que les Hollandois avoient fait de l'adoret. On leur enlosa, fuivant cette Sentence, une portion de chaque marchandile qu'ils avoient à bord. Ils fouffrirent cette injustice fans murmauer, mais en jurant au fond du cœur de s'en dédommager bientôe. A l'égard des Siamois, l'occasion s'en préfenta fur leurs propres. Côese, oil le Bistiment Hollandois fe faisité de toutes les Barquet qu'il rencontra. Mais il n'y avoit trouvé que des provisiones des he, ou des étoffes de peu de valeur : au lieu que peu de jours après, il tomba fur un Vaiifeau Portugais richement chargé, qui le paya fort avantageufement des pertes de des injustices qu'il avoir elliures.

Avis donné à Recting fur divers intérêts à la Chine.

L'important service que le Pilote Hollandois recevoit de Keeling l'engagea par reconnoissance à d'autres ouvertures, qui devintent ensuite fort uties aux Anglois. Il lui apprit que les Portugais étoient détellés à Macao, & que toure autre Nation de l'Europe, dont les Chinois pourroient esperer les mêmes fervices, y feroit préferée aux mêmes conditions. On s'y plaignoit moins de leur avarice que de leur orgueil. Comme ils y étoient toujours en assez grand nombre, ils exigeoient des égards & des considérations qui sembloient convenir mal à des Négocians, & dont la fierté Chinoife étoit fouvent choquée. Les Hollandois au contraire, dont le principe est de paroître peu sensibles à l'humiliation dans les lieux où ils ne se croyent pas les plus forts, avoient accoûtumé les Chinois à leur voir compter pour rien les petites délicatesses de la vanité; & cette simplicité de mœurs leur attiroit des careffes & des préférences dont le Pilote tiroit des conclusions à leur avantage. Les Portugais, qui ont le caractere assez tourné à la galanterie, n'étoient pas non plus fort long-tems à terre sans mêler le plaisir aux affaires du Commerce; d'autant plus qu'avec les Marchands, il arrivoit toujours sur leurs Vaisseaux quelques jeunes Voyageurs, que la curiosité seule attiroit aux Indes. L'empressement qu'ils marquoient pour les femmes blessoit la jalouse des Chinois; au lieu que les Hollandois, tenfermés dans leurs affaires d'intérêt & de calcul, ne pensoient à troubler le repos de personne. Enfin les Portugais s'attachoient aux conversions. Leurs Milkonnaires se répandoient dans les Villes & campagnes. Ils avoient déja fait embrasser le Christianisme à tant d'Habitans, qu'une Nation éclairée & politique commençoit à prendre ombrage de leurs progrès : tandis que les Hollandois vivant pour eux-mêmes laiffoient à chacun le foin de sa conscience. Ainsi Keeling comprit, sur les raifonnemens du Pilote, que pour plaire aux Chinois, il ne falloit ni fierté, ni galanterie, ni zèle de Religion.

Les Anglois relichent à Ja-

Ils y trouver deux Vaideaux Hollandois. Le 11 de Juillet, les Anglois jeutenn l'ancre devantif aktara, fans autre dessin que d'artendre s'il le préfenteroit quelque Barque, pour faire remercier le Roi des civilités qu'ils en avoient reques à leux passige. Mais, au lieu dune Barque Indienne, als fairent supriss de voir fortit du Fort, une Chaloupe Européenne. Elle leux appir qu'il y écoit arrivé depuis peu de jours deux Britmens Hollandois, qui tranencient à Barant les Facteurs Anglois d'Amborne Contraleurs, qua semble risporte quelque nouveau demèlé mois coit est partie de l'entre de la contraleur de l'entre de la contraleur de l'entre d

toutes fortes de faveurs dans leur passage. L'échange se fit avec une égale reconnoissance entre les Anglois d'Amboyne & les sept Hollandois que Keeling avoir pris dans l'Isle Célébes. Le Roi de Jakarra reconnut facilement des Hôtes dont il avoit éprouvé la politesse, & leur fir présent d'un Machan, rare & belle espèce de lion, dont j'ai déja eu l'occasion de parlet. Keeling paya certe galanterie par deux beaux mousquers.

Le 26, erant arrivé à la pointe de Bantam, il rencontta un Pare conduit Bantam. par Ralph Hearne, que Saris, Chef du Comptoir de Bantam, envoyoit au

devant de lui. Entre plusieurs rémoignages de l'heureux érar du Comproir, Beuronies nou-Hearne lui apprit qu'il y étoir atrendu par trois mille quarre cens quatrevingt facs de poivre. Il entra le foir dans la Rade, où Saris vint lui confirmer cette agreable nouvelle; mais avec des plaintes ameres de la conduite des Hollandois, qui n'avoient pas cessé de lui susciter des embarras & des contradictions. Il ajoûta que malgré les effets continuels de leur jalousie, il s'éroir sourenu dans la faveur de la Cour; & que les Anglois éroient si bien fon d'un viere dans l'esprir du Roi, que ce Prince avoir remis jusqu'à l'arrivée de leur Vais- des semmes laseau à celebrer une singuliere espèce de victoire qu'il avoit publiée nouvelle- diennesment. C'étoir celle qu'il avoit remporrée sur les résistances d'une jeune semme qu'il venoit d'épouser. Le combat & la victoire seroient obscurs, si l'Aureur n'ajoittoir que l'usage des femmes Indiennes est de dispurer long-rems les premieres faveurs de l'amour à leurs Maris. Cette agréable guerre dure quelquetois des femaines enrieres; & comme la gloire des femmes est de la prolonger long-tems, les hommes fe font un honneur de la rendre courre.

Keeling pour faire sa cour au Roi, donna quelques jours à ses prépararifs Reeling le rend avant que de se présenter à l'audiance. Il choisit entre rous les Anglois du Roi agreable su Comproir & du Vaiffeau vingt-cinq hommes affez bien faits, qu'il habilla occasion. fort galamment. Il les arma de même; & se mettant à la rêre de la rroupe, il obrint du Roi la permission de paroître devant lui avec ce correge. Le jour fur pris pour la fère. Elle eut moins de magnificence que d'agrément , par les courses qui se firent à pied & à cheval , & par la liberté qui regna pendant quelques jours dans toute l'érendue du Palais. Keeling, à qui le Roi demanda quelle récompense il souhaitoir pour sa galanterie, réduisir toute son ambition à deux prieres fort simples. Il supplia ce Prince d'accorder à la Narion Angloise la continuarion de ses faveurs, & à lui la vue de cette belle Reine qui avoit fair a fujer de la fère ; afin , dit-il , que retournant au premier jour en Europe, il y portâr la renommée de ses verrus & de ses charmes. Son compliment fur reçu de si bonne grace, qu'avec des promesses pour la premiere de ces deux faveurs, il obtint fur le champ la feconde. L'Indienne, qu'il appelle la Reine de Bantam, étoit fille d'un Raja, & méritoir effectivement l'amour du Roi pour sa beauté. Elle n'étoit pas plus brune qu'ou ne Reine de Banl'est communément en Portugal. Ses yeux étoient d'une vivacité éblouissan- par te. Sa taille noble & dégagée. Il falloit que le Roi fut touché particuliérement de son port & de l'air de sa marche, car il lui fir faire quelques pas à la vue de Keeling. Une faveur de certe nature rendir les Hollandois si jaloux, que ne pouvant farisfaire autrement leur mauvaise humeur, ils chercherent querelle, le foir du même jour, à quelques Marelots du Vaisseau Anglois. Le combat fut vif & fanglant, Keeling, qui devoit passer la nuit au Comptoir,

KFFLING. 1609. Cucrede fangante entre les Argors & les Bentellestie

fut avert ide ce défordre, & coutru his-même pour empecher qu'il n'eit d'austressitiets. Les Combatans de Foyareten à flom artivés; mais un des Hollandois mournt le lendemain de fes bleflures. Comme il éoit certain par le témoignage de tout le monde que les Hollandois avoient commencé la quertelle, les Anglois ne requirent aucune plainre de cette mort. Cependant Keeling fe rendit va. Comptoir Hollandois, soi Hiremure, qui n'avoir pas celf d'en être les Chef, lo reçur d'un air fort transquille. Après quelques explications, ils convincent tous deux de renouvelle le dérnier réglement, & d'y joinde des pouritoins beaue-sup plus ripoureufes ; avec cette lispalazion particuliere, qu'i à haque querelle où le tout paroitori douteux entre les deux Nations, les Chefs s'altembleroient pour en décider de concert. A l'égard des tonts ouverts & reconnus, on s'enme la mort d'un Hollandois étoit une explaite fuivant les termés du règlement. Comme la mort d'un Hollandois étoit une explaitoir fuiffaite pour la dernière querelle, & Keiling demanda grace pour le refue de Coupable.

we se le Com-

Regret de quelques Anglois à quitter Bantants

A son retour au Comptoir, il executa le dessein qu'il s'étoit proposé de le renouvellet presqu'entiérement. On auroit peine à se figurer que plusieurs Anglois qui étoient à Bantam depuis quelques années, se fussent fait une si fort habitude du féjour de cette Ville, qu'il fallu: une espéce de violence pour les en arracher. Outre que la plupart y avoient pris des femmes, dont quelques-uns avoient des enfans, ils étoient presque tous liés fort étroitement avec divers Marchands de la Ville Chinoife, au commerce desquels ils s'étoignt affociés. D'ailleurs ils étoient faits à l'air & aux alimens du Pays .. qui loin d'être nuifibles à ceux qui l'habitent constamment, rendent la fanté: ferme & produisent même de fort longues vies. Keeling n'ayant égard qu'aux intérêts de fa Compagnie, nomma pour premier Facteur Augustin Spalding . avec cinquante livres sterling d'appointemens ; somme médiocre pour l'importance de cet emploi, mais qui ne doit passer aussi que pour un simple honoraire dans des lieux où fans blesser le devoir, un peu d'industrie faifoit bientôt parvenir à d'immenses richesses. Les autres au nombre de douze ... furent assujettis à recevoir, chaque mois, leurs appointemens du Chef. On nous a conserve leurs noms : François Kelly , Jean Parsons , Augustin Adwell , Ethered Lampre , William Driver , William Wilfon , William Lamuel , Philipp Badneg , François Domingo , Jean Seraan , Adrian , & un Valet du Chef. Après cette nomination, Keeling exhorta les Facteurs à fouffrir patiemment le; hauteurs des Hollandois, aussi long-tems du moins que la Nation Angloise n'auroit pas plus de forces à Bantam. Enfuite ayant réglé les droits de la Douane, il mit à la voile le 3 d'Octobre.

Rerour de Keeling en Europe-

Objervations.

Dans l'espace de vinge-quatre jours, jusqu'au premier de Septembre, ayant fit envivou cinquante lieux, il le trouva au sjê-doggé de latitude du Sud. Il oblevra qu'il ce poire la variation éroit de 14 degrés. Le 13 du même mois, il eu pendant otro le jour un vent fort violent, qui le tourna vers la nuit en orage, du Nord à l'Ouelt-Sud-Ouelt. Il reconnut dans cette occasion, comme d'autres l'avoient dégi sait puliciers fois, a la verire d'une oblevration de Linfichoten: c'ett que généralemen lorsqu'un vent d'Elt se met vers le Nord; si la pluie survien, il vourne à l'Ouelt-Sud-Ouelt, oui d'emenre sire. Kecling évoit au 31st degré & demi du Sud lorsque l'orage commença, & la variation évoit d'autroin o degrés.

Le 8 de Décembre, il tomba, vers la pointe du jour, près de la Tierra de Natal, à cinq ou fix lieues à l'Ouest; & la variation y étoit d'environ 8 degrés & demi. A midi, il se trouvoit au 31º degré 17 minutes de latitude. Il y ren- Tiera de Natal.

contra un Bariment Hollandois, de qui il apprit que l'Erasmus, Vaiiseau de la Flotte Hollandorse qui étoit partie de Bantam lorsqu'il y étoit arrivé la premiere fois, avoit couru tant de danger par les voies d'eau, qu'il avoit été forcé de relacher à l'Isle (a) Maurice; qu'il y avoit déchargé ses marchandises & son Equipage, dont une partie étoit denicinée à la garde de sa cargaison au nom- 10e Maurice & bre de vingt-cinq hommes, & le refte s'étoit embarqué sur ce Batiment qui fai- ses proprietés. foit voile aux Indes; que dans l'Isle Maurice, il y avoir deux Ports; l'un nommé le Nord-Quest, un peu moins qu'à 20 degrés; l'autre nommé le Sud-Ouest, à 20 degrés 15 minutes : qu'on trouvoir dans certe Isle routes fortes de rafraîchissemens & de provitions, tels que des tourterelles, des manatos, une infinité d'oiseaux de Mer, du poisson dans la même abondance, des chévres que les Hollandois y avoient transportées nouvellement, & qui avoient deia commencé à multiplier, des porcs & de la volaille; enfin l'air & le terroir fort fains : que l'isse a trente ou quarante licues de circuit , & que la variation de l'Aiguille y est de 21 degrés : que la Flotte Hollandoise étant partie de Bantam au mois de Mai, elle avoit employé un mois à gagner l'Isse Maurice, elle s'y étoit arrêtée quatre mois & demi, & n'en étoit partie que depuis six semaines. oit arrêtée quatre mois & demi, & n'en etoit partie que ucpuis na tennatios.

Offeration of the Cap does be captured to the captured t

vrit à sept lieues le Cap das Agullas , qui s'éleve dans la forme de deux Isles : Agullas mais à mesure qu'on est plus ditectement à l'opposite, on s'imagine en découvrir trois, parce que les deux Bayes, qui sonr au Nord, forment trois pointes fort diftinctes, quoique peu élevées. La fonde donna foixante-fept braffes d'eau, fur un fond de vale, à cinq lieues au Sud du rivage. La latitude, 35 degrés 26 minutes. Un Vaisscau, qui passe sur cette Côte à son retour en Europe, & que le tems empêche d'observer la latitude & la variation, peut risquer hardiment de continuer sa navigation sur soixante brasses d'eau & fur un fond de coquillages. Enfuite, lorsqu'il commence à trouver le fond limoneux, il doit se croire fort proche du Cap das Agullas, Mais lorsqu'il perd fond à cent vingt brasses, il peut conclute qu'il a doublé le Cap, pourvû qu'il se trouve dans la latitude de 36 degrés. Le jour suivant .. après avoir vogué toute la nuit Ouest par Nord, & Ouest-Nord-Ouest, avec un vent d'Est assez frais, on découvrit le matin une terre haute, à neuf our dix licues; &, vers midi, on se trouva fort près du Cap de Bonne-Espétance-On n'avoir point employé plus de dix-fept heures depuis le Cap das Agullas. Keeling ayant jugé à ptopos de s'avancet à trois lieues du Pain de Sucre, y mouilla pendant la nuit. Mais il doubla le Cap dans le cours du jour suivant; & quoiqu'il ne fût pas presse par d'extrêmes besoins, il ne voulut point passer si près de Saldanna sans y relacher.

Cette fameuse Baye n'est guéres sans quelque Vaisseau de l'Europe, que la nécessité ou le plaisir ne manque point d'y faire entrer. Les Anglois y trouve- Keeing relie et rent un Bâtiment Hollandois, qui envoya civilement sa Chaloupe au-devant danna d'eux, avec six moutons, les plus gras que l'Auteur ait jamais vûs. Il s'en-

(a) C'oft aujourd'hui l'Iste de France.

EFELTE: G.

ttouva un, dont la queue seule avoit vingt-huit pouces de large, & pésoit trente-cinq livres. Les Hollandois accorderent aussi à Keeling une grande voile, dont il avoit un besoin extrême, & recurent de lui pour pavement un billet de douze livres sterling sur la Compagnie d'Angleterre. Après quelques jours de repos, il se disposa le 7 de Janvier à continuer son voyage; mais ce ne fut pas sans avoir laisse, suivant l'usage du lieu, des inscriptions qui rendoient témoignage de son arrivée dans cette Baye, & de l'état de son Vaisfeau. Entre plusieurs monumens de cette nature, qui étoient gravés sur divers rochers, il lut avec compassion les plaintes d'un Equipage Portugais qui ayant été réduit par le scorbut & d'autres maladies au nombre de sept hommes, n'avoit pas laissé de se remettre courageusement en met pour se rendre à Mozambique. L'Ecrivain avertifloit ceux qui pourroient essuyer la même difgrace, que toutes ses carelles & toutes ses offres n'avoient pû lui faire obtenir des Negres sept ou huit hommes qu'il leur avoit demandés, pour achever sa navigation. Quoiqu'une longue habitude eût dû familiariser ces Barbares avec les Européens, leur férocité ne diminuoit pas; non qu'ils fusfent dangereux par leut cruauté ou leur perhdie, lorsqu'on traitoit avec eux de bonne foi : mais ils conservoient un fond de défiance que toutes les civilités & les promeiles ne pouvoient leur faire furmonter, Keeling en mit plufieurs à l'épreuve, en leur offrant de l'or & des habits pour les engager à le fuivre. Ils recevoient joyeusement le prix des marchandises qu'ils apportoient au Vaisseau; mais ils rejettoient avec une espèce de crainte tout ce qui étoit au-dessus de leurs conventions, comme s'ils eussent appréhendé de prendre des engagemens qui les effravoient.

de la route.

Keeling partir de Saldanna le 10 au marin. Il oblêtree que pendant tout le fijour qu'il y avoit fair, le vent avoit toujours été Onde Ré Soul, au lieue que les deux premieres fois qu'il s'étoit arrêté dans la Baye, & dans la même faiton, il l'avoir et condiament ER, & fort orageux. Le a. 0, il paffia le Tropique du Sud. Le Vaiffeau Hollandois l'ayant accompagné jusqu'alors, le Torque de Sud. Le Vaiffeau Hollandois l'ayant accompagné jusqu'alors, le couriez en le faltaune de trois couss de canon.

Le 30 au lever du Soleil, il apperque l'Îlfe de Sainte Hélene, après avoir fair foixante-fix lieuez dans cerve latitude. L'ancre fut jetrée du côté du Nord-Oueft à un mille du rivage, & au Nord-Oueft de la Chapelle, fur vingdeux braffes de fond. Cette Îlfe est fituée à deux cens foixante-dix ou quartre-ving l'ieues à l'Oueft de la Côte d'Afrique.

Ön temit à la voile le 9 de l'évrier, pour resourner directement en Angeterre. Le 16, on découvir, à fept on dus liteues, l'Illé de l'Alfendon. Le 8, la furpité des Angelois fut extrême de rencontret le mème Vailfeau Holanois qu'ils voione quité fois le l'Tropique, mais dans un état fririté qu'il ne lui relibit que huit on neuf hommes capables de travail. Les maladies en avoient emporé quaranterins, & tout le refle étoit accablé de langueur. Ils en avoient fi bien ufé avec Keeling, que s'il avoit pi leur offrit quelques-uns de fest Marcloss, il leur auroit voloniters offert certe marque de reconnoif-fance. Mais quoique tous fes gens fuffen en fort bonne fanté, il auroit eu befoni lui-même d'es avoit un plus grand nombre, pour les néedirés de fon propre Vailfeau, qui faioit eau de toutes parts. Les Hollandois, qui voyoient a futuation, recultant guites de Se fentiumen, & ne le prefferent pas même

de leur tenir compagnie. Ils le prierent seulement, s'il rencontroit quelque KRELLING. Bâriment de leur Nation, d'avertir qu'ils étoient dans un extrême embarras, & de leur procurer une prompte affiftance. Il les quitta vers la nuit, avec les\_ témoignages du plus vif regret , à 45 degrés 6 minutes de latitude.

Le 1 de Mai, se trouvant à 49 degrés 13 minutes, il eut un si beau tems Amirée de Recqu'il se croyoit fort proche du terme. Mais, le lendemain, un affrenx ora- ling aux Dunese ge, & le vent, qui tourna au midi, le rejetta fort loin de ses espérances. Cependant après avoit lutté quatre jours contre les flots, il rencontra un Batiment de Lubeck, qui l'affura que Scilly n'éroit qu'à cinquante lieues, à l'Est par Nord du même point. Keeling apprit au Capitaine de ce Vaisseau le be-soin que les Hollandois avoient de son secours. Le 9 au matin, il découvrit Beachy à trois lieues au Nord-Nord-Est, & , vers le foir , il jetta l'ancre aux

## LATITUDES.

| Rade de Sierra Leona.<br>Variation Eft. |     | Isle de Sel. |               |  | 6 |  |
|-----------------------------------------|-----|--------------|---------------|--|---|--|
| Deux perites Isles                      | 2.3 | 37 S.        | Isle Maurice. |  |   |  |

## CHAPITRE V.

## Voyage du Capitaine David Middleton à Bantam & aux Moluques en 1607.

L doit rester de la curiosité aux Lecteurs attentifs , pour le sort du Confent , MIDDLETON, troisième Vaisseau de la Flotte de Keeling. On a vû qu'après avoir été séparé par la tempête, il avoit laissé des marques de son passage à Saldanna, & qu'il avoit paru enfuite à Bantam. Mais dans l'impatience de retrouves l'Amiral, il rifqua le Voyage des Moluques sous ses propres auspices ; & . le Capitaine même en ayant été l'Ecrivain, on doit souhaitet de trouver ici

1607.

Il le commence à son entrée dans la Baye de Saldanna, où malgré les périls d'une longue tempête, il arriva fans autre perte que celle d'un Matelot, mar qui avoit été tué d'un coup de tonnerre au fommet du grand mât. Dans le besoin pressant de toutes sortes de provisions , il se rendit lui-même avec quelques-uns de ses gens, à l'Isse des Pengouins, qui n'est qu'à trois lieues de la Rade. Il y vit avec étonnement une la prodigieuse quantité de Veaux marins & de Pengouins, qu'il en compta des troupeaux de cinq cens. Cette Isle n'a pas plus de trois milles de long fur deux de large. Mais l'Auteur doute qu'il y en maux de mer, air une au monde où l'on trouve plus d'animaux marins, sans parler d'un nombre surprenant de Canards, d'Oyes, de Pelicans, & d'autres sortes d'Oiseaux.

Après avoir pourvû aux premieres nécellités de la vie, Middleton chercha le moyen de fe lier avec les Habitans du Pays, dans la feule vûe d'achetes

de Sadanna.

d'eux quelques bestiaux. Plus heureux que la plúpart de ceux qui avoient fait MIDDLETION. le même commerce, non-sculement il obtint les mêmes avantages, mais il fit confentir volontairement un Sauvage à le fuivre. Cette faveur, dont il fut obli-Middleton and self- yet a quelque mécontentement que le Nêgre avoit reçu de la Narion , lui parut

d'autant plus utile, que voulant chercher avec foin l'Amiral & le vice-Amiral, il avoit besoin d'un Interpréte pour le langage d'Afrique. Le Négre entendoit d'ailleurs quelques mots d'Anglois, & tout l'Equipage s'empressa de lui en apprendre davantage, avec beaucoup d'admiration pout la facilité de fa mémoire. On quitta la Baye le 30. La nuit fuivante, on doubla heuteufement le Cap de Bonne - Espérance, avec quelque envie d'y relâcher, si le vent n'eut changé lorsqu'on n'en étoit plus qu'a quatre lienes; mais il s'éleva de terre, avec tant de violence, que Middleron revint au projet de s'avancer vers Madagascar. Le tems redevint fott beau jusqu'au 35e degré de lati-

Harrive & Madiguicar.

tude, que le vent s'étant mis au Nord-Ouelt, on porta Est par Sud pour éviter les courans. Enfin le 17 d'Août, à deux heutes après midi, on découvrit l'Isle de Saint Laurent ou de Madagascar. On n'en étoit qu'à six lieues. Les observations firent trouvet à midi 24 degrés 40 minutes de latitude; & , le foir , la variation étoit de 16 degres 23 minutes. Le 30, à cinq heures après midi, on mouilla l'ancre dans la Baye de Saint

Augustin, fur fix brasses & demie d'eau, & sur un fond de gravier. Il avoit fallu des précautions pour choifir le véritable canal, parce qu'à l'entrée de la Baye Bare de Samt A ig.dbm.

il fe trouve deux lifes, qui forment différentes ouvertures. Middleton eut la curiofité de se mettre dans sa Chaloupe pour visiter ces Isles. L'une, qui est fort petite, ne lui parut qu'un banc de lable. L'autre, à laquelle il donne un mille de longueur, & la moitié moins de largeur, est couverte de quelques Bois, mais défette & ftérile, Aucun Habitant ne s'étant fait voir sur les bords de la Baye, le Vailfeau s'avanca trois lieues plus loin, jusqu'à deux milles au desfus de l'embouchure d'une Riviere. L'eau & le bois sui manquoient. Middleton ayant fait jetter l'ancre, le cable tompit, sans qu'on pût s'en imaginer la cause. La Chaloupe fut détachée, avec dix hommes armés, Davis entre dans pour entrer dans la Riviere. Davis , qui étoit chargé de la conduire , remonune Riviere aves ta l'espace d'une licue, en basse marce; sans trouver que l'eau devint plus douce. Quelques Cabanes, qu'il découvrit à deux ou trois cens pas de la tive,

da Chaloupe.

lui firent prendre le parti de descendre. Il s'en apptocha sans précaution, avec fix de ses gens. Les Habitans, qui étoient au nombre de douze, prirent la fui-

te à sa vue. Il les rappella par ses signes, mais inurilement.

La pauvreré de certe Habitation ne lui auroit pas fait naître l'envie d'y entrer, s'il n'eût été plus presse par les cris d'un enfant, qui ne tarda point Informations enfuite à se faite appercevoit. Ce petit Négre paroissoit agé de donze ou au'il reçott d'un quinze ans, & fa douleur venoit d'être arrêté par un mal de jambe, qui some Nagre. l'avoit empêché de suivre les autres. Il donna des marques extraordinaines de frayeur, en voyant les Anglois si près de lui. Cependant comme ils avoient avec eux le Négre de Saldanna, il se rassura tout d'un coup lorsqu'il le vit parler familierement à ceux qui l'effravoient. Davis lui o donnoit de careffer cet enfant & de lui faire diverses questions. Quoique la Langue de Madagafear foit fott differente de celle des Négres du Continent, il s'y trouve des reffemblances; & les Negres d'ailleurs ont d'autres confor-

mités qui leur facilitent beaucoup le moyen de s'entendre. Ainfi Davis apprit, MIDDISTON. par l'entremife du fien, qu'il y avoit à peu de distance deux fources fort abondantes, d'où l'eau pouvoit se transportet aisément à la Riviere. Il sçut aussi qu'à moins d'un mille du même lieu, il y avoit une Habitation fort peuplée, ou une Ville nommée Rota; que depuis fix femaines ou deux mois, il étoit échoué sur la Côte un Batiment de l'Europe, dont il étoit fortiquantité de gens armés, qui s'étoient répandus fort loin dans le Pays; qu'ils en avoient emporté beaucoup de gingembre; qu'après avoir traité fort humainement les Infulaires, ils leur avoient fait une guerre fanglanre, dans laquelle ils avoient euxmêmes perdu beaucoup de monde. Il fut impossible à Davis de juger quel étoit ce Vaisseau; & l'intérêt de sa Patrie le portoit à craindre que ce ne fût celui de l'Amiral Keeling. Mais tandis qu'il s'entretenoit de ses conjectures, le petit Négre fit voir à l'autre quelques morceaux d'un habit déchiré, que les Anglois crurent reconnoître au drap & à la forme, pour un monument de leur Pays. Ce foible indice eut la force aussi de confirmer les soupcons de Davis. Cependant comme il ne pouvoit se croire en sureté dans un lieu où l'on étoir si peu sarisfait des Européens, il regagna sa Chaloupe, après avoir fait assurer le petit Négre qu'il ne pensoit point à lui nuire, & l'en avoir convaincu par ses carelles & ses présens.

Ce récit fit balancer Middleton s'il devoit s'arrêter dans un lieu si dange- Le Vaissem Arreux. La nécessité d'eau l'y forçant, il prit seulement des mesures pour n'avoit de la Riviere. rien à redouter des Barbares. Le foir même, on apperçut plusieurs Barques qui s'avancerent comme à la découverte, sans se fiet aux signes qu'on faisoit pour les attirer, Malgré tant de mauvais pronostics, le Vausseau s'approcha de l'embouchure de la Riviere, où la Nature a formé, dans l'angle même de la Côte, une forte de petit Port, C'est un enfoncement d'environ deux cens pieds de diamétre, que l'eau de la mer femble avoir creufé, & qui est capable de contenir deux Vaisseaux fort au large sur dix brasses de profond. Middleton s'y logea, après l'avoit fait fonder dans toutes ses parties. Le lendemain, il renvoya la grande Chaloupe & l'Esquif, chargés de tonneaux & de gens armés. Davis, qui fut encore nommé pour les conduire, étoit homme d'esprit & de courage, mais qui jugeoit trop mal de la stupidité des Négres, & qui s'étoit persuadé mal-a-propos que dans toutes les occasions où l'adresse pourroit être employée contr'eux, elle étoit capable de suppléer au nombre.

Il remonta la riviere jusqu'aux Cabanes qu'il avoit visitées la veille, & Dangerdontles loin d'y remarquer rien d'effrayant, il vit fur la rive où il étoit descendu, vent à peine,

deux Negres, avec le jeune malade, qu'ils fembloient y avoir apporté. Davis le reconnoissant, se hâra de lui faire des signes d'amirié, & ne sit pas difficulté de descendre. Le Négre de Saldanna entretint quelque tems les deux autres, & leur fit beaucoup esperer de l'affection des Anglois. Ils parurent satisfairs de ces assurances, & se disposant à servir de guides, ils prirent le chemin des fources. De vingt hommes que Davis avoit amenés, quatorze étoient occupés à tirer les traineaux. On arriva aux fources, qui étoient telles que le jeune Négre les avoit représentées. Elles formoient, presqu'en formant, un bailin de cinq ou six pieds de profondeur, qui n'en avoit pas moins de dix ou douze de diamétre; & l'eau fuyant par un petit ruilleau,

Tome I.

508

MIDDLETON. 1607.

alloit se perdre dans un Marais bourbeux qui s'étendoit jusqu'à la riviere. Les Anglois avoient commencé le travail , lorfque Davis , qui leur donnoit fes ordres, apperçut à cent pas, fur le fommet d'une petite Colline, plusieurs Sauvages, qui paroitioient un moment, & qui se retiroient autil-tot. L'allarme se mettant dans sa Troupe, il commença par se saisir des deux Négres qui l'avoient conduit. Il recommanda qu'ils fussent gardés soigneusement, tandis qu'à la tête de dix de ses gens il monta d'un air ferme jusqu'au fommet de la Colline. Le bruit d'onze coups de fusils, dont on vit en mêmetems la fumée, & quelques fléches, qui vintent tomber jusqu'au bord de la fource, firent connoître à ceux qui y étoient restés qu'on étoit surpris par les Infulaires. Ils ne balancerent point à voler au secours de leurs Compagnons. Les Barbares, qui n'avoient ofe s'en approcher, mais qui continuoient de les harceler à coups de fléches, n'eurent pas plutôt vû patoître le secours qui leur arrivoit, que le croyant sans doute beaucoup plus nombreux, ils prirent la fuite avec beaucoup de frayeur. Ils étoient plus de deux cens. Davis emporta les arcs de ceux qui avoient été tués des premiers coups. Il croyoit retrouver, aux fources, les deux Guides qu'il y avoit laitlés; mais leurs Gardes les ayant abandonnés dans la premiere confusion, ils n'avoient pas manqué de prendre la fuite. Le Malade même avoit disparu du bord de la riviere; & quoiqu'il ne pût être bien loin, les Anglois dédaignerent de le chercher. Ils rapporterent à bord quelques tonneaux d'eau fraîche, pour rendre rémoignage que la crainte n'avoit point été capable de les arrêter. Mais quoiqu'une si petire quantité fut fort éloignée de fuffice pour la provision du Vaulleau, Middleton jugea que la prudence l'obligeoir de chercher du remede à ses besoins dans des lieux plus furs. Il remit à la voile le 7, avec un vent fort frais d'Est par Nord. Le lendemain continuant de s'avancer au long des Côtes, il fut futpris de voit partir du tivage plusieurs perites Barques qui s'approcherent du Vailleau fans précaution. L'une portoit quatre chevreaux. Une autre trois

Middleton leve Fancre.

> moutons. La troisième, une genisse. Une quatrième de la chair fraîche de bœuf ou de vache. Il acheta tout , à fort bon marché. Un Anglois de l'Equipage, à qui ce changement de dispositions parut suspect de la part des Insulaires, voulut faire craindre à Middleton que toutes ces viandes ne fullent Il troove des empoisonnées. Mais il fut aisé de juger par la naïveté de ceux qui les apportoient, qu'ils avoient même ignoré les querelles de leurs Voifins. Certe perfuation porta le Capitaine à relâcher dans une petite Baye d'où les Barques étoient sorties. Il y trouva de l'eau & du bois, deux secours dont le besoin

Négres plus hu-

étoit devenu fort pressant. La navigation du Consent sut heureuse jusqu'au 12 de Novembre, qu'on

découvrit le marin une fort belle Isle à cinq degrés & demi de latitude. La variation se trouva de quatre degrés treize minutes. Middleton avoit perdu l'esperance de tencontrer l'Amiral; mais attiré par la quantité d'arbres & d'oi-Teanx qu'il voyoit devant lui, & ne pouvant douter que ce ne fut l'Isle d'Inganna, dont il avoit entendu vanter les bestiaux & les pâturages, il prit la réfolution d'y relâcher. Quoique celle de Sumatra en foir fort voiline, il n'avoir point d'affaires qui putsent l'y conduire; & les rafraîchissemens d'Inganna fuffisoient pour rendre sa course aisse jusqu'à Bantam. En approchant de l'Isle, il jugea que sa longueur est d'environ cinq lieues; Est par Sud, &

Ouest par Nord. Le côté de l'Est ne paroît composée que de terres hautes, dont MIDDLET ON. la perspective n'a rien d'extraordinaire. Mais la Partie Occidentale est un des plus agréables lieux du Monde par la beauté de ses l'aysages & des plus abondans en toutes fortes de bestiaux. Les Anglois aborderent dans celle-ci. La Rade qu'ils choistrent pour y mouiller l'ancre, n'a point de Ville sur ses bords, mais elle est environnée d'un grand nombre de Maisons riantes, qui se ressentent de l'opulence des Habitans. Le Commerce qu'ils font de leuis Bestiaux dans Seragrémens à l'Isle de Sumatra , leur rapporte un profit si considérable , qu'un Roi de Pedir , qui avoit besoin d'argent pendant la guerre qu'il sourenoir contre le Roi d'Achin, ne trouva point d'expédient plus sur & plus prompt que d'épouset la fille unique d'un des plus riches particuliers d'Inganna. Aufli l'Isle jouit-elle d'un des principaux fruits de l'opulence & du luxe, qui est la douceur & la politesse. Quoiqu'il y arrive peu d'Etrangers, les Habitans paroissent charmes de les recevoir , & se fe font comme une étude de leur plaire. Middleton reçut à son arrivée des rafraîchissemens qu'il offroit en vain de payer; &, pour les provifions qu'il demanda, on se contenta d'un prix fort médiocte. Il sur invité à descendre au rivage. Enfin tous les Anglois du Vaisscau furent également satisfaits

de l'Isle & des Insulaires. Le jour même de leur départ, ils passerent à la vûe de Sumatra. La multitude de petites Barques qu'on découvre au long des Côtes, forme un spectacle agréable pour ceux qui n'ont point encore pénétré dans ces Mers. Deux jours après, ils arriverent dans la Rade de Bantam, qu'ils trouverent remplie de Bantam-Bâtimens Indiens, Chinois, Hollandois, & de plusieuts autres Nations; mais le Dragon & l'Hector, c'est-à-dire, l'Amiral & le Vice-Amiral Anglois, ne se présenterent point à leurs veux.

Ils arrivent à

Towtfon, qui étoit le Chef du Comptoit Anglois depuis le retout de Scot, Saris, & les autres Facteurs, s'empresserent de visiter Middleton sur son bord. Comme il n'étoit chargé d'aucun pouvoir, les Instructions & les Comptes qu'ils lui apportoient furent réservés pout l'arrivée de l'Amiral. Cependant ils assurerent que les affaires de la Compagnie étoient en fort bon ordre & le Com- proir Anglois, ptoit florissant, ce qui ne ressembloit guéres aux tristes vérités que l'Amiral Keeling devoit bientôt découvrit. Middleton descendit pout faire transpotter au Comptoir le fer & le plomb qu'il avoit apporté. Ensuite ayant employé le tems, jusqu'au 6 de Décembre, à radouber son Vaisseau, il quitta Bantam pour se rendre aux Molugues. C'étoit sans doute le projet de la Compagnie. puisque Towtson ne lui refusa ni les secours ni les marchandises qui convenoient à ce nouveau Voyage. Le vent étoit si bas à son départ, qu'ayant eu beaucoup de peine à fortit de la Rade, il fut obligé la premiere nuit de jettet l'an- pour les Mo cre à la vûe des hauteurs de Bantam. Des tourbillons de flamme & de funcée ques. qu'ils apperçurent dans les ténébres, leur firent juger que par quelqu'un des accidens ordinaires à cette Ville, le feu en confumoit une partie. Le lendemain ils continuerent leut navigation avec un bon vent, qui les conduisit au travers d'un grand nombre d'Isles, parmi lesquelles ils en virent pluseurs d'abîmées. La pluie, le tonnerre & les éclairs ne furent pas pour eux des choses nouvelles dans ces Mers.

Ils arriverent à Tidore au commencement de Janviet. Les Isles Moluques étoient dans le mouvement d'une guerre qui duroit depuis plusieurs mois entre Sffii

1608.

MIDDLESON. 1608. On refuse aux quet.

les Hollandois & les Espagnols. Ceux-ci, qui avoient alors moins de Vaisseaux que les Hollandois, refuserent à Middleion la permittion du Commerce, à moins qu'il ne voulur les affilter contre leurs Ennemis, ou du moins qu'il ne milion de Conte prétat son Vailleau pour donner plus d'apparence à leur flotte, en se contenmerce aux Mola- tant de l'accompagner. Les Anglois ayant déclaré netrement que cette demande étoit contraire à leur Committion, ils furent réduits au Commerce nocturne qu'ils exerçoient fécrettement avec les Infulaires. Pendant le jour, ils affectoient de prendre part aux divertissemens des Espagnols & des Princes du Pays, comme s'ils eussent attendu l'atrivée d'un nouveau Géneral d'Espagne, dont ils

Attifice des Efprenolit pour s'attacher les Princes Indiens.

esperoient plus de faveur. Ces réjouissances étojent des courses & des représentations théâtrales. Les Espagnols avoient inventé cet artifice, pour arracher à leurs intérêts une Nobleile molle & voluptueuse, qui craignoit le travail autant qu'elle aimoit le plaisir. Il n'y avoit point de comparaison, dans l'esprit d'un Prince des Molugues, entre un Espagnol richement vctu, qui donnoit des seres galantes, & le Marchand Hollandois, qui fous un habit autil groffier que sa figure & ses manieres, ne paroissoit occupé que de ses marchandises & de ses comptes. Mid.lleton. à qui le goût du plaisir n'étoit pas étranger, trouva l'art de plaire également aux Espagnols & aux Indiens, en se prétant à tout ce qui pouvoit les amuser. Cependant sa complaisance ne les disposa point à lui accorder la liberté qu'il

Fêres des Molaques.

defiroit. Entre les plaisirs ausquels il contribua, il fait l'istoire d'une marche télebre, où les femmes furent admifes, mais sans com nunication avec les hommes; de forte que le plaisir de la sère n'étoit proprement que pour les Spectateurs. Chaque femine néanmoins portoit les enfeignes du Cavalier qui avoit fourni à la dépense de son train, comme chaque Cavalier portoit quelque marque de la Dame, à laquelle il répondoit. Cette fête ayant été annoncée dans toute l'Isle de Tidor, qui n'a pas plus de cinq lieues de circuit; mais qui est forr peuplée dans cette étendue, la plus grande partie des l'labitans s'étoit assemblée dans la Capitale, jusqu'à faire craindre que les Hollandois dont les principales forces étoient à Ternate & à Bachan, ne profitassent de cette occasion pour former quelque entreprise. Mais randis que les Insulaires étoient amusés par des spectacles, les Troupes Espagnoles avoient ordre de faire une garde exacte dans les Ports.

Middleton part m.content.

Au commencement de Mars, l'amitié que les Espagnols avoient conçue pour Middleton, les fit consentir à lui permettre quelque Commerce ouvert; mais fur d'aurres délibérations, cette liberté lui fut ôtée peu de jours après. Ensuite il reçur l'ordre de partir au moment qu'il s'y attendoir le moins. Le ressentiment de cette conduite lui fit prévenir le jour même qu'on lui avoit fixé pour fon départ. Il mit à la voile le 14 de Mars.

Ific de Bangaye.

Le 20, étant entré dans les Détroits de Bangaye, où il se proposoit de chercher de l'eau, un Pare Indien, qui vint de l'Isse au-devant de lui, offrit de le conduire au ruisseau le plns pur & le plns abondant. C'étoir sur la Côte de l'Est. On suivit le Pare, qui montra effectivement aux Anglois un lieu commode pour aborder avec la Chaloupe. Le Vaisseau ayant jetté l'ancre sur soixante-fix braffes d'eau, malgré l'agitation d'un courant fort vif, on se dispofoit à faire partir les tonneaux, lorsqu'on vit paroître un grand nombre de

Pares qui s'avançoient fuccessivement des deux côtés de l'Isle. Dans la premiere MIRRITON. inquiétude, Middleton se crut trahi, & donnoit déja des ordres pour sa défe ite. Mais on reconnut aufli-tôt que c'étoient des Pecheurs, ou d'autres Infulaires, qui apportoient du posilon & quelques épices, dont ils offrirent l'échange pour des plats de porcelaine. Le foir, on vit revenir la Chaloupe avec une fort petite quantité d'eau; non qu'elle manquât dans le lieu où ils l'avoient cherchée; mais l'éloignement de la fource, qui étoit à cinq milles, n'avoit

pas permis d'en apporter davantage.

Le lendemain, des la pointe du jout, il arriva autout du Vaisseau plus de cent Pares chargés d'hommes & de femmes, qui venoient offrir aux Anglois gou. quantité de poisson sec & frais, de volailles, de porcs, de fruits & de racines, Ils ne demandoient en échange que du drap & de la porcelaine. Le Vaisseau fe fournit ainsi de provisions à très-vil prix. Mais il fut expose à beaucoup d'embarras de la part de tous ces Insulaires, qui y monterent de toutes parts, & qui s'y trouverent en fi grand nombre, qu'a peine les Anglois pouvoientils se remuer. Les femmes, aussi traitables que leurs maris, ne refusoient rien à ceux qui les tiroient à l'écart. Dans le cours de l'après - midi, le Roi Roi fina Madiade l'isse envoya au Capitaine, des Plantains, avec une forte d'eau ou de ton. liqueur fort estimée des Indiens, qu'ils appellent Irea Pote. Middleton, pour reconnoullance, envoya au Roi une piece d'étoffe. Cette députation du Prince. & le départ de ses Messagers, furent comme un signal qui rappella tous les Infulaires dans leur Ifle. Ils descenditent du Vaisseau avec précipitation, & dans l'espace d'un quart d'heure ils disparurent entiérement. Middleton sit lever l'ancre pendant la nuir, avec si peu de vent, que tous les effotts des Matelots eurent beaucoup de peine à furmonter la violence du courant. Il couroir risque d'être jetté plus loin, par cet obstacle, qu'il n'auroit avancé dans

trois jours. Le 19 d'Avril, en passant proche de l'Isle Button, il vit partir du rivage 14e Button. une Barque qui vint droit au Vaisseau, avec de grandes marques de confiance. C'étoit le frere du Roi, qui avoit otdre de témoigner au Capitaine l'empressent que le Roi son frere avoit de voit les Anglois & leur Batiment. Middleton repondit qu'il jetteroit volontiers l'ancre pour lui donner cette fatis- les vou à bord, faction, & qu'il se croiroir forr honoré de sa présence. Le Roi sortit bientôt de la Riviere dans une vaste Caricole, qui étoit conduire au moins par cent Rameurs. Elle avoit six canons de fonte, & plus de quatre cens hommes armés, Cinq autres Caricoles, qui venoient à la fuite, portoient environ mille hommes. Le Roi fit demander, au Capitaine, un Otage pour sa sûreté. On lui envoya le Chirurgien du Vaiiseau, homme de résolution & d'une figure gracieuse. Ensuite le Roi n'ayant pas fait difficulté de monter à bord, avec un petit nombre de ses gens, les Anglois s'efforcerent de répondre à l'opinion qu'il avoir marquée de leur politesse & de leur bonne-foi. On lui servit ce qui restoit de plus délicat fur le Vaisseau après une si longue navigation. Il mangea sans dé-nestrainé pafiance, en faifant l'éloge de quelques liqueurs de l'Europe qui s'étoient fort lamment bien conservées. Dans le cours du festin, il prit plaisir à raconter par la bouche de l'Interpréte toutes les circonstances de son mariage, & la guerre qu'il avoit eue à foutenir pour se mettre en possession de sa femme. Middleton ini fit demandet à fon tour quelles étoient les productions de fon Isle. Il répondit qu'il

Le Roi fait de-

SITI

MIDDLETON. 1608.

avoit des perles, de l'écaille de tortue, & du drap de ses propres Manufactures, qui étoit apparemment de coton; mais que n'étant venu dans cette partie de fon Isle que pour y chercher de l'amusement, & ne s'étant point attendu à rencontrer des Etrangers, il n'avoit aucune de ces marchandifes avec lui; que cependant si le Capitaine vouloit s'avancer jusqu'à sa Ville Capitale, qui n'étoit éloignée que d'un jour & une nuit, il lui feroit voit de grands amas de perles & d'autres richesses. Il lui offrit un Pilote, pour le conduire par les plus fûres voies dans un lieu qui lui étoit inconnu.

Il les engage à f. rendre dans fa Capitale.

Cette offre méritoit l'attention du Capitaine & des Facteurs. Après avoir consideré qu'un voyage si court ne les détournoit pas de leurs vûes, & que la fortune leur offroit peut-être l'occasion de s'entichir, ils firent présent au Roi d'un mousquet, d'une épée & d'une belle pièce d'étoffe, en lui promettant de se laisser conduire par le Pilote qu'il leur promettoit, Dans le tegret qu'il ressentit de n'avoir rien à leur offrir pour s'acquitter de leur présent, il se défit de sa robbe qu'il força Middleton d'accepter; & s'étant revêtu de celle d'un Officier de sa suite, il rentra dans sa Caricole avec des civilités que les Anglois admirerent dans un Monarque Indien. Vers le foir il envoya une Barque pour leur fervir de guide jusqu'à Button, avec un présent de quelques poules & d'un chevreau pour le Capitaine. L'ancre fut levce à l'entrée de la nuit, pour suivre la Barque. Mais un calme qui furvint, & la marée que les Anglois avoient contre eux , les empêchant de tourner à l'Ouest , ils s'arrêterent encore jusqu'au lendemain. Cependant la Barque Indienne étoit retournée au Port avec le Contre-Maître du Vaisseau, qui n'avoit pas balancé à s'y mettre. Il revint le jour suivant, fur les dix heures, chargé de poules & de cocos. Son récit augmenta la curiolité de Middleton, quoiqu'il fut mêlé de peintures tragiques. Il avoit

Le Contre-Maiere Anglois s'y send le premier.

Horrible freeticle, dont il eft frappé.

trouvé le Roi dans la débauche, avec les Nobles de sa Cour; ce qui n'avoit point empêché ce Prince de les recevoir fort agréablement. Mais il n'avoit pû voir, sans effroi, l'ornement de la grande salle du Palais. C'étoient les têtes des Ennemis que le Roi avoit tués de sa propre main dans la derniere guerre. Elles étoient encore si fraîches, qu'on voyoit, au-dessous, les traces du sang qui en avoit dégouté. Ce spectacle avoit fait tant d'impression sur le Contre-Maître, que refufant de paffer la nuit avec le Roi, il avoit mieux retourner au Port, & passer la nuit dans la Caricole qui l'avoit apporté. Le matin il demanda inflamment d'être reconduit à bord. Comme le vent n'avoit pas cessé d'être foible dans les Détroits, Middleton, sans donner dans les frayeurs du Contre-Maître, prit le parti de faire préceder le Vaisseau par la Chaloupe, qui le conduisoit à force de rames. Cet expédient le fit avancer si vîte, qu'il Entdel'isede jetta l'ancre vers midi à la vue de Button. Cette Ville, comme la plupart de

Button.

celles des Indes, avoit autant de jardins que de maisons; ce qui lui donnoit en apparence une fort grande étendue; mais le nombre des Habitans y répondoit li peu, que de l'aveu même du Roi, il ne surpassoit pas douze ou treize cens personnes. Cependant l'Isle étoit assez peuplée, par la multitude de Villages & de Hameaux qui étoient répandns dans toutes ses parties ; sans compter les Gardes ou les Troupes ordinaires du Roi, qui étoient logées ensemble à un quart de lieue de Button, & qui depuis la derniere guerre montoient au nombre de trois mille.

Middleton attendit à l'ancre les ordres de la Cour. Il n'en reçut point le m3-

1608. Middleton entre dans la Rade.

me jour, patce que le Roi fatigué de sa débauche, demoura enseveli jusqu'au Middliton, foit dans un protond fommeil. Mais il vint à bord un grand nombre d'infulaires, qui apporterent toutes fortes de provisions. Le lendemain après midi, la Rade se trouva remplie d'une multitude de Caricoles qui firent plusieurs fois le tour du Vaisseau, en déployant leurs enseignes & d'autres ornemens de diverses couleurs. Celle du Roi s'étant fait reconnoître à plusieurs matques, Middleton falua ce Prince d'une volée de moufqueterie & d'une décharge de sa grosse artillerie. Ensuite étant descendu dans sa Chaloupe avec Sidual & fes principaux Facteurs, il fuivit le cortége du Roi jusqu'à la Ville. L'artillerie de Burton se fit entendre aussi-tôt, soit pout rendre aux Anglois leur falutation, foit pour relever la fête du Roi, Ce Prince reçut le Capitaine fur le rivage, & lui renouvella toutes ses offres; mais comme il s'étoit proposé une partie de chasse pour ce jour-là, il remit au lendemain à lui faire voit fon Palais. Middleton retourna fur fon Vaisseau, qui continuoit d'être à l'ancre fort près de la terre. Il arriva, dans l'après-midi, un Jone de Java, qui venoit d'Amboyne avec sa cargaison de girofle. Le Nackada, ou le Capitaine, fort mécontent des Hollandois, ent avec Siddal un long entre- Capitaine Javan tien, dans lequel il marqua autant de regret que d'étonnement de voir les landois, forces Hollandoifes si superieutes à celles des Anglois, tandis qu'il n'ignoroit pas combien le Roi d'Angleterre étoit au-dessus du Comte de Hollande. Il parloir du Comre Maurice, dont tous les Marchands Hollandois répetoient fans cesse le nom. Siddal lui répondit que jusqu'alors le Roi d'Angleterre s'étoit peu mêlé des intérêts du Commerce, & que laissant ce soin à quelquesuns de ses Sujers, il employoit ses fotces à se faire respecter en Europe; au lieu que les Hollandois, n'étant qu'une Société de Marchands, qui ne prétendoient point à d'aurre gloire, se tournoient entiérement vers cet unique objet; ce qui n'empêchoit point que les Anglois, dans leur petir nombre, ne se fillent respecter des flottes nombreuses que les Hollandois envoyoient aux Indes, parce que le Roi d'Angleterre étoit toujours capable de se venger, en Europe, des moindres offenses qu'on pouvoit faire à son nom ou à ses

Le 24. Middleton recut du Roi une invitation à descendre librement dans fa Ville, avec une fuite aussi nombreuse qu'il la voudroit amenet. Il se laissa conduire au Palais, accompagné seulement de Siddal, & suivi de six hommes armés; moins par précaution pour sa défense, que pour se donner un air de confidération par son cottége. Il ne trouva rien d'admirable à la Cour du Roi de Button. Les édifices n'étoient différens des autres que par leur grandeur. Il fut introduit dans la falle où le Contre-Maître avoit vu avec tant de frayeur une douzaine de têtes fanglantes, qui éroient fuspendues aux murs. Elles y étoient encore, & le Roi les fit considérer à ses Hôtes avec un ait de complaisance. On servit sur le champ un diner fort grossier, dans des plars de bois, couverts d'étoffe, pour conserver la chaleut des mets. Les viandes étoient en abondance, mais fans ordre & mal préparées. La feule boisson fut l'irea pote liqueur douce & agréable, quoiqu'assez forte pour communiquer bientôt ses vapeurs au cerveau. Le Roi qui en buvoit fans ménagement, parut s'en reffentir par la gaieté de son humeur. Il n'avoit admis à dinet avec lui que Middleton & Siddal

Middleton dfne avec le Roi de

#### HISTOIRE GENERALE

MIDDLETON. 1608. Trefor du Roi.

Après le feftin, il conduifir fes Hôres dans un appartement intérieur, où il leur fivoir un aifler gand nombre de belles peries. Mais il narqua moins d'envic de s'en défaire que d'une infinité de petits ouvrages d'os & de bois; fort curicalientent travatife. Il d'ist A Middleron qu'avant les propositions déclange & de commerce, il vouloir voir les uarchandifes, & fint-tout le drap qu'il avoir fort nor Vailleau. Commerce de cut Anglois ne fe fentoure d'avriller que pour les petles du réder Royal, ils facent charmés de la liberté qu'en pour les petles du réder Royal, ils facent charmés de la liberté qu'en pour les petles du réder Royal, sils facent charmés de la liberté qu'en de la facent de la facen

Villee des Prin-

Le lendemain, ils y vitent arriver l'oncle du Roi, qui n'étoit amené que par la cariofité de viiter le Vaiffeau. Ils le reçarent avec beaucoup de diffinetion. A peine fine-il ceutré dans le Caricole, que le frere du Roi parut dans la fienne. Middleton, qui le connoifioir déja, le retuit à diner. Le Roi ne vint pas le même, puir, mais il envoya, dans l'aprè-midi, le Prince fon neveu, avec deux de fes principaux Officiers, pour voir le drap. Ils en partuent for trisfissits. Cependant ils fe retirerten fian avoir explique leurs intentions.

Le Roi de Button dine fur le Vai feau Anglois

Enfin le Roi fit avertir Middleton, le jour suivant, qu'il se proposoit nonseulement de lui rendre visite sur son bord, avec les trois Princes de son fang, mais d'y dîner avec les Anglois. Il y fit porter en même-tems quantité de volaille, & quelques porcs gras. Middleton mit sur son Vaisseau tout l'ordre & tout l'agrément qu'il pur s'imaginer pour cette fête. Le festin fut préparé suivant l'usage d'Angleterre. A l'heure du diner, le Roi parut dans une Caricole fort ornée, avec un cortége si peu nombreux, qu'il sembloit vouloir se faire honneur de sa conhance, Cependant, comme la précaution n'abandonne jamais les Orientaux, on s'apperçut que l'entrée du Port étoit gardé par plufieurs Caricoles. Le Roi & les Princes applaudirent beaucoup aux mets de l'Europe, & se livrerent sans réserve à la joie, Middleton fir danser ses Matelots. On but jusqu'au soir avec si peu de mesure, que le Roi ne put rentrer dans sa Barque sans y être porté par ses gens. Pendant la fête, un Roi de quelque Isle voiline, s'approcha du Vaisseau dans une Caricole, accompagné de sa femme & de quelques Seigneurs. Il observa le Bàtiment Anglois avec beaucoup d'admiration; mais quoiqu'il fût informé que le Roi de Button étoit à bord avec une partie de sa famille, il refusa constamment d'y monter, Middleton lui envoya quelques rafraîchissemens qu'il accepta volontiers.

Les Anglois titent peu de fruit de ces carelles.

Tous ces témoignages d'eftime & d'affection, n'eurent pas l'effet que les Anglois en avoient éparé. Ils vendirens au Roi de Button quelques pieces de drap; mais ils le trouverent obliné à garder fes perfes. Le feul bien qu'ils tierrent pour échange, fe récidinf à quelques Éclaves, que Middleton cruz devoir préférer à des bagatelles d'os & de bois, dont il n'avoit à faire aucan 105cc. Cependant il tirs au navanage confidêntable de la vifine qu'il avoir reudue au Roi. Le Nackada Javan, qu'il avoit rencontré dans le Port, lui vendit coute fe carquisfion de girolle. La nuit faivante, un des Éclaves qu'il avoir acherés du Roi, s'étant échappé du lieu où il étoit gardé avec fes Compagnons, fe jet au brulquement à la nage, & regagna l'Îlle. Spalding, qui fut envoyé pour en faire des plaintes, obtint la permiffion d'en choûtt un autre.

Le 2 de Mai, après avoir salué le Port de Butron, d'une décharge de son artillerie, il mit à la voile pour se rendre incessamment à Bantain. Dès le lendemain, il eut la vûe des Détroits de Célebes, & le 22, il mouilla l'ancre dans la Rade de Bantam. Il ne s'y trouvoit aucun Vaisscau de l'Europe, mais il y étoir arrivé, depuis peu de jours, quatre Jones de la Chine, avec des taffetas, des damas & d'autres marchandifes. Middleton ne laitla point de s'y arrêter près d'un mois & demi, dans l'espérance d'y voir arriver l'Hcctor & le Dragon, qui éroient alors occupés dans d'autres lieux. Enfin la faison commençant à s'avancer , il parrit le 15 de Juillet, & sa navigarion sut heureuse jusqu'en Anglererre.

1608.

### LATITUDES.

|                | Baye de Saint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |  |
|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|--|
| Iste d'Inganna |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30 |  |
| Variation .    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 13 |  |

## CHAPITRE VI.

## Voyage du Capitaine Alexandre Sharpey, en 1608.

VEC la liberté de traverser les Mers & de porter leurs marchandises A aux extrêmirés de l'Inde, il manquoit aux Anglois un avantage dont quelques aurres Nations jouissoienr depuis long -tems, & que d'autres tra- Situation des Anvailloient tous les jours à se procurer. Les Porrugais & les Espagnols avoient giou per rapport des Porrs dont ils étoient les maîtres, des Villes qu'ils avoient rangées fous Indepointaire. leur empire, des Provinces entieres dont ils s'éroient mis en posseillon par l'artifice ou par la force, & dans lesquelles ils étoient indépendans, Les Hollandois, à leur exemple, avoient commencé à se fortifier dans plusieurs Isles, dont ils avoient réduit les Habitans à la soumission. Le commerce avoit autant de faciliré & d'agrément que d'utilité, pour des Marchands qui l'exerçoient ainsi sur leur propre sond , ou qui étoient à portée de l'exercer tranquillement dans les Pays voilins. Ils n'avoient guéres d'autres embarras qu'à faire rranfporrer en Europe les richesses qu'ils rassembloient continuellement, & dont ils avoient presque toujours de vastes magasins dans leurs Colonics. Au lieu que les Anglois, bornés eneore à des voyages incertains, réduits à n'obtenir l'entrée des Ports Indiens qu'à force de prieres & de compositions , obligés d'acheter fort cher la liberré d'y formet des Comptoirs, qui ne s'y fourenoient que par l'adresse ou l'humiliation de leurs Facteurs, étoient encore aux élémens du commerce, & ne dépendoient pas moins des Européens établis aux Indes, que des Indiens qui s'étoient maintenus contre les invalions de l'Europe. Dans leurs premiers voyages, ils avoient affecté de n'en vouloir à la liberté d'aucune Nation, & de ne paroître nulle part avec la qualité d'Ennemis & de Conquérans. Mais ils reconnoilloient de jour en jour que co défintéressement leur réussissismal, & que pour les vues mêmes du com-Tome I.

1608.

SMARYST.

1608. In fuffit pas roujours de fe préfenter avec le fimple titre de Mar1608. In fundes Orientales, & de y emparer ces terres d'autrui j forique
dans le même reme ils 6 formeiers e América e avec d'Archifforde

la force aux Indes Orientales, & de y emparer des terres d'autruis l'orique des le même tens la fe formoient en Amérique quantité d'établiffemens prité des la par cette voie. Ainfi leurs réflexions fur l'exemple d'autrui, l'eur propre mécomposité. Ainfi leurs réflexions fur l'exemple d'autrui, l'eur propre métire de leurs prémières maximes, ils penferent féruedement à prendet une autre conduite. Le fpectacle que les Hollandois avoient donné à Middleron
aux illes de Banda é les désgoits qu'il y avoit ellurs, on férvirent pas peu

dans la fuire à les confirmer dans cette résolution.

Cependant il falloir pout une fi grande entreprife, des forces que la Compagnie de Londers navour point encere. La Cour d'Anglecene, quiosique portée à foutenir l'intérêt du commerce, étoit trop occupée de fes affaires de la barbanda. En asmétrée à la boir tendant d'autres occasions la Compognie fe borna, dans le voyage de l'antendant d'autres occasions la Compognie fe borna, dans le voyage de l'anmentre de la boir endant d'autres cocasions, la Compognie fe borna, dans le voyage de l'anmentre de 100 par les partiques à d'autres tens. Alexandre Sharpey, qui fur choir 
pour commander le Vaisfieu l'Afgenfon avec la qualité d'Amiral , & Richard Rowles, Capitaine de l'Union , requeren ordre de faire leus sensaques fur les Pays & les lieux particulers oil l'Angletere pouvoit affoire à

Remarques for les deux Relagions suivantes. en

quelque établiffement.

Miss la tempête qui tépara malheureulément ces deux Commandans aux environs du 20 de Bonne-Éléprance, & les autres diffaces el leux vorage, ne leux permitent guéres d'exécuter cette partie de leux committion. On peut dire qui la firent deux navigations différentes. Aufili nous en a-t'on donné deux (Reitons și l'une composité par Robert Coerre qui téroit dans l'Afcention, l'autre par Rowles, Capitaine de l'Union. Elles trouveront place ici fuccellivement.

Le vorgee de l'Afenfon a paru auff fous différentes formes, qui venoient d'autant d'Extrains différens. Ourre la Relation de Coverte, on a celle de Thomas Jones & de Henri Morris. Mais la reffemblance qui s'y trouve dans les principaurs faits, ne doit pas taiffer d'interritude fur l'inutific qu'il y sortie de les placer cit toutes trois. On prendra folin feulement d'extraire, des deux dernières, quedques circonflances qui ne fe lifent point dans celle de Coverte; comme on a foin d'avertir ici que dans toutes les trois, ce qui regarde les avantures de l'Equipage, après le naufrage de l'Afenfon fur la Côte de Cambaye, et tervoire du creoctl général des Fyogas par les des Fyogas par de carectle général des Fyogas par des carectles général des Fyogas par des Cortes de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Cortes de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Cortes de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Cortes de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Fogas par des Propagas par des consenties de l'Afenfon fur la Côte de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Propagas par des parties de l'Afenfon fur la Côte de Cambaye, et tervoire du creoctle général des Fyogas par des Propagas par de l'accertains de l'acce

Purchass n'a point inferé la Relation de Coverte dans sa collection; & la raison qu'il en apporte, c'est qu'elle éroit alors sous presse. Il ne parut effectivement qu'en 1612, in-40, dédié à Robert, Comte de Salisbury, grand Trestorier d'Angleterre, avec un titre des plus singuliers.

SHARLEY. 1608. Départ de Le

ES deux Vaisseaux étant partis de Woolwich le 14 de Mars, s'arrêterent aux Dunes jusqu'au 25, & se rendirent des Dunes à Plym uth, doù ils Feng. mirent à la voile le 31. On ne nous apprend point leur grandeur, ni le nombre des hommes; mais les circonstances feront connoître que c'étoient deux Bârimens confidérables.

Ils arriverent le 10 d'Avril aux Salvages , c'est-à-dire , presqu'à cinq cens lieues de l'Anglererre; & le matin du jour suivant, ils se trouverent à la vue de la grande Canarie. Le foir en jerrant l'ancre près de cette Isle, ils tirerent un coup de Canon, dans l'espérance d'attirer quelques Barques du Pays. Mais les Espagnols s'imaginant qu'ils pouvoient être d'une Escadre de douze Vaisseaux Hollandois, dont ils avoient appris l'arrivée dans cette Mer, fe disposerent moins à les recevoir qu'à les éloigner. Els rassemblerent aussi-tôt cent cinquante hommes de Cavalerie & d'Infanterie, pour leur défense; & Plisée Capacite la crainte les fit demeurer dans cette prévention jusqu'à l'atrivée de deux Facteurs que Sharpey leur envoya dans fon Esquif , pour les assurer que les deux Barimens étoient Anglois , & qu'ils n'avoient point d'autres vues que

d'acherer d'eux quelques provisions. Le lendemain, on répondit du Château, par un coup de canon, à celui que les Anglois avoient tiré la veille; & le Gouverneur envoya quelques Officiers dans une Barque, pour scavoir de l'Amital même ce qu'il desiroit. Sharpey s'étant expliqué sur ses besoins ; on lui répondit que ce qu'il demandoit ne pouvoir être accordé s'il n'entroit dans le Port. En effet les Espagnols se tenoient tellement sur leurs gardes, qu'ils n'autoient pas permis à la moindre de leurs Barques de porter, hors du Port, des secours à leurs propres Vaisfeaux. Ce procédé n'ayant pas laissé de choquer l'Amital, qui en ignoroit la cause, il n'entra point sans donnet quelque marque de mécontentement; & lorsqu'il eut appris les raisons qui rendoient les Espagnols si défians, il se plaignit de deux Capitaines Anglois, qui se trouvant dans le Port avec leurs Batimens, ne l'avoient point informé affez-tôt de l'usage, pout lui éparoner le chaorin qu'il avoit fait éclater. Le serupule du Gouverneur alloit si loin, qu'un Pecheur n'auroit pas quitté le rivage, fans une permission de sa main, enregistrée au Conseil,

Les Anglois

Pendant cinq jours que les Anglois passerent dans le Port, il leur vint continuellement des Espagnols, qui mangeoient avec eux comme autant d'affamés, que rien ne pouvoit raffafier. Sharpey fit présent au Gouverneur, Présens munel de deux fromages, d'un excellent jambon, & de quelques barils d'huirres marinées, qu'il reçut comme une faveur du Ciel. Les Anglois furent furpris des témoignages de sa joie pour un présent si simple ; sur-tout lorsque seur ayant envoye par reconnoillance trois chevreaux & un moutou, avec quantité d'oignon, il eut fait connoître que ce n'étoient pas les vivres qui lui manquoient. Ils achererent d'ailleurs à fort juste prix , du vin de Canarie , des oranges, des limons & d'autres rafraîchissemens, avec une espéce de pain, mêlé d'anis, qu'ils trouverent excellent, & que les Espagnols appellent du pain de Nonnes.

Tttij

SHARPEY. 1608.

He Mayo. ltic Benavifta r-molie de busca & de fel.

Le 18 d'Avril, ils se remirent en mer avec un bon vent, qui leur manquant néanmoins trois heures après, lailla les deux Vailleaux immobiles jusqu'au lendemain. Mais se levant presque tout d'un coup, il les mit le 24 à la vûe de l'Isle Mayo, qui est à rrois cens lieues des Canaries, Ils se déterminerent à faire de l'eau, dans celle de Bonavifla. Ensuite l'éloignement du ruisseau, qui n'est pas à moins de trois milles dans les terres,

leur fir changer de réfolution ; mais ils trouverent d'autres commodités à Bonavista. A peine y eurent-ils jetté l'ancre, que deux Nègres qui se préfenterent à bord, leur offrirent gratis autant de boucs qu'ils en voudroient File n'a que emporter. A l'étonnement que Sharpey marqua de cette offre, les Negtes repondirent, qu'il n'y avoit que douze personnes dans l'Isle entiere; que les boucs & les chevres s'y étoient multipliés jusqu'à devenir fort incommodes, & que loin de donner beaucoup de peine à les prendre, ils suivoient les hommes avec une forte d'obstination , comme des animaux domestiques. Ils ajoûterent que le sel étoit si commun dans l'Isle, qu'en divers endroits il forroit naturellement de la terre, & que les Anglois n'avoient pas befoin de plus d'un jour ou deux pour en charger leurs deux Bâtimens. En effet Sharpey vérifia leur témoignage par ses propres yeux. Le sel étoit auffi clair & auffi bon que le meilleur de France & d'Angleterre. A l'égard des boucs il en fit prendre deux cens pour les deux Vaitleaux. De cette lile, on découvre aisément celle de San-Jago, qui n'en est qu'à sept ou huit lieues. On ne se plaindra point, dit l'Auteur, que la terre est trop petite pour le nombre des hommes, lorsque tant d'Isles demourent sans Habitans & sans culture.

Comment let Anglois fe garan-

Le 4 de Mai, les Anglois leverent l'ancre, & le 20, ils passerent la Litilent da kor- gne, à trois cens quarante-huit lienes de l'Isle Mayo. L'abondance des limons qu'ils avoient pris aux Canaries, & la viande fraîche qu'ils avoient cmportée de Bonavista, les avoient préservés si heureusement du scorbut, qu'il ne se tronva que deux Marelots qui en eussent ressenti quelque legere atteinte. Ainti les deux Equipages arriverent fort fains dans la Baye de Saldanna, où les autres n'entrent ordinairement qu'épuifés de farigues & de maladies. Avant que d'entrer dans la Baye , ils avoient découvett le Cap de Bonne-Ef-

pérance, à quinze on feize lieues de la Côte.

Leur guieré dans la fin e de Saldenota.

L'abondance des rafraichissemens qu'ils tronverent à Saldanna leur sut d'antant plus agréable qu'ils étoient en état d'en goûter toute la douceur. La joie qui regnoit dans les deux Vaisseaux, ne leur faisant chercher que de l'amulement, ils fe familiariferent avec les Habitans de la Baye plus qu'aucune autre Flotre ne l'avoit jamais fait dans le même voyage. Aussi tirerent-ils de ces Barbares, une prodigiense quantité de montons, d'agneaux, de bœufs, de veaux, de volaille & de poillon. Céroit un festin continuel, où la gaïeté répondoit à la bonne chere. Dans l'Isle des Pengeuins , qui est à cinq ou fix lieues de la terre, ils trouverent une fi grande abondance d'oifeaux & de veaux marins, qu'en ayant remoli deux fois leurs Chaloupes, ils en firent de l'huile pour leurs lampes. Ils enleverent auffi du mônie lieu vingt brebis graffes, que les Hollandois y avaient laiffees; & pour n'être point accufes de vol, ils mirent à la place huit yeaux qui devoient avoir le tems de s'y engraiffer.

avoient apporté tous les materiaux. Elle fut en état d'être lanrée à la Mer le 1 de Septembre; &, fept ou huit jours après, il ne lui manqua rien pour

Mais un de leurs premiers foins fix de compofer leur Pinace, dont ils -1608.

faire voile avec la Flotte. Les Fiabitans de la Baye de Saldanna font si grossiers, qu'ils différent pen " Carachere des des animaux dont leurs paturages font remplis; mais ils font brutes fans Sauvages de Salêtre feroces. Ils paruient même fentibles aux divertifiemens que les Anglois dannaprenoient entre eux ; & leur curiosité pour voir les festins & les danies , fembloient marquer qu'ils en avoient le goût. Cependant rien n'est si revoltant que leur neurrnure. Ils mangeoient les issues, & jusqu'aux excrémens des bestiaux qu'ils vendoient aux Anglois; de forte qu'un tas d'intestins puans, & quelquefois pourris, où les magots & les vers commençoient à s'attacher, dans les lieux dont les Anglois faifoient leurs boucheries, étoit pour ces Barbares un mets délicieux. Outre les bêtes qu'ils nourrissent

pour leur commerce, le Pays est rempli d'une infinité d'animanx farouches , dont ils ont beaucoup de peine à se garantir. Les Anglois entreprirent d'en tuer quelques-uns à la chasse ; mais le malheur de deux Matelots qui éprouveient leurs dents terribles, fit perdre aux autres le goût de cet amufement. On tira des Barbares quantité d'œufs & de plumes d'aurruches. Ils font fort avides de fer , & c'est presque la seule commodité qu'ils demandent en échange. Le fer le plus vieux est toujours celui qu'ils

Après avoir pris jusqu'au 20 de Septembre pour se radouber & se fournir 12 Fiste fe rede toutes fortes de provisions , les deux Vaisseaux & la Pinace mirent à la meten mervoile avec un vent qui leur promettoit beaucoup de facilité à doubler le Cap. Cependant il changea si subitement, qu'étant devenu tout à fait contraire, & la nuit se trouvant fort obscure, l'Ajcension perdit de vue l'Union, & la Pinace. Sharpey eut beaucoup de peine à se défendre de l'orage, qui le teposificit imperuculement vers la terre. Il effuia julqu'au jour tout ce que la Nier a de plus terrible. Son inquiérude ne fut pas moindre pour ses deux autres Bâtimens, qui ne reparurent point avec la lumiere. Mais le tems s'étant adouci vers dix heures, il retrouva la Pinace. Il se flatta que l'Union profi- par un orage. teroit comme lui de cet heureux changement pour doubler le Cap de Bonne Espérance, & qu'ils ne manqueroient pas de se rejoindre dans une Mer plus rranquille. Il doubla le Cap, fans l'appercevoir. Pendant plus d'un mois, les vents changerent tant de fois, & les calmes furent si fréquens, qu'il n'arriva que le 17 d'Octobre à la hauteur de Madagascar, vers le 16º degré de latitude. Il perdit alors toute espérance de rejoindre l'Union; & continuant renson fa courfe julgu'au 22 de Novembre, avec les mêmes variations dans les calmes & dans les vents, il découvrir l'après midi, les Isles de Comore, après en avoir apperçu le matin, deux ou trois petites, dont il ne trouva point le nom

préférent.

fur ses Cartes.

File of Ofmanie

Il jetta l'ancre à deux milles de Comore, Sa Chaloupe qu'il envoya auffi- Il arrive à l'ide tôt vers la Côte, trouva fur le rivage cinq ou fix Infulaires, qui la requient avec beaucoup d'humanité. Les Marelots qui la conduisoient ayant rapporté certe nouvelle à l'Amiral, il les renvoia le lendemain, au même lieu, avec ordre de reconnoître mieux le Pays, & quelles provisions l'on y pourtoit es-

Tra iii

perer. En approchant du rivage, ils virent un Canot & deux hommes qui SHARPLY. étoient à la pêche. Ils se mirent entre eux & la terre; mais quoiqu'il leur fut 1608. aisc de les arrêter par la force , ils leur montrerent un coureau & quelques

autres bijoux, qui les engagerent à s'approcher volontairement de la Cha-On his avene loupe. Alors, s'étant failis d'eux fans violence, ils les menerent à bord du daux Insuliures. Vaisseau, où l'Amiral les reçut avec beaucoup de caresses. Il sit présent à l'un d'un mouchoir rouge, dont il prit la peine de lui ceindre la tête, en formede turban; & à l'autre d'un petit miroir. Enfuire il leur fir boire un verre d'eau de vie; & leur en ayant donné une petite boureille, qui contenoit un

quart de pinte, il les renvoya au rivage,

Vers le foir, Sharpey se crut menacé d'un si gros tems, que desesperant de pouvoir demeurer à l'ancre en pleine mer, il se dérermina, sans attendre plus d'éclaircissemens, à s'avancer vers une ouverture qu'il avoit prise pour une Baye, & qui n'étoit qu'un Dérroit entre deux Isles. Il y jetta l'ancre à l'entrée de la nuir, sur dix-sept brasses de sond, derriere une pointe n approche de qui le mettoit entiérement à couvert. Le lendemain il fit descendre Jordan, rifie & depute fon principal Facteur, accompagné seulement de quatre Matelots, avec des présens pout le Roi. Il se trouvoit déja sur le rivage dix ou douze Insulaires, qui ne donnerent aucune marque de crainte à son arrivée. Loin de mar-

quer plus d'embarras, Jordan fortir feul de la Chaloupe, & leur fit entendre par des signes que voulant porter ses présens à leur Roi, il leur demandoit des Otages. Sa propolition fut li bien enrendue, qu'en lui voyant prendre les présens de la main de ses Matelots, deux Insulaires passerent dans la Chaloupe, & parurent fort contens d'y demeurer.

Jordan se mit en marche avec une troupe de ces Barbares, qui compti-

rent où il fouhairoir d'êrre conduit. La Ville, ou plutôt l'habitarion n'éroit Jordan se pré- pas éloignée. Il présenta au Roi deux couteaux, un grand mouchoir pour fente an Rot qui fervir de turban, un miroir & un peigne : c'est-à-dire, que tous les presens ghis de defen- ensemble ne surpassoient pas la valeur de quinze ou seize schellings. Le Roi les reçur d'un air affez dédaigneux, & les remit entre les mains d'un de ses Officiers. Cependant il sit entendre au Dépuré que les Anglois étoient libres de descendre au rivage, & qu'ils pouvoient se fournir des provisions du Pays. Sans doute qu'après le départ de Jordan, il considéra les présens avec plus d'atrention , ce qu'il y prit plus de goûr ; car dans l'aptès midi il envoia un veau gras à l'Amiral. Ses Dépurés reçurent des Anglois deux petits peignes d'un fol, qu'ils regarderent comme une récompense royale. Le jour suivant, Sharpey descendit à terre, accompagné de douze de ses gens, L'Amical rend avec une petite provision de biscuit, de viande & de vin. S'étant présenté the au Roi & devant le Roi , il ne fit pas difficulté de se faire servir les alimens qu'il

avoit apportés. Le Roi n'y roucha point ; mais les Courtifans qu'il avoit autour de lui mangerent & bnrent avidement. Après ce festin, l'Amiral qui avoit trouvé le moyen de se faire entendre en mêlant à ses signes quelques mors de Portugais, expliqua ses besoins. Il eonçut par les réponses du Roi qu'il avoir effectivement quelques relations avec les Portugais; ce qui n'empêcha point que toutes les provisions qu'il demandoit ne lui fussent accor-

Les Anglois n'étoient point sans Interpréte; mais la différence est si gran-

de entre la plupart des langues d'Afrique, qu'ils faisoient souvent beaucoap plus de fond fur les lumieres qu'ils fe procutoient pat leurs proptes fignes, que sur les interprétations d'autrni. Le Roi avoit promis à Sharpey de l'aller voir à bord, le 18. On l'attendit pendant tout le jour. Il ne parut point, tendre les lan-L'Interptéte jugea que son Conseil l'avoit fait changer de résolution. Coverte, ques d'Anique. Auteur de cette Relation , descendit vers le soir , sous prétexte de visiter les Marelots qui étoient à couper du bois ; mais, en effet, pour observer les mouvemens des Infulaires. Il ne remarqua que leur curiofité ordinaire à regarder les Travailleurs. Le lendemain il retourna au rivage avec les Trompettes du Vaisseau. Le bruit de ces instrumens avant rassemble un grand nombre de Négres, il s'avança vers l'habitation, d'où le Roi fortit auflitôt, comme s'il étoit venu au devant de lui. Ce Prince avoit pour gardes sept ou huit hommes armés de couteaux larges & fort tranchans, d'un pied de longueur. Il prit longtems plaisit à faire sonner les trompettes.

Cameftere des

Difficulte d'en-

Toute cette Nation est fort douce & fort civile. Un Matelot Anglois avant Infataires de Colaitlé detriere lui son épée, elle tomba entre les mains d'un Insulaire, qui se hâta de la porter au Roi. Comme il n'étoit pas incertain qu'elle appartenoit aux Ettangers , le Roi protesta que si celui de qui il la recevoit se l'étoit procurée pat d'autres voies que celle du hazard, il le fetoit punit de mort. Le lendemain, quelques Anglois ayant paru fur le tivage, il leut fit portet l'épée, avec des excuses de l'avoir gardée si long-tems. Covette crur remarquer auffi que les Habirans observoient entre eux certaines regles de politeile. Lorsqu'ils se rencontrent le matin, ils se frappent dans la main, & se parlent avec une douceur qui semble marquer un compliment de falutation. Leur contenance est modeste. Ils ont la jambe fort grosse, mais la taille droite & bien prife. Leur Religion est le Mahometisme. Ils sont nuds, Leur vermehr. à l'exception de la tête, fur laquelle ils portent un turban; & des reins qu'ils ceignent d'une pièce d'étoffe. Les femmes ont non-feulement les reins, mais tout le devant du cotps, depuis la poitrine jufqu'aux genoux, couverts du même drap, qui leur couvre aufi les fesses; de sorte qu'elles n'ont de nud que le dos, les bras & les jambes. L'étoffe qui les enveloppe ainsi de la ceinture jusqu'aux genoux , a la fotme d'un jupon un peu élargi de deux côrés , & leur donne fort bonne grace. Elles font si libres, que leurs maris ne paroiffoient point allarmés de les voir rire & badiner avec les Anglois. Toure la Nation, hommes & femmes, a les pieds sans chaussure, excepté le Roi, qui porte une espèce de babouches , ou de fandales. Pour habillement , il a une robbe d'écarlatte, avec des manches, mais ouvertes par devant : de sorte ou'elle ne le dispense point de porter comme tous ses sujets, une pièce d'étoffe à la ceinture. De ses épaules, tombe une autre pièce , qui lui descend jusqu'aux talons, en forme de manteau. Sa tête est couverte d'un fort beau turban , entichi d'or & de broderies.

Pendant le sciour que les Anglois firent sur la Côte, les Habitans ne cesferent point de leur apporter toutes fortes de rafraîchissemens. Leurs noix de pois de cocos font si belles, qu'il s'en trouve d'aussi gtosses que la tête d'un homme. Elles ont au dedans une certaine quantité d'eau, proportionnée à leur grofseur. Une seule auroit pù suffire pour le diner du Matelot le plus affamé. Mais on présentoir sans cesse au Vaisseau, quantité de chevreaux, de volail- seus Provinces.

Abondance de

111

SHARPEY.

- le, de limons, de riz, de lair, de poilfon, & d'autres alimens. Deux poules fe vendoient pout un coureau d'un fol 3 un limon & une noix de coro, pour un clou. Il ne manque dans l'Ille que de l'eau fraiche. Elle y eff fi rare que l'ufage des Habirans eft de faire des trous dans la errer, a d'ui ils ritent une eau bontboule à laquelle les Anglois ne purent s'accoûtumer. Aufil partierne.

Danger qu'ésie tent les Anglois.

its fans avoir renouvellé leur provision.

Ils remirent à la voile le 2 pde Novembre. La navigation fut douce jufqu'au to du mois fuivant, qu'ils apperquent tout d'un coup, à moins de deux lieues, une terre fort balle, bordée de grands arbres. Ils fe crurent délivrés d'un péril d'autant plus redoutable, qu'ayant d'abord pris cette terree pour l'ombre de la Lune, ils auroient pis y brifer fans défances.

Ils arrivent à

Îls fe figurerent que c'étoit Zanzibat; mais un Habitant du Pays, qu'ils firprient dans un Canot, leur appirt qu'ils touchoient à l'Ilad de Pemba. L'Interpréte eutendit fi facilement la langue, qu'il fe fir expliquer de quel coit étoit la mellicure Rade. On y jetta l'ance à la pointe du jour. Dans le befoin que les Anglois avoient d'eua, ils envoyerent aufi-rôt la Pinace un tivage. Quelques Infulaires, qui la vierna approchet, demandatent en Portugais, de quelle Nation étoient fes Conducteurs? Elmore répondit qu'il civir Anglois. On lui demanda encror ec qu'il venoit faire dans une file qui apparenoit au Drurgal. Il protefia qu'il ignoroit à qui l'îlle apparenoit, mais que manquant d'eau, il fe fondoit fui le droit des geas pour en demander. Cependant n'ayant offe é déreminer fans la participation de l'Amital, il

Attarme qu'on leur donne.

retourna vers le Vaisseau pour y porter ses informations.

Sharpey ne balança point à lever l'ancre; & s'approchant de quelques pe-

à route forte d'evenémens; & , le lendemain , il envoya Jordan à terre dans l'Equif, pour z'alliere de ce qu'il avoit à elpretre ou à craindee. Les explicarions qu'il tira de quelques Habitans ne s'accorderent point avec le récit Cellmore. Ils l'allierent que l'Illie devis gouvernée par un foi Malabate. Dans le doute de ce qu'il d'avoit croitre, Jordan lui dir qu'il la vérite le Vallent c'ott Anglois, mais qu'il apparentori det Marchand Portugajes. & que les c'ott Anglois, mais qu'il apparentori det Marchand Portugajes. & que les c'ott Anglois, mais qu'il apparentori de de Marchand Portugajes. de que le couver, ils lui promieren que rien ne lui féroit réfué dans l'Ille; & fui l'e channs ; lis lui promieren que rien ne lui féroit réfué dans l'Ille; & fui l'e channs ; lis lui gomente que rien ne lui féroit réfué dans l'Ille; & fui l'e

où il trouva une fource fort abondante. En retournant au Vaisseau, il em-

rites Isles à demi abimées, qui rouchent à celle de Pemba, il y mouilla contre le rivage, à 5 degrés 20 minutes de latitude. Il se disposa pendant la nuit

Jordan feint d'ètre Porragais

> mena le Négre, qu'on fit boire & manger avec beaucoup de catelles. Il fut enfuire renvoyé à terre, où le témoignage qu'il tendit de la civilité des Errangres, difpofa tour le monde à les bien recevoir.

Dent Cavaliers Mores interrogent les Anglois, Jordan, Coverte, & Ies principaus Officiers du Vaiifuau, y retournecem le lendemain avec les tonneaux, & de da Matedots pour les trouplir. A leur arrivée ils trouvecent des poules & des nois de coce, dont ils s'accommodent à res'-vel pries. Transit squils éroiner à la fource, il y vint d'eux. Cavaliers, fiviris d'un Efclave Négre, qui leur demanda s'il y avoit parmi eux quelque Officier du Vaiifua. Coverte répondit qu'il en éroit un. Après quelques dificoarts, l'un des demc Cavaliers parte douter qu'il für Porrugais, & le pria de L'itsÉtaire Il-defui fa cara-infide. La feitne c'eont d'autant plus inutile

que

SHARPEY. 1608.

L'un eff le frate

que les deux Mores parlant fort bien la Langue Portugaife, il ne falloit point esperer de les tromper plus long-tems. Coverte confessa naturellement qu'il étoit Anglois, & que Jordan n'avoit pris une autre qualité que pour se procuter des secours qui lui étoient nécessaires. Le Cavalier les assura que la connoissance de leur Nation ne changeroit rien à l'accueil qu'ils devoient esperet, & continua de leur tenir des propos obligeans, dont chaque mot néanmoins n'étoit qu'une perfidie.

Les Anglois se crurent en droit de lui demander à leur tour qui il étoit. Il répondit qu'il étoit le frere du Roi; & leur montrant sa bague, sut laquelle étoit gravé le nombre des Villages & des Maisons qui étoient dans l'Isle, il ajouta que le Roi son frete l'avoit fait Gouverneur de tous ces lieux. Coverte lui demanda encore s'il y avoit des Portugais dans le Pays. Non,

répondir-il; nous les avons châises, parce qu'ils prétendoient s'y établir par la force, & nous rendre esclaves de leur pouvoir. Loin de les recevoir pour maîtres, nous n'avons pas cesse de leur faire la guerre depuis leur

atrivée.

Pendant cet entretien, la Pinace qui avoit été envoyée dans un autre endroit de l'Isle pour y acherer des bestiaux, revint au rivage; & le Capitaine Elmote, qui la commandoit, descendit à terre pour venir joindre Coverte à la source. Il lui raconta comme une nouvelle dont il venoit d'etre informé, que quinze Vaisseaux Hollandois s'étoient saiss depuis peu de Mozambique, & qu'ils y avoient passé tous les Portugais au fil de l'épée. Les deux Cavaliers Motes affecterent d'entendre gavement ce récit; mais c'étoit un nouvel artifice pour faire tomber plus sûtement les Anglois dans le piege.

La nuit commençant à s'approcher, Elmore & Coverte prierent civilement les deux Mores de se rendre avec eux sur le Vaisseau. Ils accepterent voile de l'amité. cerre proposition pour le lendemain. Sharpey leur envoya quatre Ânglois pour ôrages; après quoi ils ne balancerent point à se laisser conduire à bord. On n'épargna rien pour les traiter. A leur départ, l'Amiral leur fit présent de quelques galanteries de l'Europe , & d'une boere de poudre. Jordan , qui fut renvoyé avec eux, pout ramenet les ôtages Anglois, n'eut point à se plaindre de l'accueil qu'il reçut au rivage; mais il fut extrêmement surpris de trouver les quatre ôtages au milieu de cinquante ou foixante Mores, armés d'arcs & de fléches, d'épées & de boucliers, de datds & de coutelas. Cependant on ne fit pas difficulté de les lui remettre; après quoi il fut reconduit jusqu'à sa Chaloupe, avec des civilités qui ne paroissoient pas se

démentir.

Le 19, Sharpey envoya de grand marin la Chaloupe au rivage, pour y prendre de l'eau; & trouvant le jour fort serein, il donna ordre que les voiles du Vaisseau fussent tendues, pour les faire secher au Soleil. Les Mores se figurant à cette vûe qu'on se préparoit au départ, firent là-dessus diverses questions à ceux qui rempliffoient les tonneaux. L'Auteut ne doute point que des ce moment ils n'euffent fait main-basse sur les Anglois, & qu'ils ne se fussent saiss de la Chaloupe, si la Pinace ne s'étoit apptochée dans le même tems du riwage. Elle amenoir quelques Facteurs qui vouloient faire un essa de ComLes Antois és
merce avec les Habirans; &, par une simple précaution de la prudence, Sharduppent au parpey avoit pris soin de la bien armer. White, un des Facteurs, descendit seul, mier auger,

Tome I.

SHARPEY. 1608.

pour s'informer si les Marchands de l'Isle étoient arrivés. En passant près d'une Maison, il la vit remplie de gens armés, entre lesquels il distingua six Portugais. Comme il s'étoit arrête, en méditant sur cette découverte, un More vint lui dire que les Marchands de l'Isle étoient arrivés, mais qu'étant fatigués du chemin qu'ils avoient fait pour se rendre au bord de la mer, ils Infoccombent prioient les Facteurs Anglois de descendre dans l'Habitation avec leurs marenfoise à la ura- chandifes. White n'eut l'obligation de sa vie qu'à l'espetance que ces Perfides avoient encore qu'il s'acquitteroit de leur commission. Il regagna effectivement la Pinace, mais ce fut pour avertir les Facteurs qu'ils étoient menacés d'une trahifon.

Dans cer intervalle, le frete du Roi, qui se promenoit à cheval au long du rivage, donna ordre à quelques Négres de ramasser des noix de cocos pout l'Amital , & fit appeller Churchman , Chef des Matelots qui étoient à la fource, pour le charger de ce présent. Ce malheureux Anglois s'étant rendu sans déhance auprès du Prince, fut tiré à l'écart, & sans doute massacré, car il ne reparut point. Le Prince s'appercevant alors que personne ne sortoit de la Pinace, & que la garde s'y faifoit foigneufement, donna le fignal de l'attaque, avec un cornet qu'il renoir pendu au bras. Dix Anglois, qui étoient à la fource,

Anglois mes & furent accablés en un instant d'une nuée de fléches. Harrington y périt, Buckler mourur auili de neuf ou dix bleilures. Les autres ne se setoient pas sauvés plus heureusement, si ceux qui étoient testés à la garde de la Chaloupe, n'eussent tiré quelques coups de moufquet, qui jetterent l'effroi parmi les Mores. La Pinace faifant alors un mouvement pour toutner fon canon vets le rivage, certe vue acheva de leur faire perdre courage & de les mettre en fuite; randis que les dix Matelors qui restoient vivans, quoique percés de plusicurs coups, se trainerent les uns sur leurs pieds, d'autres en rampant, jusqu'à la Chaloupe.

Le jour suivant, il ne parut aucun More sur le rivage. Elmore s'en rapprocha avec fa Pinace, pour faire prendre les tonneaux & un bois d'ancte, qu'on avoit réfolu de ne point abandonner à ces perfides Infulaires. Vingt Anglois, qui descendirent bien armés, & soutenus par quelques pieces de canon braquées fur la Pinace, trouverent les deux corps de Harrington & de Bukcler, déja dépouillés par leurs lâches Affaffins, qui étoient revenus apparemment pendant la nuit. Ils furent enterrés dans une des petites Isles. qui font voifines de Pemba. Sharpey mit en délibération s'il n'entreprendroit pas de se venger. Mais l'Habitation étoit à couvert de son artillerie; & quoique ses gens fussent assez braves pour tenter une descente, il avoit à craindre que les Portugais ne se trouvaisent dans l'Isle en assez grand nombre pour lui caufer d'autres embarras. D'ailleurs, l'Ecrivain remarque que la haine des Anglois ne devoit pas tomber fur les Infulaires. Ils avoient averti Coverte & Jordan par divers signes, tels que de porter la main à leur gorge, qu'il y avoit peu de sureté pour eux dans leur Isle. Malheureusement ces

Beurs Morts , & fe retirent.

L'Auteur excuse les Mores.

> rémoignages de compassion & de bonne foi ne furent enrendus qu'après l'évenement.

Le Vaiffeau dos ne for les but

On remit à la voile le 20, en vomissant des imprécations contre les Pottugais. La nuit suivante, dans une profonde obscurité, le Vaisseau donna fur les bas-fonds de Melinde, ou de Pemba, car le Pilote, qui ne les en reconnoître six pour des Portugais. La blancheur, ou plutôt la pâleur de leur vifage, les rendoit fort différens de tous les autres qu'on distinguoit clairement pour des Mores. Cependanr ils répondirent à toutes les questions, qu'ils étoient Mores. Ils firenr voir leurs épaules & leur dos, qui étoient couverts de caracteres, fuivant l'usage de cette Nation, Enfin, ils donnerent encore une preuve moins équivoque, en montrant qu'ils étoient circoncis-Cependant Sharpey, qui ne pouvoit revenir de ses doutes, leur parla de la trahison qu'il venoir d'essuyer dans l'Isle de Pemba. Ce récit parut les allarmer. Ils tintent entre eux quelques discours dans leur Langue. Comme on les avoit fair entrer dans le Vaisseau, il étoit à craindre qu'ils ne fussent capables de quelque entreprise désesperée. Toutes les épées de l'Equipage étoient rangées nucs, dans un endroit qui ne pouvoit échaper à leurs yeux. Le Pi-

chambre un des Pilotes Mores , pour l'entendre raisonner sur ses instrumens astronomiques, s'apperçur de l'attention avec laquelle il observoit tout ce qui étoir autour de lui , & crur reconnoître , en le quittanr , qu'il avertissoit les compagnons du fignal auquel ils devoient commencer leur révolte. Sur ce premier foupçon, Sharpey donna ordre à fes gens de veiller fur la Salle d'armes. Enfuire jugeant que les Mores pouvoient avoir des conteaux cachés, quoiqu'ils fussent sans épées & sans autres armes, il voulut qu'ils fussent fouillés avec rigueur. On s'adressa d'abord au Pilore, qui portoit effectivement un couteau. Il le prir d'une main, avec une adresse qui trompa celui qui visitoit ses habits; & lorsque l'Anglois, s'en étant apperçu, voulut lui saisit le bras, il passa si adroitement cette arme dans son autre main, qu'il en perça le ventre à l'Anglois, en jerrant un grand cri qui fervit de fignal à tous les autres. Le combat devint alors général. Mais Sharpey, & plufieurs Officiers qui se trouvoient sur le pont, eurent bien-tôr abattu les plus furieux. Le carnage fut fort grand vers la Salle d'armes, où ils s'étoient rous précipités, dans gel'espérance de se saisir des épées & des piques. Ceux qui avoient des couteaux blefferent quelques Anglois, & fe jerrant au milieu d'eux avec plus de réfolution, furent tués presque tous dans des lieux differens. Les autres, qui se poussoient en foule vers la Salle d'armes, furent assommés les uns sur les autres. Il en périt trente-deux. Le reste, au nombre de douze, se jetta dans les flots, où quatre se noyerent. Mais les huit autres profiterent avec tant de promptitude & d'adresse du trouble qui regnoit sur le Vaisseau, qu'étant rentrés dans une de leurs Pangaies, ils gagnerent le rivage. Enfin de cette

dans l'agitation de leurs esprits, qu'on sur obligé de les charger de chaînes. Un moment avant leur révolte, l'Amiral s'étoit propose de leur demander s'ils pouvoient lui procurer à juste prix des pois & d'autres alimens du Pays, & de leur accorder la liberté à cette condition. Mais leur trahifon, dit l'Au-

connoissoit point, ne put les distinguer. On s'en tira, par la faveur du Ciel. Sharrir. Le jour fir découvrir trois petits Batimens, à la fuire d'un autre, qui fem-

dre toutes ses voiles pour les poursuivre. Ils furent arrêtés tous trois vers Il fe faifit de midi. D'environ quarante personnes qu'ils avoient à bord, les Anglois crurent mores.

lote Anglois, qui se nommoit Grove, ayant fait descendre avec lui dans sa soniera Mores.

Les Mores font mulrirude de furieux, il ne resta que deux Prisonniers, si rerribles encore tos ou soumir-

reur, mit les Anglois dans la nécessité de se défendre & justifia l'emporte-Vuuii

1609.

ment de leur vengeance. Cinq d'entre eux furent dangereusement blessés. Le 19 de Janvier, ils arriverent à la hauteut de plusieurs Isles que les Ilics Almiran . Portugais nomment Almirantes , & qui font toures inhabitées. On en compte

jusqu'à neuf. La Pinace fut envoyée pour y cherchet de l'eau. Elle n'en trouva point dans la premiere; mais les Tourterelles y étoient en si grand nombte, & si faciles à prendre, qu'elle en apporta quelques douzaines. Dans une autre lile, dont elle fit le tour, fans ceilet d'avoir douze on treize braf-

Penika fans être l'abitéer.

ses d'eau, elle trouva non-seulement des sources, mais encore des noix de Cocos, des Palmiers, des Pigeons & du Poillon en abondance. Il parur futprenant aux Anglois qu'une Isle si tiante & naturellement si fertile demeurât déserte. Quelques traces d'hommes qu'ils apperçurent en divers endroits, leu, avoient fait juger d'abord que les Habitans se cachoient pour évirer leur rencontre. Mais après beaucoup de recherches, ils ne trouverent que deux petits murs de pierres, qui paroifloient avoir été ceux d'une maison, & dont l'ancienneté faifoit clairement connoître que c'étoit l'ouvrage d'un autre siècle. Elmore fit ouvrir la terre entre ces deux murs. Il n'en tira que d'autres pierres, qu'il prit pour les ruines du même édifice. Les vestiges humains qu'il avoit apperçus venoient apparemment des gens de met, que la curiolité ou le besoin avoit fait relâcher aussi dans ces Isles. Sur le récit d'Elmore, Sharpey s'approcha du rivage & s'y arrêta julqu'au premiet de Ayant remis à la voile, avec un vent favorable qui dura iufqu'au 19, il

découvrir le matin du même jour une pointe de terre qui appartenoit au Continent, derriere laquelle il jetta l'ancre, avec l'espérance d'y trouver de l'eau & des provisions. La perspective en est charmante. L'Anteur nomme Côte de Melu- cette Côte Melucidey. Comme on ne trouve nulle part aucune trace de ce nom, on seroit porté à croire que c'est une erreur de style, au lieu de Me-

eidey. linde, s'il ne falloit supposer que le Vaisseau étoit retourné en arriere-

Habitang-

L'ancre fut jettée sur douze brasses de fond , à deux lieues du rivage. Jotdan , qui parrit aussi-tôt dans la Chaloupe , descendit à terre sans obstacle. Timidité des Mais quoiqu'en approchant il eût apperçu plusieuts Habitans qui sembloient l'observer, il ne s'en présenta point un scul à sa rencontre. Le Pays étoir fort couvert. Après avoir marché une partie du jout au long des Bois qui faisoient face à la mer, il prit le parti de retourner à bord, sans y avoir ofé pénétrer. Cependant Sharpey, qui ne put s'imaginer qu'un si beau Payscontint des Habitans si timides ou si farouches, le renvoya mieux accompagné, avec ordre d'observer les traces des Négres & de les suivre. Le corrège de Jordan éroit de vingt hommes bien armés. Il s'attacha, comme un Chaifeur, à découvrir les routes des Bois; ce qui n'étoit pas facile dans un terrain dur, & couvert d'une pelouse fort unie. Enfin trouvant un sentier dans le sable, il s'avança l'espace d'une lieue. Quelques bestiaux, qu'il vir paître tranquillement, & deux on trois Negres qui se montrerent plusieurs fois, lui firent juget qu'il n'étoit pas loin d'une Habitation. Il ne put lui en refter aucun doute, lorsqu'il eût apperçu de la fumée au-dessus des arbres. Trente ou quarante Cabanes qu'il découvrit tont d'un coup le firent avancer

avec plus de précaution. Les Sauvages qui l'avoient fait observer pendant toute sa marche, abandonnerent leurs maisons à son arrivée, en se jettant

Les Anglois entreprennent de list commerce SVCC CUE.

1609.

Il fembloit qu'après cet heureux prélude, toute la Nation dur manquer Les Négres ses folent d'appromoins de crainre, & forrir du Bois fur le témoignage de fes Députés. Mais extretes Angloise quoiqu'ils eutlent laitle cerre esperance aux deux Anglois, ils revinrent immédiarement, pour leur déclarer qu'ils n'avoient pû disposer personne à prendre confiance à leurs difcours; que si les Anglois vouloient se retirer dans leur Vaisseau, on leur porteroit volontiers les provisions dont ils avoient besoin, & que les échanges se feroient sans difficulté; mais que rien ne les engageroit à s'approcher avec leurs femmes & leurs enfans d'une Troupe d'Etrangers dont ils ignoroient les intentions. Jordan, qui étoit fort éloigné de penfer à la violence, consentir à se retirer, après s'être fait instruire des lieux où l'on pouvoir rrouver de l'eau. Il fit quelques perirs préfens aux deux Sauvages, en leur promettant que s'ils apportoient des provisions au Vaisseau, ils auroient à se louer de l'accueil des Anglois. Tant de douceur, joint à ces appa- On convient de rences de timidité dans les Négres, lui fir juger qu'ils avoient été maltraités quelques condipar quelque Vaisseau de l'Europe. Il retourna au rivage, sans être entré dans l'Habitarion. Sharpey, sur son récit, ne balança point à s'approcher de la Côte pout faire prendre de l'eau. Pendant deux jours que les Matelots furent occupés de ce travail, il ne patut aucun Sauvage. Mais lorsque les tonneaux furent à bord, & que la Chaloupe eut quitté le rivage, on vit apptocher deux Barques, menées par quatre Négres & chargées de plufieurs fortes de provisions. L'une portoir deux veaux gras , quatre moutons & quatre chevreaux. L'autre étoit remplie de volaille, de racines & de noix de cocos. Portices au Valle Sharpey renra inurilement d'engager les Sauvages à mourer à bord. Ils accepterent rout ce qu'on leut offrit pour échange; mais les Anglois s'attacherent à leur y faire trouver de l'avantage. Lorsqu'ils se disposoient à partir, fort contens de leur marché, Sharpey joignit à ce qu'ils avoient reçu, une bouteille de liqueur & quelques morceaux d'étoffe.

Ce fut dans cette Baye qu'on découvrir, fur le Vaisseau, un crime qui ne un crime infime demeura pas long-tems fans punition. Philippe Grove, Pilore Hollandois, fat le Vantiesu. qui avoir mérité par ses services la confiance & l'estime de l'Amiral, étoit depuis long-tems dans un commerce infâme avec un jeune Matelot. On s'éroit affez apperçu qu'il marquoir pour lui des attentions extraordinaires , & qu'il le prenoit fouvent à l'écart. Mais l'opinion qu'on avoit de fon mérire & de fa fagesse avoient écarté les soupçons, jusqu'à faire juger qu'il ne pensoit qu'à se faite un Eleve; d'autant plus que le jeune Anglois avoir beaucoup

Vuuiij

Join punis

de vivacité & d'ouverture d'esprit. Cependant leur indiscrétion augmentant tous les jours par la facilité, ils furent entin surpris, avec des circonstances qui seroient indignes de la gravité de l'Histoire. Sharpey, dans le besoin Tout l'Equipe- qu'il avoit du Pilote, se contenta de l'humilier par des reproches. Mais il ne put rélistet au cri public, qui demandoit un châtiment exemplaire. Tous les Matelots se rappellant avec frayeur les pétils qu'ils avoienr courus, ne

manquerent pas de les regatder comme une marque du courroux du Ciel, & se crurent trop heureux d'être échappes jusqu'alots à sa vengeance. Enfin Sharpey consentit que le coupable sur juge suivant l'usage d'Angleterre. On choifit des Pairs-Jurés, qui vérifierent le crime par des preuves manifeltes, & la Sentence de mort fut prononcée avec l'applaudulement de tout l'Equi-

Conjubic

page. Elle fut néanmoins plus douce qu'on ne devoit l'attendre d'un déchaînement si général. Le jeune-homme sut condamné à perdre la vie dans l'eau, ce qui fut executé d'une maniere fort bizarte. On lui attacha deux boulets aux pieds; & l'ayant suspendu par-dessous les bras, on les fit descendre dans la met, en lâchant infensiblement la corde jusqu'à ce qu'il eût la tête cachée fous l'eau. On le laitla une heure entiete dans cette fituation; & lorfqu'on ne dut douter qu'il ne fut expiré, on le tira de la mer, pour le laifser suspendu à l'air pendant le reste du jour. Cette execution se sit le Ven-

dredi, troisième jour de Mars,

dans une Baye fott commode.

Le beau tems, dont on jouit pendant le reste du mois, passa dans l'esprir des Matelots pour une récompense de cet acte de justice. Le 21, on découvrit , à la latitude de 12 degrés 17 minutes , une Isle qui parut d'abord tiles fins nom. affez confidérable; mais on s'appercut bien-tôt que ce qui lui donnoit cette apparence de grandeur, au point d'où l'on avoit commencé à la reconnoître, étoit quatte grands tochers, qui en sont éloignés d'enviton trois lieues. Après avoir employé tout le jour & une partie de la nuit pour s'approcher du rivage, l'Esquif, qu'on y envoya, ne tarda point à rapporter que l'Isle étoir delerte. Cette nouvelle ayant fait perdte l'envie d'y relâcher, on s'avança vers trois autres Isles, dont les deux premieres ne paroissoient éloignées enrt'elles que d'une lieue, à 12 degrés 29 minutes. Comme la troilième étoir la plus grande, on se hata d'y artiver avant la nuit. C'étoit l'Isle de Socotra, à 12 degres 14 minutes de latitude. On y jetta l'ancre le 29 de Mars,

Tile de Socotra.

Les Infulaires, ayant apperçu le Vaisseau, firent des feux, soit pour obferver ses delleins, soit pour facilirer son entrée dans la Baye; ce qui n'empecha point qu'à l'approche de la Chaloupe, ils ne prissent la fuite avec de grandes marques de frayeur. Ils avoient reçu depuis peu quelques infultes d'un Bâtiment qui avoit passe sur leurs Côtes. Les Anglois tenterent inutilement de les attirer fur le rivage; & desespérant enfin de les faire revenir de leurs craintes, ils leverent l'ancre pour chercher autour de l'Isle le principal port. En suivant ce projet, ils rencontrerent un Vaisseau Guzarate, chargé de cotton, de calicos & d'autres toiles de la Chine, qui faifoit voile vers Aden; & fur le témoignage du Capitaine , qui lui représenta cette Ville comme un lieu fort célèbre par le commerce, ils prirent la réfolution de s'y tendre avec lui. Mais ils trouverent la vétité forr différente de ce récit , car Aden

n'étoit alors qu'une Ville de guerre, défendue par une forte garnison. Le

Les Anglois fe avec on Vaidean Guzarate.

### DES VOYAGES. LIV. III.

sáteau, qui est à l'entrée du Port, a été coupé de la terre, & se trouve enonné de la Mer. Il est bordé de trente-deux pieces de canon, & la Ville en 1609.

slus de cinquante.

Quoique Sharpey ne vir pas fans étonnement la force de cette Place, il étoit éloigne de foupçonner la bonne-foi des Guzarates, qu'étant convenu avec qu'ils entreroient les premiers dans le Port, il attendit leurs informations, it le troute au leur par le la leur par le le leur par le le leur par le le leur par le leur par le le leur par leur par le leur par leur par le leur par leur par le leur par leur par le leur par le leur par leur par leur par le leur par leur par leur par le leur par leur par leur par leur par

usuanty brough

SHARTY. de vivacité & d'ouvetture d'espir. Cependant leur indiferétion augmentan 1609). Tous les jours par la facilité, ils furent enfin (terpis, avec des circonflance qui feroient indignes de la gravité de l'Hisbres. Sharpey, dans le befoir Tous Frégier, qu'il avoit du Pilore, se contenua de l'humilier par des reproches. Mais I examinaté un pur triflière au crip public, qui demandoit un châtiment exemplaire. Tou

te dumande qui ne put réfifter au cri public, qui demandoit un châtiment exemplaire. Tou les Matelots se rappellant avec frayeur les périls qu'ils avoient courus, n Châreau, qui est à l'entrée du Porr, a été coupé de la terre, & se trouve en-1609.

a plus de cinquante. Quarque Sharpey ne vît pas fans étonnement la force de cette Place, il étoit si éloigne de soupçonner la bonne-foi des Guzarates, qu'étant convenu avec eux qu'ils entreroient les premiers dans le Port, il attendit leurs informations, pour se regler par leur exemple. Ils avertirent le Gouverneur Ture qu'ils étoient fuivis d'un Vailleau Anglois, qui avoir jetté l'ancre à deux milles du Port. par les Gueste Un Officier de la Ville fut envoyé aufli-tôt dans une Barque, pour engager les Anglois à s'approcher fans déhance. Sharpey trop facile à se laisser tromper par les apparences de la fincérité, descendit imprudemment sur le rivage, accompagne d'un petit nombre de ses gens. Il y trouva quatre chevaux , qui paroifloient préparés pour lui faire honneur. On le pressa civilement de se rendre à la Ville; & dans le chemin qui lui restoit à faire, il fut traité avec toutes fortes de respects & de soins. A son arrivée, le Gouverneur lui demanda d'un air incertain, ce qui l'avoit amené dans fou Port. Sa réponfe ayant été que fur la réputation du Commerce d'Aden, il y apportoir diverses marchandifes de l'Europe, on lui fit d'autres questions, ausquelles il fatisfit avec la même simplicité, Enfin le Gouverneur, sans expliquer ses intentions, l'en- L'Amiral et ave voya dans une maifon voifine, fous la garde d'un Chiaoux & de quelques Ja- tère prisonner. nillaires. Sharpey ouvrit les yeux fur son imprudence; mais sans voir encore aucun moyen d'y remedier.

Il demeura comme oublié dans sa prison pendant six semaines. Coverte, Auteur de cerre Relation, & deux de ses gens qui étoient avec lui, le presserent beaucoup de faire entendre hautement ses plaintes. Dans la confusion de s'être fié rrop légerement à des Perfides, ou dans l'esperance de les gagner par la foumillion & la douceur, il s'obstina rellement au silence, qu'il employa même son autorité pour y forcer aussi ses Compagnons. On ne leur refusoir d'ailleurs aucune forte de fervices & de befoins. Les Turcs de leur garde les enpuye pour le amufoient par le fon de leurs instrumens, & quelquefois par des danfes. A la fin, un Officier du Gouverneur vint prier civilement Sharpey d'envoyer des ordres à fon Vaisseau pour faire débarquer du fer, de l'étain & du drap, jusqu'à la valeur de deux mille cinq cens dollars, en promettant de payer ces marchandifes. Elles furent amenées au rivage. Mais, en y arrivant, elles furent faisses par les Officieis de la Douane, qui prétendirent qu'elles leur appartenoient pour leurs Droits. Alors le Gouverneur, satisfait apparemment \* de ce vol, fit paroître Sharpey devant lui; & l'exhortant à ne pas s'offenser des ufages du Port, il lui déclara qu'il étoit libre de retourner fur son Vaisseau. L'Amirateftren-Cependant lorsqu'il se disposoit à parrir, on arrêta deux hommes de sa suite; retient deux de se & fur les plaintes qu'il en fit, on l'affura qu'il devoit être fans allarmes pour gent. leur sureté; mais que l'usage étant aussi de payer deux mille dollars pour l'ancrage, les deux Ánglois étoient gardés pour caution de cette fomme & qu'il feroit le maître de la faire payer aussi promptement qu'il le souhaiteroir. C'étoit joindre la raillerie à la trahifon. Sharpey se rendit à bord sans répliquer. On y délibera fur le payement de la fomme. L'avis du Confeil fut de faire par écrir des représentations au Gouverneur, & de le rappeller aux principes de la bonne-foi & de l'équité naturelles. Ce Mémoire fur porté dans un Esquif .

Artifices qu'on

SHAREFY. Il tait des re-Gogrement.

par deux Matelors, qui reçurent ordre de le remettre à l'Officier qui avoit gardé l'Amiral dans sa prison. Le Gouverneur parut le recevoir sans colere s mais pour réponfe, il ordonna que les deux Anglois prisonniers fussent conduits dans une Ville nommée Zenan , ou Saana , à huit journées de la mer, pour être instruits des intentions du Bacha, qui y faisoit alors sa

Une tyranuie si cruelle auroit forcé les Anglois à la vengeance, si leurs forces avoient égalé leur reffentiment. Mais dans la nécessité de dévotet cer outra-Réfolution qu'il ge, ils réfolurent de s'avancet jusqu'à Mocka, Ville d'un commerce florissant, dans l'esperance d'y trouver plus de faveur pour des Errangers, & d'obtenir Mocke,

une juste satisfaction. Ils leverent l'ancre le 3 de Juin , & s'engageant dans les Détroits, ils arriverent trois jours après dans la Rade de Mocka, Leurs esperances redoublerent en y voyant un grand nombre de Vaisseaux de différentes Nations, parce qu'ils s'imaginerent que l'intérêt du Commetce engageroit tant d'Etrangers à favoriser leur justes plaintes. D'ailleurs étant chargé d'étain,

po prietes de Munka.

de fer, de plomb, de drap, de lames d'épées, & d'aurres marchandises Angloises, il ne doutoit pas que des biens si techerchés dans ces Régions, ne lui procurassent un heureux accueil. Mocka est un marché si considérable, qu'il ne s'y passe point de semaine où l'on n'y reçoive des Caravanes de Zenan, de la Méque, du grand Caire & d'Alexandrie. Il s'y tient tous les jours un grand marché de toutes les productions de l'Afrique & de l'Asie. Les provisions de bouche n'y font pas moins en abondance. On y trouve une quantité surprenante d'abricots, de coins, de dates, de raisins, de pêches, de limons; ce qui parur d'aurant plus surprenant aux Anglois, que les Habitans leur raconterent qu'on n'avoit eu depuis six ans aucune pluie dans ce Canton. Le bled même ne laissoir pas d'y êrre à fort bon marché. Il y avoir un si grand nombre de bestiaux, qu'un bœuf gras ne se vendoit que trois dollars, & les autres animaux à proportion. Pour le poisson, avec trois sols, on en pouvoit acheter de quoi nourrir dix hommes. La Ville est gouvernée par les Turcs. Leur empire est si rigoureux sur les Arabes, qu'ils onr roujours des galeres & d'autres supplices préparés pout leur châtiment; sans quoi il seroit impossible de les contenir dans la foumission.

Les Anglois engreng dans Moc-

Sharpey fir demander la permission d'entrer dans le Port à titre de Matchand de l'Europe, qui défitoit également de vendre & d'acheter. Il fut reçu avec des carelles & des offres qui ne pouvoient être fuspectes dans une Ville de commerce. On commença par exiger de lui le droit d'ancrage, mais fans violence, & fuivant l'usage établi pour tous les Marchands érrangets. Enfuire, érant entré dans la Ville, il y obrint la libetté de s'y loger commodément, On lui demanda l'érat de ses marchandises : & sur le premier Mémoire qu'il en donna, on se seroit accommodé sur le champ de toure sa cargaison, s'il n'eût été obligé d'en réserver la meilleure partie pour le terti est content me de son voyage. On n'exigea point qu'il fit rien débarquer avant la venpour le Commer-requaisses plaine te. Les Négocians Turcs ou Arabes se contenterent des essais qu'il avoit aptes sont mai re- portés de son bord ; & concluant le marché à terre, ils envoyoient prendre les marchandises dans leurs propres Barques, à mesure qu'elles étoient achetées, & payées. De son côté, il prir en échange, des provisions ou de l'ar-

gent, fujvant ses conventions. Quelques jours se passerent ainsi dans le mou-

vement du commerce, avant qu'il s'ouvrît fur le fujet qui l'avoit amené. Lorsqu'il crut sa réputation bien établie dans la Ville, il consulta ses Correspondans fur l'outrage qu'il avoit reçu du Gouverneur d'A.len. Mais au lieu de leur trouver la chaleur qu'il avoit esperée pour ses intérêts, il les vir tous d'accord à condamner la témériré qu'il avoit eue d'entrer dans une Ville de guerre. On lui représenta que si les Guzarates l'avoient trahi, e'étoit de lui-même qu'il devoit se plaindre, & qu'un Marchand ne devoit point ignorer la différence d'un Port libre & ouvert pour le commerce, d'avec une Ville où les Turcs ne s'étoient fortifiés que pour en éloigner les Etrangers. On lui conscilla même d'étouffer ses plaintes, s'il n'aimoit mieux faire revivre une querelle ensevelie, & qui pouvoit en renaissant, l'exposer à de nouvelles peines. Il prit le parti de fuivre ce confeil. Mais n'ayant plus rien qui dut le retenir à Mocka, il en forrit le 18 de Juiller auffi librement qu'il y étoit enrre. Pour augmenter le regret d'un voyage inutile, il perdit deux ancres en le rarrent de repassant les Détroits.

SHAFFEY. 1609.

Cependant il auroit trouvé un fujet de confolation dans le bonheur qu'il eut de rejoindre sa Pinace, dont il étoit séparé depuis long tems, si cet avantage même n'eût été mêlé d'un autre fujet de chagrin. Jean Lufken, Pilote de la Pinace étant mort depuis plusieurs jours, Sharpey apprit par différentes informations la cause de cet accident, qu'on s'étoit proposé de lui cacher. Lufken avoit reçu un coup de marreau à la tête, d'un Anglois nommé Thomas Clarke, qui s'étoit appuyé, pour cette violence, du secours de trois autres Anglois; François Driver, André Evans, & Edouard Hilles, Leur querelle éroit venue du refus de quelques liqueurs que le Pilote gardoit foigneusemenr pour des nécellirés plus pressantes. Sharpey crut , non-seulement la discipline, mais sa propre vie interressee à la punition de ce crime. Il sit faire le procès aux Meurtriers, suivant les loix de leur Patrie; & sur la pleine conviction du meurtre, il fit pendre dans la Pinace, Driver & Clarke, qui avoient été les principaux Acteurs. Les deux autres n'échapperent pas à la justice, quoique leur punition vînt plus tard & par d'autres voyes. Hilles fut dévoré dans la fuite par des Cannibales; & l'autre étant mort dans un lieu défert, fut trouvé pourri & presque mangé des insectes,

Accident tragi-

La Pinace demandant de promptes réparations , Sharpey réfolut de relâcher dans l'isse de Sokotra , malgré les obstacles qu'il y avoit trouvés quelques mois auparavant. Il jetta l'ancre le 15 d'Août, devant (a) Sajah, Ville un. où le Roi fait sa demeure. Un Marchand du Pays, qui se présenta sur le rivage, n'annonça rien de finistre aux Anglois; mais après avoir reçu un present de l'Amiral, il lui fit enrendre qu'il ne seroit pas vû de bon œil à Sajah, fur-tout par les femmes, qui se ressentoient vivement de quelques insultes que leur sexe avoit reçue de l'Equipage d'un Vaisseau étranger. L'Aureur affure que les Infulaires mêmes ignoroient de quelle Nation. Mais plu-fieurs Marelots, qui étoient descendus à terre avoient enlevé de jeunes de soigh, filles, & les avoient forcées brutalement. Ils avoient tué une Mere , qui s'étoit efforcée d'appeller du secours par ses cris. Enfin le Marchand conseilla aux Anglois de gagner une Rade qui étoit plus éloignée de cinq lieues, où

(a) Dans la fuite, on trouve que ce Prince tepoit fa Cour à Tamatin Tome I.

1609.

fans craindre aucune rélistance du petit nombre des Habitans , ils trouveroient dans les lieux voifins toutes fortes de rafraîchissemens. Il promit même à Sharpey de s'y rendre par terre avec quelques autres Négocians de Sajah, & de lui porter quelques perles, dont ils pourroient faire l'échange

pour d'autres marchandises. Ils allerent mouiller dans cette Bave, L'eau fraîche, les bestiaux, l'aloes,

Hs v front bien

les focotrines, le fang de dragon leur furent offerts en grande abondance. Mais quoiqu'ils n'y trouvaffent que de la douceur & de la civilité dans les Habitans, ils s'appercurent que la frayent & la haine des femmes de Sajah, mes, & materiais s'étoient répandues dans certe partie de l'Isle. Il ne s'en présenta point une ees des femmes. feule à leur vue, & Sharpey même qui cherchoit à fe les concilier par quelques politesses, ne pur découvrir leurs rraces. Le Marchand de Sajah parut des le lendemain avec quelques-uns de fes affociés, Il apporta une douzaine de fort belles perles, pour lefquelles il accepta volontiers du drap & du fer, Sharpey le pria de s'employer à rétablir sa Nation dans l'estime des femmes ; mais à peine en fit-il confentir deux ou trois à paroître, pour recevoir de la main de l'Amital quelques petits miroirs, avec des rublins & des peignes. Cependant la renommée de leur galanterie & de leurs agrémens est fi bien établie, qu'elle est passée comme en proverbe dans tous les Pays voifins. On prétend que celles qui n'ont point d'enfans de leurs maris, ne font pas difficulté de se livrer aux passans , pour remédier à la stérilité de leur mariage, & qu'elles emploient même des fortileges qui les attirent dans leur Ille, Sharpey, qui avoit lu cette observation dans quelque Ecrivain Porrugais, n'en eur que plus d'empressement à rechercher leur commerce; mais la force de leut prévention, l'emporta fut tous ses soins. Cette Baye s'appelle

lls relichent à

Après avoir rétabli la Pinace, on partit pour Cambaye, avec un si bon vent, que le 18 on relacha heureusement à Moa. Comme on ne s'arrêtoit dans ce Pott que pour y faire de l'eau, Sharpey eut le tems d'y prendre des informations fur les dangers qui le menaçoient. Il fçavoit par fes Catres & par cent récits, que la Côte est remplie de roes & de bancs de sable... Les Habitans de Moa lui offrirent, pour vingt dollars, un Pilote expérimenté, qui s'engageoit à le conduire jusqu'à la Barre de Surare. Mais dans la con-

L'Amural.

fiance on'il avoir à ses propres lumieres, il rejetta toutes les offres. Le 29, en fortant du Canal de Moa, le Vaisseau qui portoit sur plus de vingt-cing braffes, se trouva rout d'un coup sur dix; ensuite sur sept & sur fix & demic. On retomba fur quinze; mais bientôt on se retrouva sur cinq. Quelques Marelors effraiés, demanderent au Pilote à quoi il penfoir. Au même moment le Vaisseau donna contre le fond. Coverte, qui tressaillit à ce mouvement, accourut fur le Pont pour avertir le Pilote de ce qu'il venoit de remarquer. Mais le Pilote demanda ficiement qui ofoit dire que le Vaiffeau eut touché? A peine eut - il fini cette infolente question, qu'il toucha encore, & si violemment, que le gouvernail se brisa, & sut emporté. On jetta l'ancre aufli-tôt; & pendant deux jours, on chercha la caufe du mal & le re-Son Vaiffeau Sit méde. Tandis que tour le monde étoit occupé de ce foin , non-feulement le Vailleau toucha encore avec une nouvelle violence; mais on s'apperçut fenfiblement qu'il commençoit à s'enfoncer. Il étoit six heures du soir , le se-

Baufrige.

cond jour de Septembre. Bientôt l'eau gagna de toutes parts , fans qu'on pût déconvrir précifément quels étoient ses plus dangereux passages; & le travail continuel des pompes, depuis sept heures jusqu'à onze, ne servit point à la diminuer. Entin Sharpey ne confervant plus d'espérance (a), exhorta tout l'Equipage à s'entrefecourir dans l'ufage qui restoit à faire de la Chaloupe & des Efquifs. On avoit en foin de faire placer fur le tillac, environ dix mille livres sterling, qui appartenoient aux Marchands. L'Amiral déclara que chacun pouvoit prendre ce qu'il se croioit capable de porter. On dent. en prit environ trois mille, le u 15 fe harant d'abord de remplir leurs poches, & tejettant enfuite un poids qui furpatfoit leurs forces; les autres fe concentant d'une fort petite fomme, dans la penfée qu'ils pourtoient être obligés de se sauver à la nage; d'autres enfin, négligeant tout-à-fait des richelles qui ne leur paroissoient plus d'aucun prix , lorsqu'ils avoient la mort devant les yeux. Ils abandonnerent ainsi le Vaisseau, sans emporter même aucun aliment. Ce trifte départ commença vers minuit; & par les fecours qu'on se prêta mutuellement, tout le monde trouva place dans la Chaloupe ou dans l'Esquif. La Côte éroit presqu'éloignée de vingt lieues à l'Est. On vogua pendant tout le reste de la nuit & le jour suivant, sans avoir la moindre provision de vivres pour se soutenir. Enfin, vers six heures du soir, on Les Angloises aborda dans une petite Isle, à l'entrée de la Baye qu'on s'efforçoit de gagner. Russ Barques. Mais lorsqu'on se croioit à la fin du péril, un coup de vent brisa tout d'un coup le mat de la Chaloupe, qui contenoit cinquante-cinq hommes. Cependant ils trouverent le moyen d'entrer dans la Baye; & le vent s'étant affoi-

SHARDEY. 1609.

Les Habitans du Pays, qui virent paroître tant d'Etrangers à l'embouchure de leur Riviere, battitent le tambour & coururent aux armes pour leur défense. Ils ne douterent point que ce ne sût un détachement de quelque Flotte Portugaife, qui venoit piller leurs Villes. Sharpey s'appeiçut de leur erreur. Il avoit avec lui un Guzarate, qu'il leur envoya pour les informer de sa disgrace & de la nécessité où il étoit d'implorer leur secours. Ce récit parur les toucher. Ils s'approcherent des Anglois avec beaucoup d'humanité, & les conduifirent à Gandevi , Capitale du Canton , où ils recutent tous les : fecours dont ils avoient besoin dans leur infortune.

bli, ils gagnerent heureusement la riviere de Gandevi.

L'Auteur termine ici sa Relation, mais c'est pour commencer dans un autre livre, le récit de fon voyage terrestre au travers d'une infinité de Pays qui étoient alors peu connus. Le reste de son ouvrage appartient , dans ce Recueil, à l'article des Voyages de terre.

des Anglois ne doit être attribué qu'à la vengeance de Grove, Pilote Hollandois, dont on ne peut avoir oublié le méconrentement. Mais il n'ajoute rien néanmoins qui ait l'air de preu-

(a) Coverte laiffe entendre que le naufrage ve. Il est toujours assez surprenant que Shar-i pey n'eut pas ceffé de prendre confiance aux fervices d'un homme qu'il avoit ourragé, & qu'il eut refusé de prendre un Pilote à Moa.

SHARPLY. 1608.

# Autres circonstances du même Voyage par Thomas Jones.

cet appendix-

7 Est pour m'arracher à l'ordre & aux vûes des Ecrivains Anglois que je , fais paroîrre ici dans un article separé la Relation de Thomas Jones , telle que Purchass l'a publice. Il étoit plus naturel d'en extraire les principales circonstances, pour les insérer dans le récir de Coverte, & de ne faire qu'un seul article de deux Mémoires qui regardent le même voyage, Mais ce seroir priver Jones d'une partie de sa gloire. Dans le plan des Auteurs de ce Receuil, il fuffit qu'un Voyageur ait écrir quelque chose qui lui soir propre, pour avoir droit (a) de figurer ici fous fon propre nom. Thomas Jones éroir, comme Coverte, un des Officiers de l'Ascension, sous le commandement de l'Amiral Sharpey.

Départ. je yent.

Heure infortunée, s'écrie-r'il en commençant, que celle où l'Ascension & l'Union, mitent à la voile, le 14 de Mars 1608. On relâcha le 6 de May Observation for dans l'Isle de Mayo, pour y prendre des rafraîchissemens. Enfuire ayant passé la Ligne, on tomba fous le vent du Commerce, qui fouffle continuellement entre le Sud-Est & le Sud-Est quart d'Est; de sorte que plus on avance vers le Sud, plus on trouve le vent à l'Est, comme on ne manque pas de s'en appercevoir entre la Ligne & le Tropique du Capricorne. Le 11 de Juin , à vingtfix degrés de latitude, on rencontra une Caraque, nommée Nave Palma, qui faifoit voile aux Indes, mais qui eur bientôt le malheur d'échouer fur la Côre de Sofala, à douze lieues de Mozambique. L'Aureur apprir dans la fuite l'infortune de ce Bâtiment, du Capitaine même qui l'avoit commandé.

Le 13 de Juillet, les deux Vaisseaux Anglois jetrerent l'ancre dans la Baye

Séparation des deux Vaisfeaux.

de Saldanna. Ils s'y arrêterent à construire leur Pinace, jusqu'au 15 de Seprembre, qui est le rems où les Moussons de l'Ouest érant finies, le vent souffle beaucoup plus au Sud & au Sud-Est. Le tendemain de leur départ une furieuse tempère sépara de l'Amiral , l'Union & la Pinace. Il chercha inurilemenr ce Vailseau, que le sien étoit condamné à ne plus revoir ; mais la Pinace le rejoignit dans la fuire. Comme il avoit laisse passer la faison, il battit long-rems la mer au gré des vents, jusqu'au 18 de Novembre, qu'il découvrir enfin l'Isle de Madagascar. Ses efforts furent inutiles pour gagner le Cap de Saint-Roman. Cependant on entra dans une Riviere, d'où anorre a Same-Laurent, à Co- l'on fut bientôt obligé de fortir par la trahifon de quelques Infulaires : ce marre & à Pen- qui n'empêcha point qu'on ne trouvât le moyen de faire de l'eau & de fe procurer quelques provisions dans plusieurs endroits de la Côte. Mais, avec

L'Afcenfion

li peu de sureré pour s'y radouber, on prir le parri de gagner les Isles de Comorre, qui font entre Madagascar & le Continent, à 11 degrés du Sud-On y aborda heureusement. Le Roi & les Habitans recurent les Anglois avec beaucoup d'humanité, & ne les laisserent point manquer de limons, de volailles, ni de noix de cocos. Mais l'Isle n'ayant point d'eau frai-

(1) On observera néanmoins de ne pas répéter les détails qu'on a lûs dans la Relation préce-

che, on leva l'ancre le dernier jour du mois, pour chercher celle de Zanzibat. On eut le malheur de la manquer , par la faute de Philippe Grove , Pilote Hollandois; & l'on découvrit Pemba, après s'en être approché si imprudemment dans les ténebres de la nuit, qu'on faillit d'échouer sur la Côte, Le vent étoit Est-Nord-Est. On jetta l'ancre jusqu'au jout, dans le lieu où l'on se trouvoit; & le lendemain , qui étoit le sept de Décembre , on s'avança à l'extrémité Sud-Ouest de l'Isle, ayant à l'Est une chaîne de rocs. On y mouilla sur sept ou huir brasses d'eau, au 6e degré de latitude du Sud. Le 8, Jones accompagna ceux qui furent commandes pour chercher de l'eau. Les Antionfore Les Habitans se présenterent avec beaucoup de familiarité; mais ils cachoient espois à la perfous ce voile une détestable perfidie.

SHARPLY. 1608.

Le 18, après avoit achevé la provision d'eau, à l'exception de cinq ou six tonneaux, Jones se rendit au rivage pour faite remplir ce reste. Il y fut surpris par une embuscade de deux cens hommes, qui fondirent sur lui & sur ses gens. Cependant ils eurent le bonheut d'échapper tous, à la réserve de Jean Harrington & d'un Domestique de Jean Elmore, qui furent tués d'un grand nombre de coups. Un peu avant cette trahison, le Chef des Mores avoit prié Jones de lui envoyer un de ses gens, sous prétexte de le charger d'un présent pout l'Amiral Anglois. Edouard Churchman , qui fut choisi pour Breedentquelcette commission, ne reparut point; & Jones apprir dans la suite qu'il étoit ques soumes mort à Mombassa. Pendant le sejout que Sharpey fit à Pemba , les Pottugais armerent un Hulk Hollandois, qui avoit passe l'hyver à Mombassa, pour l'employer contre le Vaisseau Anglois; mais apprenant qu'il étoit capable de se défendre, ils abandonnerent ce dessein.

On partit de Pemba le jout suivant, dans l'intention de prendre entre cette Isle & la Côte de Melinde, où l'on espétoit de trouver moins de force au Courant. La nuit d'après on fut extrémement surpris de se voir échouer sur Banes de fible. un bane de fable; mais le venr ayant heuteusement secondé le travail & l'art des Matelots, on se dégagea sans avoir rien souffert de cet accident.\* Alots on porta jusqu'au jour à l'Est. Les premiers rayons du soleil firent découvrir d'autres bancs, qui sont à la pointe Orientale de Pemba, ce qui obligea de tourner tout d'un coup au Nord. Dans l'après-midi, on apperçut trois de ces Barques qui se nomment Pangaies, dans le langage du Pays. Malgré leur éloignement, Sharpey entreptit de leur donnet la chaffe; & s'en étant approché, il fut surpris d'en voir deux qui baissoient leurs voiles, pour se garantir apparemment du feu de l'attillerie par une prompte foumission. La

troisième, qui étoit la moins chargée, gagna le rivage.

Les deux autres portoient cinquante Mores, qui ne se rendirent avec cette facilité que pout former l'entreprise de s'emparer du Vaisseau. Leut Chef se trouvant seul dans une cabine, avec Philippe Grove, William Revet & Jones Auteur de cette Relation, assassina Grove d'un coup si dangereux, qu'on douta long-rems qu'il put se rétablir. Mais, contre l'attente des Mores, dir ment des Mores Jones, je tuai sur le chamo cet infame meuttriet. Les autres commencerent res aussi-tôt leut tragédie par la mott du Ministre Anglois, & par celle d'un Marchand & de quelques Marelots; mais ils furent repoulles avec tant de vigueur qu'il n'en échappa que cinq ou fix. Lorsqu'ils avoient commencé leur révolte, les Anglois n'étoient pas plus de feize ou dix-fept à bord, tout le reile

Revolte & ch1-

Xxx iii

536

1609,

ment.

de l'Equipage travaillant dans la Chaloupe & dans les Esquifs, L'Auteur fut informé dans la fuite par les Portugais mêmes, que la plupart de ces Morcs étoient ou du fang royal de Mélinde, ou des plus nobles familles, & que

leur perte avoit coûté des larmes à toute la Nation.

Après avoir pillé les Pangaies, qui étoient chargées de quantité de choses

précieuses, les Anglois résolurent de ne pas s'arrêter plus long-tems au Nord de Pemba. Ils regagnetent le côté de l'Ouest, dans le dessein de s'avancer Peine que les vers Sokotra. Mais comme le vent se soutenoit entre l'Est & l'Est-Sud-Est, & Anglois ont à qu'ils étoient peu secondés par les courans , il leur fut impossible de suivre · ce projet. Ils se déreminerent à s'éloigner de deux ou trois cens lieues au Sud, dans l'espérance d'y trouver les vents à l'Est-Sud-Est. Ce parti ne leur réuflit pas mieux ; car ils trouverent le vent Est-Nord-Est, & Nord Est quatt d'Est. Ainsi depuis le 20 de Décembre jusqu'au 26 de Janvier , ils se virent

condamnés à battre la mer comme au hazard. Cependant leur bonne fottune les fit tomber entre certaines isles, qu'ils nommerent Desolate Islands, parce qu'elles font défertes; mais que les Portugais appellent Isles Almiranthe Almiran- tes. On n'en compte pas moins de douze ou treize, dont la fertilité devroit

attirer les Vaisseaux dans ce passage. On y trouve non-sculement de l'eau excellente, mais une grande abondance de dates, de cocos, de poisson & de tourterelles, qui font si privées qu'elles se laissent prendre avec la main. Il y a peu de pays au monde, qui représentent si parfaitement le Paradis

terrestre. Les Anglois y passerent quelque tems à se rafraschir. Ensuire brulant d'avancer, malgré l'opposition du vent, ils eurent encore à les combat-Suite de leur natre jusqu'au 30 de Mars, que les Moutsons d'Ouest commençant, ils arrivevigation. rent enfin à l'Isle de Sokotra. Là, ils rencontrerent un Vaisseau qui faisoit voile vers Aden, & qui se fir passer pour un Bâtiment de Surate, quoiqu'il ap-

partîne aux Mores de Diu, S'étant laisses persuader de l'accompagner, dans la vue de tirer un grand avantage du commerce de la Mer rouge, ils ietterent l'ancre le 8 d'Avril, devant le Port d'Aden. Cette Ville qui est de la dépendance des Turcs, passe pour la clef de toute l'Arabie heureuse. Dès le premier jour, l'Amiral fut recu à terre avec toutes fortes d'honneurs, & conduit comme en triomphe jusqu'au Palais du Gouverneur, sur un beau cheval Arabe, escorté de douze Janissaires. Ensuite le Gouverneur apprenant que les Anglois avoient une Lettre du Roi d'Angleterre pour le Bacha de Zenan, materantés 1 A- envoya deux d'entre eux jusqu'à la résidence de ce Bacha, qui étoit à plus de

quinze (a) journées dans les terres. Le Bacha leur demanda s'ils avoient une permission du grand Seigneur pour entrer dans une Ville de sa domination. Comme ils n'en avoient point, & qu'ils furent obligés de le confesset, il leur déclara qu'il ne pouvoit leur accorder aucune permittion de commerce au Port d'Aden; mais qu'il prendroit le drap qu'ils y avoient débarqué, comme un présent d'autant plus agréable, qu'ils étoient les premiers Anglois qu'on eut jamais vus dans cette Mer ; & que pout témoignage de reconnoissance, il leur laissoit la liberté de partir d'Aden, & d'aller faire leur commerce dans d'autres lieux. Jones qui rapporte ces eirconstances du voyage des deux Mar-

Diffence des chands Anglois, & qui le place comme Coverte après le départ du Vaisseau n'explique pas bien comment ils rejoignirent l'Amiral, & n'est pas moins obl. (a) C'est-à-dire, pour aller & revenir; car il paroit certain que Zenan n'est pas si interieur.

eut fut les injustices que Sharpey avoit essuiées de la part des Tures. Mais en . comparant les deux Relations, on trouve dans celle de Coverte l'explication

deux ancres.

des injustices, & dans celle de Jones le récit du voyage.

SHARPLY. 1609.

Sharpey , fort mécontent du Gouverneur d'Aden , réfolut de porter ses plaintes à Mocka, qui est plus haut, d'environ quarante milles, dans le Gol- sharpey se rend fe Arabique. Il eur heaucoup de peine à gagner ce Port, parce que la Mouf. à Motha, où it fon de l'Ouest étant arrivée, les courans prennent alors leurs cours hors de cette Mer. Cependant il traversa les Détroits, qui n'ont pas plus d'un mille & demi de largeut, & le 11 de Juin, il mouilla l'ancre dans la Rade de Mocka. Les Anglois reconnurent la différence qu'il faut mettre chez les Turcs, entre une Ville de guerre & une place de commerce. Mocka étant comme l'entrepôt du commerce de l'Inde avec le grand Caire & Alexandrie, est habitée par un grand nombre de Marchands, qui aiment à partager humainement avec les Etrangers la liberté & les privilèges dont ils jouissent. S'ils n'offrirent point de réparation à l'Amiral pour les torts qu'il avoir essuiés à Aden, ils lui firent trouver quelque avantage dans le sejour qu'il sit avec eux pendant plus d'un mois, il partit le 26 de Juillet, pour s'avancer vers Cambaye. La Cambaye, plupart de ses Officiers n'approuvoient pas ce nouveau dessein; & le Ciel même y parut contraire, en permettant que dès la premiere nuit on perdit

Le 7 d'Août, après avoirrejoint la Pinace, & puni de mort quelques Anglois de ce Bâtiment qui avoient tué leur Pilote , Sharpey entra dans une Baye de l'Isle de Sokotra, où les avis qu'il reçut ne lui permirent point de s'arrêter long-tems. Il fur mieux recu dans une autre ; mais les vents y foufile- Venu terrates, rent avec tant de violence au Sud & au Sud-Sud-Est, que le Vaisseau ne put trouver d'abri contre le tivage, & que la Pinace fut jettée en pleine mer sans avoir de vivres pour plus de deux ou trois jours. Enfin, tandis que Sharpey entreprenoit de se radouber, il vint un orage si violent du Sud-Ouest, que deux de ses ancres surent encore brisées. Peut-être auroit-il évité une partie de ces infortunes, s'il s'étoit hâté de pourvoir à fes besoins, au lieu d'employer le tems à se faire admirer des semmes de l'Isle par ses galanteries.

Avant remis à la voile le 20 d'Août, il tomba le 2 de Septembre sur la fosent un Piiote Côte de Diu, neuf ou dix lieues à l'Est de cette Ville. On s'avança au long pour teur surete. du rivage l'espace de sept lieues, & l'ancre fut jettée sons une pointe de terre. Le trois on envoya l'Esquif au rivage , pour acheter , des Habitans , quelques moutons & d'autres alimens. Sur la nouvelle que le Vaisseau faifoit voile à Surate, un More du Païs vint demander le passage à l'Amiral. Il l'affura que le refte de la navigation étoit dangereux; & , pour fa propre fureré, autant que pour celle des Anglois, il offrit d'amener à très-bas prix un Pilote qui répondroit du Vaisseau jusqu'au Port. Mais l'Amital qui avoit une confiance aveugle pour fon Pilote Hollandois, rejetta cette propolition. Le 4, on leva l'ancre à trois heures après midi, presqu'au dernier quartier de la marée. L'eau manquant dans le cours de la nuit, on toucha le fond . comme on devoit s'y attendre; au lieu qu'en partant au premier gnartier . on auroit trouvé infailliblement affez d'eatt pour se dégager des basses & des écueils. Après avoir perdu le gouvernail, & rouché plutienrs fois, on se vir Ilstonnaufore, forcé par la ruine du Vaisseau à se sauver dans la Chaloupe & dans l'Esquif;

538

SHARPEY. 1609.

heureux encore, au nombre où l'on étoit, de pouvoir gagner, avec un si foible secours, une Baye assez commode, dont on étoit presqu'éloigné de 20 lieues.

Ainsi la témérité & l'obstination d'un seul homme firent perdre à la Compagnie des Indes, un de ses meilleurs Vaisseaux, & aux Marelors toutes leurs espérances. Les marchandises, & la plus grande partie de l'argent qui éroir à bord, furent abandonnés avec le Bâtiment. On fut deux jours à lutter contre les vents & les flots, jusqu'au 6 à quatre heures après midi, qu'ayant apperçu la terre, on s'en approcha, dans l'espérance de pouvoir gagner la Riviere de Surare. Mais on reconnut que c'étoir celle de Gandevi, qui en est à cinq ou fix lieues vers le Sud. Ce qui fut regardé d'abord comme un nouveau fujer d'affliction, passa bientor pour une faveur du Ciel, car les Portugais, qui étoient informés de l'approche du Vaisseau, étoient à l'attendre avec cinq Frégates, à l'entrée de la Riviere de Surate, où les deux Barques n'auroient pù se garantir de tomber entre leurs mains.

Ils arrivent à Gandevi, & font reçus humaine-

A Gandevi, les Anglois apprirent que leur Pinace ayant abordé fur la même Côte, y avoit été enlevée par deux Vaisseaux Portugais; mais que l'Equipage s'étoit fauvé heureusement, & qu'il avoit pris par terre le chemin de Surare. Le Gouverneur de Gandevi fut rouché de leur infortune. Il les recut avec humanité, jusqu'à leur offrir un établissement dans le Canton. Il étoit Banian. Cette Secte rend un culte aux vaches, & conserve l'ancien usage de brûler les Morts. Autrefois, les femmes se faisoient une gloire de ne pas survivre à leurs maris, & de se livrer aux flammes dans le même bucher. La plûpart sont revenues de cette barbare superstition; mais la force de l'ancien préjugé attache encore une sorte de honte à celles qui prennent le parti de vivre. On les oblige de se faire couper les cheveux, & de demeuret dans cette humiliation, jusqu'à ce qu'il se présente quelqu'un pour les épouser, ou pour les prendre à quelqu'autre titre.

Superflition

Les Anglois fe sendent par terre a Surate.

Geographe.

Les Anglois ayant quitté Gandevi , se rendirent par terre à Surate , qui n'en est qu'à quarante milles. Ils firent ce voyage en trois jours. William Finch, qui étoit à la tête du Comptoir de leur Nation dans cette Ville, leur accorda tous les fecours qui convenoient à leur malheureuse situation. Per-Finch , relebre fonne ne lira le nom de Finch, fans se souvenir des services que cet illustre Voyageur a rendu à la Géographie, par les remarques qu'il nous a laissées fur la plus grande partie des Indes, après en avoir visité les principaux Royaumes. Il étoit arrivé depuis quelques mois à Surate un Vaisseau Anglois, commandé par Hawkins; mais ce Capitaine avoit été appellé par des intérêts de commerce à la Cour d'Agra, qui est à trente journées de Surate. Sharpey, avec le plus grand nombre de ses Compagnons entreprit le même voyage, dans la vue de retourner (a) en Europe au travers de la Perfe. Il partit à la fin de Décembre. Jones qui se trouva sans goût pour une route si pénible, demeura au Comptoir de Surate, avec Jean Elmore, ancien Commandant de la Pinace, Richard Mellis, & Robert Fax. Ils cherchoient ensemble par quelle voie ils pouvoient espérer de revoir leur Patrie, lorsque le hasard fit lier connoiffance à Jones avec un Religieux Portugais de l'ordre de Saint-Paul, qui Jones revient arrivoit de Cambaye. Ce Pere, qui étoir un homme de mérite, crut trouevec un Reli-

(a) On verra dans la fuite qu'il ne l'executa point.

539 mirié que d'estime. Il lui promit de le conduire du moins jusqu'en Portugal; & SHARPEY. ce fut à sa considération qu'il accorda la même faveur aux trois autres. 1609

Ils partirent le 7 d'Octobre, pour se rendte à la célébre Forterelle de Daman, où Elmore revit encore une fois sa Pinace, donr les Porrugais s'étoient faisis. Ensuite ayant gagné Chaul, ils prirent le che.nin de Goa, où ils arrive-

rent le 18 de Novembre.

Il est érrange qu'un Voyageur, tel qu'on doit se figurer Jones, après les sentimens d'estime & de zèle qu'il avoit inspirés au Pere Portugais, ait pu passer fix femaines à Goa, fans y faire aucune observation qu'il air jugé digne de son Journal, Il s'embarqua le 9 de Janvier 1610, à bord d'une Caraque, nommée Notre-Dame de Pitié, qui étoit l'Amitale d'une florre Portuguise de quatre Voiles. Le 18, il paifa la Ligne fur la Côte de l'Inde; & , le 21 de Mars, il quer à Goa. tomba au Continent de l'Afrique, à trente-rrois degrés & demi de latitude, environ cinq lieues du Cap des Aiguilles. Après y avoir été retenu par les vents contraires julgu'au 2 d'Avril , il efluya un affreux orage de l'Ouest-Sud-Ouest, qui lui fit voir, pendant fix heures, la mort inévitable au milieu des flots. Le 4, il se rapprocha de la terre, à trente-quatre degrés quarante minutes; &, fans perdre la vue du rivage, il fut si bizarrement le jouer de la mer, qu'avant Dificulté à doifans perdre la vue du rivage, il rue il otzarrement le joues de la mei, qui avant ére pousse quatre ou cinq fois à deux ou trois lieues du Cap de Bonne-Esperance, il ne put le doubler avant le 19 d'Avril. Le désespoir étoit extrême sur « la florre Portugaife, parce qu'on s'y croyoit menacé de passer l'Hyver à Mo-, zambique.

1610 It was a conbar-

Le 17, elle passa le Tropique du Capricorne : & le 9 de May, elle jerra l'ancre à Sainte Helene, qui est à quinze degrés de latitude du Sud. Elle s'y arrêta jusqu'au 15. Ensuite, ayant passe la Ligne le 21, elle se rrouva le 26 sous le Tropique du Cancer, avec le venr au Nord-Eit, que les Portugais nomment le Vent géneral. Le 16 de Juillet, èlle eut, dans un grand éloignement, la vûe de plusieurs Isles à l'Ouest, que les Pilotes prireur pour les Açores, parce qu'ils se trouvoient à quarante degrés & quelques minutes de latitude, sans avoir apperçu aucune autre retre depuis qu'ils avoient quitté Sainte Helene, Enfin, le 1 d'Août, ils découvrirent les Côtes du Portugal, à deux lienes du Roc de Lisbonne, & le même jour ils jetterent l'ancre à Cascais. Jones & ses Compagnons, toujours conduits par leur Guide, trouverent le moyen de gagner secrerement le rivage dans un Esquif, & de se garantir ainsi des embarras ausquels ils devoient s'atrendre de la part des Portugais. Ils demeurerent cachés aufquels ils devoient s'attendre de 12 part des Pottugais. Ils demeurerent caches Jones anné à à Lilbonne jusqu'au 13, qu'ils s'embarquerent sur un Bariment Anglois qui re-titume en Antournoit à Londres, Jones n'explique pas quelles étoient ses craintes, ni pour-gistent, quoi il se croyoit moins libre en Porrugal qu'un Vaisseau de sa Nation. Mais il affure qu'érant parti de la Baye de Vayers, les Portugais, qui apprirent son évasion, envoyerent une Fregare bien armée pour arrêrer son Vailleau, sous le feul prétexte qu'il y étoit avec les trois Compagnons de son Voyage: ce qui ne les empêcha point d'achever heureusement leur course, & d'arriver à Londres le 17 de Septembre 1610 , après une absence de deux ans & demie.

#### LATITUDES.

Isle de Comorre . . . 11 oo S. Isle de Pemba ..... Rade de Sre Helene. . . 15 00. · Tome I.

Yyy

## CHAPITRE VIII.

ROWLES. 1609.

Voyage du Capitaine Rowles à Priaman, dans l'Union.

Echirciffement preliminaire.

E Voyage, qui n'est qu'une continuation, ou, si l'on veut, une divifion du précedent, porte dans Purchass un titre conforme à l'idée qu'on a deja dù s'en former fur les deux Relations de Coverte & de Jones. Le Vaisseau l'Union , auffi malheureux que celui de l'Afcension , avec lequel il étoit parti , fur non-seulement séparé de son Amiral par une affreuse tempête; mais, étant condamné par le Ciel au même fort, il n'acheva plus heureufement le voyage de l'Inde que pour venir faire à fon retour un trifte naufrage sur les Côtes de France, Auffi Purchafs l'a-r'il publié fons le nom de Voyage inforuiné. La premicre partie, c'est-à dire, sa course jusqu'à Priaman dans l'Isle de Sumatra, est d'un Officier Anglois nommé Moris, qui sans avoir été témoin de ce qu'il raconte, en garantit la vérité sur des témoignages ausquels il a cru devoir sa confiance. Le récit du retour de l'Union & de son naufrage sur la Côte de France, est tiré de plusieurs Lettres autentiques.

L'Union eft fé-

La tempête qui sépata l'Union de son Âmiral , presqu'à la vûe du Cap pare itel Amiral, de Bonne - Esperance, lui avoir fair perdre aussi son grand mâr, qui sur non-feulement brifé par la fureur des vents, mais emporté hors du Vaiffeau avec une impétuofité que l'Ecrivain n'entreprend point de repréfenter. Cependant, comme s'il n'eut manqué à l'orage que ce furieux coup pour le calmer, les hors devinrent auth- tôt si tranquilles, que Rowles ne desefpera point de retrouvet son mât, qui ne ponvoit être encore fort éloigné. Il fut le premier qui l'apperçut heureusement; & les moyens ne manquerent pas pour le pêcher sans effort. On n'eur pas moins d'adresse à le rendre capable de fervice; de forte qu'après avoit réparé ce malheur, & retrouvé un tems favorable, il ne resta aux Anglois de l'Union que le regret d'avoir vû disparoître l'Ascension & la Pinace. La rempête les ayant jetrés au-delà du Cap, ils ne douterent pas que l'Amiral ne l'eût doublé de même; & fans penfer à la Baye de Saldanna dont ils le croyoient fort éloigné, ils se persuaderent que pour le rejoindre, c'étoit à Madagascar qu'il le falloit chercher. per l'Amirat à Ils prirent leur course vers la Bave de Saint Augustin. Vingt jours qu'ils y

Rowler va cher-Madagascar,

Et à Zanzibar.

passerent à l'attendre, n'ayant servi qu'à leur faire trouver de l'eau & des provisions, ils en partirent pour Zanzibar avec de meilleures esperances. A leur arrivée dans cette Isle, ils furent reçus avec plus d'humanité qu'ils n'en avoient jamais trouvée dans les Négres: mais, fans s'imaginer la cause de leur changement, ils les trouverent le lendemain si mal disposés, que Richard Kenu, Trésorier du Vaisseau, étant descendu au rivage avec quelques Marchands, eur le malheur d'être tué dans une embuscade, & Wickam, un des Marchands, celui d'être fait prisonnier. Le reste ne se fauva pas sans peine avec la Chaloupe.

Il fallut s'éloigner fur le champ d'un lieu si funcse. On en partit au mois de Février, avec les vents au Nord & au Nord-Est, c'est-à-dire, absolument conPartie Septentrionale de Madagafear. Son intention étoir de reiâcher dans la

Baye d'Antongil; mais il tomba qu côte de l'Oucit, dans une fort grande Baye,

traires au desfein qu'on avoit de gag set l'Itle de Socotra. On battit long-tems ROWLES. la mer, fans avancer. La plus granue partie de l'Equipage étoit arraquée du 1509. scorbut. Rowles, cedant enfin a la necessité, se lassa conduite par le vent à la

Its form forces retourner & Madagatear-

Baye de Kau-

que les Habitans nomment Kauquomorra, dont les bords & les Pays voilins iont également fertiles & agréables. Apres tant de fatigues & de dangers, la vûe de ce beau féjour fut une confolation pour les Anglois. Ils resolurent d'y attendre le changement de la Mouffon , & de tirer du moins un fruit de leur difgrace , en retablifant leur fanté. Les Fiabitans leur paturent d'abord fort civits, & ne marquerent point d'éloignement pour lier commerce avec eux. Le Roi même donna l'exemple à fes Sujers, par la bonté & les carelles avec tesquelles il reçut plusieurs fois les

Marchands.

Rowles se fiant trop aux apparences, voulut rendre une visite à ce Prin- Les Anglois sore ce, accompagné de Richard Reve, principal Facteur, de Jeffery Carlet & ttahis par les Néde trois autres. Samuel Bradshaw, qui avoit été plusieurs fois employé à leur Caphaine. cette Cour barbare, eut le bonheur de 1e trouver occupé par d'autres foins qui ne lui permirent pas de turvre le Capitaine. Ce fut une faveur fingnliere de la Fortune, car les Infulaires avoient médité une trahifon, qu'ils étoient prêts de faire éclater. A peine Rowles & fon cortege eurent touché le rivage, qu'ils furent enveloppes par une troupe de Barbares, qui les enleverent fans rélittance. Les Mateiors de la Chaloupe, perdant l'esperance de les secourir , n'eurent rien de 11 prellant que de s'éloigner à force de rames; mais il ne leur fut pas même atle de regagner le Vailleau. Une multirude de Pares & de grandes Barques torrant de la Kiviere, avec de grands cris, s'avancerent imperueusement pour leur couper le passage, & ne balancerent pas même à s'approcher du Vaisseau, dans la résolution de l'attaquer. Les fléches & les dards formerent aufli-rôt une épaulle nuce. Dans la confusion des premiers mouvemens, les Anglois craignirent d'être forcés, fans pouvoir s'en garantir. Mais ayant enfin dispote seur arrillerie, ils coulerent à fond, dès les premiers coups, fix ou tept des plus grandes Barques. Certe exécution refroidit bientôt toures les autres, qui le rerirerent plus promptement qu'elles

ne s'étoient avancées. Cependant le Capitaine demeuroit prisonnier, avec ses trois Compagnons. Loin d'esperer leur siberré, Bradshaw, qui devenoit après lui le Commandant du Vailleau, conçut que les Sauvages s'etant foulevés lans prétexte, il n'y avoit que de nouvelles perhidies à se promettre d'eux, & que la plus sure rellource étoit la fuite la pius prompte. Une autre difgrace, qui survint pour accabler les Anglois, ne leur permit pas de deliberer plus long-tems. Sept hommes moururent presque substement, sans qu'on en put soupconner d'autre cause kpt Anglois. que la force de quelque pouton, que les Négres avoient lancé avec leurs fléches & leurs daids. On prit donc le parti de lever l'ancre, dans l'intention néanmoins de chercher une autre Daye de la même Isle, & des Habitans plus traitables; car le veut ne permettoir point encore de s'abandonner à la haute mer. Mais avent qu'on fitt prét à partir, les Sauvages se firent voir encore dans une multitude de Barques, & s'approchetent li subitement du Vaisseau, qu'ils

ROVLES. 1609. Nouvelle attnque des Negres.

eurent le tems d'y faire pleuvoir une grêle de fléches avant que l'artillerie pût être appareillée. Cependant la crainte de ces terribles armes les fit retouner au même inflant vers le rivage. Ils y detcendirent avec la même précipitation comme si la vûc de la terre & le soin qu'its eurent ausli-tôt de se railembler, les eût rendus plus hardis & plus forts. Bradshaw bien instruit de leut mali-

L'amillerie tes met en faste.

gnité, & ne doutant point qu'ils ne lui préparaisent quelque nouvel outrage pendant la nuit, réfolut d'employer l'artifice à fon tour. Il s'approcha de la Côte par un mouvement presqu'imperceptible; & , lorsqu'il se crut à la portée du canon & de la mousqueterie, il fit une déchatge, qui éclaireit autli-tôt leurs rangs par de larges ouverrures. L'effroi dont ils furent faiss à la vue de tant de morts & de bleffes qui tomberent parmi eux, leur fit abandonner le rivage en poussant d'affreux hutlemens.

Après ces nouvelles hostilités, les Anglois désespererent de trouver, dans

l'Isse, une retraite où la terreur & la haine de leur nom ne fussent pas répandues. Ils se mirent en nier, au mépris de tous les dangers; &, de quelque sortune qu'ils fussent menacés, ils dirigerent leur course vers Socotra. Mais tous

Sont jettés fur la Côte d'Arabie.

leurs efforts ne purent résilter aux vents, qui les jerrerent après une infinité d'agitations, fur la Côte d'Arabie. Ils y mouillerent le 4 de Juin. La Moullon de l'Hyver étoit arrivée. Il n'y avoit plus d'apparence qu'ils pussent gagner Cambaye; & , la Côte , où ils fe trouvoient , ne leur préfentoit aucun Port qui pur leur servir d'azile dans cette saison. Après avoir passé quarre jours à deliberer fur leur fituation, fans ceffe allarmés par des orages, dont rien ne les metroit à couvert fur leurs ancres, ils suivirent le conseil de Grisson Maurice, leur Pilote, qui leur proposa de tourner leurs voiles vers Achin. Ce Port ne pouvant être fans quelques Guzarates, Bradshaw se promit d'y vendre ses marchandifes. On y arriva le 27 de Juillet, après une navigation moins dangereuse que pénible. Bradshaw sut sept jours entiers, sans pouvoir obtenir audience du Roi, & certe faveur lui fur comme vendue pour un riche pré-Dalousie des Hol- sent. Les obstacles vinrent des Hollandois, qui dans la vue de s'artirer tout le commerce de l'Inde, n'épargnerent rien pour nuire aux Anglois. L'Auteur, avec l'indifférence ordinaire des Marchands pour tout ce qui n'a point de rapport à leurs intérêts, négligea de prendre des informations sur les affai-

Commerce A- res du Pays, quoique l'occasion s'en offrit si naturellement. Bradshaw, dir-il en peu de mors, parut à la Cour, eur quelques conférences avec les Marchands d'Achin, & fir ensuite son commerce avec les Guzarates, ausquels il donna des étoffes d'Angleterre & du plomb, pour du Basta blanc & noir, qui est le drap de l'Isse.

Après avoir passé quelque tems dans le Port d'Achin, les Anglois se rendirent à Priaman, où la facilité & les avantages qu'ils trouverent dans le Commerce, devintent un heureux dédommagement pour toutes les peines qu'ils avoient nerce de essuyées. Ils firent leur catgaison de poivre ; & la seule difficulté , qui prolongea un peu leurs affaires, fur une mutinerie de leurs Matelots, dont Bradshaw ne . put arrêter l'infolence que par des excès de ménagement. Le Pilote du Vaisseau, moins temperant qu'il n'étoit convenable à son âge & à son emploi , mourut d'une maladie qui fur attribuée à ses excès. Aussi-tôt que le Bâtiment sut chargé, Bradshaw fit partir Biddulph & Smeth pour Bantam, dans un Jone Chinois, avec un reste de marchandises de l'Europe, dont il n'avoit pu se désaire à Pria-

man ni à Tekou. A leur retour, il leva l'ancre pour retournet en Angletette. Royalis.

On étoit alors au mois de Février 1610; c'est-à-dire, que pendant plus de fept mais que les Anglois patferent dans l'Isle de Sumatra, l'Auteur de cette Relation, qui est Bradshaw même, ne fit pas la moindre remarque pour enzichir fon Journal. On n'a point d'autres lumieres fur le retour & l'infortune du Vaisseau An-

Resour de l'U-

glois, que celles que l'on peut tirer de deux Lettres, l'une de Morlaix en France, l'autre d'Andierne, toutes deux publiées dans le Recueil de Purchafs.

La première, dattée du 21 de l'évrier 1611, est de Bernard Couper, qui éctivoir à Thomas Hide son beau-frere, Marchand de Londres. Il lui marque Lumieres qu'en que se trouvant alors à Morlaix, il avoit teçu, le même jour, d'un lieu nommé (a) Odwen, une Lettre de Guillaume Badget, Irlandois habitué dans ce lieu, pat laquelle il apprenoit que » l'Union, Vaisseau de la Compagnie » d'Angleterre, avoit échoué sur cette Côte; que les Habitans y ayant envoyé » deux Barques, l'avoient rrouvé richement chargé de poivre & d'autres

" marchandifes des Indes; qu'il n'y restoit que quatre hommes en vie, dont » l'un éroit Indien, & qu'ils étoient si foibles qu'à peine pouvoient-ils parler : » que les deux Barques françoifes étoient parvenues à conduire le Bâtiment » dans la Rade d'Oliwen; que les Habitans après avoir débarqué une partie " des marchandises, s'étoient chargés de faire tenir sa Lettre aux Marchands » Anglois de Morlaix, pour les presser d'allet prendre possession de ces ri-» cheifes au nom de la Compagnie d'Angleterre. « Coupet ajoûtoit que cette nouvelle ayant été confirmée par une Lettre du Bailli de Quimpet , il s'étoit ne Lettre de Conhâté, pour en rendre l'avis plus certain, de faire partir trois copies de celle de Per. Bailger, par autant de Barques, parce que le moindre délai devoit faire craindre que les Payfans de la Baile-Bretagne ne s'attribuaifent le droit de s'emparer des marchandifes : qu'il falloit néceilairement s'adreffer à la Cour de France . & que cette affaire lui patoitsoit fort épineuse ; qu'il étoit résolu de se rendre à Odwen, avec un autre Anglois nomme Richard Roberts, pout s'affurer de l'état du Vaisseau par leurs propres yeux, & rendre à la Compagnie tous les services qui dépendroient d'eux ; qu'on prétendoit que le Bâtiment étoit de quatte cens tonneaux & de trois pours, qu'il appréhendoit beaucoup de le trouver déja tout-à-fait dépouillés qu'il entreprenoit le voyage d'Odwen fut les instances de Badger & du Bailli de Quimper, mais plus ardemment encore par la confidération qu'il croyoir devoir à la Compagnie : qu'auth fe flatoir il qu'elle auroit égard aux frais dans lesquels il alloit s'engager, d'autant plus qu'il avoit déja fait avancer de l'argent, & mis en mouvement quelques amis pour réconsenfer ceux qui avoient fauvé le Vaitfeau, & qui devoient veiller i la confervation des marchandifes : que malgré les fages mesures qu'il avoit prises, il ne laissoit pas de souhaiter qu'on envoyât quelqu'un de Londres, pat la voye de Rouen, avec les fonds nécessaires, parce que Morlaix n'étoit point une Ville où la communication de l'argent fût aifée par des Lettres de Change : enfin que les noms des quatre personnes vivantes étoient Edmond White, Thomis Duckmanton, Samuel Smith, & l'Indien, que leur vie étoit encore fort mal affarée; qu'ils manquoient d'argent, & qu'ils n'avoient pas le pouvoir de disposer de leurs propres marchandises.

(4) C'est Andierne.

Yyyiii

ROWLLS. 1610. Détail d'une Lettte de Wotton.

La seconde Lettre, dattée du mois de Mars 1611, est de William Wotton, qui s'étoir trouvé à Andierne, tandis que l'Union étoir dans cette Baye. Voici ses propres termes. » Le 8 de Février, je partis de Bordeaux sut le Polo-Hend,

» & le 11, je perdis mon mát d'avant & mon gouvernail. La nuit du même " jour , je relachat à Oldesyearre. Le 13 , deux Barques Françoises sauverent » l'Union, qui avoir échoué sur des rocs. Le 14, je me rendis à bord de ce

" Bariment, & j'en amenai au rivage Samuel Smith, Thomas Duckmanton " & M. Edmond White. Le 15, j'engageai Guillaume Badget, mon Marchand,

" à donner avis de cette trifte nouvelle aux Anglois de Morlaix. La Lettre par-» tit le 18, & je payai deux écus pont le port. Un Indien, qui étoit avec les

» trois Anglois sur le Vailleau, mourut le 18, & je le fis enterrer le même " jour. Le 21, M. White mourut aufii, & je lui rendis le même office. Le 22, " MM. Roberts & Couper arriverent de Morlaix. Je patris le 2 de Mars, &

" j'arrivai la nuit fuivante à l'Isle de Wigth, &cc.

Autres explications recueillies.

Ces deux Lettres font suivies d'une explication, que Purchass se procura fans doute par ses propres soins. Après les dominages que le Vaisseau avoit essuyés en Bretagne, il y resta deux cens tonneaux de poivre, une certaine quantité de benjouin, & quelques étoffes de foye de la Chine, que Bradshaw avoir acherées à Tekou, dans l'Isle de Sumarra, d'un Bariment Chinois que la tempête y avoit jetté. En allant aux Indes, l'Union avoit touché à Saldanna, où il s'étoit arrêté pour construire sa Pinace. Il avoit petdu son Capitaine dans l'Isle de Madagascar, & plutieurs de ses gens à Zanzibar. Il avoit fait sa cargaifon de poivre à Achin, à Priaman, à Paffeman & à Tekou. A fon retour, il avoit rencontré le Capitaine Henri Middleton, à qui il avoit remis plusieurs caisses d'argent monnoyé. Il n'avoit alors que rrente-six hommes en bonne fanté. Enfuire , avant manque l'Isse de Sainte Helene , la plus grande partie de fon Equipage avoit été emportée par diverses maladies, après avoir passe le Cap-Verd. Dix Anglois & quarre Guzarates, qui étoient à l'extrêmité, avoient demandé instamment d'être recus fur une Barque de Bristol qu'ils avoient rencontrée. & ce changement leur avoit fauvé la vie. On a vû à quel nombre le reste étoit réduit en arrivant sur la Côte de Bretagne. M. Simonson, habile Constructeur de Vaisseaux, qui fut envoyé de Londres pour examiner l'Union & pour le radouber, s'il étoit possible, le déclara incapable de servir plus long-Triftes refles de tems. On n'en fauva que l'artillerie, les marchandifes & les meubles. De foixante-dix-sept Anglois qui composoient l'Equipage à son départ de Londres, il n'en revint que neuf en Angleterte, & trois Guzarates; en y comprenant ceux qui étoient passes sur la Barque de Bristol, & qui étoient échappes à la

mort.

# CHAPITRE IX.

## Voyage du Capitaine David Middleton à Java & à Banda. en 1669.

DAVID MIDDLETON. 1609. Raifons de ce

ANS les vûes qui avoient fait équiper l'Ascension & l'Union , si l'on étoit fort cloigné de s'attendre à leur nautrage, on ne comptoit pas non plus de les revoir autit-tôt que les Bâtimens ordinaires de la Compagnie. Comme il étoit important de leur fournir des prétextes pour s'arrêter long-tems aux Indes, & pour chercher les moyens d'exécuter leur principale Commission, la Compagnie, fans même attendre le retour de Keeling, mit en mer l'Expédition, fous la conduite du Capitaine David Middleton, & le chargea de marchandifes qu'il devoit porter à Sharpey, avec ordre, s'il avoit épuise les siennes, de faire le commerce de ce supplément dans les Pays & les Ports qu'il n'auroir point encore vitirés. L'Afcension approchoit alors de sa catastrophe; & l'Union, trop abbatu pat la séparation de son Amiral, par la perte de son Capitaine, & par les disgraces de sa navigation, pour ofet former des entreprises incertaines, se hâtoit de finir ses affaires dans une aveugle impatience de venir chercher le précipice qui l'artendoit en Europe. Mais la conhance de la Compagnie ne laiffant pas d'ecre établie fur des fondamens raifonnables, elle fit partir Middleton le 14 d'Avril 1609.

Dès le 13 de Mai, il cut la vue de Forte ventura & de Lancerota. Le 10 d'Août, Dépan du Vaif-feau l'Espahil relâcha dans la Baye de Saldanna, où il ne s'arrèta que jusqu'au 18, pour renouveller ses provitions. Enfin, il arriva au Port de Bantam le 7 de Décembre, après voir manqué pendant la nuit l'Amiral Keeling, qui devoit avoir passe

Il fe hite de

fort près de lui entre Madagascar & le Continent. Dans l'étonne nent de ne recevoir aucune nouvelle de l'Afcension & de l'Union, il ne perdit point un moment pour débarquer le fer qu'il apportoit au Comptoir de Bantam; &, fans se donner même le tems de construire sa Pi- suiter Bantam, nace, il réfolur d'aller chercher des informations plus heureuses jusqu'aux Moluques. Ce ne fur néanmoins qu'après avoir usé du pouvoir qu'il avoir reçu de la Compagnie, pour laisser M. Henfworth à la tête du Comptoir. Et comprenant que dans un nouvel office, parmi des Anglois qu'il ne connoitfoit pas plus que les Javans, il avoit besoin de quelques personnés de confiance, il lui donna, quoiqu'à regret, trois de ses propres amis pour conseil & pour cortege. Ce changement ne supposoit pas que la Compagnie fût mécontente de Spalding; mais comme il avoit fait un long scjour dans l'Inde, & qu'il en sçavoit fort bien la Langue, Middleton se crut intereile, pour le succès de fa Commillion, à fe l'affocier en qualité de Conveiller & d'Interpréte, Ainfi, Il prend poldans ce partage, Henfworth, loin de regarder l'Emploi dont il étoit revêtu fing comme une préférence, s'affligea de ne pouvoir rendre, sur le Vaisseau, les fervices qu'on y attendoit de Spalding. D'ailleurs l'état du Comptoit n'étoit pas tranquille. Le Ministre de Bantam, sans cesse excité par les Hollandois, avoit augmenté les droits d'entrée pour les marchandifes Angloifes. Hen.-

MIDDLETON. 1609.

worth fut chargé par Middleton de déclarer à la Cour, qu'il ne se soumettroir pas volontairement à cette injustice; & que le Roi pouvoit user de son autorité pour contraindre les Anglois; mais qu'il ne devoit jamais comptet fur leur confentement.

Middleton remit à la voile, le 18 de Décembre, dans le dessein de se rendre droit aux Moluques. Le vent lui fut si favorable jusqu'au 27, que le même jour il passa les Détroits de Defolam, Mais il fut ensuite arrêté, pendant dix jours enriers, par un calme d'autant plus insupportable qu'étant sous la Ligne

Harrive & Button, qu'il trouve en guerre.

il y essaya des ardeurs excessives; sans compter que doutant de la Mousson d'Ouest, il se voyoit menacé, si elle lui manquoit, de ne pouvoir continuer la navigation. Cependant il fut allez heureux pour arriver le 8 de Janvier devant la Ville de Button. Après l'accueil favorable que les Anglois avoient recu tant de fois dans cette Isle, il ne balança point à faire demandet des nouvelles du Roi & de la Famille Royale. On lui apprit que ce Prince étoit engagé dans une furieuse guerre avec ses Voisins, & qu'ayant rassemblé toutes ses forces, il avoit laisse peu d'Habitans dans sa Capitale. Loin d'y jetter l'ancre, la crainte de s'exposer à des propositions de secours qu'il auroit été difficile de refuser, fit faire tant de diligence aux Anglois, qu'ils passerent les. Détroirs avant la fin du jour. Cependant ils ne purent éviter, le lendemain, Les Angloiren- la rencontre du Roi de Button avec toute son armée. Ce Prince ayant apperçu

emtrent la Flotte du Roi de Button,

le Vaisseau, détacha un petit Pare pour s'informer de quelle Nation il étoit. Middleton ne cacha point qu'il étoit Anglois; mais parlant de ses affaires avec la chaleur d'un homme fort empresse, il demanda seulement s'il y avoit de l'eau dans quelque lieu voisin. On lui montra un endroit de la Côte où elle étoit en abondance. Il fut surpris, en s'en approchant, de se voir suivi de toute la flotte Indienne. A peine eut-il jette l'ancte, qu'un nouveau Pare vint lui faire un compliment de la part du Roi, & le prier d'envoyer quelqu'un à ce Prince, pour l'entretenir des affaires de l'Europe. Spalding, qui se rendit aussi-tôt sur la Caricole Royale, revint une heure après. Le Roi faisoit priet Middleton de ne pas précipitet son départ, & prometroit de le venit voir à bord le jour fuivant.

Vifire qu'ils re-Prince, & ion endicton,

Il y vint effectivement, & les Anglois le reçurent avec un grand festin, lui & tous les Nobles de son correge. Ensuite lui avant fait un présent assez tretten avec Mid- confidérable, ils paroiffoient se disposer à lever l'ancre, lorsque le Roi se mit à pleurer avec d'autres marques d'une vive affliction, Middleton lui demanda la cause de son chagrin. Il répondit que les Anglois l'accuseroient sans doute de mauvaise foi, en voyant qu'il n'avoit point de marchandises à leur offrir; qu'il y avoit quatre mois que sa maison, bù il avoit ramassé une grande quantité de noix & de fleurs de mufcade, de girofle, de bois de fandal, & d'étoffes du Pays, avoit été détruite jusqu'aux fondemens par un incendie, qu'il y avoit perdu, avec tant de richesses, une grande partie de ses femnies; mais que toutes ces pertes le touchoient moins que de ne pouvoir exécuter la parole qu'il avoit donnée aux Anglois de renir des marchandiscs prêtes pour leut arrivée, sur-rout lorsqu'il faisoit réslexion qu'ils avoient équippé un Vailleau à grands frais & traversé les Mers dans cette esperance ; qu'il étoit actuellement occupé d'une grande guerre , avec toutes ses forces, ce qui ne lui permettoit pas d'employer ses Sujets à ramasser de nouvelles provisions;

provisions; que si le Vaisseau Anglois n'étoit point arrivé la veille, il auroit livré bataille le même jour à fon Enneuri ; enan qu'il juroit par la tête de Mahomet qu'il n'avoit pas dependu de ini d'exécuter plus fidélement fes promeffes. Apres toutes ces excules, il fit voir à Middieron de quel côté la principale Ville de son Ennemi étoit située, & supposant que son Vanileau n'en aux Anglois. patieroit pas fort loin, il le conjura d'y lâcher en patiant quelques bordées de son artillerie. Middleton lui répondit que les Anglois étoient Etrangers dans l'Inde, & que ne connoillant pas même ses Ennemis, ils ne pouvoient les attaquer fans se rendre coupables d'une injustice; mais que si quelqu'un entreprenoit de nuite à ses Sujets tandis que le Vaisseau étoit sur ses Côtes, les Anglois employeroient routes leurs forces pour la défense d'une Nation dont ils connoifloient la justice & la bouté. Cette réponse parut satisfaire le Roi. Il retourna fur fa Flotte, qui étoit composée d'enviton quatre - vinge Caricolles , avec une infinité de Pares. Au même instant , les Anglois leverent l'ancre.

MIDDLE CON. 1509

Leur réponde

Le 24 Janviet 1610 , ils arrivetent à l'Isle de Bangaie , d'où la crainte de "

quelque Ennemi avoit chaffe le Roi & la plubart de ses Sujets, Middleton ne Branisent dans pur se procurer des informations certaines sur cet événement. Cependant le l'ille de Bangaie, Directeur d'un Vaisseau Hollandois, qui se trouvoit dans le Port, lui dit qu'autant qu'il en avoit pû juger par diverses circonstances, l'Ennemi de cette Isle étoit le Roi de Macassar, & que la ratson qui avoit fait fuir le avoit fait suit le avoit fait suit le Roi de Bangaie, qui étoit Gentil, étoit la crainre d'être forcé à recevoir le Roi. Mahomérifine, Middleton fe perfuada au contraire que c'étoient les Hollandois mêmes qui avoient rendu l'Isle déserte par leurs menaces, & par l'entreprise d'y bâtir un Fort. A la vérité ils avoient abandonné ce dessein, lotsqu'après la fuite des Infulaires il n'étoit testé presque personne à soumettre. Mais quoiqu'ils n'euffent point alors de Vaufeaux dans le Port , & que le Comproir ne fut composé que de quatre Marchands, ce seul Directeur avoit taltere singuler pris un tel afcendant, qu'aucun Indien n'auroit eu la hardielle de lui de- d'un pincteur plaire. Il avoit deux mattons remplies de femmes , qu'il avoir choifies entre les plus jolies de l'Isle, & un grand nombre d'Esclaves des deux sexes. Son caractere d'ailleurs étoit d'aimer toutes fortes d'amusemens ; & , pendant quelques jours que les Anglois passerent dans l'Isle à se rafraichir, ils lui trouverent l'humeur fort agréable. Il passoir les jours entiers à se réjouir au milieu de ses femmes. La danse & le chant étoient ses passions savorites après eelles de la bonne-chere & de l'amour. Comme il étoit fort bel hounne, il prenoit platfir à se tenir presque nud, suivant l'usage du Pays. Sa puissance étoit si bien établie, qu'il s'étoit rendu comme indépendant des Hollandois mêmes. Le lieu de sa demeure étoit affez voisin d'Amboyne : mais it le Gouverneur Hollandois de cette Ville avoit befoin de lui parlet, il falloit qu'il lui envoyat deux l'acteurs en ôrage jusqu'à fon rerour. Cette excessive autorité venoit particuliérement de la confiance que le Roi de Ternate avoit eue pour lui. Ce Prince l'avoit chargé de lever les Tributs en fon nom dans toutes les Isles de sa dépendance, & souvent le perit Monarque Hollandois ne lui remetroit que ce qu'il jugeoit à propos.

Les Anglois trouverent dans l'Isle de Bangaie des rafraîchissemens delicieux. Ils étoient en état de les goûter. Les maladies avoient tellement tel-Tome I. ZIZ

pecté leur Vaisseau, qu'après une si longue navigation, ils se portoient mieux DAVID

MIDDDETON, qu'à leur depart d'Angleterre. Ils remirent à la voile le 9 de Janvier. Le vent étoit affez favorable; mais toute la nuit ils furent emportes au Sud par Les Anglois des courans si impétueux, qu'ils perdirent quinze lieues sans avoir pû se refont trompes par comourre. Ce contre-tems obligea le Capitaine d'abandonner son dellein, pour les Moluques, & de porter vers les Isles de Banda, qu'il découvrit le

de Février. On redoubla les efforts pour y abordet avant la nuit. Mais en Tyrannie des approchant du rivage, Middleton se sit précéder par son Esquif, pour recevoir des informations de quelques Habitans attachés aux Anglois. Ils lui firent répondre que les Holiandois ne laissoient entret aucun Vausseau étranger dans la Rade; que s'il s'exposoir à tomber entre leurs mains, ils prendroient sur son Vaisseau tout ce qui conviendroit à leurs besoins, & se feroient eux-mêmes les arbittes du prix : que lorsqu'il arrivoit quelques Jones avec des marchandises propres à ces Isles, ils les arrêtoient, sans leur permettre de parler aux Habitans , & les conduisoient detriere le Château , fous leur propre artillerie; de forre qu'il n'en fortoit pas un Matelot fur lequel on ne tirât presqu'à coup sûr, & qu'il y avoit alors quinze grands Jones, qui étoient retenus dans cet esclavage.

Un si triste récit, joint au chagrin de n'apprendre aucune nouvelle de l'Ascension & de l'Union, sit regretter à Middleton d'avoir pénétré si loin dans ces Mers. On n'avoir pas manqué de l'informer à Bantam de tous les outrages que Keeling avoit effuyés à Banda; mais il s'étoit flatté que s'il y trouvoit Sharpey & Rowles, leurs trois Vaisseaux réunis seroient en état de se faite age conduite de respecter. Cependant il n'en prit pas moins la résolution de se présenter dans

la Rade, en bonne posture. Le Gouverneur du Châreau jugcant à cette hardiesse que c'éroit quelque Bâtiment Hollandois, envoya au-devant de lui une Pinace de trente tonneaux. Mais auffi-tôt qu'elle l'eut teconnu pour un Anglois, elle s'arrêta vis-à-vis de lui, & retournant sur ses traces, elle ne lui laissa pas même le moyen d'entrer dans la moindre explication. Après avoir passé le reste du jour à l'ancre, il s'avança vis-à-vis de Lan-

tor. Son intention étoit de feindre qu'il ignoroit la conduite & les dispositions des Hollandois. Il falua la Ville de toute son artilerie; & fans matquer aucune défiance, il alla mouiller si proche de leurs Vaisseaux, qu'il étoit à la portée du canon. Il lui vint aufli-tôt une Barque du Gouverneur, qui lui proposa d'entrer dans le Port , & de descendre ensuite au rivage , pour Sa réponse sux y montter sa Commission. Middleron répondir qu'il ne faisoit qu'arriver dans Deputes du Goucette Mer, & qu'en se présentant aux Isles de Banda, il avoit etu se ttouver dans un Pays libre; mais que ne dépendant en effer de personne, il ne vouloit montrer fa Commillion & s'ouvrir fur ses affaires, ni au Gouver-

gloss,

Les Infulsires neur, ni à personne au monde. On lui demanda fi son Vaisseau étoit en marchandife ou en guerre. Sa réponfe fut qu'il payeroit fidélement rout ce qu'il prendroir. A quelques menaces qu'on ofa lui faire, il répondit encore que rien ne l'empêcheroit de demeurer sur ses ancres, & que si l'on entreprenoit de s'y opposer, il prendroit le parri de se défendre. Les Hollandois le quitterent avec de vives marques d'indignation & de colere.

A peine furent-ils partis qu'il vinr à bord une multitude d'Insulaites, qui féliciterent les Anglois de leur arrivée. Middleton apprit d'eux l'état des affaires du Pays. Les Habirans auroient souhaité d'entret en commerce avec lui . s'ils n'eussent été retenus par la crainte des Hollandois , avec lesquels MIDDLETON. ils vivoient alors tranquillement. Mais ceux de Puloway & de Pulorin étoient moins d'accord avec le Gouverneur. Middleron croyant pouvoir rirer quelque avantage de cette méfintelligence, chargea Spalding d'entretenir en particulier un Insulaire de Puloway, qui se trouvoir à bord avec les autres, & de lui offrir une récompense, s'il vouloit assurer les Habitans de son Isle que les Anglois payeroient les épices en marchandifes ou en argent, qu'ils prendroient fur eux le soin de les transportet dans leur Bâtiment, & que n'avant pas beaucoup de mesures à garder avec les Hollandois, ils trouveroient le moyen d'achever leur cargation. En effet, ne reconnoillant point d'autres droits que ceux du commerce , Middleton étoit résolu de les exercer sans ménagement.

DAVID

Le marin du jour fuivant, il vit arriver deux Barques ; l'une venoit du Vive det Hollan Château, & l'autre de la part du Vice-Amiral, avec des ordres absolus pour doinne distance Middles le Capitaine Anglois, d'entrer dans le Port. Middleton retint les Hollan- 1001. dois à dîner. Après les avoir traités civilement, il leur déclara qu'il ne changeroit point de poste, & qu'il étoit résolu d'en courir tous les risques; que les deux Nations étant amies en Europe, il ne pouvoit craindre raisonnablement que les Hollandois voulussent commencer la guerre aux Indes, & que s'ils avoient réellement cette vûe, ce n'étoit pas un particulier tel que lui qui devoit se conduire dans cette supposition. Malgré ces discours, l'Officier qui commandoir la Barque du Gouverneur, lui dit ouvertement qu'il ne devoit pas s'arrêter dans le lieu où il avoit jetté l'ancre, & que s'il continuoit d'y demeurer, on étoit résolu de l'en chasser par force. " J'y demeu-» rerai, repliqua Middleton, aussi long-tems que le lieu me paroîtra com-» mode, parce que je n'ai pas d'autre règle à suivre que ma commodité; . & lorsque je commencerai à me trouver mal ici, j'irai me placer dans le » meilleur endroit du Port. « Les Hollandois répondirent que le Pays leur appartenoit. » Eh bien ! leur dit Middleton , j'en fuis donc ici plus en fûre-» ré, car je suis dans le Pays des amis du mien. » Ils le quitterent fort mé-

contens. Avant la fin du jour, il débarqua quelques piéces d'artillerie pour les faire conduite fur le penchant d'une colline, derriere le Vaisseau; & se propofant d'y faire quelques retranchemens, il comptoit d'être en état de se défendre avec ce double foûtien. Mais comme il avoit donné ordre en même teme de sonder la Rade autour de lui, il y trouva tant de rocs, & le fond si dangereux, que cette découverte le fit changer de penfée. Il fit rentrer à bord deux piéces de canon, qui étoient déja sur le rivage; & , le lendemain , il envoya Spalding, dans l'Esquif, au Gouverneur du Châreau, avec une Lertre, à laquelle il lui défendit de rien ajoûter de bouche. Elle a paru digne d'être confervée :

Préparacifs des

" CI vous considerez avec un peu de réflexion que vous avez ici beaucoup Middiron ferie

" d'Ennemis & peu d'amis, que je suis Chrétien, & que vous avez be- au Gouverneus,

» foin de quantité de choses que j'ai sut mon Vaisseau, vous ne rejetterez pas

» l'offre que je vous fais de vous accommoder de ce qui vous est nécessaire.

Zzzii

### HISTOIRE GENERALE

DAVID MIDDLETON. 1610.

\$50

- " Nos Princes étant amis en Europe, je ferois faché que leurs Sujets euffent » ici quelque différend. A l'égard de l'ordre que vous m'avez envoyé d'ailer
- » jetter l'ancre sous le canon de votre Château, je crois avoir ici le privilège » que nos Princes accordent mutuellement à leurs Sujets, d'aller & de ve-
- " nir sans obstacle dans les lienx où ils s'attribuent quelque pouvoir, & de s'at-» rêter dans les Rades, quand il ne leur plait pas d'entrer dans les Ports. Pat
- " rapport à ma Commission, que vous souhaitez de voir, je suis homme
- " d'une naissance qui ne doit rien à la vôtre; & guand vous voudrez me trai-
- » ter avec égalité, je ne refuferai pas de vous montrer ma Commission. Con-
- " venons seulement de nous trouver, ou sur l'eau, chacun dans une Barque
- » également armée, ou dans tout autre lieu qui ne m'éloigne pas plus de mes
- » forces que vous ne le ferez des vôrres. Mais pourquoi tant d'embarras dans
- » nos préliminaires? S'il est vrai, comme on me l'a dit, que vous ayiez un Trai-
- » té de commerce avec les Habitans de Lantor, supposez que je suis du nom-" bre, & traitez-moi comme un Indien pour mon argent; je vous en aurai
- » de l'obligation, car il me fera toujours plus agréable de commercer avec
- » vous qu'avec eux. D'ailleurs, comme vous êtes en guerre avec les lsles de
- » Puloway & de Pulorin, vous comprenez bien que j'en puis tirer des épices, » sans que vous ayez aucun moyen de vous y opposer. Je vous demande réponse
- " fur tous ces articles, & je l'attens par les mains du Porteut de ma Lettre. En
- » attendant rien ne m'empêche d'être avec amitié, votre très-humble, &c. » Signé Middleton, fur mon Vaisseau, le 7 Février 1610.

On refuse de pibics.

Spalding & fon corrège furent reçus civilement au Château, & conduits répondre à fa Let-tre : mison fair au Gouverneur, qui étoit alors à déliberer avec fon Confeil. La Lettre de Middet menaces ter- dleton fut ouverte & lue dans l'Affemblée. On refufa d'y répondre par écrit; mais le Gouverneur ne fit pas difficulté d'apprendre à Spalding quelles étoient les résolutions du Conseil. Les Hollandois avoient dans le Port trois grands Bâtimens, chacun de mille tonneaux, & trois Pinaces, chacune de trente. Un des trois Vaisseaux, nommé le grand Soleil, étant désormais hors d'étar de servir , ils devoient le faire approcher du Vaisseau Anglois jusqu'à l'abordage, y mettre le feu dans cette situation, & le faire fauter avec trente barils de poudre qu'ils y avoient déja portés. Dans cette vûe, ils avoient nommé les gens qui devoient le conduire hors du Port, & préparé les chaînes qu'ils devoient employer en abordant les Anglois. Plusieurs Barques étoient prêtes à le fuivre, pour recevoir ceux qui devoient le conduire, aussitôt qu'ils l'auroient bien embrafé & qu'ils verroient le feu prêt à gagner la poudre. Pendant cette exécution, les deux autres Batiniens devoient s'approchet des Anglois à la portée du moufquet, pour les battre de leur artillerie; & plusieurs grandes Barques avoient ordre de voltiger à l'entour, en les harcelant encore avec les fléches & les balles.

Middleton fe lie effrager & deicend 1 serre.

Quoiqu'il y eût pent-être plus d'affectation que de réalité dans ce récit. on ne manqua point de le confirmer par divers mouvemens qui pouvoient lui donnet de la vraisemblance. Spalding voyant les préparatifs qui se faifoient fur le grand Soleil, se hata de portet toutes ces nouvelles à bord. Middleton en fut sérieusement allarmé, Il crut devoit renoncer à sa fierté . & descendre promptement au rivage, pour s'expliquer avec le Gouverneur. avant que les holtilités fullent commencées. Il prit la Commission ; & s'etant mis dans fa Chaloupe, avec le Pavillon d'Angleterre, il fit avertir le Gouverneur, en touchant à terre, qu'il lui demandoit quelques momens d'entretien. Au même moment , il fut surpris de le voir sortit du Château , & venir à fa rencontre avec ses principaux Officiers. Trois cens Soldats qui formoient la garnison, se rangerent en haye jusqu'à la mer. Le canon du reçou. Château fe fir entendre, & la Garnison fit trois decharges de sa mousqueterie. Ce fut avec cette pompe que Middleton fut conduit à la maifon du Gouverneur, qui lui avoit fait prendre la droite en marchant, & qui lui avoit rendu tous les honneurs. Ils s'affirent tous deux dans la chambre du Confeil, fur deux fauteuils, qui sembloient avoir été préparés, car tout le reste de l'Atlemblée fut place fur des bancs. Le Gouverneur abufa de la facilité qu'il avoit à parler, pour faire quantité de complimens aux Anglois fur leur arrivée, mais fans toucher au fujet de leur querelle. Middleton impatient l'interrompit; &, tirant fa Commission, il sui dit que n'ayant pù sui persuader qu'il n'étoit point un Pyrate, il avoit pris le parti de lui en apporter des preuves. Alors il montra le papier qui contenoit fes pouvoirs ; il en lut rapidement la première ligne, & comme s'il n'eût pù douter qu'on ne fut fatisfait de cet exorde, il remit le papier dans fa poche.

Toute l'Affemblée se récria autilitot, & demanda la lecture entiere de la apparence Commission. Middleton répondit d'un air ferme, qu'il n'y confentiroit pas, tant qu'il lui resteroit un fousile de vie : qu'il lui susfissoit d'avoir lû son nom & fait voir le Sceau d'Angleterre. Enfuite il se leva comme s'il n'eût plus penfe qu'à retourner au Vaiffeau; mais on le pria de demeurer quelques momens. On entra dans quelques difcours, les uns fort civils, d'autres moins mefurés. A la fin les Hollandois s'adoucirent , & firent apporter des rafraîchillemens. On but à la prospérité des deux Nations; après quoi le Gouverneur fit voir aux Anglois les logemens & les fortifications du Château. Tout y étoit en fort bon ordre . & bien fourni d'armes & de munitions.

Middleton n'ignorant pas que l'argent & les promesses, applanissent les plus grandes ditheultés, prit adroitement l'occasion d'offrir mille livres sterling pour obtenir la liberté de faire sa cargaison, & promit une chaîne d'or, qu'il porroit autour du col, à celui qui lui procureroit cette faveur. Il ajouta qu'il payeroir les épices au-dessus du prix ordinaire. Après avoir jetté met écuter dans ce fondement, il dit au Gouverneur que les Hollandois devant être enfin le Portperfuadés que fon Batiment n'étoit point un Vailleau de guerre, il ne feroit plus difficulté d'entrer dans le Port. On lui répondit qu'on étoit prêt à lui rendre toutes fortes de fervices. Comme la nuit approchoir, il prit congé de l'Assemblée. Tandis qu'il rentroit dans sa Chaloupe , on fit une décharge de toute l'artillerie du Château, & les Vaisseaux qui étoient dans le Port le salucrent auth à fon passage.

Le lendemain qui étoit le 8 de Février , il conduifit son Vaisseau entre le Château & les Bâtimens Hollandois. Il les falua de plufieurs décharges, aufquelles on répondit avec nfure. Auffi-tôt qu'il eut mouillé l'ancre, le Gouverneur & ses principaux Officiers lui rendirent leur vitite à bord. Ils v accepterent un dîner, qui fut accompagné de tous les témoignages possibles de confiance & de joie. On parla enfuite de cargaifon; mais ni les raifons, ni les offres, ne purent faire obtenir aux Anglois la permission d'acheter une Il y entre.

Zzziij

DAVID MIDDLETON. 1610.

feule livre d'épices. La réponfe du Gouverneur fut toujours qu'il n'accorderoit

pas cette permission pour tacheter sa vie. Middleton perdant l'espérance de se la procurer ouvertement, résolut de commencer par faire sa provision d'eau, & de renter ensuite la fortune. Mais on ne lui permit pas même d'envoyer ses tonneaux au rivage, sans qu'ils fussent accompagnés d'un Hollandois. Il en fort mépour observet si les gens du Vaisseau ne parloient point aux Habitans. Lorsque les tonneaux furent remplis, Spalding reçut ordre d'aller dire au Gouverneur que Middleton étoit réfolu de partir. Les Hollandois parurent fort furpris; &, le vent étant Ouest, ils ne putent s'imaginer quelle toute les Anglois alloient prendte. Cependant, étant en effet fottis du Port, ils furent fuivis par deux Barques Hollandoifes, dont l'une s'approcha d'eux, & leur déclara de la part du Gouverneur, qu'il leur difendoit d'aller dans aucune des Isles. Middleton répondit qu'il ne connoil sit point de droit au Gouverneur pour lui envoyer des ordres, & que loin de les recevoir, il alloit fe

Les Hollandois le pouriuvent-

rendte aussi vite qu'il lui fetoit possible à Puloway, d'où il consentoir que les Hollandois vinssent le chasser s'ils croyoient le pouvoir. La Barque ne fur pas plutôt rentrée dans le Pott avec cette réponfe, qu'il en fottit une Frégare, à voiles déployées. Middleron, réfolu de combattre, affembla tous ses gens pour leur inspirer la même résolution. Il leur dit que s'ils vouloient le seconder avec un peu de courage, il se proposoit de visiter toutes les Isles en dépit des Hollandois. Et joignant les libétalités aux exhortations, il leur promit, non-seulement de leur donner tout ce qui étoit à lui sur le Vaisseau, mais d'affuret pour toure leur vie une subsistance honnête à ceux qui auroient le malheur d'être estropiés. L'ardeur du Capitaine en répandit une si vive dans l'Equipage , que tout

Sa fermeté les oblige de se reti-

le monde jura de hazarder sa vie pour l'intérêt de la Compagnie des Indes , & l'honneur de la Nation. Mais la Frégate voyant qu'on se prépatoit à la bien tecevoir, prit le parti de rentrer dans le Port. Tandis que les Anglois lutroient avec affez de difficulté contre le vent, l'Amiral, le Vice-Amiral & le Lieurenant du Château s'avitetent beaucoup fur les Bârimens qui étoient dans le Port, sans que Middleron pût sçavoir quelles étoient leurs intentions. Lorfque le Vaisseau eut gagné le vent , & qu'il se trouva secondé par le courant qui alloit à l'Est-Nord-Est , il avança de si bonne grace , qu'étant 11 fe rend à Pur bien-rôt proche de Puloway, Spalding fut envoyé dans la Chaloupe, avec cinq hommes, pout affurer les Habitans que les Anglois étoient partis du Châreau en querelle avec le Gouverneur, & qu'ils venoient leur offrir d'acherer leurs épices, argent comptant, s'ils n'aimoient mieux des marchandises en échange. Il leur promit aussi que le Capitaine descendroit lui-même dans leur Isle, austi-tôt qu'il autoit trouvé quelque endroit sur pour jetter l'an-Repressors Ha- cre. Pendant l'absence de Spalding, il atriva deux Barques de Lantor, qui bitans de Lantor, demanderent aux Anglois pourquoi ils avoient abandonné leur Côte. On leut répondit que la force du coutant avoit emporté le Vaisseau, & qu'on

loway.

n'avoir pas eu dessein d'ailleurs d'aller plus loin qu'à Puloway, où l'on avoit deja député un Facteur, pour disposer cette Isle au commerce; que si les Habitans de Lantot vouloient vendre leuts épices aux Anglois, plutôt qu'aux Hollandois qui n'étoient venus que pour s'emparet de leut Pays, on prendroit tout ce que cette Ville avoit actuellement dans ses Magasins, & l'on

n'épargneroit rien pour la rendre contente du marché. Les Indiens des deux Barques partirent fort satisfaits de cette promesse.

MIDDLETON. 1610.

Spalding avoit été reçu dans l'Isle de Puloway avec de grands témoignages de joie. Mais quoique rous les Habitans fe fussent assemblés pour le combler de carelles, ils n'avoient pas voulu convenir du prix des épices avant que le Capitaine Middleton fut arrivé. Cependant ils avoient offert d'en livrer à compte une certaine quantité. Middleton, sur cet avis, donna ordre à Spalding de lui chercher, s'il étoit possible, un Pilore Indien, qui fût capable de firuer fon Vaiffeau dans un lieu für & commode, Spalding en parla aux Habitans. Il s'en trouva deux qui furent loués à frais communs ; c'est-à-dire, que les Infulaires donnerent à l'un vingt pieces de huit, & Middieron la niême fomme à l'autre. S'étant rendus à bord la même nuit, ils tournerent la proue vers Seran & conduifirent le Vaisseau dans un lieu nommé Gelogula, où la Rade est assez bonne, il rrente lieues de Banda. Les An-Les Anglois 6 glois se harerent d'y prendre une maison. Ils commencerent par fréter leur le de Seran, l'inace; ce qu'ils n'avoient point encore eu le rems de faire. Mais la faison étoit si avancée & les Moussons si proches de leur fin que tous les momens demandoient d'être employés. La Pinace fut achevée en deux jours, & nommée le Hopewell. Elle fur envoyée le 27 de Mars à Puloway, où elle n'arriva que le 31.

Il restoit à régler le prix des épices. Les Habitans demanderent quantiré

de droits & de gratifications. Enfin, l'on convint que les épices seroient payées au même prix qu'elles l'avoient été par le Capitaine Keeling, & que les Chefs recevroient quelques préfens. Il fallut même accorder en fecret liteonmentent d'autres libéralités, car les Indiens ne cessent pas de demander; & , dans les Pulous, circonstances que j'ai représentées, il étoit important de ne pas les chagriner par des refus. Aufli-rôt que le prix fut réglé, ils s'empresserent de charger le Hopewell, qui revint à Gelogula avec d'excellentes marchandifes, Mais comme il n'étoit que de dix tonneaux, & que la répétition des voyages entraînoit des longueurs, Middleton fut forcé de louer à Puloway un grand. Pare, qui fur chargé de noix mufcades, & qui arriva heureusement à Gelogula. On entreprit de le rendre beaucoup plus haur; & , dans l'espace de peu de jours, il se trouva capable de porter vingt-cinq tonneaux. Douze des plus habiles Matelots furent nommés pour le conduire. Enfin rien ne manquoit aux espérances qu'on s'en éroir formées. Mais après avoir fait un voyage, il disparut, sans qu'on ait jamais eu la moindre information de son sort-Le Hopewell, qui continua de faire plusieurs fois le même voyage, n'ayant pû s'en procurer aucune nouvelle, on conclut qu'il avoit péri dans une tempête qui s'éroit fair sentir jusqu'à Seran, & dont le Hopewell même ne s'épète qui seroit fait ientit juique a serait, se sont le chaptin extrême de voir la In fontune per-toit fauvé qu'avec peine. Middleton reffentit un chaptin extrême de voir la tre qui les anisses faison prêre à finir, sans aucune apparence que sa cargaison pût êrre achevée, beaucoup. Il n'osoit aborder à Puloway avec le Vaisseau, parce qu'il y avoit peu de sureté sur la Côre. Ainsi se voyant rejetté à plus de six mois, il tourna ses soins à chercher d'autres Bâtimens. Ayant appris qu'il y avoit à Lantor un vieux Jonc , qui n'étoit pas fort éloigné des Vaisseaux Hollandois , il trouva le moyen de l'acheter secrettement, & l'habileté de ses Matelots le mit en étas d'être de quelque secours.

DAVID MIDDLETON. 1610.

Mais la perte des douze hommes, qui avoient disparu dans la tempête, caufoit beaucoup plus de peine aux Anglois. La plus grande partie de l'Equipage étant affligée par des maux de jambe, qu'on attribuoir au mauvais air de la Rade, il ne reftoit presque personne pour faire les voyages de Puloway dans le Hopewell; on, du moins, ceux qui l'entreprenoient après s'être imparfaitement rérablis , ne manquoient point , à leut retour , de retomber dans des maladies beaucoup plus dangereutes. Il s'en trouvoit plutieurs qui

Embarat ere avoient en jusqu'à trois ou quatre rechures. Au milien de tant d'embarras , trême des An- Middleton se voyoit presque sans ressource. L'Isle d'ailleurs étoit ouverte aux atraques des Hollandois, qui ne pouvoient avoir perdu le dellein de faire In font exposés périr fon Valifeau. Il n'ignoroit pas qu'ils avoient deja gagné par de granà divers penilles, des promelles une partie des Habitans, & qu'ils avoient poulle la haine juf-

qu'à offrir une fomme confidérable à quelques Brigan ls, pour se défaire de Ini par le poifon on par d'autres voves. A la vériré, il avoit entre les Infulaires, des amis fideles, qui l'avertifloient de ces perfides delleins, & qui l'exhortoient fans cetle à la défiance. L'Itle avoit affez d'Habitans, dans une fort petire étendue, pout être capable de rélitance, si les Indiens eussent voulu réunir leurs forces. Les Anglois leur propoferent de se fortifier par quelques ouvrages dont ils leur tracerent le plan. Ils leur offrirent même d'y travailler avec eux; mais leurs confeils frent peu d'impression sur un peuple

également lâche & pareffeux.

Cependant un Chef fort âgé, qui s'étoit attaché aux Anglois par inclina-Scorurs qu'on leur procure. tion, se chargea de parcourir toutes les Isles & de rassembler les plus braves fur leurs Caricoles. Il avoit une famille nombreufe, dont il confia le foin à Middleton dans fon absence. Entre plusieurs filles, il s'en trouvoit une affez jolie, qui infpira des defirs déreglés à quelques Marelors. Le plus emporté fit naître aux autres le dell'ein de la tirer à l'écart, pour abuler de fa foibletfe. Cette infame entreprife n'auroit pû manquer de réutlir, fans la rencontre imprévue de Spalding, qui se promenant alors dans le même lieu,

concilier les Indient.

Jandous,

fauva la jeune Indienne. & reconnut les trois coupables, malgré la prompti-Bethemtdese ende avec laquelle ils prirent la fuite. Il ne balança point à déclarer leur nom; & tout l'Equipage, qui fentoir de quelle importance il étoit de se concilier les Infulaires, marqua la même ardeur à demander que le crime fût puni. Middleton resolut de faire un exemple. Les trois Matelots furent condamnés à recevoir le fouet dans la Place même de Gelogula, & tous les Habitans invités à voir ce spectacle. Cette preuve d'estime & d'amitié pour leur Nation en reconcilia un grand nombre aux Anglois. Plufieurs mêmes de ceux que les Hollandois avoient gagnés par leurs arrifices, vinrent confesser à Middleton ce qu'on leur avoit proposé pour le perdre, & lui promirent autant de fidélité que de zèle contre les ennemis communs de leur Isle & des Auglois.

Le vieux Chef revint heureusement, avec tout le succès qu'il avoit esperé de sa négociation. Il avoit engagé les Habitans de plusieurs tiles à s'unir contre la tyranuie des Hollandois, du moins pour se défendre de leurs inva-Les Indiens infions, & repouller le joug qui les menacoit. Leurs Caricoles n'ayant pas tarfoltent les liuldé long-tems à paroître, ils formerent une petite Flotte, qui prit d'abord confeil des Anglois; mais la tranquilliré qu'ils virent à leuts Ennemis avant

échauffé leur courage, ils oublierent les bornes dans lesquelles Middleton s'ef-

forcoit de les contenir, juiqu'à tenter une descente dans l'Isle de Nera & se Midmittox. faifir de plufieurs Hollandois. Le couverneur du Château fe perfuada qu'ils n'avoient pas pouffe ii loin l'outrage, fais être foutenus & peut-être conduits par les Anglois. Il fe refferra dans la place, & députant un de les Officiers à Middleton , il lui fit demander s'il devoit le regarder deformais comme l'Envemi de la Hollande. Il ne fut pas difficile au Capitaine de former sa reponse. Loin de se reconnoître en guerre, il protesta qu'il ne souhaitoit que des prospérités Middleton aux à l'Etablissement Hollandois; & qu'il n'avoit point de part aux entreprises des verneur. Indiens; mais qu'étant venus aux Isles de Banda, par le droit commun de toutes les Nations, pour y exercer honorablement le commerce, & n'ayant pas trouvé dans les Hollandois la faveur qu'il avoit esperée, il étoit naturel qu'il tournat vers les lieux d'où il pouvoit riter plus d'avantage : que ses vûes n'alloient pas plus loin; & que fi le traitement qu'il avoit reçu du Gouverneur le dispensoit de prendre parti contre les Indiens, il promettoir qu'ausli longrems que les Hollandois ne recommenceroient point à l'infulter, il n'accorderoit aucun fecours aux Indiens contre eux. Après ce discours, qu'il affecta de prononcer avec beaucoup de modération, il ne cacha point au Député qu'il avoit trouvé dans les Isles ennemies de la Hollande, toutes les facilités qu'il avoit defirées pour fon Commerce. Il prit même plaifir à lui faire voir que sa cargaison étoit riche & fort avancée. Mais il se garda bien de lui apprendre la perte de ses douze Matelots, & le misérable état des autres, à qui l'air continuoir d'être si funcste , qu'à peine en restoit-il neuf en bonne

A juger de l'effet de sa réponse par la conduite des Hollandois, il y a beau- Les Hollandois coup d'apparence que le Gouverneur n'ofant porter ses ressentimens à l'extré- prennent le parti mire, ou craignant peut-être d'affoiblir trop le Château, s'il en faisoit sortir une partie de sa Garnison pour monter ses deux Vaisseaux, prit le parti de sermer les yeux sur le Commerce des Anglois, en remettant sa vengeance contre les Infulaires après le départ de Middleton. On ne vit plus paroître un feul Hollandois hors des murs; & si les besoins de la Place obligeoient quelque Barque de fortir du Port, elle étoit toujours fi bien armée que les Indiens

n'ofoient s'en approcher.

Cependant Middleton se vit force de faire amener, pendant la nuit, le lonc Middleton site qu'il avoit acheté à Lantor, sans avoir trouvé même le tems d'y faire quelques de Lantor, réparations indispensables. Les Hollandois ayant appris qu'il l'avoit acheté, & voyant ses Ouvriers qui se disposoient à le radouber, tenoient un Vaisseau prêt pour le mettre en piéces aufli-tôt que les Anglois auroient fini leur travail. Spalding, charge de le conduire à Puloway dans les rénébres, s'acquitta heureusement de sa commission; mais il y avoir peu d'utilité à tirer d'un Bâtiment qui manquoit de voiles, & qui étoit presque nud. Middleton se trouvant alors à Puloway, envoya le Hopewel au Vaisseau, pour en apporter tout ce qu'on pourroit retrancher à ses propres besoins. Trois semaines se passerent sans qu'on vît arrivet Davis, qui avoit été nomné pour ce Voyage. On s'allarma Allames de qu'on vît arrivet Davis, qui avoit été nomné pour ce Voyage. On s'allarma Médéteun pour beaucoup de ce retardement, sur-tout lorsqu'on eut appris que les Hollan- Madieton dois s'étoient faisis de plusieurs grandes Barques qui portoient des vivres à la flotte Indienne. Dans l'inquiétude que Middleton concut pour sa Pinace, il

Tome I.

DAVID MIDDLETON. 1610.

résolut de profiter d'un assez beau tems pour se mettre dans un Esquif, seul Bâtiment qu'il eût alors à Puloway; car la prudence ne lui permettoir pas de se hasarder dans le Jone. Cinq Matelots qu'il avoit près de lui se trouvoient fi malades, qu'il fut obligé de louer deux Indiens pour suppléer à leurs fonctions.

A peine eut-il perdu la vûe de la rerre, qu'il s'éleva une tempère furieuse, contre laquelle il n'eut point d'autre ressource que de s'abandonner à la vio-

n s'expete en l'ence des Hors. Il arriva néanmoins à la vûe de Seran; mais la mer battoit mer sur l'Esquif. contre le rivage avec tant d'impétuosité, qu'il perdit l'esperance de pouvoir aborder. Comme la nuit approchoit, il résolur avec ses deux Indiens, & ses cinq Malades, d'employer rous ses efforts pour se sourenir en mer jusqu'au lendemain. La violence des vents n'ayant fait qu'augmenter, il fut poussé, au commencement des rénébres, contre une chaîne de rochers, au travers desquels la faveur du Ciel lui fir trouver un passage. Dans le trouble d'une si dangereuse situation, il ne pensa qu'à gagner le rivage qui étoit derriere les rochers. Il y réuffir avec le même bonheur. L'Efquit éroir si plein d'eau, & quelques marchandises, qu'il y avoit apportées, dans un état si triste, que les premiers soins furent donnés à ces deux objers. Mais randis que les Malades mêmes n'y épargnoient pas leur travail, un des deux Indiens fit remarquer à l'autre qu'on éroir rombé dans un autre péril. Leur frayeur s'érant déclarée par des exclamarions, le Capitaine, qui leur demanda ce qui les allarmoir après le bonheur qu'ils avoienr eu d'évirer la morr, apprir d'eux, que loin d'être dans l'Isle de Seran, comme il se l'éroit figuré, il se trouvoit dans une Isle de Cannibales, qui ne les reconnoîtroient le lendemain à la lumiere du jour, que pour les ruer & les dévorer. Ils ajoûterent que ces barbares Infulaires ne prenoient jamais de rançon pour leurs Prisonniers, & que dans le reffentiment qu'ils conservoient de quelques injures des Portugais, ils fai-

> que de les manger. Quoique Middleton mît ce récit au nombre des fables que les Indiens se plaisenr à raconrer de leurs Ennemis, il conçur que les Habitans de l'Isle étoienr forr mal avec ceux de Puloway & de Seran, & qu'ils n'éroient pas mienx disposés pour les Européens. La Lune commençoit à luire, & le vent à perdre sa force; & la marce venant encore le favoriser, il ne balança point à quitter ce dangereux rivage. Il fallur beaucoup d'adreile & d'efforts pour fe conduire pendant le reste de la nuir. Cependant le jour sir appercevoir

> soient rôrir les Chrétiens rour vifs, pour en rirer certe cruelle vengeance avant

une Côte que les deux Indiens reconnurent pour la partie Occidentale de Seran. Comme ils s'en approchoient à force de rames, ils découvrirent une unavent d'autres Barque échouée, dans laquelle ils furent extrémement furpris de reconnoî-Anglois en dan- tre deux Anglois, qui ne marquerent pas moins d'admiration en reconnoisfant leur Capitaine. Il apprit d'eux qu'érant parris avec Herniman , Contre-Maître du Vaisseau, dans l'inquiérude où l'on étoit pour les affaires de Puloway, ils avoient été pouffés fort loin par la tempête; & qu'ayant regagné cette Côte, où ils avoient jetté l'ancre, un coup de vent avoit rompu leur cable & les avoir fait échouer sur le rivage. Herniman étoir allé dans la Ville voifine, pour en appeller quelques hommes à fon fecours. En effer le rivage fut couvert, en un moment, d'Infulaires, que la curiolité ou l'espe-

rance du pillage attiroit. La vûe du Capitaine fervit à les contenir. Il defcendit pour se rendre à la Ville, & parler lui-même au Chef des Indiens. Il MIDDIETON. trouva qu'Herniman avoit pris le parti de retourner par terre au Vaisseau, 1610. qui n'étoit qu'à douze milles, dans la Rade de Gelugula. Le Chef des Indiens de fectores dans ne lui avoir pas refusé son assistance; mais il l'avoit remis à deux ou trois les Indiens. jours, pendant lesquels il ne falloit qu'un coup de vent pour submerger la Barque. Un Indien de Gelugula, qui se trouvoir par hazard dans ce lieu, déclara ouvertement à Middleton que le Chef fouhaitoit de la voir périr, pour se faire un Pare de ses débris. Esperant peut-êrre d'êrre secouru, il prit la résolution de suivre par terre Herniman, avec un seul de ses cinq Anglois, Midlieton s'esqui se crut assez rétabli pour l'accompagner. Il loua des Guides. Le chemin étoit facile pendant deux ou trois lieues, mais il arriva au bord d'une Riviere qu'il falloit traverser. Son Compagnon n'étant point en état de nager. il le renvoya fur leuts traces, & lui donna fes habits à porter dans la Barque. Pour lui, que l'eau n'effrayoit point, & qui demeuroit aussi nud que les Indiens, il se disposoji à se jerrer à la nage, lorsque ses Guides l'avertirent que la Riviere étoit remplie d'Alligators, & qu'il ne devoit pas s'y exposer sans quelque arme pour se défendre. Ils avoient leurs couteaux, que leur usage, en nageant, est de porter dans la bouche; & souvent ils n'arrivent à l'autre rive qu'après avoir rué deux ou trois de ces monstres. Un d'entre eux offrit le sien au Capitaine, & prit un bâton dont il esperoit le même secours pour se défendre. Non-seulement la riviere étoit assez large, mais le courant étoit devenu fort rapide par la pluie du jour précedent. La difficulté fut si grande au milieu du Canal, que les Guides conseillerent à Middleton de retourner au bord qu'il venoit de quitter. Pendant qu'il leur répondoit, pour les assurer de son courage & de ses forces, il fut touché par le bâton de celui dont il avoit le couteau; & se figurant que c'étoit une Alligator, il se donna des mouvemens qui lui firent perdre toute attention à la force du courant ; de

sorte que manquant de force pour résister, il sur emporté jusqu'à la mer, où la violence des vagues le jetta fort rudement contre un angle de la Côte. Les Indiens plus accoutumés que lui à ces périlleuses avantures, ne furent pas long-tems à le rejoindre. Ils lui trouverent les épaules & le corps brifés

ou meurtris dans plusieurs endroits. Cependant, après avoir pris quelques

ment furpris de le voir arriver dans cet équipage. Herniman dont le voyage s'étoit fait plus heureusement, avoit déjà fait partit les secours nécessaires pour la Barque & l'Esquif. Les Matelors qu'il avoit chargés de cette commisfion, revinrent fort mécontens du Chef de la Ville Indienne, qui, dans l'efperance de profiter de la difgrace des Anglois, leur refusa jusqu'à la moindre

Il arrive à 6 heures de repos, il se vit en état de gagner le Vaisseau. On y fut extrême-

affiftance. On fut consolé le jour suivant par l'arrivée de l'Hopewell, qui revint à Ge- La Pinace échap lugula chargé d'épices. Il avoit été jetté par un furieux orage à trente lieues de pe la tempére, Banda; & le vent n'ayant point changé pendant plusieurs jours, il n'avoit pas eu peu de peine à se rendre maître de sa course. On le déchargea dès la nuit fuivante, & Middleton y monta aussi-tôt, pour se rendre à Puloway, avant que le chagrin de n'y voir arriver personne fît prendre à Davis la tésolution de partir, à toutes fortes de risques, avec le Jone de Lantor. Il n'y avoit que

DAVID MIDDLETON. 1610.

le désespoir qui pût lui inspirer ce dessein, car le Jone n'avoit pas un clou; & les Serruriers du Pays n'ayant pas l'art d'en forger, Davis n'avoit pû titer d'eux qu'une forte d'épingles de fer, qu'il avoit employées dans les endroits les plus néceifaires.

Averes périls de Meddicton.

Middleton fur exposé encore une fois à périr dans cette course. Les vents mirent sa Pinace sur le côté, & les courans augmenterent beaucoup le danger; car leur violence redoubla toujours avec celle du vent. Ayant été pouffé à l'Ouest, il ne put gagner Puloway, qu'après s'être rapproché du rivage de Seran. Dans les reflexions qu'il fit sur tant de disgraces, il observa que luimême & ses gens avoient roujours été jettés à l'Ouest par les orages. Cette remarque lui fit chercher fur la Côte Nord-Est de Puloway, une Rade où ses Bârimens pussent tirer parti des orages mêmes, pour se rendre droit au Vaisseau.

Diffunce que les coivent des Angiois,

Le long séjour que les Anglois avoient fait à Seran, n'avoit pas tourné à Infalaires con- leur avantage dans l'esprir des Insulaires de Nera & de plusieurs Isles voisines. Les Indiens de tous ces lieux s'étoient imaginés que la feule crainte des Hollandois avoir chasse Middleton; & ceux mêmes de Puloway, qui continuoient d'être en guerre avec la Colonie Hollandoife, paroitfoient étonnés qu'ayant tant d'intérêt à les foutenir, il se contentat de venir acherer leurs épices, fans prendre part à leur querelle. Ceux-ci lui avoient demandé plus d'une fois, pourquoi il balançoir à se mettre à leur tête, pour aller forcer avec eux les Hollandois dans leur Fort. Il leur avoit répondu qu'étant Sujet d'un puillant Roi, il ne lui appattenoit pas de commencer la guerre fans la participation de son Maître. Mais les autres, à qui l'éloignement ne permettoit pas de donner les mêmes explications, ou de les faire paroîtte si vraisemblables, étaient d'autant plus portés à le méprifer, que les Hollandois ne manquoient pas d'échauffer cette disposition, en publiant autour d'eux que la Nation Angloife n'employoit que l'artifice pour faire réuffir fon Commerce, & que dans les occasions de guerre elle ne connoissoir point d'autre expédient que la fuite. Ces discours acquirent tant de force en se répandant d'Isle en

Les Hollandois travaillent à l'augmenter.

d'arrêter & de pri-

que par la perre de leurs marchandises. Dans cette vue, ils firent avertir le Scha Bandar de Nera; que s'il vouloit les seconder ils se mettroient en posses-Les Indiens for sion de tous les biens, & peut-être du Vaisseau des Anglois. Cet Officier ne ment le destein balança point à faisir l'occasion. Il se hâta de venir à Puloway. Davis qui s'étoit déja ressenti de la mauvaise humeur des Habitans, crut lui devoir porter Jer les Anglois. ses plaintes. Mais au lieu de trouver la faveur qu'il esperoit, sa surprise sur extrême de n'en recevoir que des reproches, & de découvrir à plusieurs marques le dessein qui l'avoit amené.

l'île, qu'ils infecterent jusqu'à celle de Puloway. Les Habitans s'imaginerent qu'on pourroit infulter sans péril des gens si lâches, se saisir de ceux qui étoient dans leur Isle, & leur imposer des loix, dont ils ne se rachereroient

Telles étoient les dispositions, lotsque le Capitaine se fit voir avec sa Pi-Milleron diffre nace. Son arrivée ferma la bouche aux plus mutins, & détermina le Scha Baners nuages, par fon arrivée à pu- dar même à se contrain dre. Les Chess de l'Isle avoient conçu pour Middleton, heray. une estime mêlée de frayeur & d'amitié, qui les avoit toujours contenus devant lui dans un profond respect. C'étoit la longueur de son absence qui avoit donné à ces sentimens le tems de s'alterer. Aulli n'eut-il pas plutôt seu de

DAVID

Davis le complot qui s'étoit formé contre lui, qu'il affembla les principaux Habitans de l'Isle, il leur reprocha la facilité qu'ils avoient eue à se laisser se-Mippiaton. duire. Il les affura que loin de manquer d'affection pour eux, ou de craindre les Hollandois, il auroit déja trouvé plus d'un moyen pout embarrasser beaucoup le Gouverneur dans son Fort, s'il n'avoit été retenu par des principes dont il ne devoit pas légerement s'écarter avec une Nation qui étoit amie de la fienne en Europe. Il les rappella eux-mêmes à la bonne foi qu'ils lui voyoienr exercer dans son Commerce, en les priant de juget par cet exemple, des motifs qui lui faisoient ménaget les Hollandois. Enfin, pour leut persuader qu'il étoit audi exempt de crainte que de défiance, & qu'il ne renonçoit point à l'envie de leur être utile, il leur dit que sa cargaison étant presqu'achevée, & que se proposant de retourner en Europe au commencement de la nouvelle faison, il pensoit à laisser quelques-uns de ses gens dans leur Isle, autant pour cultiver leur amitié, que pout entretenir un Commerce qui leur deviendroit de jour en jour plus avantageux. A l'égatd de l'éloignement où il avoir renu son Vaisseau, il lui fut aisé de s'excuser sur la difficulté de reouver une bonne Rade à Puloway, & de justifier ses intentions par les soins qu'il avoit déja pris pour en découvrit une au Nord-Est de l'Isle. Le Scha Bandar même, qui avoit écouté ce discours avec tous les Chefs, ne put se défendte de l'impression qu'il fit sut son cœur. Il ne déguisa point à Middleton les bruits qui s'étoient répandus au desavantage des Anglois, ni même le dessein qui l'avoit amené à Puloway: mais il lui promit de rendre désormais plus de jus- mitié avec les Intice à la Nation Angloise, & d'aider même à ses projets d'établissement, sans aucun égard pour le mécontement des Hollandois. Ici l'Auteur de cette Reaucun égard pour le mécontement des Hollandois. Ici l'Auteur de cette Re-lation, fans s'expliquer nettement fut les ordres dont Middleton étoit chargé let de de la Anpar la Cour de Londres & par la Compagnie des Indes, laisse entrevoir que s'il eut rencontré l'Ascension & l'Union , Puloway étoit un des premiers endroits de l'Inde, où ses propres desirs l'autoient porté à construire un Fort. C'étoit vraisemblablement les viies qu'il formoit là-dessus pour l'avenir, qui lui avoient déja fait chercher fur les Côtes de cette Isle une Rade sûre & commode. D'ailleurs, quoique le rivage eût ses dangers dans le lieu où la Pinace & les Barques avoient tant de fois abotdé, il ne lui patoissoit pas impossible, avec un peu d'art & de travail , d'y former un Port où dix Vaisseaux pussent être fort bien à couverr.

Il refferre l'a-

Après cette réconciliation, le Commetce fut poussé plus vivement que jamais, fans que les Hollandois, dans un si long intervalle, entreprissent de le avantagementent troubler autrement que pat leurs infinuations & leurs discours. Le Jone sut réparé à force de foins. Peu de jours après, la cargaifon du Vaisseau se trouva complette; mais comme il reftoit à Middleron quelques marchandises de l'Europe, il crut ne les pouvoir mieux employer qu'à grossir sa provision. Il en mit trente tonneaux de plus dans le Jone; & se déterminant tout-à-fait à laisser Spalding dans l'Isle, avec Chapman pour Facteut, & dix Matelots, il acheta un autre Jone de quarante tonneaux, qu'il devoit leur laisser à son départ. Le Hopewell étoit à la fin de ses services. Comme ses planches n'avoient qu'un demi-pouce d'épaisseur, elles avoient été percées si géneralement par les vers, qu'il falloit travailler sans cesse à la pompe ; & dans des occupations , ou des

maladies si continuelles, on n'avoit trouvé ni le tems ni le moyen de les cal-

DAVED MIDDLETON. 1610. Spalling &Chap Matclott.

feutrer. On sauva de ses débris tout ce qu'on en pût tirer pour fortifier les deux Iones.

Middleron, auffi fatisfait de l'affection des Indiens que du fuccès de fon commerce, ne pensa plus qu'à faire ses adieux aux Habitans de Puloway, & Puloway avec dix qu'à les attacher à Spalding par des bientaits & des promesses. Ils s'engagerent, non-seulement à le traiter avec tous les égards qu'ils devoient à sa qualité de Marchand & d'Erranger, mais à lui laisser la liberté de vivre familiérement au milieu d'eux, sans lui rien dégusser de leurs pratiques & de leurs usages, C'étoit la plus grande preuve qu'ils pullent lui donner de leur confiance, & le point où les Hollandois étoient affligés de n'être point encore parvenus à Banda. Il femble qu'après cerre remarque, on devroit trouver dans la Relarion quelque détail de ces usages, dont la communication étoir promise à Spalding. Mais j'ai fait remarquer allez fouvent que la curiofité des Marchands Anglois ne s'étend

Le Vaiffeau Anglors & le Jone grattent les liles de Banda.

point au-delà de leur commerce, Middleton partit de Puloway, le 7 de Septembre, avec le Jone de Lantor. Il arriva le 10, au Vaisseau, qu'il ne trouva pas tout à fait charge, comme il se l'étoit figuré, parce que dans le trajet de Puloway à Seran, l'eau avoit alteré sept tonneaux de muicades. Il y suppléa des épices du Jonc. Ensin, après avoir fair un plus long féjour aux Isles de Banda qu'aucun Anglois avant lui, il quitta la Rade de Gelugula, que d'autres nomment la Baye de Keeling, sans voile de perroquet. Il l'avoit perdue dans son premier passage de Puloway à Seran, & divers obstacles l'avoient empèché de réparer cette perte. Comme c'étoit affez pour lui faire croire que le Jone iroit plus vîte que lui , il chargea le Patron, qui se nommoit Musgrave, d'une Lettre pour Bantam, en lui recommandant de faire toute la diligence possible. Cependant lorsqu'il eut suppléé par l'adresse aux voiles qui lui manquoient, il rejoignit le Jonc, qui ne se trouva point alors capable d'avancer aussi vire que lui, sans mertre plus de voiles qu'il n'en pouvoit potter. Le Capitaine, craignant que dans l'état où il étoit, il ne s'y fit quelque voye d'eau, lui donna ordre de le suivre doucement jusqu'à Bantam. Comme il étoit résolu d'y calfeutrer son Vaisseau, il prévoyoit que cette opérarion lui donneroit affez de tems pour l'attendre.

Bantana,

Ainsi, portant droit à l'Isle de Java, il entra le 9 d'Octobre dans la Rade

Les premieres nouvelles qu'il y reçut lui causerent beaucoup de chagrin. Henfworlth & Neetles, tous deux Chefs du Comptoir, étoient morts depuis fon départ. Toutes les marchandises qu'il leur avoir laissées, étoient encore à vendre. Les Chinois ne trouvant personne dans le Comptoir à qui ils pussent prendre confiance, s'étoient tournés presque tous vers celui de Hollande; & les plus fidéles amis des Anglois, sembloient avoir oublié jusqu'au nom de l'Angleterre. D'un autre côté, l'Equipage de Middleton étoit accablé de maladies. En arrivant dans la Rade, il fut obligé par le grand nombre de ses Malades, de les laisser à bord sous la conduire de son Chirurgien; & s'érant approché du rivage dans le Jone, il ne trouva point aux Javans cet air de fatiffaction, avec lequel ils recevoient ordinairement les Anglois. Cependant il descendir sans aucune marque de défiance. Les Domestiques qui restoient dans le Comptoir, lui firent une trifte peinture de leur fituation. Ils ne manquoient pas de fidélité, puisqu'ils avoient conservé les marchandises; mais ils avoient

Triffe état du Composir An-

### DES VOYAGES, LIV. III.

manqué de hardiesse ou d'industrie , & le Commerce Anglois étoit dans une langueur dont il paroissoit fort difficile de le relever. Middleton se hata de Mindleton. voir les Officiers au Roi. Il reçut d'eux un accueil si froid, qu'il en concut de fort mauvais augures.

Dans nne ti tacheuse perspective, il eut recours au Scha Bandar, ancien Protecteur du Comptoir Anglois. Il le trouva fort picqué d'avoir été négligé si long-tems, & fes premiers discours furent un reproche d'ingratitude. Mais après l'explication de piulieurs circonstances qu'il ignoroir, il prit un visage plus ouvert. Middleton lui fit quelques préfens, qui acheverent de lui rendre ses anciennes dispositions. Il promit d'envoyer au Comptoir les Chinois qui étoient game le Sona dans sa dépendance; & pour premier service, il conseilla au Capitaine de faire quelque tete, qui réventat dans la Ville l'idée qu'on y avoit autrefois de la Nation Anglosie.

Burman , Facteur Hollandois , à qui Middleton rendit une visite , lui marqua beaucoup d'étonnement de la négligence que les Anglois avoient eue pour leur Comptoir. Mais l'interet qu'il affectoit d'y prendre, n'étoit qu'un artifice, pour penetrer leurs vues. Il s'etoit imaginé qu'ils n'avoient abandonné fi longtems leurs affaires à Bantam, que dans le deffein de former d'un autre côté quelque meilleur Etablillement; &, voyant le Vaiifeau Anglois fi bien chargé des epices de Banda, il alloit juiqu'à craindre qu'il n'eût trouvé le moyen d'y chaîler les bioliandois de leur bort. Middleson, qui démêla une partie de ces soupçons, le rassura par le récit de ce qui s'étoit passé dans son Voyage. Il y joignit des plaintes it naturelles fur la conduite que le Gouverneur Hollandois avec les Hollandois avoir renue avec lui, que l'ayant perfuade de fa bonne-foi, il le fit rentrer infensiblement dans les vues de paix & d'union qui avoient regné si long-tems entre les deux Comptoirs.

Il fe réconcifie

Tandis qu'il s'efforçoit ainsi de rétablir les affaires des Anglois, il arriva dans le Port de Bantam une flotte Hollandoise de huit Vaisseaux, qui se propofoit d'employer l'année entiere à faire sa cargaison. Comme elle devoit aller aux Moluques & à Banda, elle prit à Bantam quantité de planches & d'autres mareriaux', pour les Forts de trollande. L'Amiral apprenant que les Anglois ne fassoient qu'arrivet de Banda, s'informa curicusement de l'état où ils avoient lassfé cette Colonie. Loin de lui déguifer leurs idées, Middleton & Davis, qui ne prévoyoient point que l'Anglererre dut jamais entreprendre de troubler les Hollandois dans leurs possessions, lui communiquerent tout ce qu'ils avoient observé sur les fortifications du Château de Nera & sur les commodités du Port.

Ainsi, par sa complaisance & son adresse, Middleton parvint à réparer le défordre de son Comptoir. Il n'oublia point le conseil du Scha Bandar. La fite, maigré la seule difficulté qui retardoit sa fète étoit le triste état de ses gens, & le petit gens, nombre de ceux qu'il y pouvoit employer. Davis même fut atteint d'une maladie si dangereuse, qu'on désespera long-tems de sa vie. Un des Quartier-Mastres mourut dans les plus affreuses douleurs. Trois Marelots eurent le même forr, & les deux tiers de l'Equipage s'en croyoient sans cesse menacés. Cependant, de trente ou quarante hommes qui restoient sains, la moitié sustitant pour la garde du Vaisseau & du Jone, tout le reste recut ordre de se rendre au Comptoir, où l'on commença les préparatifs d'une réjouillance solem-

DAVID 1610. Middleton fait au

nelle. Le Scha Bandar & plusieurs autres Seigneurs du Pays furent invités MIDDLE MON. le 27 d'Octobre à se trouver le lendemain au spectacle, avec les Chinois amis de l'Angleterre, & les principaux Hollandois du Comptoir & de la Flotre. Galanterie que La fête confiltoit dans une illumination, qui fut fuivie d'un grand fouper, & d'une danse où les Javans prirent beaucoup de plaisir. Middleton, pour Roi de Bantam. faire fa cour au Roi de Bantam, avoit fait écrire le nom de ce Prince en caracteres du Pays, fur un grand nombre de cartons, ornés de fleurs & de figures, avec diverses devites qui exprimoient ses vertus. Cette galanterie fut si goutée au Palais, que le Scha Bandar sit demander le lendemain tous les cartons, pour les préfenter au Roi, qui avoit desiré impatiemment de

Middleton balança s'il ne devoit pas demeurer lui-même à Bantam, pour Il penfe à recour- fe charger de la direction du Comptoir. Mais, n'ayant plus que Davis & nor en Europe . Clayborne , à qui il pût confier la conduite du Vaisseau , l'état de langueur où deer de les gens. il les voyoit réduits, lui fit craindre qu'ils ne mourussent dans le voyage. Le reste de ses Malades ne se trouvoit pas mieux de l'air de Bantam. Il en périssoir quelqu'un tous les jours. Un des nouveaux Facteurs qui avoient été nommés pour le Comptoir, après avoir conservé une santé ferme depuis son départ d'Angleterre, fut attaqué du mal qui affligeoit les autres depuis si long-tems, & n'y rélifta que vingr-quatre heures. C'étoit une forte de l'corbut intérieur , qui ne se manifestoit au dehors qu'après avoir corrompu presque insensiblement tous les viscéres, & qui commençoit à se déclarer par une enflure douloureuse des cuisses & des jambes. Il n'y avoit rien à craindre de plus funeste des incommodités de la plus longue navigation. Enfin, Middleton n'eut pas plutôt calfeutré son Vaisseau, & mis l'ordre nécessaire au Comptoir, qu'il se crut obligé, pour l'intérêt de la Compagnie, de mettre promptement à la voile.

Les Hollandois frammer aux In-6.5.

Trois jours avant son départ, quatre Bâtimens d'une nouvelle flotte Holtransportent des landoife entrerent dans la Rade. Ils apportoient un grand nombre de femmes, pour servir à peupler leurs Colonies. La plupart de ces malheureuses Créatures étoient si affoiblies par la fatigue du voyage, qu'il fallut les transporter du rivage à la Ville sur des brancards. Le même jour, il arriva un Vaisseau Hollandois de Ternate, avec des Lettres qui portoient avis que l'Amiral de cette Nation avoit eu la tête emportée d'un coup de canon dans un combat contre les Espagnols, en allant aux Manilles; que son Vaisseau avoit été pris avec deux autres, & qu'un quatriéme avoit mieux aimé se faire sauter que de se rendre. Ces quarre Bâtimens étoient chacun de mille ton-Difereres qu'ils neaux. On avoit appris peu auparavant, de Manille même, que Paul Van Cardan, autre Général Hollandois, qui commandoit depuis quatre ans dans les Indes, étoit rombé entre les Galeres Espagnoles qui l'avoient fait prisonnier, & que tout son Equipage avoit été mis à la chaîne. Les Hollandois

offrirent une große rançon pour tant de Captifs. Mais on leur imposa pour condition, d'abandonner les Forts qu'ils avoient élevés dans ces Isles; & rien n'ayant pû les engager à retirer leurs troupes, ils eurent l'humiliation de voir leur Géneral en prifon pendant quinze mois. Enfuite, deux Vaisseaux de Hollande, prirent un Gouverneur Espagnol, dans son passage de Manille

efficient contre les A:p::gnols-

aux Moluques; ce qui leur donna l'occasion d'obtenir la liberté de Paul Car-

### DES VOYAGES, LIV. 111.

dan par un échange. Mais cer infortuné Géneral eut le malheur de retomber entte les mains des Ennemis de sa Nation, qui le renfermetent, pour la seconde MIDDLETON. fois, dans une étroite prison.

Le seul Facteur que Middleton fut en état de laisser à Bantam se nommoit Richard Woodles, homme à qui son esprit & son courage auroit acquis une réputation brillante dans toute autre profession que celle du Commerce. Il avoit eu jusqu'alors peu d'occasion d'exercer ces deux qualités; mais le Capitaine qui les lui connoissoit, se figura qu'elles pouvoient n'être pas inutiles dans la situation où il venoit de rétablir le Comptoir; & ce qu'il lui recommenda feulement fut d'y joindre dans la même proportion, la douceur & la prudence. Il lui donna un Domestique fidéle, & six Marelots, qui sans être entiérement guéris, sembloient promettre de se rettouver bientôt en meilleure santé. Ensin il laissa des ordres pour Spalding, qui le chargeoient à fon retour des Isles de Banda, d'entreprendre le voyage de Sukkadania, dans l'Isle de Borneo, pour le commerce des diamans. Diamani de Suk Etant parti le 16 de Novembre, il eut un passage fort heureux jusqu'à la Baye de kadasia. Saldanna, Il y jetta l'ancre le 20 de Janviet. Des informations, que l'Auteur Middleton arn'explique point, mais qui étoient contenues apparemment dans quelqu'une de information tes inscriptions dont j'ai fait remarquer l'usage , lui appritent que le Chevalier qu'il y trouve. Henri Middleton son frere étoit arrivé dans cette Baye le 14 de Juillet, & qu'il en étoit patri le 10 du mois suivant. Il y trouva de même, c'est-à-dire sans qu'on nous apprenne entre les mains de qui, la copie d'une Lettre que son frere avoit écrite à la Compagnie de Londres le jour d'après son arrivée, & qu'il avoir envoyée par un

Hollandois pour des fervices de cette nature. Middleton acheva fon voyage avec le même bonheur qui l'avoit accompagné. Hesteufe fin de dans toutes ses entreprises. S'il n'avoit pas tencontré l'Ascension & l'Union, qui avoient eu l'un & l'autre un fort bien different, il n'avoit pas laissé d'executer la principale partie de sa Commission; non-seulement par l'habileté avec laquelle il avoit conduit son commerce, mais encore par le soin qu'il avoit eu de rappottet ses observations au but de la Cour de Londres & de la Compagnie. Au reste, il n'est pas surprenant que des secrets de cette nature ne soient pas expliqués plus claite-

Bâriment Hollandois qui parroit de la même Baye. L'Auteur observe que cette Lettre n'ayant jamais été temise à la Compagnie, il setoit imprudent de se fiet aux

ment dans la Relation.

FIN DU PREMIER VOLUME.

Tome I.



выыь

# CATALOGUE

# Des Livres qui se vendent à Paris chez DIDOT, Quai des Augustins, à la Bible d'or. 1746.

A Musemens du cœur & de l'espris , Ouvrage périodique , 15 , feuilles in-11 , 3. l. to, f. Aftre de M. d'Urft. Pastronal ellégorique avec la elef, nouvelle Edition , oni faus toucher au fond, ni aux épitodes , on vét content de corriger le langage , & d'abréger les convertants par M. ... de l'écodemné des l'hérroptens tout par M. ... de l'écodemné des l'hérroptens

& Belles Lettres, 10, vol. m-12, fig. 20.1. Le Comte de Gabalis, ou Entretiens fur les Sciences fecrettes. Nouvelle Edition augmentée des nouveaux Entretiens, des Génies affiltans, & du Gnome irréconciliable, &c. par l'Abbé de

Villars, 19-12. 2. vol. 4. L. Chanfons (Nouveau Recneil de) choifies, avec les airs notés, 8. vol. 19-12. 2.4 L.

Contes des Fées (lestrois nouveaux) par M. de.... avec une Préface qui n'elt pas moins féricule, par l'Anteur des Memoires d'un Hemme de quatué, in-ts.

Contes des Fées allégoriques, (nouveaux) contenant le Phornix, Lifandre & Carline, Boca, &c. in-12.

Differation fur Texifence de Pieu, on îl on demontre cette vérife a, par l'Històrie Univertelle de la premiere Antiquire du Monde, par la réfination du Sylthem d'Epicue de de Spinofa, par les caracteres de Divinité qui fe renarquent dans la Religion des Livis, & dans l'Etablifement du Chritiantine. Nouvelle Edition augmente de la ReVeitaion des Livres Sacrés, par M. Jacqueles, m 11. trois volumes, "A l'acqueles, par 12. trois volumes,"

Défenic des Prophéties de la Religion Chrétienne contre Grotius, Simon, & ceux qui ont écrit fur ces matieres, par la Pera Ealins, de la Compagnie de Jefus, 3, vol. in-12. 6.1.

Description Géographique, Historique, Eccléfiattique, Civile & Militaire de la Hante Normandie, 2, vol. in -4, avec des Cartes, 1740.

De cription des Isles de l'Archipel, traduite du Flamand d'O. Dapper, enrichie de Cartes Géographiques & de figures, in fol. 151. Esf il Politique sur le Commerce, par M. Melon,

31.10. ft. Méthode pour apprendre facilement la Géographie, contenant un abiécé de la Sphére, la division de la Terre en Ge Contiaens, Empires, Royaumes, Erats, Républiques, Provinces, &c. avec la Table des principales Villes

de chaque Province, septiéme Edition, par M. Robos, 2. vol. in-12. avec des Cartes Géographiques, sons pro se.

Hilloire Sainte des deux Alliances, &c. avec des Réflexions fur chaque Livre de l'Ancien & du Nouveau Teltament, & un Supplément qui conduit l'Hilloire des Machabées julqu'à la naissance de Jelis-Christ, par M. de Saint-Aubin, Bibliothiesaire de Serborne, 7, vol. in-Aubin, Bibliothiesaire de Serborne, 7, vol. in-

12. Abrégé de l'Hiftoire de France, par M. de Mezeray, nouvelle Edition, avec les Remarques & Notes de feu M. Anuelot de la Houllaye, 1911. 13. vol. 1740.

La méme, 4. vol. in-4. 1740.

36. L. Ton vend éjardement Flélhoire de Louis XIII. & de Louis XIII. & de Louis XIII. & vol. in- t. 2.

7. k. 10. fillioire & Defeription générale du Japon, contenant les Mœuss & les Coutumes de les Peuples, & les l'antes qu'il produit par le Pres des Chatlevois de la Cempagne de 17 Jun. 28.

Hiltoire & Description de la Nouvelle France, connue sous le nom du Canada, avec des figures & des Cartes Géographiques, in-4, 5, vol. par le P. de Charlevoix, de la Cempagnie de Jesus.

301.
La même. in-12, 6, vol. 15, l.

Hiftoire Critique de l'Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules , par M. l'Abbé Dube , de l'Académie Françoise , seconde Edition , augmentée considérablement , 2. vol. in-4. 18. l.

18-4.
La meme, in-12. 4 vol.
Hiltoire de l'Empire Ottoman, traduite de Sagredo. Nouvelle Edition continuée jusqu'à présent, avec une Table des Matieres à cha-

que Tome, 7. vol. in-12. 1730. 14.1. Hilbine de Pierre le Grand , Empereur de Ruffie, de l'Imperatrice Catherine, & des Czars qui les ont précédés, nouvelle Edition , 5. vol. in-12. figures , 1740. 11.1. 10. f.

Hiflorie de l'Abbaye Royale de Saint Germain des Prez, depuis fa fondation , contenant la Vie de leurs Abbés, les Hommes illuftres qu'elle a produits, les Frivitges qui lui ont été accordés, avec la defeription de ce qu'elle a de plus remarquouble, enrichie de Plans & de figures, pur Dorm Jacques Benullard, in fol. 11. Hiflorie de la Gonquiete du Mesique & de la Nou-

Histoire de la Découverte & de la Conquête du Perou, traduite de l'Espagnol d'Augustin de ZARATE , par S. C. D. 1. vol. in 11. Histoire de Cyrus le jeune, & de la retraite des

dix milie de Xenophon , avec un Difcours fur l'Histoire Greeque , par M. l'Abbe l'age , in-11.

Histoire de Scipion l'Afriquain, pour servir de fuite aux Hommes illustres de Plutarque, avec les Remarques de M. le Chevalier Follast , par M. I Abbe de la Tour , in - 12. 1. I. 10. f.

Histoire d'Epaminondas, pour servir de suite aux Hommes Illustres de Plurarque, avec les Remarques de M. le Chevalier Folfare, & un Discours fur le grand homme & l'homme illustre de M. l'Abbé de S. Pierre, par M. l'Abbé de la Teur, in-12. 2. l. 10. f.

Histoire des Plantes usuelles , dans lesquelles on donne leur noin tant François que Latin , la maniere de s'en servir , la dose & les principales compositions de Pharmacie dans lesquelles elles font employées, par M. Chemel . Dec. teur en Medecine , derniere Edition , 3. vol. in-

Huenii ( Pet. Dan. ) & Cl. Fr. Fraguerii Carnuna . in-11. 2. l. 10. f. Lettres du Cardinal d'Offat , avec des Notes

Historiques & Politiques de M. Amelor de la Houslave. Nouvelle Edition, plus belle & plus correcte que les précédentes , 5. vol. in-13. L. 10. f.

Lettres à Madame la Marquise de P. sur l'Opera, in-12. I. L. 15. C. Lidérie, premier Comte de Flandre, ou Histoi-

re anecdote de la Cour de Dagobert Roi de France , par M. le Commandeur de Vignaceurs, 2. vol. in-12. Métamorphofes d'Ovide traduites en François, avec des Remarques & des Explications Hillo-

riques , par M. l'Abbe Banter , de l'Academie des Inscriptions & Belles Lettres , avec des figures à chaque fujet, 1. vol. in-4. Les mêmes avec des figures à chaque Livre deffinées par Picard , 1. vol. in-12. 7. l. 10, f.

Nouveau Traité de Phylique sur toute la Nature, ou Méditations sur tous les corps dont la Médecine tire les plus grands avantages pour guérit le Corps Humain , par fen M. Hunand . in-12. 1. vol. cn un , 1. l. 10. C. Nouveau Traité d'Agriculture, contenant la Mé-

thode de bien cukiver tons les Arbres à fruits, avec la maniere d'élever les Treilles , par MM. de la Reviere & Dumenlin , in-11.

Ocuvres de Picté de Saint Ephtem , Diacre

d'Edeile , & Docteur de l'Eglife , in -12 2. vol.

Euvres diverses de M. Pelisson de l'Academie Françoi e . contenant ses Onvrages d'Eloquence & de Poètie , &c. dont la plus grande partie n'avnit pas encore paru, avec une Préface inftructive fur tous les Ouvrages de l'Auteur, 3. vol. in-t1. 7.1. 10. f.

Œuvres de Rouffeau, nouvelle Edition corrigée & augmentée d'un grand nombre de Pieces en tout genre, & de fes Lettres; Ouvrage propole par foufcription après sa mort, 3. vol. in 40. grand papier. 60 L

Les inemes, in-12. 4. vol. Œuvres melées du Chevalter de S. Jory . contenant, des Leures galantes & fingulieres, des Auccdotes , Romans , Factums , & Pieces du

Théatre Italien , 1. vol. in-11. Pamela, ou la Vertu récompensée, traduit de l'Anglois, troifiéme Edition , 4. vol. in-ta. 8. 1. Panfanias, ou Voyage Historique de la Grece, avec des Remarques, par M. l'Alb: Gedorn

de l'Academie Françoije , 1. vol. in-4. fign-10.1. Le même en grand papier, to. L. Parallele des Romains & des François par rap-

port au Gouvernement, par M. De .... 1. vol. Dr-t1. 1740. Raifonnemens hazardés fur la Poèfie Françoife, avec des Réflexions fur les Vers non rimés: Ou vrage curioux & fingulier, m-12. 1.1.15. f. Recherches fur les Courbes à doubles courbures,

par M. Clarrault Mathematicien, in 4. figit-5. L. 10. f. Remarques de M. deVaugelas fuela Langue Fran coife, avecles Notes de MM. Patru, Thomas Corneille & autres ; nouvelle Edition , 3. vol.

7. 1. 10. C. Réflexions fur les Passions & sur les Gnitts, avec l'Epitre aux Dieux Pénates , & aurres Poèlies , par M. L. de B. in-8

Sermons & Homelies fur les Mysteres de N. S. par M. l' Abbé Jerôme de Pares , in-12. Du même. Les Mysteres de la Vierge, & les Panégyriques des Saints , 1. vol. in-11.

Singularités Hiltoriques & Littéraires, contenant pluficurs recherches & éclair ciffemens fur l'Histoire , par Dem Liren , de la Congrégagamen de S. Manr . 4. vol. in-12. 141

Le Songe d'Alcibiade, traduit du Gree; Brochu Trairé de l'Indult du Parlement de Paris , par fen M. Coches de Sains Valier , 3. vol. in. 4. lour prete.

Vic du Vicomte de Turenne, par M. 1Abid Requener , avec les Médailles frappées à l'occation de les Victoires , in-12. fons proffe.

Voyage de la Mer du Sud aux Côtes de Chily &

du Peron, fair pendant les années 1712, 1713. 8: 1714, avec une Réponfe à la Préface critique des Obfervations Physiques du R. P. Feuillée, par M. Franzier Ingenieur du Rei, in-4, figures, 7-1 to, f.

### Ouvrages de M. BARREME.

Le Livre des Comptes faits, on Tarif général de toutes les Monnoyes, tant anciennes que nouvelles, avec lequel on peut faire toutes fortes de Comptes, Multiplications par entire par fraction , quelque difficiles qui ls toient, pourvi qu'on facthe l'Addition, in-12. Nouvelle Littion, auemmente du Tarif des Glaces.

2. L 10. C.

Le Livre facile pour apprendre l'Arithmétique fans
Maitre. Nouvelle Édition augmentée de la
Géométrie, fetvant à l'Arpentage & au Toifé, im-12.

2. L 10. C.

Le Livre nécessaire, ou Tatif général des Efcomptes, des Changes & des Divisions toutes faites, 18-12. 1. L 10. f.

## Ouvrages de M. BOURSAULT.

Les Lettres, cinquiéme Edition , 3. vol. in-11. 7. L 10. L Le Théatre . nouvelle Edition , 3. vol. in-11. Jess

Ouvrages du Pere LAMY, Prêtre de l'Oratoire.

prefie.

Les Elémens de Géométrie, qui comprennent les Elémens d'Euclide, les Propolitions d'Atchimede, avec une idée de l'Analyfe, & une Introduction aux vections Contiques, in-1-3, L Les Elémens de Mathématique, ou Traité de la Grandour en évicral, oui comprend l'Arthimé-

tique, l'Algébre, l'Analyte, & les Principes de toutes les Sciences qui ont la Grandeur pour objet, cinquième Edition, revue & augmenrée, rn-12.

3. 1.

3. 1.

3. A. Rhéorique, ou l'Art de parler, Nouvelle

a Rhétorique, ou l'Art de parlet, Nouvelle Edition, augmentée des Réflexions fur l'Art l'octique. sn-11. 1.1. 10. f.

Ouvrages de M. l'Abbé DE VERTOT, de l'Academie des Inferistions de Belles-Lettres.

Hiftoire des Révolutions arrivées dans le Gonvernement de la République Romaine, nouvelle Edition, 4. vol. in-13. 7. L 20. f. Hiftoire des Révolutions de Suede, où l'on voit

les changemens arrivés dans ce Royaume, au fujer de la Religion & du Gouvernement, 1. vol. in-11.

Elistoire des Révolut. de Portugal, in. 22. 2. 1. 10. f. L

#### Ouvrages de M. l'Abbé PREVOST.

Mémoites & Avantures d'un Homme de qualité qui s'est retiré du monde, 8. vol. 11-12, en 5. Tomes, Histoire de M. Cleveland, fils de Cronwel, det-

niere Edrion, 6. vol. m. 12.
Le Pour & Courte, Ouvrage périodique d'un goui nouveau, dans lequel on s'explique libre-ment fur tout ce qui peut intéreller la curiolité du Publie en maziere de Science, et d'arts, de Livres, &c. (ans prendre parti, & (ans offenferres, &c. (ans pendre parti, & (ans offenferres, de libres, de libres, de libres, d'arts, de Livres, de la serie de la libre de la

Le Doven de Killerine, Hilloire Morale compofee lus les Mémoires d'une illustre Famille d'Irlande, ornée de rout ex qui peut rendre une letture util ex agréable, é. vol. 18-11. Il-Histoire de Margueries d'Anjun, Rein el Angleserre, coutenant les Guertes de la Maison de Lancastre contre la Maison d'York, 1 vol. 18-11.

Hiltoire d'une Grecque moderne, 2 vol. in-11.4 L Mémoires pour fervir à l'Hiltoire de Malthe, ou l'Hiltoire de la jeunelle du Commandeur de\*\*\*\* 2. vol. in-12.

Campagnes Philosophiques, on Mémoires de M. de Monteal, Aide de Camp de M. le Maréchal de Schomberg, contenant l'Histoure de la Guerte d'Irlande, 3. vol. 18-12.

Tout pour l'Amour, ou la mort d'Antoine & de Cléopatre, Tragédie, traduite de l'Anglois,

Histoire de Guillaume le Conquerant, Due de Normandie & Roi d'Angleterre, 1. vol. 7. Histoire de la Vie de Geroton, sirée de ses Ecris & des Monument de son Siécle 1 avec les Preuves & des Lelaireissemens, composée sur l'Ouvrage Anglois de M. Midleton, 5 vol. in-12.

Yopages du Capitaine Robert Lade en différentes Parties de l'Afrique, de l'Afie & de l'Amérisque : contenant l'afficire de la fortene, & (estObfervations fur les Colonies & le Comnerce des Efaganols, des Anglois, des Hollandois, &c. Ouvrage traduit de l'Anglois, a vol. m'-1.

Lettres Familieres de Cieron, rateduses en Fisingols, avec det Novescisia, & Miltoniq, vol. Hithiare génerale devVoyates depuis le commencement das rv folce, contenare cquil vy ade plus curiour, de plus utile & de mieur vérifié dant nouvel se Rediations de différentes Nations. Ouvrage-traduit de l'Anglois par ordes de Montigonero le Cianetter de Fisine, va na-\$\tilde{\text{c}}, cont de Carres de Fisinee, va habitation de Carres de Fisinee gravée, par le control de Carres de Fisinee gravée, par le plus de l'anglois de Fisinee gravée, par le plus de l'anglois de Fisinee gravée, par le plus de l'anglois de Fisinee gravée par le plus de l'anglois de l'anglois de Fisinee qu'en partie de l'anglois de l'anglois

La fuise fous preffe.

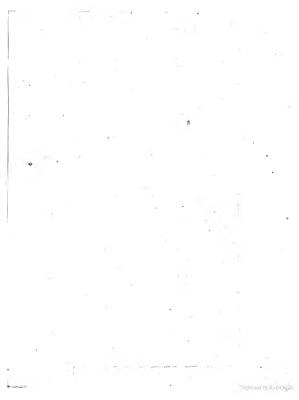





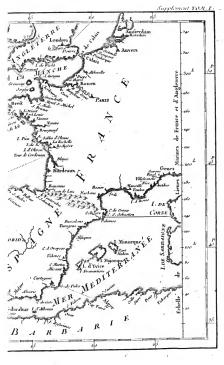







TERRE FERME





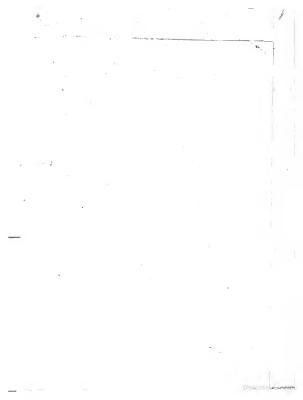



Google Google



| 3.40                                  |            |            | 4.               | de          | <del></del> |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | da Princ   | Flore      | te la tecte      | to be be be | w. =        |
| Equareur                              | 1 S Thomas | 1          | etia u           | <u> </u>    |             |
|                                       | 1 land A   | - Carlotte | House de d'Exped | 127         | 100         |
| Res training Shares                   | 1/         | A design   |                  | . 72        | 5           |
| Cor Pennant F                         |            | En Zen     | Annual or in     | . ~         | to k        |
| Ten State                             | 1          | ·ref.      | To Faul          | de Loanda   | F. 10       |









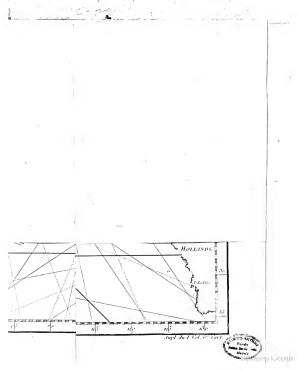

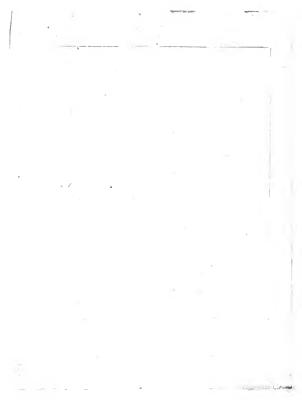









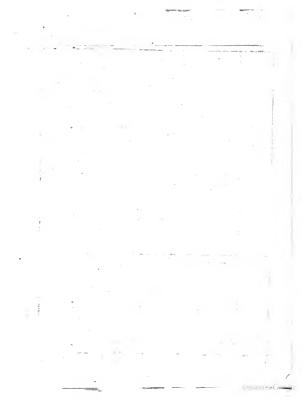

